

(A. ) L 120 Strongroom RANGE. · Ceru. 1804

22101946846

argeon to the forces. 11 Noo? TRAITE COMPLET

# D'ANATOMIE

# DESCRIPTION

DE TOUTES LES PARTIES

### DU CORPS HUMAIN;

Par M. LE BARON BOYER.

Membre de la Légion-d'Honneur, Professeur à la Faculté de Médecine, Chirurgien en chef-adjoint de l'Hôpital de la Charité, Membre de plusieurs Sociétés savantes nationales et étrangères, etc.

TOME TROISIÈME.

QUATRIÈME ÉDITION.

# A PARIS,

CHEZ MIGNERET, IMPRIMEUR, RUE DU DRAGON, F. S. G., N.º 20.

1815.

# DANATE COMPLETE

DENSERAL BETTO NO.

THE ME BURNS ROYKE.

at a minimal resonable and at the industrial product of the industrial

and atom and

ROLLING WILLIAM

21277 6

CHER REPORTS THE RESIDENCE OF SERVICE OF SER

1615.



# TRAITÉ D'ANATOMIE.

# DE L'ANGIOLOGIE.

L'ANGIOLOGIE est la partie de l'anatomie qui traite des vaisseaux.

Les vaisseaux sont des tuyaux dans lesquels circule un liquide quelconque. On les distingue en sanguins et en lymphatiques. Les vaisseaux sanguins se divisent en artères et en veines. Les artères reçoivent le sang du cœur, et le distribuent à toutes les parties du corps. Les veines le ramènent au cœur. Les vaisseaux lymphatiques absorbent la lymphe qui lubréfie les différentes cavités du corps, et la versent dans le torrent de la circulation.

# DFS ARTÈRES EN GENÉRAL.

On considère dans les artères en général leur conformation externe, leur structure et leurs usages.

### DE LA CONFORMATION EXTERNE DES ARTÈRES.

La conformation externe des artères comprend leur situation, leur grandeur, leur figure, leur direction, leur origine, leurs divisions, leurs anastomoses et leurs terminaisons.

### De la situation des Artères.

Les artères sont répandues généralement dans toutes les parties de la machine animale; il faut cependant en excepter quelques - unes, telles que la membrane arachnoïde, l'épiderme, les ongles et les poils, dans lesquels on n'a découvert encore aucune espèce de vaisseaux.

La situation des artères en général peut être considérée par rapport aux plans qu'on distingue dans le corps humain, et par rapport aux parties voisines de l'endroit que les artères occupent. Quand on la considère par rapport aux plans, on dit, par exemple, qu'une artère est située à la partie supérieure, inférieure, antérieure, postérieure, externe ou interne, suivant qu'elle est plus près du plan supérieur, inférieur, antérieur, postérieur, externe ou interne.

Par rapport aux parties voisines, on dit qu'une artère est située au-dessus, au-dessous, au-devant, etc., de telles parties molles ou dures.

La plupart des grosses artères sont renfermées dans les cavites du corps, ou placées profondément dans les membres, entre des muscles plus ou moins épais qui les protègent et rendent leurs blessures moins fréquentes qu'elles ne le seroient si ces vaisseaux étoient placés plus près de la surface du corps.

# De la grandeur des Artères.

La grandeur des artéres en général varie singulièrement suivant l'âge et les différens sujets. On observe que leur calibre diminue à mesure qu'elles s'éloignent du cœur en se divisant : ainsi-chaque branche est plus petite que le tronc dont elle part; mais tous les rameaux qui en partent, pris ensemble, sont beaucoup plus grands; c'est là une loi constante que la nature suit, en partageant les artères : leur capacité augmente donc à mesure qu'elles se divisent. Mais quel est le rapport des cavités des branches avec la cavité du tronc? Il est presque impossible de le déterminer, parce que les artères décroissent inégalement, et que ce décroissement n'est assujetti à aucune règle constante. Quoi qu'il en soit, cette disposition donne au système artériel la forme d'un cône dont le sommet est au cœur et la base dans les artères capillaires de toutes les parties du corps.

# De la figure des Artères.

On croit communément que les artères sont coniques, ou, ce qui revient au même, que leur calibre diminue à mesure qu'elles s'éloignent du cœur, et qu'il augmente à mesure qu'elles s'en rapprochent. Il est bien vrai que si l'on prend une artère en particulier, et qu'on

la suive jusqu'à sa dernière extrémité, elle semble devenir plus étroite; mais il faut prendre garde de se tromper à cet égard; car ce décroissement paroît moins venir de son éloignement du cœur, que des rameaux qui en partent. Les artères qui parcourent un certain chemin sans fournir de rameaux considérables, ne diminuent pas, au moins si on peut s'en rapporter aux mesures ordinaires. On en trouve des exemples dans plusieurs artères; le tronc des carotides est égal dans son cours ; dans le tronc de l'aorte, depuis la sous-clavière gauche jusqu'au diaphragme, on ne voit pas de diminution sensible; la vertébrale ne décroît pas sensiblement, quoiqu'elle donne des petites branches à la moëlle de l'épine et aux muscles du cou; l'artère brachiale, la radiale, conservent le

même diamètre dans leur trajet.

Les artères ne sont donc point des cônes convergens. On doit plutôt les regarder comme une suite de cylindres qui naissent et partent les uns des autres. Il y a plus, c'est que leur capacité augmente d'une manière sensible, quoique légère, dans les endroits où elles se partagent en plusieurs rameaux. Dans certaines artères, le calibre augmente à mesure qu'elles s'éloignent du cœur, de sorte qu'elles représentent un cône, dont le sommet est vers le cœur, et la base à un endroit plus ou moins éloigné de cet organe. Dans son origine, l'aorte est plus petite qu'à l'endroit qui précède la naissance de la sous-clavière droite. Le tronc des carotides internes augmente un peu à mesure qu'il approche du crâne; mais c'est surtout dans les mammaires internes qu'on voit l'augmentation de volume suivant leur progrès.

Pour ce qui est des artères capillaires, elles paroissent encore moins coniques que les autres, autant qu'on peut en juger en examinant des objets qui échappent facilement à nos sens.

### De la direction des Artères.

La direction des artères est le rapport de leur axe à celui du corps, c'est-à-dire, à une ligne droite qui descendroit du sommet de la tête au milieu de l'intervalle qui sépare les deux pieds.

Lorsque l'axe d'une artère est parallèle à celui du corps, on dit que sa direction est verticale; lorsqu'il est perpendiculaire à l'axe du corps, on dit que sa direction est horizontale, et lorsqu'il est incliné sur cet axe, sa direction est oblique. On détermine l'obliquité d'une artère en indiquant les plans du corps vers lesquels elle se porte à mesure qu'elle s'éloigne de son origine. Mais quelle que soit la direction des artères, par rapport à l'axe du corps, on observe qu'elles sont presque toutes fluxueuses, et qu'elles forment divers contours dans leur trajet. Ces contours sont plus grands et plus nombreux dans les artères des parties dont la grandeur peut augmenter et diminuer alternativement, telles que les lèvres, la matrice, l'estomac, etc. Ils sont aussi plus grands dans les sujets avancés en age, que dans les jeunes sujets, et lorsque les artères sont pleines, que lorsqu'elles sont vides.

De l'origine, des divisions et des anastomoses des Artères.

Toutes les artères viennent de deux troncs

principaux, dont l'un s'élève du ventricule droit, et l'autre du ventricule gauche du cœur. Le premier est l'artère pulmonaire, et le second est l'aorte. En s'éloignant du cœur, ces deux troncs se divisent, à l'instar des arbres, en branches, en rameaux, en ramifications, et en ramifications capillaires, lesquelles se multiplient prodigieusement, et forment un réseau dont les

mailles sont extrêmement fines.

L'origine commune et première des artères est donc au cœur; mais on dit que les branches naissent des troncs, les rameaux des branches, etc., parce que toutes les artères sont continues comme les branches d'un arbre, et que le sang passe des plus grosses dans les plus petites. L'origine des artères, considérée sous ce dernier rapport, présente beaucoup de variétés; c'est pourquoi il faut moins s'attacher à la connoissance de leur origine, qui est variable, qu'à celle de leur trajet et de leur distribution, qui ne varient pas ordinairement.

La direction des branches par rapport au tronc qui les fournit est différente; les angles qu'elles forment avec lui sont en général moins grands que des angles droits; mais leur grandeur varie singulièrement suivant les différentes artères. Ces angles sont toujours plus grands, quand on a séparé les artères des parties voisines, en coupant le tissu cellulaire qui les environne,

qu'avant cette séparation.

Si l'on examine les ramifications artérielles à leur naissance dans l'intérieur des troncs, on aperçoit un artifice qui favorise le partage du sang à tous les rameaux. A l'embouchure de chaque branche artérielle, on remarque deux bords ou arcs demi-circulaires, dont l'un est

plus près du cœur et l'autre en est plus éloigné. Le premier est si pen saillant, que les parois correspondantes du tronc et de la branche sont continues, et semblent former une seule et même gouttière, qui conduit le sang du premier dans la seconde. Le bord le plus éloigné du cœur est élevé, et forme une espèce de digue ou d'éperon. Cette digne est fort saillante dans les gros rameaux; elle est aussi fort sensible dans les petits. Quand on étend les parois des artères, elle paroît comme une espèce de valvule semi-lunaire, formée par la duplicature de ces parois. Plus les angles des branches avec les trones sont aigus, plus cette duplicature s'élève; on n'en voit pas de vestige si marqué dans les orifices des branches qui sortent à angles presque droits; ces bords sont égaux et sans saillie dans les artères rénales, par exemple.

Comme les troncs artériels diminuent toujours à mesure qu'il s'en détache des branches, il y a des colonnes de sang qui finissent à ces branches; or, les digues on éperons dont nous venons de parler arrêtent ces colonnes, les déterminent à changer de direction et à entrer

dans ces mêmes branches.

Les artères communiquent fréquemment ensemble, de manière que le sang peut passer des unes dans les autres: on nomme ces communications anastomoses. Les anastomoses ont lieu de trois manières différentes; il en est qui résultent de la reunion à angle plus on moins aign, de deux troncs pour en former un troisième plus considérable; telle est l'union des vertebrales pour former l'artère basilaire, et dans le fœtus, celle de la fin de la crosse de l'aorte avec le canal artériel pour former l'aorte descendante. On voit des anastomoses formées par une petite branche qui se porte d'un tronc à un autre; telle est celle qui existe entre l'artère inférieure ou profonde du cerveau, fournie par la basilaire, et la branche postérieure de la carotide interne; telle est aussi l'anastomose de la branche antérieure de la carotide interne droite avec celle de la gauche. Enfin, l'on voit très-souvent deux rameaux artériels se courber l'un vers l'autre, et s'anastomoser en formant une espèce d'arcade; de sorte que le sang circule en sens contraire dans ces rameaux, et que les colonnes sanguines se heurtent réciproquement; telle est l'anastomose de la colique droite supérieure avec la colique gauche supérieure; celle des branches de la mésentérique supérieure entr'elles, etc.

Les anastomoses de toute espèce sont extrêmement nombreuses: outre celles qu'on observe entre les artères d'un calibre un peu considérable, et qui sont bien connues, on en voit une si grande quantité entre les petites artères, qu'on tenteroit en vain de les compter et de les décrire. Ces anastomoses sont une ressource précieuse que la nature s'est ménagée pour faciliter la circulation du sang dans les cas d'obstacles quelconques qui l'empêchent de parcourir les grosses artères. L'attention plus grande qu'on leur a donnée dans ces derniers temps, et leur connoissance plus exacte, ont porté les Chirurgiens à opérer des anévrismes qu'on regardoit autrefois comme au-dessus des ressources de l'art; et cette opération a eu, dans bien des

cas, le succès le plus heureux.

### De la terminaison des Artères.

Nous avons dit plus haut qu'en s'éloignant de leur origine, les artères se divisent et se subdivisent en une quantité prodigieuse de ramifications qui, avant de se dérober aux veux, forment des réseaux. Toutes les parties sont couvertes de ces réseaux, de sorte qu'il n'est pas de point dans le corps d'où l'on ne puisse tirer du sang. Après les premiers plexus reticulaires, il s'en forme encore de plus petits jusqu'à ce que les artères se transforment en veines. La disposition des extrémités capillaires n'est pas cependant uniforme : elle est différente suivant la structure des parties, ou suivant les vues de la nature. Ici les artères forment des espèces de pinceaux; là elles sont disposées comme les branches des arbres; en quelques endroits elles marchent parallèlement; en d'autres elles ressemblent à des rayons, etc.

La transformation des artères en veines est la terminaison de ce genre de vaisseaux la plus fréquente et la plus anciennement connue.

Il n'est pas douteux que les veines et les artères ne soient continues : on voit clairement cette continuité avec le microscope dans les animaux vivans : elle n'est pas moins sensible dans les parties injectées. Mais comment les artères s'abouchent-elles avec les veines? Comme il arrive souvent que les substances injectées dans les artères s'épanchent dans le tissu cellulaire, sans revenir par les veines, plusieurs Anatomistes ont pensé qu'entre les extrémités de ces deux espèces de vaisseaux il y avoit un omentum, une sorte de tissu cellulaire ou

spongieux, que le sang devoit traverser avant de passer de l'un dans l'autre. Les découvertes anatomiques ne permettent pas d'admettre cette opinion: les injections faites avec adresse passent facilement des artères dans les veines, ce qui n'arriveroit pas s'il y avoit quelque tissu spongieux interposé. Il est vrai que les injections poussées dans les veines ne reviennent pas toujours par les artères; mais cela vient de ce que les veines sont garnies de valvules qui arrêtent l'injection : celle que l'on pousse dans les rameaux de la veine-porte, qui n'ont point de valvules, passent souvent dans les artères mésentériques ou dans l'artère hépatique. Il paroît donc évident que la jonction des artères et des veines se fait d'une manière immédiate. Les artères se courbent à leurs extrémités et reviennent sous la forme de veines. Quelquefois les unes et les autres marchent parallèlement, et communiquent ensemble par de petits tuyaux capables d'admettre un ou deux globules de sang à-la-fois.

Dans certaines parties, les extrémités capillaires de ces vaisseaux sont séparées par un tissu spongieux dans lequel le sang s'épanche avant de passer des artères dans les veines : c'est ce qu'on voit dans les corps caverneux de

la verge, dans celui du clitoris, etc.

Une autre terminaison des artères est leur continuation avec les conduits excréteurs. Cette terminaisen est suffisamment démontrée par le passage de l'injection des artères dans les conduits excréteurs, et par celui du sang qui, dans certaines circonstances, s'échappe par ces conduits.

Les extrémités capillaires des artères se ter-

minent aussi par des vaisseaux que l'on nomme exhalans. Les extrémités imperceptibles de ces vaisseaux s'ouvrent de toutes parts sur la surface de la peau, et laissent échapper la matière de la transpiration et de la sueur. Les injections même pénètrent dans ces tuyaux et couvrent la peau d'une espèce de rosée. Ce n'est pas seulement sur la surface du corps que s'ouvrent les vaisseaux exhalans; les parois des cavités internes, telles que la poitrine, le bas-ventre, et en général toutes les surfaces contiguës, sont percées d'un grand nombre d'ouvertures imperceptibles qui y versent une rosée continuelle. L'eau, l'esprit-de-vin injectés dans les artères, s'échappent par ces ouvertures, et imitent cette rosée. Le sang même s'échappe quelquefois par les vaisseaux exhalans.

Les terminaisons dont nous venons de parler, sont fondées sur des faits et des expériences anatomiques qui ne permettent pas de les révoquer en doute. Il n'en est pas de même de la transformation des artères sanguines en artères lymphatiques, desquelles proviennent les veines du même nom. L'existence de ces artères est contredite par l'impossibilité où l'on est de faire passer le mercure des artères sanguines dans les vaisseaux lymphatiques, comme cela arriveroit si ces vaisseaux prenoient naissance d'artères lymphatiques continues aux artères sanguines.

On ne peut tirer aucune induction en faveur des artères lymphatiques, de la couleur rouge que prendent dans l'inflammation certaines parties naturellement blanches, telles que la selérotique, la peau, etc. Tout est rempli de vaisseaux, les parties en paroissent être un tissu;

mais les dernières ramifications ont, comme on sait, un diamètre très-petit; les globules rouges sont, pour ainsi dire, solitaires dans les extrémités les plus fines de ces vaisseaux, c'est-à-dire que ces globules sont dispersés et noyés dans les sucs blanchâtres qui absorbent leur couleur; mais ces vaisseaux qui, dans l'état naturel, reçoivent peu de sang, peuvent en recevoir davantage; l'irritation, le mouvement peuvent accumuler les globules rouges dans ces vaisseaux forcés. Les liqueurs colorées peuvent les dilater de même. Alors des vaisseaux invisibles deviendront très-sensibles; il semblera qu'il s'en soit ouvert de nouveaux au sang et à l'injection; l'inflammation et l'injection ne démontrent donc pas aussi clairement qu'on se l'est imaginé, qu'il y a des artères lymphatiques.

# DE LA STRUCTURE DES ARTÈRES.

Les parois des artères sont d'un blanc grisâtre, tirant un peu sur le jaune dans les plus grosses. Leur épaisseur est d'autant plus grande, que les artères sont plus considérables; mais si l'on considère cette épaisseur dans son rapport avec le calibre des artères, on observe qu'elle est d'autant plus considérable, que les artères sont plus petites.

Les Anatomistes ne sont point d'accord sur le nombre des tuniques des artères. On ne doit pas mettre au nombre de ces tuniques, l'espèce d'enveloppe que le péricarde fournit au commencement de l'aorte et de la pulmonaire, celle que l'aorte descendante pectorale reçoit de la plèvre, ni celle que le péritoine fournit à l'aorte ventrale et à la plupart de ses branches. Cette enveloppe empruntée abandonne les artères dont nous venons de parler, lorsqu'elles sortent des cavités où elles sont renfermées, ou qu'elles s'enfoncent dans les viscères auxquels elles appartiennent. On ne doit pas mettre non plus au nombre des tuniques des artères, le tissu cellulaire dans lequel elles rampent, et qui les unit aux parties environnantes. Ce tissu cellulaire, appelé par quelques Anatomistes gaîne des vaisseaux, est abondant, lâche, et formé de lames fort longues autour des grosses artères; sa quantité diminue, et ces lames sont plus minces autour des petites artères. Ces lames deviennent très-apparentes lorsqu'on soulève doucement les plus extérieures, ou lorsque les cellules qu'elles forment sont distendues par une liqueur assez fluide pour pénétrer dans leurs cavités. Il se trouve toujours dans ces cellules qui communiquent les unes avec les autres, une matière huileuse qui est en plus ou moins grande quantité. Les vaisseaux propres des artères traversent ce tissu cellulaire et y distribuent partout des branches pour la filtration de cette liqueur grasse.

Lorsqu'on a enlevé le tissu cellulaire dont je viens de parler, on aperçoit la première tunique des artères. C'est une espèce de membrane dense et serrée, dont la face interne ou concave est unie à la tunique musculeuse, et l'externe est continue avec le tissu cellulaire dans lequel les artères sont plongées. Cette tunique est formée de lames pressées les unes contre les autres, mais que l'on peut séparer aisément avec le

scalpel. Si l'on fait macérer une artère pendant quelque temps dans de l'eau, ce liquide penètre entre ces lames, les écarte les unes des autres, et la tunique dont il s'agit se résout en tissu cellulaire.

La seconde tunique des artères est celle qu'on nomme musculeuse. Cette tunique est d'une épaisseur considérable dans les grandes artères: sa couleur est jaunâtre. Elle est composée de plusieurs plans de fibres circulaires, dont aucune ne forme un cercle entier. Ces fibres, et les plans qu'elles forment, sont fortement unies ensemble par un tissu cellulaire dont les filets sont très-courts. La couleur blanchâtre de ces fibres a fait naître des doutes dans l'esprit de plusieurs Anatomistes, sur leur nature musculeuse; ils les ont regardées comme des fibres tendineuses et élastiques : mais on sait que la couleur rouge n'est point essentielle à la nature musculeuse. Il faut avouer cependant qu'elles ont quelque chose de particulier qui les distingue des autres fibres musculaires: elles sont plus dures, moins extensibles, plus fragiles quand on les tire, et se cassent net sans laisser presque aucun vestige de filamens.

La troisième tunique des artères est celle qu'on nomme interne. La face externe de cette tunique est unie à la tunique musculeuse par une couche très-mince de tissu cellulaire. Sa face interne est lisse, polie et humectée d'une mucosité très-légère qui suinte par des pores : elle présente dans quelques endroits des espèces de plis ou des traces de sillons qui suivent la longueur des artères. Cette tunique est fort mince et rougeâtre : elle est composée de lames très-fines appliquées les unes aux autres. Les fibres, dont

ces lames sont tissues, n'affectent aucune direction constante, et se dechirent pour peu qu'on veuille les étendre. Cette tunique rend la surface interne des artères plus unie et plus polie qu'elle n'auroit été sans cela, et facilite par conséquent le cours du sang. Elle empêche aussi qu'aucune partie de nos liquides s'insinue dans

le tissu cellulaire des autres tuniques.

Les parois des artères reçoivent de petites artérioles : elles ont aussi des veines et des nerfs. Les artérioles sont très-visibles sur les grosses artères : elles forment un réseau très-fin dans le tissu cellulaire qui entoure les artères. De ce réseau il se détache un grand nombre de petites ramifications qui s'enfoncent dans les tuniques artérielles et se distribuent dans leur épaisseur. Les veines des parois des artères sont moins apparentes que les artérioles correspondantes. Il y a aussi dans les parois artérielles, des vaisseaux lymphatiques; l'aorte est couverte dans toute son étendue, d'un grand nombre de ces vaisseaux; ils sont souvent très-apparens, et l'on peut les injecter avec du mercure. Il est très-probable que ces vaisseaux naissent de la surface interne des artères.

Les nerfs des artères ne sont pas à beaucoup près aussi faciles à démontrer que leurs vaisseaux. Il est bien vrai qu'on trouve un assez grand nombre de filets nerveux autour de certaines artères; mais il est impossible de les suivre jusque dans leurs tuniques. Si elles en reçoivent, comme cela paroît très-vraisemblable, ils doivent être peu nombreux et très fins; car elles ne donnent aucune marque de sensibilité sur les animaux vivans.

### DES USAGES DES ARTÈRES.

Les artères reçoivent le sang du cœur, et le

portent dans toutes les parties du corps.

La contraction du ventricule gauche imprime au sang qu'elle envoie dans l'aorte deux mouvemens différens. Le mouvement progressif porte ce liquide vers les extrémités capillaires; un autre mouvement le pousse en même temps vers

les parois des vaisseaux.

Le mouvement progressif du sang est trèsrapide, malgré la masse de ce liquide. En le considérant au moyen du microscope, et ayant égard aux obstacles qu'il trouve dans ses routes, on estime que ce sluide parcourt à-peu-près six pouces pendant le temps d'une seconde, et que le mouvement est plus considérable, selon l'axe, que sur les parties latérales. Les obstacles que le sang trouve dans ses routes naissent de la division des artères, de leurs courbures, de leur longueur, de l'angle qu'elles forment avec leur tronc, des frottemens et du calibre des artères capillaires.

L'aorte se partage en une infinité de rameaux qui deviennent toujours plus petits en se multipliant; mais leurs aires prises ensemble sont plus grandes que l'aire du tronc de l'aorte; le sang, en sortant de cette artère, passe donc d'un espace étroit dans un espace plus large; sa vîtesse doit donc diminuer à proportion qu'il s'éloigne

du cœur.

La résistance que le sang trouve dans les courbnres des vaisseaux, ralentit son mouvement; à chaque point d'une artère courbée, ce fluide heurte les parois, les étend, il est résléchi, les espaces qu'il parcourt sont plus grands; il doit donc perdre une partie de son mouvement dans les détours des vaisseaux. En général, le retardement qu'il eprouve est d'autant plus grand, que les courbures sont plus considéra-

bles et plus nombreuses.

La longueur des tuyaux est une cause qui retarde le cours des liqueurs. On démontre par diverses expériences, que dans des canaux du même diamètre et d'une longueur inegale, l'eau s'écoule inégalement. La même chose a lieu dans les vaisseaux; délà vient que chez les hommes d'une taille considérable, les pulsations des artères sont fort éloignées, et que dans les enfans, les battemens sont fort precipités.

L'angle sous lequel les artères naissent ralentit plus ou moins le cours des liqueurs. Si les branches naissent à angle très-aigu, le cours du sang y porte en partie ce fluide; mais si elles font un angle presque droit avec le tronc, il faut que pour entrer dans ces branches, le sang se détourne entièrement de sa route; il doit donc être ralenti; aussi ce liquide marche-t-il fort lentement dans les derniers réseaux des vaisseaux qui sortent à angle presque droits de leurs troncs.

Les seuls frottemens, indépendamment des causes dont nous venons de parler, suffiroient pour faire perdre au sang une partie de son mouvement. Ces frottemens sont d'autant plus grands, que le sang se partage en jets infiniment petits, et qu'il passe par des filières innombrables où il trouve une résistance considérable.

3.

La viscosité du sang ralentit encore son mouvement ; les parties de ce fluide plus liées, se séparent plus difficilement pour enfiler les ramifications; elles glissent avec moins de facilité sur la surface des artères : c'est sur-tout dans les vaisseaux capillaires que la viscosité du sang doit rendre son passage plus difficile; les molécules se trouvent collées de tous côtés à la circonférence des artères capillaires.

Le sang surmonte tous les obstacles dont nous venons de parler; mais en les surmontant il perd une partie du mouvement que l'action du cœur lui a communiqué, et ce mouvement se perdroit bientôt entièrement, s'il ne lui étoit rendu par les artères. La réaction de ces vaisseaux est donc nécessaire pour conserver au sang la force qui le porte jusqu'à leurs dernières ramifications.

Si le sang qui sort des ventricules du cœur entroit dans des artères vides ; si le mouvement du sang avoit une vélocité égale dans toute la longueur des artères, ces vaisseaux ne seroient point dilatés par l'impulsion du sang, et ce liquide n'exerceroit sur leurs parois d'autre pression latérale, que celle qui est commune à tous les liquides qui circulent dans des tuyaux

quelconques.

Mais les artères sont tonjours pleines pendant la vie; en conséquence, il faut que le sang qui les remplit cède à l'impulsion de celui qui sort du ventricule à chaque contraction du cœur : il est vrai que le sang dont les artères sont remplies est toujours en mouvement; mais sa vélocité diminue à mesure qu'il s'éloigne du cœur, par les obstacles de toute espèce qu'il rencontre en chemin; or, ces obstacles qui s'opposent au cours du sang, et qui font que celui que les artères contiennent résiste à celui qu'elles reçoivent du cœur, forcent ce liquide à agir contre les parois de ces vaisseaux, et à les

éloigner de leur axe.

La force avec laquelle le sang agit contre les parois des artères, est la force qui dilate ces vaisseaux. Mais cette force et la dilatation qu'elle produit doivent varier nécessairement dans les diverses artères, et dans les différens points de leur longueur. En général, plus le sang a d'impétuosité, plus les parois artérielles doivent s'éloigner de leur axe; cet éloignement sera cependant plus petit ou plus grand, selon la résistance de ces parois, selon le volume du sang lancé par les ventricules, selon les obstacles qui s'opposent au cours de ce fluide. La dilatation doit être plus grande dans les grosses

artères que dans les petits rameaux.

Lorsque l'impulsion qui dilate les artères cesse, les parois de ces vaisseaux reviennent sur elles mêmes, et se rapprochent de leur axe. La force qui resserre les artères est fort grande. Si l'on introduit le doigt dans une artère ouverte sur un animal vivant, elle le presse fortement; dès qu'il est retiré, le canal se resserre. Si l'on remplit d'air une portion de l'aorte entre deux ligatures, et qu'ensuite on y fasse une ouverture, l'air s'échappe avec violence dans le corps même où la mort a éteint l'action vitale. Deux forces produisent le resserrement des artères dans les animaux vivans; l'une est l'élasticité, et l'autre l'irritabilité. Ces forces ramènent les parois des artères vers leur axe; elles cha sent donc le sang vers les extrémités de ces vaisse aux et vers le cœur, car leur action est une pression

latérale. Mais le sang trouve une résistance insurmontable du côté du cœur; il doit donc couler vers les extrémités capillaires des artères

et entrer dans les veines.

L'action du sang sur les parois des artères se manifeste dans celles qui ont un certain calibre, par un battement auquel on donne le nom de pouls, et que l'on peut regarder, en général, comme la mesure de la force que le cœur emploie pour pousser le sang dans toutes les parties du corps.

# DES ARTÈRES EN PARTICULIER.

Loures les artères naissent de deux troncs principaux, dont l'un part du ventricule droit, et l'autre du ventricule gauche du cœur. Le premier est l'artère pulmonaire, et le second l'artère aorte.

# DE L'ARTÈRE PULMONAIRE.

L'ARTÈRE pulmonaire s'étend du ventricule droit aux poumons. Elle est plus petite que l'aorte. Ses tuniques ont aussi bien moins d'épaisseur; de sorte qu'au lieu de se soutenir quand elles sont coupées en travers, elles s'affaissent et se plissent. Cette artère naît de la partie supérieure, antérieure et gauche de la base du ventricule droit; delà, elle monte en arrière et à gauche, appuyée sur la partie

antérieure de l'aorte. Ces deux artères sont renfermées dans une gaîne membraneuse qui est formée par la partie du péricarde qui se réfléchit sur le commencement des gros vaisseaux qui partent du cœur ou qui s'y rendent : elles sont environnées en même temps par un tissu cellulaire qui passe entre deux : cette espèce de fourreau membraneux est assez large pour permettre aux deux artères de se dilater librement; leurs troncs ne sont pas collés l'un à l'autre, de façon que leur adossement soit serré :

ils peuvent s'écarter un peu.

Lorsque l'artère pulmonaire a parcourn un espace d'environ deux pouces, elle se divise en deux branches, l'une droite et l'autre gauche! La branche droite est plus grosse que la gauche : elle se porte presque transversalement de gauche à droite, derrière l'aorte et la veine cave supérieure, et s'avance jusqu'au poumon de son côté. Lorsqu'elle y est parvenue, elle se courbe de haut en bas, et forme une arcade qui embrasse la bronche droite, et qui est converte antérieurement par la veine pulmonaire. Il part de la convexité de cette arcade un nombre indéterminé de branches qui se répandent dans tontes les parties du poumon, où elles se ramifient à l'infini, jusqu'à devenir capillaires.

La branche gauche de l'artère pulmonaire, moins grosse et plus longue que la droite, se porte dans la direction du tronc qui leur est commun, au-dessous de la crosse de l'aorte: elle passe devant la fin de cette crosse, et s'avance jusqu'au poumon de son côté, où elle forme une courbure qui embrasse la bronche gauche. La convexité de cette courbure donne

naissance à plusieurs branches qui pénètrent

dans toutes les parties du poumon.

Dans le fœtus, l'artère pulmonaire est plus grosse que l'aorte : lorsqu'elle a parcouru quatre à cinq lignes de chemin, elle fournit une branche pour le poumon droit; deux lignes plus loin elle en fournit une pour le poumon gauche; après quoi elle s'avance jusqu'à l'aorte, et s'insère dans cette artère un peu au-delà de

l'origine de la sous-clavière gauche.

La partie de l'artère pulmonaire comprise entre la branche qui va au poumon gauche et l'aorte, est connue sous le nom de canal artériel. Ce canal est la continuation du tronc même de la pulmonaire; il est plus gros que les deux branches de cette artère, et ses parois sont aussi épaisses que celles de ce vaisseau. Sa longueur est de sept, huit ou neuf lignes dans le fœtus à terme. Il marche d'abord obliquement de bas en haut, de devant en arrière et de droite à gauche; ensuite il se courbe un peu de haut en bas et s'insère dans l'aorte. A son insertion, qui est oblique, ce canal forme une espèce de pli semi-lunaire, ou d'éperon, semblable à ceux qui sont pesés à la bifurcation des autres artères; mais il est situé dans un sens opposé. Ce pli est placé au hord supérieur de l'orifice du canal, c'est-à-dire, au bord qui est le moins éloigné de l'origine de l'aorte. En avançant vers cette artère, ce canal diminue un peu en grosseur, mais cette diminution n'est pas toujours également bien marquée.

Le canal artériel conduit dans l'aorte la plus grande partie du sang que le ventricule droit pousse dans l'artère pulmonaire. C'est une des voles dont la nature se sert pour faire passer le sang des cavités droites du cœur dans les cavités gauches et dans l'aorte, sans que ce fluide soit obligé de passer par les poumons, qui sont affaisses sur eux mêmes, et par conséquent peu disposés à recevoir une grande quantité de sang dont ils seroient surchargés. Ce canal a un autre usage; il concourt à la formation de l'aorte descendante, et augmente la force avec laquelle le sang coule dans cette artère, où il est poussé par l'action réunie des deux ventricules du cœur.

Lorsque le fœtus est né et qu'il a respiré, le passage est ouvert au sang dans les poumons; le canal artériel commence à se rétrécir, parce qu'il n'y passe presque plus de sang: il se ferme bientôt entièrement et se convertit en un ligament qui unit l'artère pulmonaire à l'aorte; ce ligament est plus étroit au milieu qu'aux deux extrémités. La partie du canal arteriel qui tient à l'artère pulmonaire, est la dernière qui s'o-

blitère.

### DE L'ARTÈRE AORTE.

L'Aorte s'étend depuis le ventricule gauche du cœur jusqu'à l'union du corps de la quatrième vertèbre des lombes avec celui de la cinquième. Elle naît de la partie droite de la base du ventricule gauche. A sa naissance, elle est placée à côté, et derrière l'artère puluionaire à laquelle elle est unie, comme il a été dit plus haut. L'artère aorte monte d'abord un peu obliquement de gauche à droite; mais bientot elle se courbe de droite à gauche, et de

devant en arrière jusqu'à la hauteur de la deuxième vertèbre du dos, puis elle descend en arrière et s'approche de la partie gauche du corps de la troisième vertèbre dorsale. Elle descend ensuite sur la partie antérieure et gauche du corps des autres vertèbres du dos, passe entre les piliers du diaphragme, et continue sa ronte sur les vertebres des lombes, jusqu'à l'union de la quatrième avec la cinquicme, où elle se divise en deux grosses branches, qui sont les artères iliaques communes ou primitives. La partie de l'aorte qui s'étend depuis son origine jusqu'à la troisième vertèbre du dos, est connue sous le nom de crosse de cette artère. Le reste de son tronc se nomme aorte descendante, qu'on distingue en supérieure ou pectorale, et en inférieure ou ventrale.

La crosse de l'aorte ne peut être comparée à aucune courbure géométrique ; elle est placée un peu obliquement de devant en arrière, et de droite à gauche. Sa convexité est tournée en hant, à droite et en devant. Sa concavité répond en bas, à gauche et en arrière. Son côté antérieur est un peu incliné à gauche, et le postérieur à droite. Dans les sujets avancés en âge, le commencement de la crosse de l'aorte présente une bosselure plus ou moins considérable qui correspond à un enfoncement particulier qu'on voit au-dedans de cette artère, et que l'on appelle le grand sinus de l'aorte, pour le distinguer de trois autres enfoncemens plus petits dont nous parlerons dans la suite. Cet enfoncement paroît dépendre de l'effort du sang poussé par le ventricule gauche.

L'aorte donne immédiatement après sa nais-

sance deux petites artères qu'on nomme cardiaques ou coronaires du cœur. Elle n'en produit aucune autre jusqu'à sa crosse; mais de la convexité de cette conrbure, il naît trois branches considérables qui portent en commun le nom d'aorte supérieure ou ascendante. De ces trois artères, la première est la sons-clavière droite, de laquelle part la carotide primitive du même côté; la seconde est la carotide primitive gauche, et la troisième la sous-clavière gauche. Ces artères sont placées à leur naissance sur une ligne oblique de devant en arrière et de droite à gauche, de sorte que la sousclavière gauche est la plus reculée en arrière. L'origine de la sous-clavière droite est trèsvoisine de celle de la carotide gauche; il y a un peu plus de distance entre cette dernière et la sous-clavière gauche.

Il n'est pas rare de voir quatre artères sortir de la crosse de l'aorte, trois grosses comme à l'ordinaire, et une quatrième plus petite qui est la vertébrale gauche, ou une autre branche beaucoup moins considérable qui monte devant la trachee artère, et va se distribuer dans la glande thyroïde. Il est beaucoup plus rare de voir naître séparément la sous-clavière droite de la fin de la crosse de l'aorte, et se porter transversalement de gauche à droite, entre la colonne vertébrale et l'œsophage, pour aller gagner la première côte. Cette disposition, observée par plusieurs Anatomistes, s'est présentée à moi trois ou quatre fois.

Des Artères cardiaques ou coronaires.

Les artères coronaires sont au nombre de

deux : on les distingue en droite et gauche. Ces artères naissent du commencement de l'aorte, immédiatement au-dessus des petits sinns de cette artère, et du bord libre des val-

vules sigmoides correspondantes.

L'artère coronaire droite est un peu plus grosse et située plus bas que la gauche; après sa naissance elle marche de dedans en dehors, logée dans le sillon qui se remarque entre la base du ventricule droit et l'oreillette du même côté. Elle se contourne sur le bord droit du cœur et marche ensuite de dehors en dedans jusqu'au sillon qui règne sur la face inférieure ou plate de cet organe; là elle change de direction, et se continue le long de ce sillon jusqu'à la pointe du cœur où elle s'anastomose avec la principale branche de l'artère coronaire

gauche.

Cette artère fournit immédiatement après sa naissance deux petits rameaux, dont l'un se distribue au commencement de l'artère pulmonaire et à la graisse qui environne l'origine de cette artère, et l'autre à l'aorte. Le premier a été nommé par Vieussens artère graisseuse: il s'anostomose derrière l'artère pulmonaire avec un rameau de la coronaire gauche. Le second communique avec les artères bronchiales. Les rameaux que la coronaire droite fournit jusqu'au sillon qui règne sur la face inférieure du cœur entre les deux ventricules, peuvent · être distingués en postérieurs et en antérieurs. Les premiers sont ordinairement au nombre de six : trois répondent à la face convexe du cœur, et trois à sa face plate. Ces rameaux se distribuent aux parois de l'oreillette droite; leurs ramifications s'étendent sur les veines-caves

et dans la cloison qui sépare les oreillettes: ils communiquent avec ceux de la coronaire gauche. Les seconds sont beaucoup plus gros; leur nombre est indéterminé ; quatre ou cinq s'avancent sur la face supérieure du cœur, et y répandent un grand nombre de ramifications qui se dirigent vers la pointe et le bord droit de cet organe; un autre rameau parcourt ce même bord, et d'autres plus petits se répandent sur la face plate. Tous ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la coronaire gauche. Outre les différens rameaux dont nous venons de parler, l'artère coronaire droite en fournit d'autres plus petits pendant qu'elle parcourt le sillon qui règne sur la face plate du cœur, et qui correpond à la cloison des ventricules. Ces rameaux se distribuent sur cette face, et s'anastomosent avec ceux de la coronaire gauche.

L'artère coronaire gauche est plus petite et située un peu plus haut que la droité. Après s'être séparée de l'aorte, elle se porte à gauche et en devant, entre l'artère pulmonaire et l'oreillette gauche, et se divise presque aussitôt en deux ou trois branches. La première est antérieure et plus grosse, elle descend flexueuse dans le sillon qui règne sur la face supérieure du cœur, et s'avance jusqu'à la pointe de cet organe où elle s'anastomose avec la coronaire droite. Les premiers rameaux qu'elle fournit se portent au commencement de l'artère aorte et de la pulmonaire : les autres se répandent sur la face supérieure du cœur, et se distribuent principalement dans les parois du ventricule gauche. La seconde branche de l'artère coro-. naire gauche se porte de droit à gauche dans le

sillon qui se trouve entre le ventricule et l'oreillette ganche, cachée par la grande veine coronaire : elle se contourne sur le bord obtus du cœur, et s'avance ensuite sur la face plate de cet organe, jusqu'auprès du sillon qu'on y aperçoit. Là, elle change de direction, se place à côté de la coronaire droite, et s'avance vers la pointe du cœur où elle finit. Les rameaux que cette branche donne se distribuent à l'oreillette gauche, aux veines pulmonaires, et surtout au ventricule gauche: ils communiquent avec ceux de la coronaire droite. La coronaire gauche fournit souvent une troisième branche, laquelle s'enfonce dans l'épaisseur de la cloison qui sépare les ventricules, et s'avance jusqu'à la pointe du cœur. Cette branche naît quelquefois de l'aorte immédiatement.

### DES ARTÈRES CAROTIDES PRIMITIVES.

Les artères carotides primitives sont situées à la partie antérieure du cou. Elles s'étendent depuis la crosse de l'aorte jusqu'à la partie supérieure du larynx. La carotide gauche est plus longue que la droite. Leur calibre est ordinairement égal: quelquefois cependant la droite est un peu plus grosse. La carotide droite est située un peu plus antérieurement à sa partie inférieure que la carotide gauche; mais en montant, ces artères se placent au niveau l'une de l'autre sur la même ligne transversale. La carotide droite naît de la sous-clavière du même côté, ou plutôt d'un trone qui lui est

commun avec cette artère, et qui s'élève de la crosse de l'aorte. La gauche naît immédiatement de cette crosse. Ces artères montent obliquement de dedans en deliors, s'écartent l'une de l'autre, et laissent entr'elles un intervalle qui est rempli inférieurement par la trachée-artère et l'œsophage, et supérieurement par le larynx. La partie inférieure de la carotide gauche est placée derrière la veine sous-clavière gauche, le thymus et l'extrémité interne de la clavicule; ensuite l'une et l'autre carotides se trouvent derrière les muscles peaucier, sterno-mastoïdien, sterno et thyro-hyoïdiens, et omoplathyoïdien; ensin, la partie supérieure de ces artères est située sous le peaucier immédiatement.

La partie postérieure des carotides primitives correspond à la colonne vertébrale; elle est appuyée immédiatement sur les muscles grand droit antérieur de la tête et long du cou, et sur l'artère thyroïdienne inférieure. Le côté interne de ces artères correspond inférieurement à la trachée-artère, et supérieurement au larynx, au pharynx et à la glande thyroïde : lorsque cette glande est très-volumineuse, elle s'avance sur leur partie antérieure. Le côté externe des carotides est côtoyé par la veine jugulaire interne, par le nerf de la huitième paire, et le grand sympathique, qui sont situés en arrière, entre la veine et l'artère : ces nerfs et ces vaisseaux sont entourés par un tissu cellulaire filamenteux qui contient des glandes lymphatiques, et dans lequel il ne s'amasse que trèspeu de graisse. Les carotides primitives ne donnent aucune ramification dans leur trajet; aussi conservent-elles le même calibre dans toute leur longueur. Mais lorsqu'elles sont paryenues au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde, elles se divisent en deux branches, dont l'une porte le nom de carotide externe, et l'autre celui d'interne. La première se distribue aux parties latérales, supérieures et antérieures du cou, et à toutes les parties extérieures de la tête. La seconde pénètre dans le crâne et se distribue au cerveau.

### DE L'ARTÈRE CAROTIDE EXTERNE.

L'ARTÈRE carotide externe est située sur les parties latérales supérieures du cou : elle s'étend depuis la fin de la carotide primitive jusqu'au col du condyle de la mâchoire inférieure. Dans les enfans, la carotide externe est beaucoup moins grosse que l'interne : dans les adultes, ces deux artères ont un calibre égal; mais lorsque la carotide externe parcourt un chemin un peu long avant de fournir la thyroidienne supérieure qui est la première branche qui en part, elle est un peu plus grosse que l'interne. Dans son principe, la carotide externe est située devant et au côté interne de la carotide interne; mais bientôt elle se courbe en dehors et en arrière, croise la direction de cette artère, et se porte plus en dehors et plus en arrière qu'elle; puis elle monte flexueuse derrière la branche de la mâchoire jusqu'au col du condyle de cet os. Dans sa partie inférieure, l'artère carotide externe n'est converte que par la peau et le muscle peaucier; mais elle s'enfonce bientôt sous le nerf de la neuvième paire et sous les muscles digastrique et stylo-hyoidien; ensuite elle monte profondément sous la glande parotide. Le côté interne de cette artère est appuyé inférieurement sur la carotide interne, plus haut sur les muscles stylo-pharyn-gien et stylo glosse, et plus haut encore sur l'apophyse styloide temporale.

La carotide externé fournit plusieurs branches qu'on peut distinguer en antérieures, en postérieures et en internes. Les antérieures sont, la thyroïdienne supérieure, la linguale et la labiale; les postérieures sont, l'occipitale et l'auriculaire postérieure, l'interne est la pharyngienne inférieure. En outre, elle fournit d'autres petites branches dont le nombre est incertain, et qui se distribuent à la glande parotide, aux muscles sterno-cleido-mastoidien, sternohyoïdien, stylo-hyoïdien, et en général à toutes les parties voisines. Lorsque cette artère est parvenue au niveau du col du condyle de la mâchoire, elle se divise en deux branches, dont l'une est la temporale, et l'autre la maxillaire interne.

### De l'Artère thyroïdienne supérieure.

L'artère thyroidienne supérieure est située à la partie antérieure supérieure du cou, et s'étend de la carotide externe au larynx et à la glande thyroïde. Dans les enfans, son diamètre est proportionnellement plus grand que dans les adultes. La thyroïdienne supérieure vient de la partie antérieure de la carotide externe. Elle naît quelquefois si près de l'origine de cette dernière artère, qu'on croiroit que la carotide primitive se partage en trois branches. Je l'ai vue naître une fois d'un tronc commun avec la linguale. Aussitôt après son origine, elle descend de derrière en devant et de dehors en dedans, et s'avance vers la partie supérieure et externe de la glande thyroïde, en formant divers contours, qui varient suivant les sujets. Elle est couverte d'abord par le muscle peaucier, et ensuite par l'omoplatlivoïdien et le sterno thyroïdien. Les premiers rameaux que cette artère donne sont peu considérables et se distribuent à la peau et aux muscles voisins, tels que le sterno-cléido-mastoïdien, le peaucier, le sterno-hyoïdien, l'omoplat-hyoidien, le sterno-thyroidien et le thyrohyoïdien. Parmi ces rameaux, il y en a un plus considérable qui naît quelquefois à part de la carotide, et auquel on a donné le nom de laryngé. Ce rameau s'enfonce avec le nerflaryngé de la huitième paire, entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde, derrière le muscle hyo-thyroïdien, pénètre dans le larynx, à travers la membrane thyro hyoidienne, et se distribue à la membrane interne de cet organe, à ses muscles intrinsèques et à l'épiglotte. Il s'anastomose avec celui du côté opposé.

Lorsque l'artère thyroïdienne supérieure est parvenue à la partie externe et supérieure de la glande thyroïde, elle fournit un petit rameau qui se porte en travers sur la membrane qui occupe l'intervalle compris entre le cartilage thyroïde et le cricoïde, et s'anastomose avec celui du côté opposé: ce rameau se distribue à cette membrane et aux muscles cricothyroïdiens. Ensuite l'artère thyroïdienne supérieure s'avance le long du bord supérieur de la glande thyroïdienne, et s'anastomose souvent par arcade avec celle du côté opposé. En

chemin, elle fournit plusieurs branches qui descendent flexueuses sur la face interne de la glande thyroïde. Ces branches se divisent en un grand nombre de rameaux qui pénètrent dans cette glande et s'y anastomosent avec ceux de la thyroïdienne supérieure du côté opposé, et sur-tout avec ceux de la thyroïdienne inférieure du même côté.

## De l'Artère linguale.

L'artère linguale s'étend de la carotide externe à la langue et aux muscles placés sous la mâchoire inférieure. Elle naît de la partie antérieure de la carotide externe, entre la thyroïdienne supérieure et la labiale, et quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec cette dernière. La linguale marche flexueuse de dehors en dedans, de derrière en devant et un peu de bas en hant, et s'avance vers l'os hyoïde. Elle s'engage bientôt entre le constricteur moyen du pharynx et l'hyo-glosse, dont elle traverse quelquefois le bord inférieur, puis entre ce dernier muscle et le génio-glosse. Après avoir marché quelque temps au dessus de la grande corne de l'os hyoïde, elle s'en éloigne, et se porte de bas en haut et de derrière en devant, vers la face inférieure de la langue.

Les premiers rameaux que cette artère fournit sont peu considérables et se distribuent au constricteur moyen du pharynx, à l'hyothyroïdien, à l'hyothyroïdien, à l'hyothyroïdien, au ventre antérieur du digastrique et aux autres muscles qui s'attachent à l'os hyoïde. Aussirôt qu'elle est arrivée sous l'hyothyroglosse, elle donne

).

de petits rameaux à ce muscle et au génioglosse: ces rameaux s'anastomosent avec ceux du côté opposé. Ensuite elle produit en haut l'artère dorsale de la langue, dont les ramifications se répandent sur le stylo-glosse, et sur le dos de la langue où elles forment un réseau qui s'étend jusque sur l'épiglotte, sur les amygdales, et même quelquefois sur la partie voisine

du pharynx et sur le voile du palais.

Lorsque l'artère linguale est arrivée au bord antérieur du muscle hyo-glosse, elle fournit une branche plus considérable à laquelle on a donné le nom de sublinguale. Cette branche vient quelquefois de la submentale qui est fournie par la labiale. Elle se porte de derrière en devant, entre le muscle mylo-hyoïdien et le génio-glosse, au-dessus de la glande sublinguale, et fournit un grand nombre de rameaux qui se distribuent à ces parties, ainsi qu'au ventre antérieur du digastrique et à la membrane interne de la bouche. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la submentale.

Quand la linguale a fourni la sublinguale, elle prend le nom d'artère ranine, et s'avance, en serpentant, sur la partie inférieure et latérale de la langue, entre le muscle génio-glosse et le lingual, jusqu'à la pointe de cet organe où elle finit. Les rameaux qu'elle donne se distribuent au tissu de la langue et à sa membrane

externe.

# De l'Artère labiale ou maxillaire externe.

L'artère labiale s'étend de la carotide externe à presque toutes les parties de la face jusqu'à la racine du nez. Elle prend naissance

de la partie antérieure de la carotide externe, au-dessus de la linguale : elle vient quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec cette dernière. Sa grosseur est considérable. Aussitôt après son origine, elle se porte flexueuse de dehors en dedans et de derrière en devant, vers la partie interne de l'angle de la mâchoire inférieure, couverte par le nerf de la neuvième paire, le muscle digastrique et le stylo-hyoïdien; ensuite, elle passe entre la mâchoire et la glande maxillaire dans un sillon que cette glande présente. Après quoi cette artère se contourne sur le bord inférieur de la mâchoire, et se porte sur la face externe de cet os, devant le bord antérieur du masséter qu'elle recouvre quelquefois. Delà elle monte, en serpentant, vers la commissure des lèvres, couverte par la peau et le peaucier : elle passe ensuite derrière cette commissure, entre les muscles grand zygomatique, canin et buccinateur; puis elle continue de monter dans le sillon qui sépace la joue de la lèvre supérieure, et sur le côté du nez jusqu'au grand angle de l'œil, où elle se termine en s'anastomosant avec le rameau nasal de l'artère ophthalmique.

Non loin de son origine, l'artère labiale donne une petite branche qu'on nomme palatine inférieure. Cette artère vient quelquefois du tronc même de la carotide. Elle monte entre le stylo-pharyngien et le stylo-glosse auxquels elle donne des ramifications; ensuite, elle s'applique contre la partie latérale supérieure du pharynx et donne à ce sac musculeux, à la langue et à l'amygdale. Arrivée au voile du palais, elle se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent à ce voile, aux

3.,

muscles péristaphylins externe et interne, à la membrane palatine et à la trompe d'Eustache. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la

palatine supérieure.

Lorsque l'artère labiale est arrivée à la glande maxillaire, elle fournit un assez grand nombre de rameaux qui se distribuent à cette glande, au muscle ptérigoïdien interne, à la membrane de la bouche et au bord de la langue. Parmi ces rameaux, il y en a un plus considérable que les autres, auquel on donne le nom d'artère submentale; cette artère se porte de derrière en devant, converte par le peaucier, entre le mylohyoidien, le ventre antérieur du digastrique, et la partie interne du corps de la mâchoire. Elle fournit un assez grand nombre de petites branches qui se distribuent à ces muscles et aux tégumens, et qui communiquent avec la sublinguale. Quelques - unes de ces branches montent sur le menton, et communiquent avec les artères de la lèvre inférieure. L'artère submentale fournit quelquefois la sublinguale, et dans d'autres cas elle est produite par cette dernière.

Depuis le bord inférieur de la mâchoire inférieure jusqu'à la commissure des lèvres, la labiale donne plusieurs branches, dont les unes sont postérieures et les autres antérieures. Les premières sont peu nombreuses et assez petites; elles se distribuent au masséter, au peaucier, au buccinateur, au tissu cellulaire et aux tégumens de la joue, à la glande parotide et à son conduit excréteur; elles communiquent avec les rameaux de la transversale de la face. Les secondes se distribuent au triangulaire, au carré et à la peau du menton : elles s'anasto-

mosent avec le rameau de la maxillaire inférieure qui sort par le trou mentonnier, et avec ceux que la submentale envoie sur le menton. Parmi ces branches, il y en a une beaucoup plus considérable que les autres; c'est l'artère coronaire inférieure. Cette artère se détache du tronc de la labiale, très-près de la commissure des lèvres: elle passe sous le triangulaire, s'avance, en serpentant, dans l'épaisseur de la lèvre inférieure près de son bord libre, et va s'anastomoser au milieu de cette lèvre avec celle du côté opposé, et quelquefois avec le rameau de la maxillaire inférieure qui sort par le trou mentonnier.

Lorsque l'artère labiale est arrivée au dessus de la commissure des lèvres, elle fournit de sa partie antérieure une branche qu'on nomme coronaire supérieure; cette branche grosse et flexueuse marche dans l'épaisseur de la lèvre supérieure au milieu de laquelle elle s'anastomose avec celle du côté opposé. Les artères coronaires distribuent leurs rameaux au muscle orbiculaire, aux tégumens et à la membrane interne des lèvres. Les supérieures en envoient d'assez considérables à la partie inférieure du nez.

Dans le reste de son étendue, le tronc de la labiale donne en dehors de petits rameaux qui se distribuent aux muscles canin, élévateur proprede la lèvre supérieure, élévateur commun de cette lèvre et de l'aile du nez, petit zygomatique et orbiculaire des paupières, et qui s'anastomosent avec ceux de la sons-orbitaire : elle donne en dedans d'autres rameaux beaucoup plus considérables, lesquels se répandent sur le nez, se distribuent à toutes les parties de

cet organe et communiquent avec ceux du côté oppose. Enfin, l'artère labiale se termine, comme il a déja été dit, en s'anastomosant avec

le rameau nasal de l'ophtalmique.

La distribution de l'artère labiale présente beaucoup de variétés : quelquefois elle se termine au niveau de la lèvre inférieure, et est suppléée dans le reste de son étendue par la transversale de la face, la sous-orbitaire et les rameaux de l'ophtalmique. D'autres fois elle finit à la commissure des lèvres.

## De l'Artère occipitale.

L'artère occipitale est située à la partie latérale supérieure du cou, et sur les parties latérales, inférieures et postérieures de la tête. Elle s'étend depuis la carotide externe jusqu'à l'occiput. Cette artère naît de la partie postérieure de la carotide externe, presque vis-à-vis l'artère linguale, quelquefois plus tôt, d'autres fois plus tard. Elle monte d'abord un peu obliquement de devant en arrière, au-dessous du ventre postérieur du digastrique et du nerf grand hypo-glosse; bientôt après elle se courbe en arrière, et passe sur la veine jugulaire interne et le nerf de la huitième paire dont elle croise la direction; puis elle s'engage entre l'apophyse transverse de la première vertèbre du cou, et l'apophyse mastoïde du temporal, couverte par les inuscles sterno-cléido-mastoidien, splénius et petit complexus; elle sort enfin sous le bord interne du splénius, se place sous les tégumens, et monte, en serpentant, vers la partie supérieure de l'occipital où elle se termine.

Les premiers rameaux que l'occipitale donne sont peu considérables, et se distribuent aux muscles sterno-cleido-mastoïdien, digastrique, stylo-hyoïdien et aux glandes jugulaires: ils communiquent avec ceux de la cervicale ascendante. Elle fournit aussi quelquefois le rameau qui pénètre dans l'aqueduc de Fallope par le

trou stylo-mastoidien.

En passant sous les muscles sterno-cléidomastoïdien, splénius et petit complexus, l'artère occipitale donne plusieurs rameaux, dont les uns sont inférieurs et les autres supérieurs. Les premiers descendent dans l'épaisseur de ces muscles et s'y anastomosent avec les rameaux de la cervicale profonde et de la vertébrale. Les seconds se distribuent dans l'extremité supérieure des mêmes muscles. Parmi ces rameaux il y en a un qui pénètre dans le crâne par le trou mastoïdien, et va se distribuer à la duremère.

Lorsque l'occipitale est sortie de dessous le muscle splénius, elle se partage en un grand nombre de branches qui se répandent sur l'occiput, et marchent de bas en haut et de dehors en dedans. Ces branches produisent une grande quantité de rameaux qui se distribuent à la partie postérieure du muscle occipito-frontal et aux tégumens, et s'anastomosent avec ceux de l'occipitale opposée, de la temporale et de l'auriculaire postérieure. Souvent un de ces rameaux entre dans le crâne par le trou pariétal et se répand sur la dure-mère.

L'artère occipitale fournit quelquefois les rameaux qui entrent dans le crâne par les trous condyloïdien antérieur et déchiré postérieur.

# De l'Artère auriculaire postérieure.

L'artère auriculaire postérieure s'étend de la carotide externe à la face interne de l'oreille, et sur la partie laterale de la tête. Cette artère naît de la partie postérieure de la carotide externe, dans l'épaisseur de la parotide; quelquesois elle vient de l'occipitale. Aussitôt après sa naissance, elle monte en arrière, au-dessous de la glande parotide, entre l'apophyse mastoide du temporal et la partie postérieure du conduit auditif externe. Elle donne d'abord quelques rameaux à la glande parotide, au muscle stylo-hyoïdien, au ventre postérieur du digastrique et au conduit auditif externe. Ensnite elle fournit l'artère stylo-mastoidienne: cette artère vient quelquefois de l'occipitale, comme il a déja été dit : elle donne d'abord de petits rameaux au conduit auditif; parmi ces rameaux il y en a un qui pénètre jusqu'à la membrane du tambour sur laquelle il se répand. Ensuite la stylo-mastoïdienne entre dans l'aqueduc de Fallope, et répand un grand nombre de rameaux sur les cellules mastoidiennes, sur le périoste qui tapisse l'aqueduc lui-même, sur le muscle de l'étrier, sur les canaux demi-circulaires, et sur la membrane qui tapisse la caisse du tambour : elle s'anastomose avec un rameau de la ményngée moyenne qui pénètre dans l'hiatus Fallopii.

Lorsque l'artère auriculaire postérieure est parvenue devant l'apophyse mastoïde, elle se divise en deux branches, dont l'une est antérieure et l'autre postérieure. La première se répand sur la face interne de l'oreille, et se distribue à ses diverses parties. La seconde, dout la grosseur varie beaucoup, monte devant l'apophyse mastoïde, et se divise en un grand nombre de rameaux qui se distribuent au muscle postérieur de l'oreille, à l'occipito-frontal, au temporal et aux tégumens. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la temporale et de l'occipitale.

## De l'Artère pharyngienne inférieurc.

L'artère pharyngienne inférieure est peu considérable : elle naît de la partie interne de la carotide, presque vis-à-vis l'artère labiale. Elle monte le long de la partie latérale et postérieure du pharyux, entre la carotide externe et l'interne, et se divise bientôt en deux branches, dont l'une est interne et l'autre externe. La première monte entre le pharynx et la colonne vertébrale, et se partage en un grand nombre de rameaux qui vont au pharqux, à la trompe d'Eustache, aux muscles grand et petit droits antérieurs de la tête, et au long du cou. La seconde monte entre l'artère carotide interne et la veine jugulaire interne, et après avoir donné des rameaux aux parties voisines, telles que le nerf de la huitième paire, le ganglion cervical supérieur du grand sympathique, elle pénètre dans le crâne par le tron déchire postérieur, et se distribue à la dure-mère qui tapisse les fosses occipitales inférienres. Cette branche envoie aussi d'autres rameaux dans le crâne : un d'eux passe à travers la substance cartilagineuse qui remplit le tron déchiré antérieur. On en voit quelquefois un autre qui entre par le trou condyloïdien antérieur de l'occipital.

## De l'Artère temporale.

Lorsque l'artère carotide externe est parvenue derrière le col du condyle de la mâchoire, elle se divise en deux branches; une externe ou postérieure, et l'autre interne ou antérieure. La première est la temporale, et la seconde la

maxillaire interne.

La temporale est beaucoup moins grosse que la maxillaire interne: cependant, comme sa direction est la même que celle de la carotide externe, on peut la regarder comme la continuation de cette dernière. Elle monte d'abord un peu obliquement en dehors, entre le conduit auditif externe de l'articulation de la mâchoire, couverte par la glande parotide; ensuite elle passe derrière l'arcade zygomatique, devant l'oreille, et monte, en serpentant, sur l'aponévrose du crotaphyte, couverte par la peau et par les muscles antérieur et supérieur de l'oreille.

Immédiatement après son origine, la temporale fournit antérieurement une branche assez considérable, qui porte le nom d'artère transversale de la face. Cette artère naît quelquefois de la carotide même. Sa grosseur varie beaucoup, et quelquefois il y en a deux. Elle se porte de derrière en devant, sur le col du condyle de la mâchoire, dont elle croise la direction à angle droit. Quand elle est arrivée au bord postérieur du masséter, elle donne un rameau qui pénètre dans ce muscle, s'y distribue, et y communique avec un rameau de la maxillaire interne. Ensuite la transversale de la face passe sur le masséter, au dessus du conduit de Stenon, et se distribue à ce conduit, à la glande

parotide, aux deux muscles zygomatiques, à l'orbiculaire des paupières et aux tégumens. Elle communique avec la labiale, la buccale et la sous-orbitaire.

Après avoir fourni la transversale de la face, la temporale donne antérieurement de petits rameaux qui se distribuent à l'articulation de la mâchoire. Elle en fournit de plus considérables postérieurement, lesquels se distribuent au conduit auditif externe et sur la face externe de l'oreille.

Lorsque l'artère temporale est parvenue visà-vis la partie postérieure de l'arcade zygomatique, elle donne une branche assez considérable qu'on nomme artère temporale moyenne: cette artère perce l'aponévrose externe du temporal, et monte dans l'épaisseur de la partie postérieure de ce muscle, auquel elle se distribue : elle communique avec les temporales profondes.

Quand l'artère temporale est parvenue vers le milieu de la tempe, quelquefois plus haut et d'autres fois plus bas, elle se divise en deux branches, dont l'une est antérieure et l'autre postérieure. La branche antérieure monte, en serpentant, vers le front, y répand un grand nombre de rameaux qui se distribuent à l'occipito-frontal, à l'orbiculaire des paupières et aux tégumens, et qui s'anastomosent avec les artères surcilière et frontale, branches de l'ophtalmique, et avec la temporale opposée. La branche postérieure monte aussi, en serpentant, vers la partie supérieure et postérieure de la tête, et produit un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux tégumens, à l'aponévrose du crotaphyte, au muscle supérieur de l'oreille

et au péricrâne. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la branche antérieure, avec la temporale opposée, avec l'occipitale, et avec l'auriculaire postérieure.

#### De l'Artère maxillaire interne.

L'artère maxillaire interne s'étend depuis la fin de la carotide externe jusqu'au sommet de la fosse zygomatique. Elle est plus grosse que la temporale. Aussitôt après son origine, elle se courbe de dehors en dedans, et de haut en bas, et s'enfonce sons le col du condyle de la mâchoire; ensuite elle monte de derrière en devant et de dehors en dedans, entre le muscle ptérigoidien externe et le temporal, pour aller gagner le sommet de la fosse zygomatique. Dans quelques sujets, elle est située plus profondément, sous le muscle ptérigoïdien externe, dont elle traverse la base pour arriver au sommet de cette fosse. La maxillaire interne forme des circuits qui varient suivant les sujets, et qui sont d'autant plus nombreux et plus grands, qu'elle approche davantage du soinmet de la fosse zygomatique. Ces circuits sont aussi plus grands dans les adultes que dans les enfans.

Les branches que cette artère fournit, sont la ményngée ou artère moyenne de la duremère, la maxillaire ou dentaire inférieure, la temporale profonde postérieure, la masséterine, les ptérigoïdiennes, la buccale, la temporale profonde antérieure, l'alvéolaire, la sous orbitaire, la palatine supérieure, la vidienne, la ptérigo-palatine et la sphéno-palatine. En outre elle donne un assez grand nombre de petits ra-

meaux qui se distribuent au tissu cellulaire et

aux parties voisines.

L'artère ményngée est la première branche que sonrnit la maxillaire interne; elle est aussi la plus grosse. Cette artère monte presque verticalement sous le ptérigoidien externe, et donne quelques ramifications qui se distribuent à ce muscle et au péri staphylin externe; ensuite elle pénètre dans le crâne par le trou sphéno épineux ou petit rond du sphénoide. Aussitôt qu'elle y est parvenue, elle fournit des rameaux qui se distribuent à la partie de la duremère qui tapisse la fausse moyenne et latérale de cette boëte osseuse, et à la cinquième paire de nerfs. Parmi ces rameaux, il y en a un qui pénètre dans l'hiatus Fallopii, et jusque dans l'aqueduc de Fallope, où il s'anastomose avec la stylo-mastoidienne, et d'autres qui descendent dans la caisse du tympan, par de petites fentes qu'on remarque entre la portion pierreuse et la portion écailleuse du temporal. Ensuite l'artère ményngée se divise en deux branches, une antérieure plus considérable, et l'autre postérieure plus petite. La branche autérieure pourroit être regardée comme le tronc même de la ményngée; elle monte de derrière en devant, et se porte vers l'angle antérieur et inférieur du parietal, où elle est logée dans un sillon, et quelquefois dans un canal creusé dans l'épaisseur de l'os même. Cette branche fournit d'abord quelques ramifications qui se portent vers la fente sphénoidale, et s'anastomosent avec la lacrymale; après quoi elle se divise en un grand nombre de rameaux qui se répandent sur les côtés de la dure-mère, jusque par-dessus le sinus longitudinal supérieur. La branche postérieure monte, en se courbant, de devant en arrière sur la face interne de la portion écailleuse du temporal, s'avance vers le bord inférieur du pariétal, et se divise bientôt en plusieurs rameaux qui se répandent sur la partie latérale et

postérieure de la dure-mère.

Les rameaux de l'artère ményngée rampent sur la face externe de cette membrane : ce sont eux qui impriment sur la face interne du pariétal, les sillons disposés en manière de nervure de feuilles de figuier qui s'y remarquent, et dont il a été parlé à l'occasion de cet os. L'artère ményngée s'anastomose avec celle du côté opposé, et avec les autres artères de la dure-mère.

L'artère maxillaire ou dentaire inférieure, a quelquefois une origine commune avec la temporale profonde postérieure. Elle descend en devant, entre le muscle ptérigoidien interne, le ligament latéral interné de l'articulation de la mâchoire inférieure et la branche de cet os, et donne d'abord quelques rameaux au ptérigoïdien interne. Avant de pénétrer dans le canal de la mâchoire, elle fournit un rameau qui descend en devant dans un sillon qu'on remarque sur la face interne de cet os, et va se distribuer au muscle mylo - hyoïdien et à la membrane de la bouche. Aussitôt après l'artère dentaire inférieure s'enfonce dans le canal de la mâchoire inférieure, et marche sous les alvéoles des dents molaires. Dans son trajet elle jette supérieurement différens rameaux qui pénètrent dans les alvéoles, et s'insinuent dans la cavité des dents par les trous dont leus racines sont percées. Lorsqu'elle est arrivée vis - à - vis le trou mentonnier,

elle fournit un rameau qui marche sous les alvéoles de la dent canine et des incisives, auxquelles il donne plusieurs ramifications. Ensuite elle sort par ce trou, se distribue aux muscles de la lèvre inférieure, et communique avec la labiale.

L'artère temporale profonde postérieure naît un peu plus loin que la dentaire inférieure : on la voit naître quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec cette artère. Elle monte d'abord entre le muscle temporal et le ptérigoïdien externe, ensuite elle s'enfonce dans le premier de ces muscles, et se divise en un grand nombre de rameaux qui rampent sur la portion écailleuse du temporal, et se distribuent au muscle crotaphyte et au péricrâne. Cette artère s'anastomose avec la temporale profonde autérieure, la temporale moyenne et la temporale superficille.

La masséterine est peu considérable : elle naît souvent de la temporale profonde postérieure. Elle marche de dedans en dehors, entre le bord postérieur du muscle temporal, et le col du condyle de la mâchoire inférieure, s'enfonce dans le masséter, et s'y anastomose avec la transver-

sale de la face.

Les artères ptérigoidiennes varient beaucoup par rapport à leur nombre, à leur grosseur et à leur origine; tantôt elles naissent du tronc même de la maxillaire interne, tantôt de la temporale profonde postérieure. Dans tous les cas, elles se distribuent aux muscles ptérigoidiens, et surtout à l'externe.

L'artère buccale ne vient pas toujours du tronc même de la maxillaire interne : on la voit naître quelquefois de la temporale profonde antérieure, et d'autres fois de l'alvéolaire ou de la sous-orbitaire. Elle descend de derrière en devant, entre le ptérigoïdien interne et la branche de la mâchoire inferieure, s'avance vers la joue, et se distribue au buccinateur, au grand zygomatique, aux autres muscles des lèvres, aux glandes buccales et à la membrane interne de la bouche. Elle s'anastomose avec la labiale, la sous-orbitaire et la transversale de la face.

L'artère temporale profonde antérieure naît de la maxillaire interne, près de la paroi antérieure de la fosse zygomatique; elle monte dans la partie antérieure de la fosse temporale, sons le muscle crotaphyte dans lequel elle se distribue. Quelques-uns de ces rameaux pénètrent dans l'orbite par les trous de l'os de la poinmette, se répandent sur la glande lacryinale, et communiquent avec l'artère lacrymale.

L'artère alvéolaire est assez considérable: elle naît de la maxillaire interne, après la temporale profonde antérieure, et quelquefois de cette dernière ou de la sous-orbitaire. Elle descend de derrière en devant sur l'os maxillaire, en formant de nombreux contours. Dans son trajet, elle fournit deux ou trois petits rameaux qui parcourent les conduits dentaires supérieurs et postérieurs, et se distribuent à la membrane du sinus maxillaire, et aux dents molaires. Les autres rameaux de l'alvéolairese distribuent aux gencives, au buccinateur, au périoste de l'os maxillaire et au tissu cellulaire de la joue. Ils communiquent avec la sous-orbitaire, la labiale et la buccale.

L'artère sous-orbitaire naît de la maxillaire interne, vers la partie supérieure et antérieure

de la fosse zygomatique; aussitôt après son origine, elle donne des ramifications au périoste de l'orbite, et à la graisse qui environne l'œil. Ensuite elle se glisse, en serpentant un pen, dans le canal sous-orbitaire. En parcourant ce canal, elle fournit quelques rameaux qui pénètrent dans l'orbite, et se distribuent aux muscles droit inférieur et petit oblique de l'ail, et au sac lacrymal. Lorsqu'elle est parvenue à la partie antérieure de ce même canal, elle fournit un rameau qui descend dans le conduit dentaire supérieur et antérieur, et se distribue à la membrane du sinus maxillaire, à la dent canine et aux incisives. Après cela l'artère sous - orbitaire sort du canal du même nom, par le trou orbitaire inférieur, pour se distribuer aux muscles releveurs propre et commun de la lèvre supérieure, au canin, au buccinateur et à la partie latérale inférieure du nez. Elle s'anastomose avec la labiale, l'alvéolaire, la buccale, et le rameau nasal de l'ophtalmique.

L'artère palatine supérieure naît de la maxillaire interne, dans le sommet de la fosse zygomatique, vers la partie la plus reculée de l'orbite; elle descend derrière l'os maxillaire, et s'engage bientôt dans le canal palatin postérieur. Lorsqu'elle y est parvenne, il s'en détache ordinairement deux rameaux qui descendent dans les conduits dont est creusée la tubérosité de l'os palatin, et vont se distribuer au voile du palais. Le tronc de la palatine supérieure sort par le trou palatin postérieur, se réfléchit de derrière en devant, et s'avance sous la voûte palatine, logé dans un sillon qu'on y remarque. Il se divise en plusieurs rameaux qui se distri-

buent à la membrane glanduleuse du palais, aux gencives et à l'os maxillaire. Un de ces rameaux s'avance quelquefois jusqu'au trou palatin antérieur, par lequel il monte dans les fosses nasales.

L'artère ptérigoidienne est très-petite: son origine varie beaucoup; quelquefois elle naît de la maxillaire interne, et d'autres fois de la palatine supérieure, ou de la sphéno-palatine. Elle s'engage dans le conduit ptérigoidien, le parcourt de devant en arrière, et en sort pour se distribuer à la trompe d'Eustache et à la voûte du pharyux; elle s'anastomose avec la pharyngienne inférieure.

L'artère ptérigo - palatine ou pharyngienne supérieure est aussi très petite. Elle naît de la maxillaire interne, un pen après la ptérigoidienne; quelquefois elle vient de la sphénopalatine: elle monte en dedaus et en arrière, et passe par le trou ptérigo-palatin, pour aller se distribuer à la voûte du pharynx et à la trompe d'Eustache. Quelques-uns de ses rameaux pé-

nètrent dans l'épaisseur du sphénoïde.

L'artère sphéno-palatine peut être regardée comme la terminaison de la maxillaire interne. Cette artère se divise quelquefois en deux ou trois branches, avant de pénétrer dans la fosse nasale par le trou sphéno - palatin. Aussitôt qu'elle est parvenue dans cette fosse, elle se divise en deux branches principales, dont l'une se porte sur la cloison, et l'autre sur la paroi externe: chacune de ces branches se partage en un grand nombre de rameaux, qui se répandent sur toute l'étendue de la membrane pituitaire, jusque dans les sinus maxillaire, sphénoïdal et frontal, et même dans les

cellules de l'ethmoïde. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux des ethmoïdales.

#### DE L'ARTERE CAROTIDE INTERNE.

L'ARTÈRE carotide interne est aussi appelée cerébrale, parce qu'elle se distribue principalement au cerveau. Dans les enfans, cette artère est plus grosse que la carotide externe, comme il a deja été dit; dans les adultes, ces deux artères ont un calibre presque égal. La carotide interne monte entre la partie antérieure latérale de la colonne vertébrale et le pharynx, et devient d'autant plus profonde, qu'elle approche davantage de la base du crâne. Elle est accompagnée par la veine jugulaire interne, qui est plus extérieure, et par les nerfs grand sympathique et de la huitième paire, auxquels elle est unie par du tissu cellulaire. La direction de cette artère n'est point droite; elle se courbe d'abord en arrière et en dehors, ensuite en devant et en dedans; après quoi elle monte presque directement jusqu'auprès de la base du crâne, où elle forme une ou deux inflexions plus ou moins considérables, et qui ne dépendent que du tissu cellulaire dont elle est environnée. Dans ce trajet, elle ne donne aucune branche. Haller lui a cependant vu fournir une fois l'artère pharyngienne inférieure, et une autre fois l'artère occipitale.

L'artère carotide interne pénètre dans le crâne, par le canal tortueux de la portion pierreuse du temporal, et parcourt les différentes directions de ce canal : d'abord elle monte verticalement, puis elle se dirige en devant et

un pen en haut ; après quoi elle se porte en haut et en devant. La fin du canal carotidien étant coupée obliquement de dehors en dedans et de derrière en devant, dans cet endroit l'artère carolide n'est converte que de la dure-mère; quelquefois cependant il se forme dans cette membrane une lame osseuse qui se continue avec le bord externe du canal, et forme ainsi une espèce de pont, au-dessous duquel l'artère est située.

Pendant que la carotide interne est enfermée dans son canal, elle fournit une artériole qui pénètre dans la caisse du tympan, où elle s'anastomose avec des rameaux de la ményngée. Souvent elle en sournit une autre qui s'introduit dans l'orifice postérieur du conduit pterigoidien, et s'anastomose avec l'artère ptérigoi-

dienne.

En sortant de son canal, l'artère carotide interne pénètre dans le sinus caverneux de la dure-mère, et le parcourt de derrière en devant, baignée dans le sang que les cellulosités de ce sinus contiennent: elle est accompagnée par le nerf de la sixième paire, qui marche le long de son côté externe. Elle forme dans ce sinus deux courbures qui ressemblent assez bien à celle d'un S romaine : la convexité de la première est tournée en arrière et en haut; et celle de la seconde en devant et en bas. La carotide interne fournit au-dedans du sinus caverneux, deux on trois artérioles qui se distribuent à la dure-mère, à la glande pituitaire, au sphénoïde, au nerf de la sixième paire, et à ceux de la cinquième, quatrième et troisième.

Lorsque cette artère est parvenue à l'apophyse clinoide antérieure, elle passe dans l'échancrure qu'on voit au-dessons de cette apophyse, se courbe de bas en haut et de devant en arrière, et perce la lame interne de la duremère, pour penetrer entre cette membrane et l'arachnoïde. Aussitôt que la carotide interne a percé la lame interne de la dure-mère, elle fournit une branche assez considérable appelée artère ophtalmique.

## De l'Artère ophtalmique.

L'artère ophtahmique naît de la convexité de la courbure que la carotide interne forme sous l'apophyse clinoïde antérieure. Aussitôt après elle entre dans l'orbite par le trou optique, avec le nerf optique, au-dessous de la partie externe duquel elle est située. Lorsqu'elle est parvenue dans cette cavité, elle moute d'abord au côté externe du nerf optique: ensuite elle se contourne de dehors en dedans, et passe entre ce nerf et le muscle droit supérieur de l'œil, pour gagner la paroi interne de l'orbite; elle marche le long de cette paroi, entre les muscles grand oblique et droit interne de l'œil, jusqu'à la poulie cartilagineuse du premier de ces muscles.

Les branches que l'artère ophtalmique fournit, sont la lacrymale, la centrale de la rétine, la sus-orbitaire, les ciliaires, les musculaires, les ethmoïdales, distinguées en postérieure et autérieure, les palpebrales, la nasale et la frontale. L'ordre dans lequel ces artères se séparent de l'ophtalmique, présente beaucoup de variétés; mais leur distribution ne varie point. Outre ces branches, l'artère ophtalmique fournit de petits rameaux qui se distribuent à la durenuère, à l'attache des muscles de l'œil et à la graisse qui entoure cet organe, mais qui sont trop petits et trop incertains, pour mériter des

noms particuliers.

L'artère lacrymale est une des plus grosses branches de l'ophtalmique; elle vient quelquefois de la ményngée moyenne, et alors elle pénètre dans l'orbite, par la fente sphénoidale. Quelle que soit son origine, elle se porte de derrière en devant, entre la paroi externe de l'orbite et le muscle abducteur de l'œil. Les premiers rameaux que cette artère fournit, vont au périoste de l'orbite, à l'enveloppe du nerf optique, au muscle releveur de la paupière supérieure et au droit externe de l'œil. Quand elle est arrivée auprès de la glande lacrymale, elle donne plusieurs rameaux qui se distribuent au périoste de l'orbite. Parmi ces rameaux, il y en a un qui traverse l'os de la pommette, et s'anastomose avec un rameau de la temporale profonde antérieure. Ensuite cette artère fournit plusieurs branches qui pénètrent dans la glande lacrymale; après quoi elle passe audessus ou au-dessous de cette glande, et s'avance vers la paupière supérieure dans laquelle elle se consume: elle s'anastomose avec la palpébrale et la temporale.

L'artère centrale de la rétine est très-petite; elle naît ordinairement du tronc de l'ophtalmique, avant son passage au-dessus du nerf optique; quelquefois cependant elle prend naissance de l'une des ciliaires ou de la musculaire inférieure. Cette artère pénètre dans le nerf optique, plus ou moins loin du globe de l'œil, et marche au centre de ce nerf jusqu'à cet organe, dans lequel elle pénètre à travers la lame criblée qui donne passage à la partie

médullaire du nerf optique. Lorsqu'elle est parvenue au-dedans de l'œil, elle se partage en un grand nombre de rameaux qui se répandent sur la face interne ou concave de la rétine, où ils forment un réseau dont les mailles sont si serrées quand on a rempli ces rameaux d'injection, que Ruysch l'a regardée comme une membrane vasculcuse, distincte de la partie pulpeuse de la rétine.

Parmi les rameaux de l'artère centrale de la rétine, il y en a un qui pénètre dans le corps vitré et qui se porte à la partie postérieure de la capsule du crystallin. Ce rameau donne quelques ramifications à la membrane hyaloïde, et va ensuite se distribuer au crystallin, et sur-tout à la membrane qui lui sert d'enveloppe.

Il n'est point rare de voir deux on trois artères centrales de la rétine; quand cela a lieu, l'une d'elles se distribue comme nons venons de le dire, et les autres se perdent dans les enveloppes du nerf optique, et dans sa partie

pulpeuse.

L'artère sus-orbitaire naît de l'ophtalmique, après la centrale de la rétine, et rarement de la lacrymale: elle marche de derrière en devant, le long de la paroi supérieure de l'orbite, audessus des muscles releveur de la paupière supérieure et droit supérieur de l'œil, et donne des rameaux à ces muscles, au périoste de l'orbite et à la sclérotique. Arrivée à la base de l'orbite, elle sort de cette fosse par le trou orbitaire supérieur, et donne dans son passage un rameau qui pénètre dans la substance du coronal; ensuite elle monte derrière les muscles surcilier et orbiculaire des paupières, et se consume dans ces muscles, dans

l'occipito-frontal et les tégumens communs : elle s'anastomose avec la temporale, et avec les branches lacrymale et frontale de l'ophtalmique.

Les artères ciliaires sont distinguées en postérieures ou courtes, en longues et en anté-

rieures.

Les ciliaires postérieures sont très - nombreuses: on en trouve quelquefois trente, et même quarante. La plupart naissent de l'ophtalmique, quelques unes viennent de la musculaire insérieure, et même de la sus - orbitaire on de l'ethmoidale postérieure. Elles marchent fluxueuses autour du nerf optique à travers la graisse molle qui l'environne, et donnent de petits rameaux qui s'enfoncent dans l'espèce de pli qui se remarque à l'endroit où la dure-mère qui enveloppe le nerf optique, se joint à la sclérotique. Ces rameaux s'anastomosent ensemble, et forment dans ce pli un cercle artériel qui reçoit quelques ramifications de la centrale de la rétine. Arrivées au globe de l'œil, les artères ciliaires postérieures percent la sclérotique tout près de l'entrée du nerf optique. Quelques-unes demeurent dans l'épaisseur de la sclérotique, et s'y anastomosent avec les rameaux que cette membrane recoit des musculaires. Toutes les autres vont à la choroïde, et se divisent bientôt en un grand nombre de rameaux qui se séparent à angle très-aigu, et marchent presque parallèlement de derrière en devant. Ces rameaux sont d'abord placés sur la face externe ou convexe de la choroïde; mais à mesure qu'ils se portent en devant, ils s'approchent de la face interne de cette membrane, deviennent plus nombreux et forment, en s'anastomosant, un réseau trèsfin dont les aréoles sont quadrangulaires. Quelques-uns se jettent dans le grand cercle artériel de l'iris, et communiquent avec les ciliaires antérieures; mais le plus grand nombre se porte aux procès ciliaires qui en reçoivent chacun plus de vingt. Ces rameaux marchent les uns à côté des autres, en serpentant un peu dans l'épaisseur de ces replis membraneux où ils forment un réseau très-fin. Lorsqu'ils sont arrivés à l'extrémité des procès ciliaires, ils se courbent l'un vers l'autre et s'anastomosent par arcade.

Les artères ciliaires longues sont au nombre de deux, l'une en dehors et l'autre en dedans. Elles sont plus grosses que les ciliaires courtes. Ces artères naissent de l'ophtalmique, on de quelques-unes de ses principales branches: elles s'avancent vers le globe de l'œil, et percent obliquement la sclérotique, à une plus grande distance du nerf optique que les ciliaires courtes; elles marchent de derrière en devant, entre cette membrane et la choroïde, qui en reçoit quelques ramifications. Lorsqu'elles sont arrivées au ligament ou cercle ciliaire, chacune se divise en deux longs rameaux qui s'écartent à angles obtus, et qui s'avancent vers la grande circonférence de l'iris, où ceux de l'une s'anastomosent avec ceux de l'autre, pour former un cercle artériel qui répond à cette grande circonférence.

De l'angle de séparation des artères ciliaires longues, et de chacune de leurs branches, naissent un grand nombre de rameaux, dont chacun se divise bientôt en deux branches qui s'écartent à angle très-obtus, et s'anastomosent

avec les branches voisines et avec les ciliaires antérieures, pour former un autre cercle artériel situé un peu plus antérieurement que celui dont il a été parlé plus haut. De cette manière il se forme deux cercles artériels à la grande circonférence de l'iris, l'un externe, plus grand, résultant de l'anastomose réciproque des branches des ciliaires longues; l'autre interne, plus petit, formé par l'anastomose des rameaux qui naissent des branches des ciliaires longues, et par les ciliaires antérieures. Ces deux cercles semblent se confondre aux endroits où les branches des ciliaires longues se rencontrent. Dans quelques endroits, le cercle artériel interne paroît double, parce que deux rameaux artériels, nés de ce cercle, marchent parallèlement pendant un certain temps, avant de s'unir ensemble.

La convexité du cercle artériel interne reçoit les artères ciliaires antérieures, et quelques rameaux des ciliaires courtes. Sa concavité donne naissance aux artères de l'iris. Ces artères sont extrêmement nombreuses : elles marchent, en serpentant, vers la petite circonférence de l'iris, où elles se courbent l'une vers l'autre, et s'anastomosent à l'instar des branches des artères mésentériques, pour former une espèce de cercle qu'on nomine le petit cercle artériel de l'iris. Cependant toutes ces artères ne s'anastomosent point pour former ce petit cercle artériel; un grand nombre passe au-delà de ce même cercle, se joint aux ramifications nombreuses qui naissent de sa convexité, et s'avancent vers la pupille. Parmi ces artères, les unes vont en ligne directe à cette ouverlure, les autres se courbent en divers sens, marchent parallèlement au bord de cette même . ouverture, et s'anastomosent entre elles et avec

celles qui marchent en ligne directe.

. Les artères ciliaires antérieures sont au nombre de deux ou trois; elles naissent de celles qui se distribuent aux muscles droits de l'œil; quelquefois il en vient une de la palpébrale supérieure. Elles marchent de derrière en devant, et lorsqu'elles sont parvenues à la partie antérieure de l'œil, chacune se divise en plusieurs rameaux, dont les plus petits se distribuent à la conjonctive et à la sclérotique. Les autres percent cette dernière membrane à deux ou trois lignes de la cornée, traversent le ligament ciliaire, et se jettent dans les cercles artériels de la grande circonférence de l'iris, et particulièrement dans l'interne. Quelques-uns passent au-delà de ce cercle et vont à l'iris. D'autres se distribuent à la partie antérieure de la choroïde.

Les artères musculaires sont ordinairement au nombre de deux, une inférieure, et l'autre

supérieure.

La musculaire inférieure se rencontre toujours. Sa grosseur est assez considérable; elle naît de l'ophtalmique, immédiatement après la lacrymale, et se porte de derrière en devant, entre le nerf optique et le muscle droit inférieur. Ses rameaux se distribuent à ce muscle, au droit externe, au petit oblique, au périoste de l'orbite, et s'étendent jusqu'au sac lacrymal. Elle fournit des ciliaires et quelquefois l'artère centrale de la rétine.

La musculaire supérieure n'existe pas toujours : elle naît de l'ophtalmique, au moment où cette artère passe au-dessus du nerf optique, et se divise bientôt en plusieurs rameaux qui se distribuent aux muscles droit supérieur, droit interne et grand oblique de l'œil, au releveur de la paupiere supérieure, au périoste de

l'orbite et au globe de l'œil.

L'artère etmoidale postérieure ne vient point toujours de l'ophtalmique; elle naît quelquefois de la lacrymale ou de la sus-orbitaire. Cette artère se porte de dehors en dedans, entre le grand oblique et le droit interne de l'œil, et s'enfonce dans le conduit orbitaire interne postérieur. En parcourant ce conduit, elle donne des rameaux qui pénètrent dans les cellules ethmoidales postérieures, et se distribuent à la membrane qui les tapisse. Ensuite elle entre dans le crâne, se distribue à la dure-mère qui tapisse la fosse moyenne antérieure de la base de cette cavité, s'avastomose avec l'ethmoïdale antérieure, et envoie quelques rameaux à la membrane pituitaire par les trous de la lame criblée de l'ethmoïde.

L'artère ethmoïdale antérieure naît de l'ophtalmique, vers la partie antérieure de l'orbite : elle marche de dehors en dedans; s'enfonce dans le trou orbitaire interne antérieur avec le filet ethmoïdal de la branche nasale du nerf ophtalmique, et pénètre dans le crâne par le conduit auquel ce trou aboutit. Dans ce trajet, elle donne plusieurs rameaux qui vont à la membrane du sinus frontal, et à celles des cellules ethmoïdales antérieures. Arrivées dans le crâne, elle se divise en plusieurs rameaux, dont les uns se répandent sur la dure-mère, et les autres descendent dans les fosses nasales par les trous de la lame criblée de l'ethmoïde, et se distribuent à la membrane pituitaire.

Les artères palpebrales sont distinguées en

inférieure et en supérieure.

La palpébrale inférieure naît de l'ophtalmique, après que cette artère est parvenue au-delà de la poulie cartilagineuse du grand oblique; on la voit naître quelquefois de la nasale : dans certains sujets, elle vient d'un tronc qui lui est commun avec la palpébrale supérieure. Elle donne d'abord des rameaux au sac lacrymal, à la conjonctive et à la caroncule lacrymale : ensuite, elle descend derrière le tendon du muscle orbiculaire des paupières, se courbe en dehors, et marche, en serpentant un peu, le long du cartilage tarse de la paupière inférieure. Les rameaux qu'elle fournit se distribuent à ce cartilage, aux glandes de Meibomius, au muscle orbiculaire, à la conjonctive et à la peau : ils s'anastomosent avec ceux que la paupière inféricure reçoit de la transversale de la face, de la sous-orbitaire et de la labiale.

L'artère palpébrale supérieure naît de l'ophtalmique, immédiatement après la palpébrale inférieure, et quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec cette dernière. Aussitôt après elle donne des rameaux qui se distribuent au sac lacrymal, à la caroncule lacrymale et à la conjonctive; quelquefois elle fournit une ciliaire antérieure, ensuite elle passe entre les fibres de l'orbiculaire, se porte de dedans en dehors, le long du cartilage tarse supérieur, et se termine en s'anastomosant avec une branche de la lacrymale. Dans son trajet, elle fournit des ramifications au cartilage tarse, aux glandes de Meïbomius, et à la conjonctive.

Lorsque l'artère ophtalmique a fourni les

palpébrales, elle se divise en deux branches, dont l'une est la nasale et l'autre la frontale.

L'artère nasale est quelquefois d'une grosseur considérable, et d'autres fois très-petite: elle descend en devant, et sort de l'orbité par-dessus le tendon de l'orbiculaire des paupières, pour se rendre sur le côté de la racine du nez, où elle s'anastomose avec la dernière extremité de la labiale. Ses ramifications se distribuent au muscle orbiculaire des paupières, au sac lacrymal, aux muscles, aux cartilages, aux os et aux tégumens du nez, sur la racine duquel elles forment un

réseau qui varie suivant les sujets.

L'artère frontale est ordinairement moins grosse que la nasale : elle sort de l'orbite par la partie supérieure et interne de la base de cette fosse, et se divise presque aussitôt en deux ou trois branches qui montent au loin sur le front, et y répandent un grand nombre de rameaux. Ces rameaux se distribuent aux muscles orbiculaire des paupières, surcilier, pyramidal du nez et occipito-frontal, au périoste du coronal et aux tégumens communs. Ils s'anastomosent avec ceux de l'artère opposée, de la surcilière et de la temporale.

#### Suite de l'Artère carotide interne.

Lorsque la carotide interne a percé la lame interne de la dure-mère, et qu'elle a produit l'artère ophtalmique, elle se porte en arrière et un peu en haut, au côté externe du nerf optique, et fournit un grand nombre de petites ramifications qui vont à ce nerf, à l'infundibulum, et à la partie inférieure du cerveau; bientôt après elle donne une branche dont la

grosseur varie suivant les sujets, et même d'un côté à l'autre; c'est la communicante de Willis: cette branche se porte en arrière et un peu en dedans, passe au côté externe de l'infundibulum et des éminences mamillaires, et va s'anastomoser avec l'artère postérieure du cerveau, branche de la basilaire. Dans son trajet, elle fournit un grand nombre de petits rameaux qui se distribuent aux éminences mamillaires, aux bras de la moëlle alongée, aux nerfs optiques, au plexus choroïde, et à la couche du nerf optique.

Après avoir fourni la communicante, l'artère carotide interne donne une autre branche qu'on nomme artère du plexus choroïde, parce qu'elle se distribue à cette production membraneuse. Ensuite elle se divise en deux branches, une antérieure ou interne plus petite, et l'autre postérieure ou externe plus grosse. Quelquefois la communicante sort du même endroit que ces deux branches, et forme avec elles une espèce

de trépied.

La branche antérieure est appelée artère du corps calleux. Elle se porte en devant et en dedans, et donne des rameaux au lobe antérieur du cerveau, au nerf optique et à l'olfactif. Lorsqu'elle est parvenue dans le sillon qui sépare les lobes antérieurs du cerveau l'un de l'autre, elle s'anastomose avec celle du côté opposé par un rameau transversal, gros et court : de ce rameau, il s'en élève un petit qui va à la partie antérieure de la voûte à trois piliers, à la commissure antérieure du cerveau, et à la cloison des ventricules latéraux.

Cependant le tronc s'avance sous la partie antérieure du corps calleux, en distribuant des

rameaux assez considérables à la partie inférieure interne du lobe antérieur du cerveau. Lorsqu'il est parvenu au bord antérieur du corps calleux, il en fournit de fort gros qui marchent d'abord sur la face interne du lobe antérieur, et se réfléchissent ensuite sur sa face externe, où ils s'anastomosent avec ceux de la branche postérieure. Après cela le tronc de cette artère se refléchit de bas en haut et de devant en arrière sur le bord antérieur du corps calleux, et marche parallèlement à celui du côté opposé, le long de la face supérieure de ce corps jusqu'à sa partie postérieure. Dans son trajet, il donne un grand nombre de petits rameaux à la face supérieure du corps calleux, et beaucoup d'autres plus considérables à la partie interne de l'hémisphère du cerveau. Ces derniers s'anastomosent avec ceux de la branche postérieure, et avec ceux de la branche antérieure du tronc basilaire. Quelquefois le tronc s'étend au-delà du corps calleux, et se perd dans le lobe postérieur du cerveau, dans la partie postérieure de la faux, et dans l'union de ce repli avec la tente du cervelet.

La branche postérieure est beaucoup plus grosse que l'antérieure, et peut être regardée comme la continuation du tronc de la carotide. Elle se porte en dehors et en arrière, et donne d'abord un grand nombre de rameaux à la partie inférieure du cerveau et à la pie-mère qui couvre les bras de la moëlle alongée : parmi ces rameeux, il y en a un plus considérable que les antres, qui se porte au plexus choroïde. Ensuite cette artère s'enfonce dans le sillon qui sépare le lobe antérieur du cerveau du lobe postérieur, et se divise bientôt en

deux branches qui pénètrent profondément dans ce sillon, et continuent de le parcourir. Ces branches se divisent elles-mêmes en une grande quantité de rameaux qui communiquent avec ceux de la branche antérieure de la vertébrale, et avec ceux de l'artère du corps calleux. Ces rameaux s'enfoncent dans les anfractuosités du cerveau, et se subdivisent en une quantité prodigieuse de ramifications qui forment sur la piemère un réseau très-fin, duquel partent les artères qui vont aux substances corticale et médullaire du cerveau.

## DES ARTERES SOUS-CLAVIERES.

Les artères sous-clavières sont situées à la partie supérieure de la poitrine et à la partie inférieure et latérale du cou. Elles s'étendent depuis la crosse de l'aorte jusqu'à la face supérieure de

la première côte.

La sous-clavière droite est beaucoup plus grosse que la gauche, et est située plus haut et plus en devant : elle naît du commencement de la crosse de l'aorte; delà elle monte en dehors et un peu en arrière, en décrivant une courbure dont la convexité est tournée en haut et en dedans, et la concavité en bas et en dehors. Lorsque cette artère est parvenue au côté droit de la trachée-artère, elle fournit supérieurement, et du côté interne, la carotide primitive droite. Son calibre est diminué par-là considérablement; cependant il est encore un peu plus grand que celui de la sous-clavière gauche.

La partie antérieure de la sous-clavière droite 3.

est couverte en dedans par la veine sous-clavière gauche, par les veines thyroidiennes inférieures, et par les muscles sterno-hyoidien et sternothyroïdien; en dehors eile est couverte par la veine sous-clavière droite, par la huitième paire de nerfs, par le nerf diaphragmatique et par la clavicule.

La partie postérieure de cette artère est appuyée en dedans sur la trachée-artère; en dehors, elle correspond à la colonne vertébrale et

au muscle long du cou.

La sous-clavière gauche naît de la fin de la crosse de l'aorte; elle monte en dehors et un peu en arrière, et décrit une légère courbure; dont la concavité est tournée en dehors et en bas, et la convexité en dedans et en haut.

La partie antérieure de cette artère est couverte inférieurement par le poumon gauche, et supérieurement par la veine sous-clavière du même côté, le cartilage de la première côte et la clavicule. Son côté postérieur correspond à la colonne vertébrale et au muscle long du cou. Sa partie externe ou inférieure est couverte par la plèvre, et est contigue au poumon gauche. Son côté interne correspond à la carotide primitive

gauche. Les artères sous-clavières parcourent un trajet considérable sans fournir aucune branche, excepté la droite qui donne, comme il a déja été dit, la carotide primitive du même côté; mais lorsqu'elles sont parvenues au voisinage de la première côte, elles fournissent l'une et l'autre les branches suivantes : la vertébrale, la mammaire interne, la thyroïdienne inférieure, la cervicale transverse, la scapulaire supérieure, la cervicale postérieure et l'intercostale supé-

rieure.

### De l'Artère vertébrale.

L'artère vertébrale s'étend de la sous-clavière, au cerveau, au cervelet, à la moëlle alongée et à celle de l'épine. Elle naît de la partie supérieure et postérieure de la sous-clavière: la gauche vient quelquefois de la crosse de l'aorte. Elle se porte directement de bas en haut, derrière l'artère thyroidienne inférieure, entre le scalène antérieur et le long du cou, et s'enfonce bientôt dans le trou pratiqué à la base de l'apophyse transverse de la sixième vertèbre du cou, et quelquefois dans celui de la septième : elle monte ensuite le long du cou, devant les nerfs cervicaux, dans l'espèce. de canal formé par la suite des trous pratiqués à la base des apophyses transverses des autres vertèbres de cette région. Elle forme de légères inflexions jusqu'à la troisième vertèbre du cou; mais depuis cette vertèbre jusqu'à son entrée dans le crâne, elle forme plusieurs courbures considérables. En passant à travers l'apophyse transverse de la seconde vertèbre, elle forme une courbure dont la convexité est tournée en haut et en dedans, et la concavité en bas et en dehors. Lorsqu'elle est parvenue audessus de cette apophyse, elle monte en devant et en dehors, jusqu'à l'apophyse transverse de la première vertèbre, dont elle traverse la base directement de bas en haut; ensuite elle se courbe en arrière et en dedans; après quoi elle marche de derrière en devant, de dehors en dedans, et un peu de bas en haut, jusqu'au trou occipital, par lequel elle pénètre dans le çrâne.

Dans son trajet le long du cou, cette artère fournit plusieurs petits rameaux, dont les uns se distribuent aux muscles du cou, et communiquent avec les artères voisines, et les autres pénètrent dans le canal vertébral, par les trous de conjugaison, et se ramifient sur la moëlle de l'épine et sur la dure-mère qui lui sert d'enveloppe. A la partie supérieure du cou, l'artère vertebrale fournit deux ou trois rameaux assez considérables qui se distribuent aux muscles grand et petit droits postérieurs de la tête, au grand et au petit complexus, au grand et au petit obliques de la tête et aux autres muscles du voisinage. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de l'artère occipitale et des cervicales postérieure et ascendante.

En pénétrant dans le crâne, l'artère vertébrale fournit un ou deux rameaux qui se ramissent sur la dure-mère qui tapisse les sosses postérieures de la base du crâne, et commu-. niquent avec les autres artères de cette mem-

Lorsque l'artère vertébrale est parvenue au dedans du crâne, elle monte un peu flexueuse de dehors en dedans et de derrière en devant, entre la moëlle alongée et la gouttière basilaire de l'occipital, et s'unit vers le bord inférieur de la protubérance annulaire, avec l'artère du çôté opposé.

Dans ce trajet, elle donne l'artère inférieure du cervelet, les artères spinales antérieure et postérieure, et un grand nombre d'autres rameaux très-petits, qui se distribuent à la moëlle alongée et aux nerss qui en partent.

L'artère inférieure du cervelet ne vient point

toujours de la vertébrale; on la voit naître souvent du tronc formé par la rénnion des deux vertébrales. La grosseur de cette artère varie beaucoup; elle est quelquefois très-considérable d'un côté, et fort petite de l'autre : immédiatement après son origine, elle se porte de dedans en dehors, et de devant en arrière, passe entre les filets nerveux de la huitième paire de nerfs et ceux de l'accessoire de Willis, et s'avance, en serpentant, sur la face inférieure du cervelet. Les premiers rameaux qu'elle fournit sont très-petits, et se distribuent à la moëlle alongée, aux nerfs de la huitième et de la neuvième paires, et à la pie-mère qui tapisse le quatrième ventricule. Ceux qu'elle donne ensuite sont plus considérables; ils rampent sur la face inférieure du cervelet, et après s'être ramifies dans la pie-mère, ils pénètrent dans la propre substance de cet organe.

L'artère spinale antérieure est moins remarquable par sa grosseur que par l'étendue de sa distribution : elle vient le plus souvent de la vertébrale; on la voit naître quelquesois de l'artère inférieure du cervelet ou du tronc basilaire. Elle descend de dehors en dedans, en serpentant, sur la face antérieure de la moëlle 'alongée; à laquelle elle fournit un grand nombre de petites ramifications. Vis-à-vis le grand trou de l'occipital, cette artère s'unit à celle du côté opposé, pour former un tronc commun qui descend, en serpentant, le long de la face antérieure de la moëlle de l'épine. Dans son trajet, ce tronc donne de nombreuses ramifications, dont les unes se distribuent à la piemère qui couvre la moëlle de l'épine et aux nerfs qui en partent, et les autres pénètrent dans la moëlle même par le sillon qui règne sur sa

Lorsque le tronc commun des artères spinales antérieures est parvenu à la partie inférieure de la moëlle de l'épine, on le voit descendre au milieu de la queue de cheval, jusqu'à l'union du sacrum avec le coccix où il finit. Les rameaux de ce tronc communiquent avec ceux que la moëlle de l'épine reçoit au cou des vertébrales; au dos, des inter-costales; et aux lombes, des lombaires. Ils communiquent aussi avec ceux que les sacrées latérales envoient dans le canal du sacrum.

L'artère spinale postérieure est moins considérable que l'antérieure : elle naît de la vertébrale ou de l'artère inférieure du cervelet, et descend flexueuse avec celle du côté opposé sur la face postérieure de la moëlle alongée, et ensuite sur celle de la moëlle de l'épine, jusqu'à la seconde vertèbre des lombes où elle finit avec cette moëlle. Dans son trajet, elle donne un grand nombre de ramifications à la moëlle alongée, à la pie-mère qui tapisse le quatrième ventricule et à la moëlle de l'épine. Elle s'anastomose fréquemment avec celle du côté opposé, et avec les autres artères de la moëlle de l'épine.

Lorsque l'artère vertébrale est arrivée au bord inférieur de la protubérance annulaire, elle s'unit à celle du côté opposé, pour former un tronc commun qu'on nomme basilaire, ou le tronc commun des vertébrales. Ce tronc est plus gros que chaque vertébrale en particulier; mais son calibre est moindre que celui de ces deux artères prises ensemble. Il monte de

derrière en devant légèrement flexueux; dans un sillon creusé sur la face antérieure de la protubérance annulaire. Dans son trajet, il donne un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux éminences pyramidales et olivaires, aux cuisses de la moëlle alongée, à la partie antérieure et inférieure du cervelet, aux nerfs de la cinquième et de la septième paires, et à la protubérance annulaire. La plupart de ces rameaux ont une direction transversale, et sont reçus dans des sillons placés en travers sur la face antérieure de cette protubérance. Le tronc basilaire fournit quelquefois l'artère inférieure du cervelet, laquelle est double dans certains sujets.

Quand le tronc basilaire est arrivé au bord supérieur de la protubérance annulaire, il se partage en quatre branches, deux de chaque côté. De ces deux branches, l'une est postérieure, plus petite, et s'appelle artère supérieure du cervelet; l'autre est antérieure, plus grande, et porte le nom d'artère postérieure ou inférieure du cerveau. Quelquefois chacune de ces artères est remplacée par plusieurs rameaux, et alors le tronc basilaire se partage en quatre

gros faisceaux.

L'artère supérieure du cervelet marche de dedans en dehors et de devant en arrière, se contourne sur le bras de la moëlle alongée, et s'avance sur la face supérieure du cervelet, en passant entre la partie antérieure de ce viscère et les éminences nates et testes. En chemin, elle donne à la protubérance annulaire, au bras et à la cuisse de la moëlle alongée, aux éminences nates et testes, à la glande pinéale, au plexus choroïde, aux couches des nerfs optiques et à

la valvule de Vieussens. Cependant les principaux rameaux de cette artère se répandent sur la face supérieure du cervelet, et se divisent en un grand nombre de ramifications, dont les plus déliées pénètrent dans la substance de cet

organe.

L'artère postérieure ou inférieure du cerveau est séparée, à son origine, de l'artère supérieure du cervelet, par le nerf de la troisième paire. Elle se porte d'abord de derrière en devant, et de dedans en dehors, bientôt après elle se dirige en arrière, et se contourne sur le bras de la moëlle alongée, entre le cervelet et le lobe postérieur du cerveau, sur la face inférieure duquel elle se répand par plusieurs branches considérables. Aussitôt après sa naissance, cette artère donne plusieurs rameaux aux tubercules mamillaires et aux bras de la moëlle alongée: parmi ces rameaux, il y en a un plus considérable qui pénètre dans le troisième ventricule, et se distribue à la couche du nerf optique, à l'infundibulum et au pilier antérieur de la voûte. Ensuite l'artère inférieure du cerveau s'anastomose avec la branche antérieure de la carotide interne, par le moyen de l'artère communicante; après quoi elle donne plusieurs rameaux qui vont au plexus choroïde, à la couche du nerf optique, au corps cannelé, à la corne d'Ammon, aux tubercules quadri-jumeaux, et à la glande pinéale.

Les branches que cette artère envoie sur la face inférieure du lobe postérieur du cerveau, s'enfoncent dans les anfractuosités de ce viscère, et se divisent en une quantité prodigieuse de ramifications qui pénétrent dans la

substance de toute la partie postérieure du cer-

veau.

L'anastomose de l'artère inférieure ou postérieure du cerveau avec la carotide interne, celle de la vertébrale droite avec la gauche, et celle des artères du corps calleux entr'elles, forment une espèce de cercle ou plutôt de trapèze artériel, dans l'aire duquel se trouvent les tubercules mamillaires, la tige pituitaire et la glande du même nom. La partie postérieure de ce trapèze appartient aux artères postérieures du cerveau; sa partie antérieure au tronc des carotides, aux artères du corps calleux, et au rameau qui unit ces deux artères; et ses parties latérales aux artères communicantes.

### De l'Artère thyroïdienne inférieure.

L'artère thyroïdienne inférieure s'étend de la sous-clavière à la glande thyroïde. Sa grosseur est beaucoup plus considérable proportionnellement dans les enfans que dans les adultes. Cette artère naît de la partie supérieure de la sous-clavière, presque au même endroit que la mammaire interne, et un peu plus en dehors que la vertébrale. Elle monte d'abord verticalement, ensuite elle se courbe de dehors en dedans et de derrière en devant, et passe entre la carotide primitive et la colonne vertébrale ; puis elle monte, en serpentant, vers la glande thyroïde. La thyroïdienne inférieure donne souvent la scapulaire supérieure et la cervicale transverse; ensuite elle fournit une branche qu'on appelle artère cervicale ascendante. Cette artère monte en effet

devant le scalène antérieur et le long du cou, donne à ces muscles, au grand droit antérieur de la tête, au splénius et autres muscles voisins, ainsi qu'aux glandes lymphatiques du cou: elle s'anastomose avec la vertébrale, la cervicale

postérieure et l'occipitale.

Après cela, la thyroïdienne inférieure donne plusieurs rameaux qui se distribuent à l'œsophage et à la trachée-artère; quelques-uns de ces rameaux descendent dans la poitrine, se portent au commencement des bronches, aux glandes bronchiales, et s'anastomosent avec les artères bronchiales et l'inter-costale supérieure.

Lorsque l'artère thyroïdienne inférieure est arrivée à la partie inférieure et externe de la glande thyroïde, elle se divise en plusieurs branches qui pénètrent dans cette glande, et s'y anastomosent avec celles de la thyroïdienne supérieure du même côté, et de la thyroïdienne inférieure du côté opposé. Quelques rameaux se distribuent à la partie inférieure du pharynx; d'autres pénètrent dans le larynx, et se distribuent aux muscles intrinsèques et à la membrane muqueuse de cet organe.

## De l'Artère scapulaire supérieure.

L'artère scapulaire supérieure naît plus souvent de la thyroïdienne inférieure que de la sousclavière même: elle vient quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec la cervicale transverse; dans certains sujets, on la voit naître de la mammaire interne. Quelle que soit son origine, elle marche flex ueuse de dedans en dehors, derrière et au-dessous de la clavicule, couverte par les muscles sterno-cléido mastoïdien, peaucier et trapèze, et s'avance vers le bord supérieur de l'omoplate. Dans ce trajet, elle donne plusieurs rameaux qui se distribuent au sous-clavier, au peaucier, à la clavicule, au tissu cellulaire et aux glandes lymphatiques de la partie inférieure du cou.

Lorsque l'artère scapulaire supérieure est arrivée au bord superieur de l'omoplate, elle passe au-dessus et rarement au-dessous du ligament qui convertit en trou l'échancrure de ce bord. Dans cet endroit, elle donne plusieurs rameaux qui vont au trapèze, au sus-épineux, aux ligamens qui unissent la clavicule à l'apophyse coracoïde, au ligament qui va de cette dernière apophyse à l'acromion et au muscle deltoïde; ensuite elle s'enfonce sous le muscle sus-épineux, et donne à ce muscle et à l'omoplate: après quoi elle se contourne sur le bord externe de l'épine de cet os, et descend dans la fosse sous-épineuse où elle se divise en plusieurs branches qui se distribuent au muscle sous-épineux et à l'omoplate, et qui communiquent avec la scapulaire externe.

#### De l'Artère cervicale transverse.

L'artère cervicale transverse est, après la vertébrale, la thyroïdienne inférieure et la mammaire interne, la plus grosse branche de la sous-clavière. Elle naît de cette artère ou de la thyroïdienne inférieure, et quelquefois du commencement de l'axillaire. Dans les deux premiers cas, elle passe au-dessus des nerfs qui forment le plexus brachial; dans le second, elle passe entre ces nerfs. Ensuite elle marche,

en scrpentant, de dedans en dehors et de devant en arrière, couverte par les muscles sternocléido-mastoïdien, peaucier et trapèze, et donne plusieurs rameaux à ces muscles et aux parties voisines. Parmi ces rameaux, il y en a ordinairement un plus considérable, auquel on pourroit donner le nom d'artère cervicale superficielle, parce qu'il se perd dans le tissu cellulaire et dans la peau de la partie inférieure et latérale du cou. Ce rameau naît quelquefois de la thyroïdienne inférieure.

Lorsque l'artère cervicale transverse est arrivée à l'angle supérieur de l'omoplate, elle se divise en deux branches, l'une supérieure plus petite, et l'autre inférieure plus grande. La première se porte entre l'angulaire et le trapèze, dans lequel elle se consume. La seconde passe sous l'angulaire, descend sous le rhomboïde, le long de la base de l'omoplate, jusqu'à son angle inférieur, et se distribue au sous-scapulaire, au grand dentelé, au rhomboïde, au dentelé postérieur et supérieur, au trapèze et aux tégumens du dos: elle communique avec les scapulaires interne et inférieure.

#### De l'Artère mammaire interne.

L'artère mammaire interne s'étend de la sousclavière à la paroi antérieure de la poitrine et à celle de l'abdomen. Elle naît de la partie antérieure de la sous-clavière, vis-à-vis la thyroidienne inférieure. Delà, elle descend sur la partie antérieure du muscle scalène antérieur, placée au côté externe du nerf diaphragmatique; ensuite, elle marche derrière les cartilages des côtes et les muscles inter-costaux internes, devant la plèvre et le muscle triangulaire du sternum, éloignée de cet os d'environ un travers de doigt. Depuis son origine, jusqu'au cartilage dé la troisième côte, elle est un peu oblique de dehors en dedans; mais dans le reste de son étendue, elle marche un peu obliquement de dedans en dehors.

Non loin de son origine, la mammaire interne fournit plusieurs rameaux qui se distribuent au thymns, aux muscles sterno-hyoidien et sterno-thyroidien, au médiastin et aux glandes lymphatiques voisines. Elle donne ensuite une branche qu'on nomme diapliragmatique supérieure. Cette artère est moins remarquable par sa grosseur, que parce qu'elle existe toujours : elle accompagne le nerf diaphragmatique, et donne en chemin au péricarde, au thymus, au médiastin, à la partie antérieure du poumon et aux veines pulmonaires. Lorsqu'elle est arrivée au diaphragme, elle se divise en plusicurs rameaux qui se consument dans ce muscle, et s'y anastomosent avec la diaphragmatique inférieure.

En descendant le long de la paroi antérieure de la poitrine, l'artère mammaire interne fournit deux branches dans chaque espace intercostal, une supérieure près du bord inférieure
du cartilage des côtes, et une inférieure près
de leur bord supérieur. Ces branches donnent
d'abord aux muscles inter-costaux internes des
rameaux qui communiquent avec les artères
inter-costales, ensuite elles percent ces muscles,
et vont se distribuer aux muscles pectoraux
grand et petit, aux inter-costaux externes, au
péricondre et au périoste des côtes, ainsi qu'à
la mamelle et aux tégumens: elless'anastomosent

avec les branches des thorachiques. Outre ces branches, elle fournit quelques rameaux qui se distribuent au muscle triangulaire du sternum, au périoste de cet os, au thymus, au médiastin ct au péricarde.

Lorsque la mammaire interne est arrivée au cartilage de la septième côte, elle donne un artériole qui se ramifie autour de l'appendice xyphoïde, et s'anastomose avec celle du côté opposé. Ensuite la mammaire se divise en deux

branches, une externe et l'autre interne.

La branche externe se détourne en dehors, descend derrière les cartilages des premières fansses côtes, et après avoir donné des rameaux aux muscles inter-costaux et à la plèvre, elle traverse les attaches du diaphragme et va gagner les muscles transverse et obliques du bas-ventre. Ses rameaux se distribuent à ces muscles, au péritoine et même aux tégumens. Ils communiquent avec ceux des intercostales inférieures, des lombaires et de l'iliaque antérieure.

La branche interne descend derrière le muscle droit jusqu'au voisinage de l'embilic, où elle s'anastomose avec l'épigastrique: elle donne à ce muscle, aux aponévroses des autres muscles de l'abdomen, au péritoine et aux tégumens

communs.

## De l'Artère cervicale postérieure ou profonde.

L'artère cervicale postérieure ou profonde s'étend de la sous-clavière à la partie postérieure du cou. Elle naît de la partie postérieure de cette artère, plus en dehors que la thyroïdienne supérieure : elle vient souvent d'un tronc qui lui est commun avec l'inter-costale supérieure, et qui sort de la partie postérieure et inférieure de la sous-clavière: dans certains sujets, on la voit naître de la thyroidienne inférieure,

et même quelquefois de la vertébrale.

Aussitôt après son origine, elle monte en arrière et donne de petits rameaux qui vont au scalène, au long du cou, au grand droit antérieur de la tête et autres muscles voisins. Elle passe ensuite entre l'apophyse transverse de la dernière vertèbre du cou et celle de la première du dos, et monte un peu obliquement de dehors en dedans, entre le muscle transversaire épineux et le grand complexus dans lesquels elle se consume, ainsi que dans les autres muscles de la partie postérieure du cou et dans les tégumens communs. Elle s'anastomose avec la vertébrale et l'occipitale.

### De l'Artère inter-costale supérieure.

L'artère inter-costale supérieure s'étend de la sous - clavière aux deux ou trois premiers espaces inter-costaux. Elle naît de la partie postérieure et inférieure de la sous-clavière: il n'est pas rare de la voir naître d'un tronc qui lui est commun avec la cervicale postérieure. Elle descend devant le col de la première côte, au côté externe du nerf grand sympathique. Vis-à-vis le bord inférieur de cette côte, elle donne deux rameaux dont l'un est postérieur, et l'autre externe. Quelquefois le tronc de l'inter-costale supérieure ne s'étend pas plus loin : le plus souvent il descend devant le col de la seconde côte, et lorsqu'il est parvenu au second espace inter-costal, il fournit deux autres rameaux, l'un postérieur et l'autre externe. Dans certains sujets, ce tronc descend jusqu'au troisième espace inter-costal, où il fournit aussi deux rameaux, un postérieur et l'autre externe. Il est rare que l'inter-costale supérieure s'étende

plus loin.

Les rameaux postérieurs ou dorsaux de l'intercostale supérieure sont très-petits, sur-tout le premier. Ils envoient d'abord des ramifications à la moëlle de l'épine; ensuiteils sortent en arrière, entre les apophyses transverses des vertèbres, se distribuent aux muscles du dos et du cou, et s'anastomosent ensemble et avec la cervicale

postérieure.

Les rameaux externes de cette artère donnent d'abord quelques ramifications qui vont au périoste des vertèbres, à l'œsophage et aux bronches, et qui communiquent avec les bronchiales et la thyroïdienne inférieure. Ensuite ils se portent en dehors entre les muscles inter-costaux, le long du bord inférieur des côtes, et se distribuent au périoste de ces os, aux muscles inter-costaux et à ceux qui recouvrent la poitrine. Ils communiquent avec les artères inter-costales voisines, la mammaire interne et les thorachiques.

· Quand l'artère sous-clavière a fourni les branches qui viennent d'être décrites, elle passe entre le scalène antérieur et le postérieur, et

prend le nom d'axillaire.

### DE L'ARTÈRE AXILLAIRE.

L'ARTÈRE axillaire est située à la partie latérale supérieure de la poitrine et dans le creux de l'aisselle. Elle s'étend depuis la première côte jusqu'au bord inférieur du tendon du muscle

grand dorsal.

Cette artère, un peu oblique de dedans en dehors, de devant en arrière et de haut en bas, décrit une courbure dont la convexité est en dehors et en haut, et la concavité en dedans et en bas. Afin d'indiquer plus exactement les rapports de l'axillaire avec les parties voisines, nous y considérerons quatre côtés, un supérieur ou externe, un inferieur ou interne, un antérieur et un postérieur.

Le côté supérieur ou externe est couvert dans son principe par la peau, le peaucier et une assez grande quantité de tissu cellulaire; ensuite, il est couvert par le muscle sous-clavier et la clavicule, dont l'artère axillaire croise la direction à angle aigu; après quoi il est appuyé sur le sous-scapulaire et sur la partie supérieure de l'humérus, dont il est séparé par les tendons

des muscles grand rond et grand dorsal.

Le côté inférieur est appuyé dans sa partie interne contre la face supérieure de la première côte, sur laquelle il imprime un enfoncement qui est plus ou moins marqué suivant les sujets; il correspond ensuite au premier inter-costal externe, à la seconde côte et à l'attache du grand dentelé; dans le reste de son étendue, il est couvert d'un tissu cellulaire graisseux, de quelques glandes lymphatiques et des tégumens communs.

•

Le côté antérieur est couvert dans sa partie interne par la clavicule, le ligament costo-claviculaire et le muscle grand pectoral; au-devant de la clavicule, il est couvert seulement par le grand pectoral; un peu plus bas et plus en dehors, le petit pectoral le couvre aussi; et dans le reste de son étendue, il correspond au coracobrachial, à la portion interne du biceps et au tendon du grand pectoral.

Le côté postérieur est appuyé dans sa partie interne contre le plexus brachial; ensuite, il correspond à l'intervalle qui sépare le muscle sous-scapulaire du grand dentelé, puis au grand

rond et au grand dorsal.

L'artère axillaire, la veine du même nom et le plexus brachial ont entr'eux le rapport suivant. La veine est placée devant l'artère; celle-ci est située devant le plexus brachial, jusqu'auprès du bord inférieur du muscle sous-scapulaire, où les principales branches de ce plexus embrassent l'artère, l'environnent et lui forment une

espèce de gaîne.

Les branches que l'artère axillaire fournit sont l'acromiale, lathorachique supérieure, lathorachique inférieure, la scapulaire commune, la circonflexe postérieure et la circonflexe antérieure. Outre ces branches, elle fournit un assez grand nombre de rameaux qui se distribuent au grand dentelé, au sous-clavier, aux inter-costaux, aux glandes et au tissu cellulaire de l'aisselle.

## De l'Artère acromiale.

L'artère acromiale est assez considérable; elle maît de la partie antérieure de l'axillaire, vis-àvis le bord supérieur du muscle petit pectoral; on la voit naître souvent d'un tronc qui lui est commun avec la thorachique supérieure. L'acromiale descend obliquement de dedans en dehors, derrière le grand pectoral, et s'avance vers le deltoïde. Les premiers rameaux qu'elle fournit se distribuent au grand dentelé, au sousclavier, aux pectoraux et à la clavicule. Quand elle est parvenue au bord antérieur du deltoïde, elle se divise en deux branches, une inférieure et l'autre supérieure. La première descend avec la veine céphalique, entre le grand pectoral et le deltoïde, et se distribue à ces deux muscles et aux tégumens communs. La seconde marche transversalement de dedanser de horssous le deltoïde, et se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent à ce muscle, à l'articulation de l'épaule, à celle de l'acromion avec la clavicule, et au muscle sus-épineux. L'artère acromiales'anastomose avec les circonflexes et la scapulaire supérieure.

## De l'Artère thorachique supérieure.

L'artère thorachique supérieure naît presque toujours d'un tronc qui lui est commun avec l'acromiale; elle descend entre le grand pectoral et le petit, et se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent à ces deux muscles: quelquesuns de ces rameaux percent le grand pectoral, et vont à la peau et à la mamelle. Cette artère communique avec les inter-costales et la maminaire interne.

# De l'Artère thorachique inférieure.

Lathorachique inférieure naît tantôt de l'axillaire immédiatement, tantôt d'un tronc qui lui

est commun avec l'acromiale et la thorachique supérieure: on la voit naître quelquefois de la scapulaire commune. Cette artère descend de derrière en devant sur la partie latérale supérieure de la poitrine, le long du bord inferieur du muscle grand pectoral; elle donne à ce muscle, au grand dentelé, aux inter-costaux, aux tégumens communs et à la mamelle : elle communique avec les artères inter-costales, la mainmaire interne et la thorachique supérieure.

## De l'Artère scapulaire commune.

L'artère scapulaire commune est très-considérable : elle naît de la partie postérieure et inférieure de l'axillaire, vis-à-vis le bord inférieur du muscle sous-scapulaire. Aussitôt après son origine, elle donne une ou deux branches plus ou moins considérables, qui se distribuent au sous-scapulaire et au tissu cellulaire de l'aisselle: elle descend ensuite sur le bord inferieur du sous-scapulaire, et se divise bientôt en deux branches, l'une inférieure plus petite, appelée scapulaire inférieure, et l'autre supérieure plus grande, nommée scapulaire externe.

La scapulaire inférieure descend sur le bord inférieur du muscle sous-scapulaire, entre le grand dorsal et le grand dentelé, et se divise en un grand nombre de rameaux qui se distribuent à ces muscles, au grand rond, au tissu cellulaire et à la peau : elle communique avec la cervicale

transverse.

La scapulaire externe marche de devant en arrière, entre le grand dorsal et le sous-scapulaire, ensuite entre le grand et le petit ronds, derrière la longue portion du triceps, et après avoir donné à ces muscles, elle se divise en deux branches, une superficielle plus petite, et l'autre profonde plus considérable. La branche superficielle se distribue aux muscles grand et petit ronds, au sous-épineux, au grand dorsal et aux tégumens. La branche profondé se contourne sur la côte de l'omoplate couverte par le petit rond, et se porte dans la fosse sous-épineuse où elle se divise en plusieurs rameaux, qui se distribuent au muscle sous-épineux, à l'onroplate et à l'articulation de cet os avec l'humérus. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la scapulaire supérieure.

### De l'Artère circonflexe postérieure.

L'artère circonflexe postérieure est moins grosse que la scapulaire commune; mais elle est plus considérable qu'ancune autre branche de l'axillaire. Elle naît de la partie postérieure de cette artère, se porte de devant en arrière, passe entre le grand et le petit ronds, derrière l'humérus, devant la longue portion du triceps brachial, et donne à ces différens muscles. Elle se contourne ensuite autour de la partie supérieure de l'humérus, et s'enfonce sous le deltoide dans lequel elle se consume. Elle envoie quelques rameaux à l'articulation de l'humérus, au périoste de cet os, et aux attaches des muscles sus-épineux, sous-épineux et petit rond. Elle communique avec la scapulaire supérieure, l'acromiale er la circonflexe antérieure.

### De l'Artère circonflexe antérieure.

L'artère circonflexe antérieure est très-petite. Elle naît de l'axillaire ou de la circonflexe posté-

rieure. Elle se porte de derrière en devant sous le muscle coraco-brachial et la portion interne du biceps qui en reçoivent des rameaux. Ensuite elle se contourne de derrière en devant et en dehors, sur la partie supérieure de l'humérus, passe entre cet os et le tendon de la portion externe du biceps, et s'enfonce sous le deltoide, où elle s'anastomose avec la circonflexe postérieure. La circonflexe antérieure donne au coraco - brachial, au biceps, au sous-scapulaire, au périoste de l'humérus et au deltoïde. En passant sous le tendon de la portion externe du biceps, elle fournit un rameau qui monte le long de la coulisse bicipitale de l'humérus, et se porte à la tête de cet os et au ligament qui environne son articulation avec l'omoplate.

Lorsque l'artère axillaire a donné naissance aux deux circonflexes, elle change de nom et

prend celui d'artère brachiale.

#### DE L'ARTÈRE BRACHIALE.

L'ARTÈRE brachiale est située à la partie interne et antérieure du bras. Elle s'étend depuis l'aisselle jusqu'à un travers de doigt au-dessous du pli du bras. La brachiale descend un peu obliquement de dedans en dehors et de derrière en devant, suivant le trajet d'une ligne qui s'étendroit du milieu de l'espace compris entre le tendon du grand pectoral et celui du grand dorsal, jusqu'au milieu du pli du bras, un peu plus près cependant de la tubérosité interne de l'humérus, que de l'externe.

Le côté antérieur de l'artère brachiale est couvert supérieurement par le muscle coraco-brachial; ensuite, par l'aponévrose du bras et les tégumens communs, et inférieurement par l'aponévrose du biceps et la veine médiane basilique.

Le côté postérieur de cette artère est appuyé dans son tiers supérieur sur le triceps brachial, et dans ses deux tiers inférieurs sur le brachial antérieur.

Son côté interne est couvert par l'aponévrose brachiale et par la peau ; il est côtoyé par le nerf médian, qui en est plus ou moins près suivant

les sujets.

Son côté externe est appuyé dans son tiers supérieur sur la face interne de l'humérus, dont il est séparé par l'extrémité inférieure du coracobrachial; dans le reste de son étendue, il est

placé contre le bord interne du biceps.

L'artère brachiale donne naissance à un grand nombre de branches qui se distribuent aux umseles coraco-brachial, biceps, brachial antérieur, triceps brachial et deltoïde, aux tegumens communs et à l'humérus. Parmi ces branches, il y en a deux plus considérables que les autres, et qui méritent une description particulière : ce sont les collatérales, distinguées en externe ou

supérieure, et en interne ou inférieure.

L'artère collatérale externe est plus considé... rable que l'interne : elle naît de la partie supérieure et postérieure de l'artère brachiale : il n'est pas rare de la voir naître de la circonflexe postérieure, et alors celle-ci passe sous les tendons du grand rond et du grand dorsal. Dans. certains sujets, elle est fournie par la scapulaire commune. La collatérale externe descend de devant en arrière, entre les trois portions du triceps brachial, accompagnée du nerf radial. Les premiers rameaux qui en partent, se distribuent au triceps brachial et au périoste de l'humérus. Lorsqu'elle est parvenue sur la face postérieure de cet os, elle se divise en deux branches, une externe et l'autre interne. L'externe descend avec le nerf radial dans l'enfoncement oblique qu'on remarque sur la face externe. de l'humérus, et donne au périoste de cet os et au triceps brachial. Arrivée au côté externe du bras, elle abandonne le nerf radial, devient superficielle, et descend le long du bord externe de l'humérus, sur les attaches des muscles long supinateur et triceps brachial, auxquels elle donne, ainsi qu'aux tégnmens communs. Lorsqu'elle est parvenue à la tubérosité externe de l'humérus, elle donne des rameaux à l'articulation du coude, et s'anastomose avec la branche interne, et sur-tout avec les artères récurrentes radiales, antérieure et postérieure.

La branche interne descend dans l'épaisseur du triceps brachial, et se divise en plusieurs rameaux, dont les uns se consument dans ce muscle, et les autres s'étendent jusqu'à l'articulation du coude, où ils s'anastomosent avec la branche externe et la récurrente cubitale.

L'artère collatérale interne naît fort bas du côté interne de la brachiale : elle descend obliquement de dehors en dedans, devant le brachial antérieur et derrière le nerf médian dont elle croise la direction. Cette artère se partage bientôt en plusieurs rameaux, dont les uns sont antérieurs plus petits, et les autres postérieurs plus gros. Les premiers descendent devant la tubérosité interne de l'humérus, entre le rond pronateur et le brachial antérieur, donnent à ces muscles, et s'anastomosent avec la récurrente cubitale antérieure. Les seconds descendent

avec le nerf cubital, donnent à ce nerf, au muscle brachial antérieur, au triceps brachial, aux tégumens, à la capsule de l'articulation du coude, et s'anastomosent, derrière la tubérosité interne de l'humérus, avec la récurrente

cubitale postérieure.

Il n'est pas rare de rencontrer deux artères collatérales internes, dont l'une est supérieure, et l'autre inférieure. La première naît de la partie moyenne de la brachiale, accompagne le nerf cubital, et s'anastomose derrière la tubérosité interne de l'humérus avec la récurrente cubitale postérieure. La seconde vient de la partie inférieure de la brachiale, et se ramifie devant la tubérosité interne de l'humérus, où elle s'anastomose avec la récurrente cubitale antérieure.

Lorsque l'artère brachiale est parvenue à un travers de doigt au-dessons du pli du bras, elle se divise en deux branches, une externe plus petite, qu'on nomme radiale, et l'autre interne plus grande, qu'on appelle cubitale. Il n'est pas très-rare de voir l'artère brachiale se diviser à la partie moyenne ou à la partie supérieure du bras en deux branches qui, par leur continuation sur l'avant-bras, forment la radiale et la cubitale. En général, cette artère présente beaucoup de variétés.

#### De l'Artère radiale.

L'artère radiale est située à la partie antérieure et externe de l'avant - bras. Elle s'étend depuis le pli du bras jusqu'à la paume de la main. La radiale descend un peu obliquement de dedans en dehors, suivant le trajet d'une ligne qui s'étendroit de la partie moyenne du pli du bras à l'extrémité supérieure du premier os du métacarpe. Cette artère correspond à la face antérieure du radius: elle en est séparée supérieurement par le muscle court supinateur, plus bas par le rond pronateur, plus bas encore par le fléchisseur sublime et le long fléchisseur propre du pouce, enfin, par le carré pronateur. La radiale est couverte dans ses deux tiers supérieurs par le muscle long supinateur; dans son tiers inférieur, elle est couverte seulement par l'aponévrose de l'avant-bras et par la peau. En général, elle devient d'autant plus superficielle, qu'elle approche davantage de la partie inférieure de l'avant-bras, où elle forme l'artère du pouls.

Aussitôt après son origine, la radiale donne une branche assez considérable, appelée artère récurrente radiale. Cette branche naît quelquefois de la brachiale : elle descend d'abord un peu obliquement en dehors; bientôt après, elle se courbe de bas en haut, et monte entre le long supinateur, le court supinateur et le brachial antérieur. La récurrente radiale donne de la convexité de sa courbure, plusieurs rameaux qui descendent entre le fong et le court supinateurs auxquels ils se distribuent, ainsi qu'aux radiaux externes, à l'extenseur commun des doigts, au grand abducteur du pouce et à ses deux extenseurs : après quoi cette artère se divise en plusieurs branches qui vont au brachial antérieur, au long supinateur, au nerf radial et au périoste de la partie inférieure de l'humérus. Ces branches s'anastomosent avec les collatérales fournies par la brachiale, et surtout avec l'externe.

Après la récurrente, la radiale donne en descendant un nombre indéterminé de rameaux qui se distribuent aux muscles long et court supinateurs, au rond pronateur, au radial antérieur, au sublime, au long fléchisseur du pouce, au carré pronateur et aux tegumens.

Quand cette artère est parvenue à la partie inférieure du radius, elle donne de sa partie interne un petit rameau qui se porte transversalement de dehors en dedans, derrière les tendons des muscles fléchisseurs sublime et profond, le long du bord inférieur du muscle carré pronateur, et forme avec un rameau de la cubitale une arcade de laquelle partent de nombreuses ramifications, pour la partie antérieure de l'articulation du poignet, pour le périoste des deux os de l'avant-bras et pour le

muscle carré pronateur.

Après avoir fourni ce rameau, la radiale donne une branche dont la grosseur varie beaucoup suivant les sujets. Cette branche descend au-devant du ligament annulaire antérieur du carpe et de l'extrémité supérieure du muscle court abducteur du pouce, ou dans l'épaisseur de cette extrémité, et va gagner la paume de la main, où elle s'anastomose avec l'extrémité de l'arcade palmaire superficielle. Les muscles court abducteur, court fléchisseur et opposant du pouce, les premiers lombricaux, et les tégumens de la paume de la main reçoivent des rameaux de cette artère. Quelquefois ellese consume entièrement dans les muscles du pouce, sans aller jusqu'à l'extrémité de l'arcade palmaire superficielle.

Quand l'artère radiale a fourni cette branche, elle se détourne en dehors sur le côté externe de l'articulation de la main, en passant sous les tendons du grand abducteur et du court extenseur du pouce; dans certains sujets, elle passe entre ces tendons et les tégumens communs. Elle descend ensuite un peu obliquement de dehors en dedans, passe sous le tendon du long extenseur du ponce, et s'avance vers le premier et le second os du métacarpe, entre les extrémités supérieures des quels elle s'enfonce pour se porter dans la panme de la main, en traversant la base du premier muscle interosseux dorsal. Lorsqu'elle est arrivée dans la paume de la main, elle marche de dehors en dedans, devant l'extrémité supérieure des quatre derniers os du inétacarpe, en formant une espèce d'arcade dont la convexité est tournée en bas, et qu'on appelle arcade palmaire profonde ou radiale. L'extrémité de cette arcade s'anastomose avec une branche de l'arcade palmaire superficielle.

Aussitôt que l'artère radiale est parvenue sur le côté externe de l'articulation de la main, elle fournit quelques rameaux qui vont aux ligamens de cette articulation et au périoste de la partie inférieure du radius. Bientôt après, elle fournit deux branches, l'une externe plus petite, et l'autre interne plus grande. La première est la dorsale du pouce, et la seconde la

dorsale du carpe.

La dorsale du pouce descend derrière le premier os du métacarpe et la première phalange du pouce, et se distribue aux tégumens, aux tendons des muscles extenseurs de ce doigt, à son court abducteur, à l'opposant, au périoste du premier os du métacarpe et à celui des phalanges du pouce. Elle s'anastomose avec la collatérale externe de ce doigt.

La dorsale du carpe naît du côté interne de

la radiale, vis-à vis le bord externe du tendon du premier radial externe : elle se porte transversalement de dehors en dedans sur la convexité de la seconde rangée du carpe, couverte par les tendons des muscles radiaux externes et des extenseurs des doigts, et forme une espèce d'arcade dont l'extrémité s'anastomose avec une branche de la cubitale. Les rameaux que cette artère fournit peuvent être distingués en supépérieurs et en inférieurs. Les premiers sont trèspetits, et se distribuent aux ligamens qui unissent les os du carpe entr'eux, à ceux de l'articulation de la main avec l'avant-bras et aux tégumens: ils communiquent avec l'inter-osscuse antérieure. Les seconds se portent vers les extrémités supérieures des os du métacarpe, où ils s'anastomosent avec les artères perforantes produites par l'arcade palmaire profonde: ensuite ils descendent derrière les muscles interosseux dorsaux, et se distribuent à ces muscles, aux téguinens du métacarpe et à ceux qui couvrent la face postérieure des doigts.

Lorsque l'artère radiale est parvenue entre les extrémités supérieures du premier et du second os du métacarpe, elle fournit deux branches dont l'une est externe et l'autre interne. La première descend le long du bord interne du premier os du métacarpe, derrière le premier muscle inter-osseux dorsal et quelquefois dans son épaisseur : elle se distribue à ce muscle et aux tégumens du pouce. Dans certains sujets, cette artère se jette dans la collatérale interne de

ce doigt.

La seconde ou l'interne est plus petite ordinairement que l'externe: elle descend derrière le premier inter-osseux dorsal, le long du côté externe du second os du métacarpe, et se distribue à l'articulation de cet os avec la première phalange du doigt indicateur, au premier in-

ter-osseux dorsal et aux tégumens.

La partie de l'artère radiale qui forme l'arcade palmaire profonde, fournit un assez grand nombre de rameaux qu'on peut distinguer en inférieurs, en supérieurs et en postérieurs. Les inférieurs sont les plus considérables; ils descendent au-devant des inter-osseux auxquels ils donnent, ainsi qu'au court fléchisseur du pouce, à son adducteur, à l'opposant du petit doigt, à son court fléchisseur, aux lombricaux et aux tendons des muscles sublime et profond. Ces rameaux s'étendent jusqu'aux extrémités inférieures des os du métacarpe, donnent à leurs articulations avec les premières phalanges, et s'anastomosent avec les artères collatérales des doigts. Les rameaux supérieurs sont très-petits; ils montent devant le carpe, et se distribuent aux ligamens qui unissent les os de cette partie, et aux muscles adducteur, court fléchisseur et opposant du pouce. Les rameaux postérieurs sont connus sous le nom d'artères perforantes; leur nombre est de trois; ils se portent de devant en arrière entre les extrémités supérieures des os du métacarpe, percent les extrémités supérieures des muscles inter-osseux dorsaux, et vont se jeter dans les rameaux inférieurs de la dorsale du carpe.

L'arcade palmaire profonde fournit quelquefois les artères collatérales du pouce, les deux collatérales de l'indicateur et la collatérale externe du doigt du milieu. Quand cela a lieu, la radiale, après avoir traversé le premier des muscles inter - osseux dorsaux, se divise en trois branches, une supérieure, une inférieure

et une moyenne.

La supérieure descend entre le premier os du métacarpe et le muscle court fléchisseur du pouce; et lorsqu'elle est arrivée à l'extremité inférieure de cet os, elle se divise en deux rameaux qui passent entre les deux portions du court fléchisseur du pouce et le tendon de son long fléchisseur, pour gagner les parties latérales du pouce dont ils forment les artères collatérales.

La branche inférieure descend entre le muscle adducteur du pouce et le second os du métacarpe. Vers l'extrémité inférieure de cet os, elle se divise en deux branches, une externe plus petite qui se porte sur le côté externe du doigt indicateur, et l'autre interne plus grande qui se partage pour le côté interne du doigt indicateur

ct pour l'externe du doigt du milieu.

La branche moyenne marche en travers devant les os du métacarpe et les muscles interosseux, et forme l'arcade palmaire profonde de laquelle partent les rameaux dont il a été parlé plus haut.

#### De l'Artère cubitale.

L'artère cubitale est située à la partie antérieure et interne de l'avant-bras. Elle s'étend depuis le pli du bras jusque dans la paume de la main. Cette artère descend un peu obliquement de dehors en dedans et de devant en arrière jusqu'à la partie moyenne de l'avant-bras, où elle prend une direction verticale qu'elle conserve jusqu'à l'os pisiforme. Sa marche est un peu flexueuse. Sa partie supérieure décrit une légère courbure dont la convexité est tournée

en dedans et en arrière, et la concavité en devant et en dehors. Cette artère est accompagnée du nerf cubital qui est placé à son côté interne.

Le côté antérieur de l'artère cubitale est couvert d'abord par le nerf médian, ensuite par les muscles rond pronateur, radial antérieur, palmaire grêle, fléchisseur sublime et cubital interne. Vers le tiers inférieur de l'avant-bras, cette artère se dégage de dessous le sublime, et n'est plus couverte que par l'aponévrose de l'avant-bras et les tégumens communs.

Le côté postérieur de la cubitale est appuyé supérieurement sur le brachial antérieur, bientôt après sur le fléchisseur profond, et inférieurement sur le carré pronateur; dans son quart supérieur, il correspond à l'intervalle des deux os de l'avant-bras, et dans ses trois-quarts inférieurs, à la face antérieure du cubitus.

Le côté interne de cette artère est côtoyé par le nerf cubital et par le tendon du muscle cubital antérieur; son côté externe correspond au

bord interne du sublime.

L'artère cubitale donne le long de l'avantbras les récurrentes cubitales, distinguées en antérieure et en postérieure; le tronc commun des inter osseuses, et un grand nombre d'autres rameaux moins considérables qui se distribuent au sublime, au cubital antérieur, au profond et aux autres muscles antérieurs de l'avant-bras.

La récurrente cubitale antérieure naît de la partie supérieure et interne de la cubitale, et quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec la récurrente cubitale postérieure. Elle descend d'abord un peu obliquement de de-hors en dedans, entre le brachial antérieur et

l'extrémité supérieure du rond pronateur et du radial antérieur; ensuite elle se courbe de bas en haut, et va gagner la partie autérieure de la tubérosité interne de l'humérus où elle s'anastomose avec la collatérale interne fournie par la brachiale. Les rameaux qu'elle donne se distribuent aux muscles brachial antérieur, rond pronateur, radial antérieur et fléchisseur sublime, au périoste de l'humérus et

aux tégumens.

La récurrente cubitale postérieure est beaucoup plus considérable que l'antérieure; elle naît un peu plus bas de la partie interne de la cubitale. Cette artère descend d'abord de dehors en dedans, derrière le rond pronateur, le radial antérieur et le sublime, devant l'extrémité supérieure du profond; ensuite elle se courbe de bas en haut, et remonte derrière la tubérosité interne de l'humérus, entre cette tubérosité et l'olécrâne, en passant entre les deux portions de l'extrémité supérieure du muscle cubital antérieur; elle finit par s'anastomoser avec les collatérales interne et externe. La récurrente cubitale postérieure donne un grand nombre de rameaux qui vont aux muscles sublime, profond, cubital antérieur, triceps brachial et autres muscles voisins, aux ligamens de l'articulation du coude, au périoste de l'humérus, à l'olécrâne, au nerf cubital et aux tégumens.

Le tronc commun des inter-osseuses naît de la partie postérieure de la cubitale, un peu audessous de la tubérosité bicipitale du radius. Il fournit d'abord une petite artère qui descend avec le nerf médian, entre le muscle sublime et le profond, jusqu'à la partie inférieure de

l'avant-bras où elle finit. Les rameaux qu'elle donne se distribuent aux muscles sublime et profond, et au nerf médian. Dans certains sujets, cette artère ne le cède presque en rien pour la grosseur à l'inter - osseuse antérieure. Quand cela a lieu, elle accompagne le nerf médian jusques dans la paume de la main où elle se jette dans l'arcade palmaire superficielle.

Après que le tronc commun des inter-osseuses a donné l'artère dont je viens de parler, il se divise en deux branches, dont l'une est l'interosseuse postérieure, et l'autre l'inter-osseuse

antérieure.

L'artère inter-osseuse postérieure traverse le ligament inter-osseux, et donne aussitôt nne branche qu'on appelle récurrente radiale postérieure. Cette branche remonte entre le muscle cubital postérieur et l'anconé, et quelquetois dans l'épaisseur de ce dernier. Ces deux muscles, le triceps brachial, l'articulation de l'humérus avec les os de l'avant-bras et le périoste de ces os en reçoivent des ramifications. Elle gagne ensuite la partie postérieure de la tubérosité externe de l'humérus où elle s'anastomose avec la collatérale externe et la récurrente radiale. L'artère inter-osseuse postérieure passe ensuite entre le muscle court supinateur et le long abducteur du pouce, et descend entre les deux couches des muscles situés à la partie postérieure de l'avant-bras, jusqu'auprès de l'extrémité inférieure du cubitus où elle s'anastomose avec l'inter-osseuse antérieure. Dans ce trajet, elle distribue un nombre considérable de rameaux aux muscles cubital postérieur, extenseur propre du petit doigt, extenseur commun des doigts, radiaux externes, court supinateur, grand abducteur du pouce, court et long extenseurs du même doigt, et extenseur propre de l'indicateur. Elle communique avec les rameaux perforans de l'inter-osseuse antérieure.

L'artère inter-osseuse antérieure descend audevant du ligament inter-osseux, entre le muscle long fléchisseur propre du pouce et le pro-fond, jusqu'au bord supérieur du carré pronateur. Dans ce trajet, elle donne des rameaux nombreux à ces muscles. Les artères qui se distribuent au périoste de la face antérieure du radius et du cubitus, et les artères nutricières de ces os en tirent leur origine. Elle fournit aussi de sa partie postérieure trois ou quatre rameaux qu'on nomme artères perforantes. Ces rameaux percent effectivement le ligament inter-osseux pour aller au muscle grand abducteur du pouce, à ses deux extenseurs et à l'extenseur propre de l'indicateur : ils communiquent avec l'inter-osseuse postérieure. Lorsque l'inter-osseuse antérieure est parvenue au bord supérieur du carré pronateur, elle se glisse derrière ce muscle, lui donne des rameaux, et bientôt après elle traverse le ligament interosseux pour gagner la partie postérieure et inférieure de l'avant-bras, où elle fournit des rameaux qui communiquent avec l'inter-osseuse postérieure, et se distribuent au périoste du radius et du cubitus, et au ligament qui entoure l'articulation de ces os. Elle descend ensuite dans la gouttière qui loge les tendons de l'extenseur commun des doigts, se porte sur le dos de la main, et va enfin s'anastomoser avec l'arcade formée par la dorsale du carpe.

Quand l'artère cubitale est parvenue à la partie inférieure de l'avant-bras, et à la distance d'un pouce et demi ou deux pouces de l'os pisiforme, elle donne de sa partie interne une petite branche qu'on appelle dorsale cubitale. Cette branche descend de dehors en dedans, passe entre le tendon du cubital antérieur et le cubitus, et se porte sur le dos de la main, où elle s'anastomose avec la dorsale du carpe. Les rameaux que cette branche fournit se distribuent au cubital antérieur, au carré pronateur, à l'abducteur du petit doigt, et aux tégumens du dos de la main.

Après la branche dont il vient d'être parlé, l'artère cubitale donne un petit rameau qui se porte transversalement de dedans en dehors, derrière les tendons du sublime et du profond, et s'anastomose, comme il a été dit plus haut,

avec un rameau de la radiale.

L'artère cubitale se porte ensuite dans la paume de la main. Elle descend devant le ligament annulaire antérieur du carpe, au côté externe de l'os pisiforme, couverte par la peau et le muscle palmaire cutané. Quand elle est parvenue vis-à-vis l'extrémité supérieure du cinquième os du métacarpe, elle s'enfonce derrière l'aponévrose palmaire, devant les tendons des muscles sublime et profond, se courbe de dedans en dehors, et forme, par ce moyen, une arcade dont la convexité est tournéeen bas, et la concavité en haut, et que l'on nomme arcade palmaire superficielle ou cubitale. L'extrémité de cette arcade s'anastomose avec une branche de la radiale, comme il a été dit précédemment.

Les premiers rameaux que l'arcade palmaire

superficielle fournit, sont très-petits, et se distribuent au ligament annulaire antérieur du carpe, au muscle adducteur du petit doigt, à son court fléchisseur, au palmaire cutané et aux tégumens. Lorsqu'elle est arrivée au-dessous de l'os pisiforme, elle fournit de sa partie postérieure une branche qui s'enfonce entre l'adducteur et le court fléchisseur du petit doigt, passe sous la partie supérieure de son opposant, et va s'anastomoser avec l'extrémité de l'arcade palmaire profonde ou radiale. L'arcade palmaire superficielle donne ensuite un grand nombre de branches dont les unes sortent de sa concavité, et les autres de sa convexité. Les premières sont très-petites, et se distribuent à l'aponévrose palmaire et aux tégumens. Les secondes sont fort considérables : leur nombre est de quatre, cinq ou six.

Le première descend un peu obliquement de dehors en dedans, devant les muscles court fléchisseur et adducteur du petit doigt dont elle croise la direction à angle très aigu, leur donne des ramifications, et va gagner enfin le côté

interne du petit doigt.

La seconde branche descend vis-à-vis l'intervalle du quatrième et du cinquième os du métacarpe, donne des rameaux au quatrième lombrical; et lorsqu'elle est arrivée un peu audessous de l'extrémité inférieure de ces os, elle se divise en deux gros rameaux, l'un pour le côté externe du petit doigt, et l'autre pour le côté interne du doigt annulaire.

La troisième branche descend vis-à-vis l'intervalle du troisième et du quatrième os du métacarpe : elle donne d'abord au troisième lombrical, et quand elle est parvenue un peu au-dessous des têtes des os du métacarpe, elle se divise en deux gros rameaux, un pour le côté externe du doigt annulaire, et l'autre pour le côte interne du doigt du milieu.

La quatrième branche marche entre le second et le troisième os du métacarpe, donne des ramifications au second lombrical, et se divise ensuite en deux rameaux, dont l'un va au côté externe du doigt du milieu, et l'autre au côté interne de l'indicateur.

La cinquième branche suit l'intervalle du premier et du second os du métacarpe, et après avoir donné quelques rameaux au premier lombrical, elle se divise en deux branches, une pour le côté externe du doigt indicateur, et l'autre pour le côté interne du pouce.

Enfin la sixième branche, lorsqu'elle existe, marche devant le niuscle court abducteur du pouce, lui donne des rameaux, et se porte ensuite sur le côté externe de ce doigt.

De cette manière, l'arcade palmaire superficielle fournit à chaque doigt deux artères qu'on peut appeler collatérales. Ces artères descendent le long des parties latérales et antérieures des doigts, et donuent en chemin un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux tendons des muscles fléchisseurs, à la gaîne qui les renferme, au périoste des phalanges, aux ligamens qui environnent les articulations de ces os, au tissu cellulaire et aux tégumens. Lorsqu'elles sont parvenues à l'extrémité des doigts, elles se courbent l'une vers l'autre, et s'anastomosent en formant une arcade dont la convexité, qui est tournée en bas, donne un grand nombre de ramifications pour le tissu cellulaire et la peau de l'extrémité des doigts.

## DE L'ARTÈRE AORTE DESCENDANTE.

Le tronc de l'aorte continué au-dessous de sa crosse, s'appelle aorte descendante. Cette artère descend en effet sur la partie antérieure gauche du corps des vertèbres du dos : arrivée à la partie inférieure de la poitrine, elle passe entre les piliers du diaphragme, et se continue le long des quatre vertèbres supérieures des lombes, en s'approchant peu-à peu de la partie moyenne de leur corps. Ensin, elle se partage en deux grosses branches que l'on nomme artères iliaques primitives ou communes.

La partie de l'aorte qui est placée au-dessus du diaphraguie, et qui est logée dans la poitrine, s'appelle aorte descendante supérieure ou thorachique; celle qui est au-dessous de ce muscle dans le bas-yentre, porte le nom d'aorte des-

cendante inférieure ou ventrale.

### DE L'ARTÈRE AORTE DESCENDANTE SUPÉRIEURE OU THORACHIQUE.

L'AORTE descendante supérieure ou thorachique est située à la partie postérieure de la poitrine, entre les deux lames du médiastin. Le côté postérieur de cette artère est appuyé sur la

partie antérieure gauche du corps des vertèbres du dos. Son côté antérieur correspond à l'œso-phage et au péricarde. Ses parties latérales sont couvertes par la plèvre, et contiguës à la partie postérieure interne des poumons : la droite est côtoyée par la veine azygos et le canal thorachique.

L'aorte descendante supérieure ou thorachique fournit les artères bronchiales, les œsophagiennes, les médiastines postérieures, et les

inter-costales inférieures ou aortiques.

#### Des Artères bronchiales.

Les artères bronchiales sont distinguées en droite et en gauche. La bronchiale droite naît plus souvent de la première inter-costale aortique que du tronc même de l'aorte. On la voit sortir quelquefois de la sous-clavière, de l'intercostale supérieure ou de la mammaire interne. Quelle que soit son origine, elle s'avance, en serpentant, sous la bronche de son côté, jusqu'à la racine du poumon droit. Dans ce trajet, elle donne des rameaux à l'œsophage, au médiastin, au péricarde, à la trachée artère, à la bronche, à l'oreillette droite, aux glandes bronchiales, et à la surface du poumon.

La bronchiale gauche naît de la partie antérieure de l'aorte, tantôt séparément, tantôt en commun avec la bronchiale droite. Elle marche, en serpentant, derrière la bronche de son côté, et donne des rameaux à l'œsophage, aux glandes bronchiales, à la plèvre, au péricarde, aux veines pulmonaires, à l'oreillette gauche, et à

la superficie du poumon.

Ontre ces deux bronchiales, il n'est pas rare

d'en voir une troisième qu'on peut appeler bronchiale gauche inférieure : elle naît de la partie antérieure de l'aorte, vis à vis la troisième ou quatrième inter-costale aortique, et s'avance vers le poumon, en suivant la veine pulmonaire gauche supérieure, et en donnant des rameaux à l'œsophage, au médiastin, à la plèvre, au péricarde, à la bronche et au poumon.

Il n'est pas extrêmement rare de voir une seconde bronchiale droite qui naît de la partie antérieure de l'aorte, se porter au poumon droit, et donner en chemin des rameaux à

l'œsophage.

Lorsque les artères bronchiales sont arrivées à l'entrée des bronches dans les poumons, la droite se partage ordinairement en cinq rameaux, et la gauche en quatre. Ces rameaux se plongent dans les poumons avec les bronches, et se divisent et se subdivisent autant de fois qu'il y a de divisions et de subdivisions des bronches qu'elles accompagnent dans une direction flexueuse, et sur lesquelles elles forment par leurs anastomoses un réseau trèsfin. Elles communiquent avec les rameaux des pulmonaires.

### Des Artères æsophagiennes.

Les artères œsophagiennes sont au nombre de trois, quatre, cinq ou six. Elles naissent de la partie antérieure de l'aorte, et donnent d'abord quelques rameaux à la partie postérieure du médiastin et à la plèvre; après quoi elles se répandent sur l'œsophage, et se ramifient dans les diverses tuniques de ce canal. Elles s'anastomosent avec les rameaux que la 106 TRAITÉ D'ANATOMIE.

partie inférieure de l'œsophage reçoit de la coronaire stomachique.

### Des Artères médiastines postérieures.

Le nombre des artères médiastines postérieures varie beaucoup dans les différens sujets. Ces artères sont très-petites: elles naissent de la partie antérieure de l'aorte, des œsophagiennes ou des inter-costales aortiques, et se ramifient dans la partie postérieure du médiastin.

# Des Artères inter - costales inférieures ou aortiques.

Le nombre des artères inter-costales inférieures est de dix, neuf ou huit, suivant que l'inter-costale supérieure fournit aux deux, trois ou quatre espaces inter-costaux superieurs. Ces artères naissent des parties latérales et postérieures de l'aorte, sous un angle un peu moins grand qu'un angle droit. Elles marchent obliquement de dedans en dehors et de bas en haut sur le corps des vertèbres du dos, et s'avancent vers l'extrémité postérieure des côtes. Les supérieures sont très-obliques; les moyennes le sont moins, et les inférieures ont une direction presque transversale. Les droites passent derrière la veine azygos. Les premiers rameaux que les artères inter-costales fournissent, se distribuent au médiastin, à l'œsophage et au corps des vertèbres du dos.

Quand elles sont parvenues entre les extrémités postérieures des côtes, elles jettent chacune en arrière une branche qu'on pent appeler dorsale. Cette branche donne d'abord un rameau qui pénètre dans le canal vertébral par le
trou de conjugaison correspondant, et se distribue à la moëlle de l'épine et à ses enveloppes.
Elle passe ensuite entre les apophyses transverses des vertèbres, etse divise en plusieurs rameaux
qui se distribuent aux muscles du dos, tels que
le transversaire épineux, le long dorsal et le
sacro-lombaire. Quelques - uns de ces rameaux
traversent ces muscles pour se porter au trapèze,

au grand dorsal et aux tégumens.

Lorsque les artères inter-costales ont fourni la branche que je viens de décrire, elles marchent, en serpentant un peu, au milieu de l'espace inter-costal, entre la plèvre et les muscles inter-costaux externes, et se divisent bientôt en deux branches, une inférieure très-petite, et l'autre supérieure beaucoup plus grande. Ces deux branches s'engagent entre les muscles inter-costaux internes et externes. L'inférieure marche le long du bord supérieur de la côte qui est au dessous, et se ramifie sur le périoste de cette côte, et dans les muscles intercostaux.

La branche supérieure peut être regardée comme la continuation du tronc inter-costal : elle marche un peu flexueuse, le long du bord inférieure de la côte qui est au - dessus, logée dans la gouttière qu'on y remarque. Arrivée à l'union des deux tiers postérieurs de la côte avec son tiers antérieur, elle s'éloigne un peu de son bord inférieur et se rapproche du milieu de l'espace inter-costal. Cette branche donne de nombreux rameaux aux muscles inter-costaux, au périoste des côtes et à la plèvre. Quelques-uns de ces rameaux percent le muscle

inter-costal externe; et se portent aux muscles qui sont couchés sur la poitrine et aux tégumens: d'autres s'anastomosent avec les rameaux de la branche inférieure, et souvent aussi avec ceux de l'artère inter-costale qui est immédiatement au-dessus.

Quand les artères inter-costales sont arrivées à la partie antérieure de la poitrine, celles qui correspondent aux vraies côtes, s'anastomosent avec les mammaires internes et les thorachiques. Celles qui correspondent aux fausses côtes, les abandonnent, se portent dans la paroi antérieure du bas-ventre, et se distribuent aux muscles qui la composent: elles s'anastomosent avec les lombaires, l'épigastrique, l'iliaque antérieure et la mammaire interne.

La dernière inter-costale a beaucoup d'analogie avec les lombaires : elle passe entre le corps de la dernière vertèbre du dos et le pilier du diaphragme qui en reçoit plusieurs rameaux. Après quoi elle suit le bord inférieur de la dernière côte, appuyée sur le carré des lombes et l'aponévrose du transverse auxquels elle donne; puis elle descend obliquement en dehors et en devant, se distribue aux muscles larges de l'abdomen, et s'anastomose avec les autres artères des parois du bas-ventre.

#### DE L'ARTÈRE AORTE DESCENDANTE INFÉRIEURE OU VENTRALE.

L'AORTE descendante inférieure est située à la partie postérieure et moyenne du bas-ventre.

Le côté postérieur de cette artère est appuyé sur le corps des vertèbres des lombes. Son côté antérieur correspond au foie, à l'estomac, au pancréas, à la portion transversale du duodénum, au mésentère et aux intestins jéjunum et iléon. Son côté gauche est couvert par le péritoine; son côté droit correspond à la veine cave inférieure.

L'aorte descendante ventrale fournit beaucoup de branches: celles qui naissent de sa partie antérieure, sont, les artères diaphragmatiques inférieures, la cœliaque, la mésentérique supérieure; les spermatiques et la mésentérique inférieure; celles qui viennent de ses parties latérales, sont les capsulaires moyennes et les rénales; enfin, celles qui sortent de sa partie postérieure, sont les lombaires et la sacrée antérieure ou moyenne.

## Des Artères diaphragmatiques inférieures.

Les artères diaphragmatiques inférieures sont au nombre de deux, distinguées en droite et en gauche: elles viennent quelquefois d'un tronc qui leur est commun; mais le plus souvent elles naissent séparément de l'aorte, immédiatement au-dessous de l'entre-croisement des fibres qui vont d'un pilier du diaphragme au pilier opposé. Quelquefois elles viennent du tronc cœliaque. Dans certains sujets, l'une des diaphragmatiques est produite par l'aorte, et l'autre par le tronc cœliaque, par la coronaire stomachique, ou même par une des rénales.

La diaphragmatique droite monte un peu obliquement de dedans en dehors, devant le pilier droit du diaphragme, donne des rameaux à ce pilier, au pancréas, à la capsule atrabilaire, au foie, et se divise bientôt en deux branches, dont l'une est interne et l'autre externe.

La branche interne monte d'abord de derrière en devant, traverse l'adhérence du foie
avec le diaphragme, en passant à côte de la
veine cave intérleure: ensuite elle se courbe
de dedans en dehors, et s'anastomose avec la
branche externe. Dans son trajet, elle fournit
un grand nombre de rameaux qui se répandent
sur la face inférieure du diaphragme, et qui
s'anastomosent avec la diaphragmatique gauche
et avec l'artère compagne du nerf diaphragmatique, branche de la mammaire interne. Quelques-uns de ces rameaux se portent à la face
supérieure du foie; d'autres traversent le diaphragme, et se ramilient sur la partie inférieure
du pericarde.

La branche externe marche d'abord presque transversalement de dedans en dehors, derrière la portion droite de l'aponevrose mitoyenne du diaphragme; ensuite elle se courbe de derrière en devant, et de dehors en dedans, et s'anastomose par arcade avec la branche interne. Les rameaux qu'elle fournit se distribuent à toute la partie droite du diaphragme, à la capsule atrabilaire et au foie. Ils s'anastomosent avec ceux de la branche interne, avec les inter-costales

inférieures et les lombaires.

La diaphragmatique gauche monte obliquement de dedans en dehors, devant le pilier gauche du diaphragme qui en reçoit des rameaux: elle en envoie aussi à l'œsophage et à la capsule atrabilaire. Après quoi elle se divise en deux branches, une interne et l'autre externe.

L'interne marche de derrière en devant, et se porte ves la partie antérieure du diaphragme. Dans son trajet, elle donne un grand nombre de rameaux à l'aponévrose moyenne et à la portion charnue antérieure de ce muscle. Quelques-uns de ces rameaux se portent au ligament suspensoire du foie, et à la partie inférieure du péricarde. Cette branche s'anastomose avec l'externe, la diaphragmatique droite et la mammaire interne.

La branche externe est beaucoup plus grosse que l'interne : elle marche presque transversalement derrière l'aponévrose moyenne du diaphragme, se ramifie dans toute la partie gauche de ce muscle, et s'anastomose avec l'interne, les dernières inter - costales et les lombaires.

## DE L'ARTÈRE COELIAQUE.

L'ARTÈRE cœliaque naît de la partie antérieure et gauche de l'aorte ventrale, au moment où cetteartère passe entre les piliers dudiaphragme, vis-à-vis l'union de la dernière vertèbre du dos avec la première des lombes. Elle descend en devant et à droite, et donne souvent la diaphragmatique gauche, et quelquefois la droite. Dans certains sujets, elle donne aussi les capsulaires et un rameau qui va au pancréas. Lorsqu'elle a parcouru environ un demi-pouce de chemin, elle se partage pour l'ordinaire en trois brauches, qui sont la coronaire stoma-

chique, l'hépatique et la splénique. Quelquefois la coronaire stomachique s'en sépare la première, et alors le tronc cœliaque ne fait que se bifurquer. Dans certains sujets, ce tronc fournit d'abord la coronaire stomachique, et se partage ensuite en trois branches, qui sont la splénique et deux hépatiques, une droite et l'autre gauche. Cette artère présente plusieurs autres variétés dans le détail desquelles il seroit inutile d'entrer.

### De l'Artère coronaire stomachique.

L'artère coronaire stomachique est la plus petite des trois branches fournies par le tronc de la cœliaque. Elle se porte en devant et à gauche, et s'approche de l'orifice supérieur de l'estomac. Là, elle se courbe de derrière en devant et de gauche à droite, et marche ensuite le long de la petite courbure de l'estomac, jusqu'auprès du pylore, où elle s'anastomose avec la

pylorique fournie par l'hépatique.

Lorsque la coronaire stomachique est arrivée à l'orifice supérieur de l'estomac, elle donne un rameau qui monte dans la poitrine avec l'œsophage, se ramifie sur ce canal, et s'anastomose avec les œsophagiennes fournies par l'aorte pectorale. Ensuite elle donne plusieurs rameaux qui entourent l'orifice cardiaque de l'estomac en manière de couronne, sans former cependant un cercle entier autour de cet orifice. De ces rameaux, les uns se ramifient sur la partie la plus large de l'œsophage, et les autres s'étendent vers la grosse extrémité de l'estomac, où ils s'anastomosent avec les artères courtes fournies par la splénique.

Dans son trajet, le long de la petite courbure de l'estomac, l'artère coronaire stomachique donne un grand nombre de rameaux qui se répandent sur les deux faces de ce viscère. Ces rameaux marchent liexueux entre la tunique membraneuse et la tunique musculeuse de l'estomac, et s'anastomosent entr'eux et avec ceux des artères gastro-épiploïques droite et gauche.

Dans beaucoup de sujets, l'artère coronaire stomachique appartient autant au foie qu'à l'estomac; alors elle ve le cède presque en rien pour la grosseur à l'artère hépatique; et lorsqu'elle a parcouru un certain espace, elle se divise en deux branches, dont l'une se porte en arrière et s'enfonce dans l'extrémité gauche du sillon transversal du foie, et l'autre va à l'estomac, et se distribue comme il a été dit plus haut.

## De l'Artère hépatique.

L'artère hépatique se porte à droite et en devant, sous le lobe de Spigellius, et s'avance jusqu'au pylore et au col de la vésicule du fiel, en suivant la partie droite de la petite courbure de l'estomac. Dans ce trajet, elle ne donne qu'un petit nombre de ramifications qui vont à l'épiploon gastro-hépatique et à la partie inférieure du foie; mais lorsqu'elle est parvenue à la partie droite du pylore, elle fournit un rameau qu'on nomme artère pylorique. Cette petite courbure de l'estomac, et s'anastomose; comme il a été dit précédemment, avec la coronaire stomachique. Dans ce trajet, elle donne

des ramifications nombreuses qui se répandent sur le pylore et sur les deux faces de l'estomac, et s'anastomosent avec les rameaux de la gas-

tro-épiploique droite.

Après le rameau pylorique, l'artère hépatique donne une branche considérable appelée artère gastro-épiploique droite. Cette artère se porte au-dessous du pylore, et fournit aussitôt plusieurs rameaux considérables qui se distribuent au duodénum et au pancréas, et qui communiquent avec les artères que ces parties reçoivent de la mésentérique supérieure. Ensuite elle marche de bas en haut et de droite à gauche, dans l'épaisseur du feuillet antérieur du grand épiploon, à quelque distance de la grande courbure de l'estomac, et s'anastomose vers le milieu de cette courbure avec la gastroépiploïque gauche. Dans ce trajet, elle donne un grand nombre de rameaux, dont les uns sortent de sa partie antérieure, et les autres de sa partie postérieure. Les premiers descendent dans l'épaisseur du feuillet antérieur du grand épiploon et s'y ramifient : quelques-uns de leurs rejetons remontent dans le feuillet postérieur de ce repli membraneux, jusqu'à l'arc du colon, où ils s'anastomosent avec les rameaux que ce feuillet reçoit de la colique droite supérieure. Les seconds, plus nombreux et plus gros, se répandent sur les deux faces de l'estomac, et s'y anastomosent avec les rameaux des artères coronaire stomachique et pylorique.

Lorsque l'artère hépatique a fourni la gastroépiploïque droite, elle monte en arrière et à droite, devant la veine-porte ventrale, derrière le conduit hépatique, et se divise hientôt en deux branches, une gauche plus petite, et l'autre droite plus considérable. La première se porte en arrière et à gauche, passe devant le tronc de la veine-porte hépatique, et s'enfonce dans l'extrémité gauche du sillon transversal du foie.

La seconde monte en arrière et à droite, cachée entre la veine-porte et les conduits biliaires, et se porte vers l'extrémité droite du sillon transversal du foie. Avant de s'enfoncer dans ce sillon, elle donne l'artère cystique, laquelle gagne le col de la vésicule du fiel, et se divise bientôt en deux rameaux, dont l'un s'enfonce entre le foie et la face supérieure de la vésicule, et l'autre se répand sur sa face inférieure. L'un et l'autre se distribuent aux tuniques de cette poche membraneuse: ils envoient aussi quelques ramifications au foie.

Lorsque les deux branches de l'artère hépatique sont arrivées dans le sillon transversal du foie, elles se divisent chacune en plusieurs rameaux qui pénètrent dans ce viscère, s'y ramifient et accompagnent par-tout la veine-porte hépatique.

## De l'Artère splénique.

Dans les adultes, l'artère splénique est plus grosse que l'hépatique. Le contraire a lieu dans les enfans. Aussitôt que cette artère s'est séparée du tronc de la cœliaque, elle se courbe de droite à gauche et marche en formant des contours considérables, le long de la partie supérieure et postérieure du pancréas, logée dans un sillon que ce viscère présente. Elle donne à cet organe

8..

glanduleux plusieurs rameaux considérables, qui s'anastomosent avec ceux qu'il reçoit de la gastro-épiploïque droite et de la mésentérique

supérieure.

Lorsque l'artère splénique est arrivée au-dessous de la grosse extrémité de l'estomac, elle donne quelques rameaux qui se portent à ce viscère sous le nom de vaisceaux courts, et qui communiquent avec ceux de la coronaire stomachique. Ensuite elle s'approche de la rate en formant quelques contours, et se divise en quatre, cinq ou six branches qui se plongent dans ce viscère. Avant cette division, elle produit une branche qu'on nomme artère gastroépiploïque gauche. Cette branche peut quelquefois être regardée comme le tronc de la splénique, et celles qui vont à la rate n'en sont que des rameaux subalternes. Elle donne d'abord quelques ramifications au pancréas; ensuite elle monte de derrière en devant et de gauche à droite, et va gagner la grande courbure de l'estomac dont elle est assez éloignée. Elle marche de gauche à droite, le long de cette courbure, logée entre les deux lames du feuillet antérieur du grand épiploon, comme la gastro-épiploïque droite avec la quelle elle s'anastomose. Les rameaux que cette artère fournit peuvent être distingués en épiploiques et en gastriques. Les premiers sont très-petits et se ramifient dans la partie gauche du grand épiploon. Les seconds sont plus gros et plus nombreux : ils se répandent sur les deux faces de l'estomac, et s'anastomosent avec ceux de la coronaire stomachique.

Les cinq ou six branches que la splénique envoie à la rate pénètrent dans ce viscère par autant de trous qui se remarquent le long de sa scissure, et se ramifient dans sa substance jusqu'à devenir capillaires.

#### De l'Artère mésentérique supérieure.

L'artère mésentérique supérieure naît de la partie antérieure et droite de l'aorte, très-peu au-dessous de la cœliaque. Elle descend un peu obliquement à gauche, derrière le pancréas, devant la portion transversale du duodénum, et va gagner le mésentère en passant derrière le mésocolon transverse. Dans ce trajet, elle donne de petites branches qui vont à la portion transversale du duodénum et au pancreas, et s'anastomosent avec celles que l'hépatique, la splénique et quelquefois le tronc cœliaque envoient à ces parties.

Lorsque la mésentérique supérieure est parvenue au dessous du mésocolon transverse, clle s'engage dans le mésentère, descend de gauche à droite entre les deux lames de ce repli membraneux, et décrit une combure fort alongée, dont la concavité est tournée à droite et en arrière, et la convexité à gauche et en devant. Vers la fin de l'iléon, le tronc de cette artère est très-petit, et s'anastomose avec la branche inférieure de la colique droite inférieure.

La concavité de la courbure de la mésentérique supérieure donne ordinairement trois branches considérables, appelées coliques droites, et disfinguées en supérieure, en moyenne, et

en inférieure.

L'artère colique droite supérieure naît de la partie droite et un peu antérieure de la mésen-

térique supérieure, au moment où cette artère passe derrière le mésocolon transverse. Elle se porte de derrière en devant, entre les deux lames de ce repli, dans l'endroit où son tiers droit s'unit à son tiers moyen, et se divise bientôt en deux branches, une droite et l'autre gauche. La première suit la partie droite de l'arc du colon, et s'anastomose avec la branche supérieure de la colique droite moyenne. La seconde suit la partie gauche du même arc, et s'anastomose avec la branche ascendante de la colique gauche supérieure, fournie par la mésentérique inférieure. Quelquefois il y a deux coliques droites supérieures, lesquelles se joignent par arcade et vont chacune de leur côté.

L'artère colique droite moyenne n'existe pas dans tous les sujets. Elle naît très-haut de la concavité de la courbure de la mésentérique supérieure : dans certains sujets, on la voit naître de la colique droite supérieure. Elle marche de dedans en dehors et un peu de bas en haut, et se porte vers la partie supérieure de la portion droite du colon. Non loin de cet intestin, elle se divise en deux branches, une supérieure et une inférieure. La première monte vers l'extrémité droite de la portion transversale du colon, et s'anastomose avec la branche droite de la colique droite supérieure. La seconde descend le long du côté interne de la portion droite du même intestin, et s'anastomose avec la branche supérieure de la colique droite inférienre.

La colique droite inférieure naît un pen plus bas de la concavité de la courbure de la mésentérique supérieure. Elle descend obliquement de gauche à droite, derrière la portion du péritoine, qui donne naissance à la lame droite du mésentère, et après un trajet plus ou moins long, elle se divise en deux branches, une supérieure et l'autre inférieure. La première se courbe de bas en haut, et remonte pour s'anastomoser avec la branche inférieure de la colique droite moyenne, et lorsque celle-ci n'existe point, avec la branche droite de la colique droite supérieure. La seconde descend vers le cœcum et l'iléon, et s'anastomose avec la fin

de la mésentérique supérieure.

La convexité des arcades formées par la réunion des branches des artères coliques droites, donne naissance à un grand nombre de rameaux qui se divisent chacun en deux rameaux plus petits, lesquels s'anastomosent avec les rameaux voisins, pour former de secondes arcades. De la convexité de ces arcades naît un grand nombre de ramifications qui se dirigent vers le colon et le cœcum, et se ramifient dans leurs tuniques. Celles qui vont au cœcum forment deux faisceaux, dont l'un s'enfonce dans la partie antérieure, et l'autre dans la partie postérieure du pli qui se remarque à l'union de cet intestin avec l'iléon. Parmi les rameaux du faisceau postérieur, il y en a un assez considérable qui pénètre dans l'espèce de mésentère qui soutient l'appendice vermiculaire du cœcum, en parcourt toute la longueur, et distribue à cette appendice un grand nombre de ramifications.

La convexité de la courbure de l'artère mésentérique supérieure donne naissance à des branches dont le nombre varie depuis quinze jusqu'à vingt plus ou moins. Ces branches sont destinées pour les intestins jéjuhum et iléon, et pour le dernier tiers du duodénum. Les premières sont très - courtes : la longueur et la grosseur des autres augmentent jusqu'au milieu de l'arc que forme le tronc qui leur donne naissance; celles qui suivent deviennent de plus

en plus courtes jusqu'aux dernières.

Toutes ces artères descendent entre les deux lames du mésentère, et chacune se divise bientôt en deux branches qui s'écartent en se recourbant, et s'unissent par arcade avec celles qui sont voisines. De la convexité de ces arcades, il naît d'autres branches plus petites qui se divisent bientôt en deux rameaux, lesquels s'unissent de même avec les rameaux les plus voisins pour former de secondes arcades. D'autres rameaux nés de la convexité de ces arcades, se divisent et s'anastomosent pour former de même des arcades plus petites et plus nombreuses. Cela arrive une quatrième fois, et même dans certains sujets une cinquième, jusqu'à ce que les dernières arcades deviennent très proches des intestins.

De cette manière, les branches et les rameaux de la mésentérique supérieure forment dans le mésentère une espèce de réseau dont les aréoles ou mailles ont une grandeur et une figure différentes. Ces mailles sont parsemées de rameaux très-fins qui vont d'une branche à l'autre, et qui donnent en chemin des ramifications au mésentère et aux glandes lymphatiques qu'il renferme.

De la convexité des dernières arcades naît un grand nombre de ramifications qui marchent sur deux rangées, en ligne droite, et s'avancent vers le bord concave du jéjunum et de l'iléon. Ces artères s'enfoncent dans le tissu cellulaire qui unit la tunique membraneuse des intestins à la tunique musculeuse, et y donnent de petites branches qui ressemblent assez bien à des arbrisseaux, et qui se ramifient dans ces tuniques. Lorsqu'elles sont parvenues sur le bord convexe des intestins, les droites s'anastomosent avec les gauches, de sorte qu'elles forment des espèces d'anneaux qui embrassent le tube intestinal. Cependant les petits troncs de ces artères s'enfoncent entre les fibres de la tunique musculeuse, et pénètrent dans la seconde couche celluleuse des intestins, où elles forment un réseau admirable, dont les ramifications se repandent sur la tunique interne et dans l'épaisseur des valvules conniventes.

### Des Artères spermatiques.

Les artères spermatiques sont ordinairement au nombre de deux, une de chaque côté. On en trouve quelquefois deux à droite et deux à gauche. Elles sont très-déliées, et leur origine varie beaucoup. Le plus souvent elles sortent à angle très-aigu de la partie antérieure de l'aorte, entre les artères rénales et la mésentérique inférieure, environ un travers de doigt au-dessous des rénales. Elles naissent l'une près de l'autre; mais tantôt c'est la droite qui est la plus élevée, tantôt c'est la gauche. Dans certains sujets, elles viennent des capsulaires ou des rénales.

Quoi qu'il en soit, les artères spermatiques descendent obliquement de dedans en dehors, au-devant des muscles psoas et des uretères, et derrière le péritoine. La droite passe au-devant de la veine cave : quelquefois cependant elle

passe derrière cette veine. Ces artères se joignent bientôt avec les veines spermatiques, et passent à travers l'espèce de plexus qui est formé par ces veines, et auquel on a donné le nom de corps pampiniforme. Dans l'homme, elles sortent du bas-ventre par l'anneau inguinal, et vont

gagner les testicules.

Dans leur trajet, elles fournissent un grand nombre de rameaux: ceux qui en partent pendant qu'elles sont encore renfermées dans le basventre, se distribuent au tissu cellulaire graisseux qui environne le rein, à la capsule atrabilaire, à la veine cave, au foie, aux glandes lymphatiques voisines, aux uretères et au péritoine. Les rameaux qu'elles donnent après avoir traversé l'anneau inguinal, se distribuent au crémaster, à la tunique vaginale et au scrotum, et communiquent avec la honteuse externe et l'épigastrique.

Chaque artère spermatique étant arrivée auprès du testicule, se divise en deux faisceaux de rameaux, dont l'un va à l'épididyme, et l'autre

au testicule.

Le premier s'enfonce dans la tête de l'épididyme, et se répand delà dans le reste de ce corps. Il envoie aussi quelques ramifications à la tunique albuginée et à la substance du testicule.

Le second gagne le bord supérieur du testicule, et fournit un grand nombre de ramifications qui, après avoir traversé la tunique albuginée, pénètrent dans cet organe, descendent le long des cloisons membraneuses qui séparent les conduits seminifères, et répandent sur ces conduits un nombre prodigieux de ramifications extrêmement fines. Dans la femme, les artères spermatiques se portent aux ovaires, et envoient des ramifications aux trompes de Fallope, aux ligamens larges, et aux parties latérales de la matrice, où elles s'anastomosent avec les autres artères de cet organe.

### De l'Artère mésentérique inférieure.

L'artère mésentérique inférieure naît de la partie antérieure de l'aorte, un peu à gauche, entre les spermatiques et les iliaques primitives, plus près de ces dernières que des premières. Elle descend d'abord un peu à gauche, derrière la portion du péritoine qui va former la lame gauche du mésentère ; ensuite elle se courbe de gauche à droite, s'engage dans l'épaisseur du mésocolon iliaque, et descend derrière l'intestin rectum, qu'elle accompagne jusqu'auprès de son extrémité inférieure. De cette manière, la mésentérique inférieure forme une légère courbure dont la convexité est tournée à gauche, et la concavité à droite. La convexité de cette courbure fournit d'abord trois branches principales, qu'on peut appeler artères coliques gauches, et qui sont distinguées en supérieure, en movenne et en inférieure.

L'artère colique gauche supérieure est la plus grosse; elle naît vis-à-vis la division de l'aorte, ou un peu au-dessus. Cette artère descend obliquement en dehors, et se divise bientôt en deux branches, une supérieure plus grande, et l'autre inférieure plus petite. La première monte devant le rein, le long du côté interne de la portion gauche du colon, et s'avance vers la portion transversale de cet

intestin, où elle s'anastomese avec la branche gauche de la colique droite supérieure, fournie par la mésentérique supérieure. La seconde descend sur le côté interne de la portion lombaire gauche du colon, et s'anastomose avec la branche supérieure de la colique gauche

moyenne.

L'artère colique gauche moyenne naît quelquefois d'un tronc qui lui est commun avec la précédente : elle descend un peu obliquement en dehors, et se divise bientôt en deux branches, l'une supérieure et l'autre inférieure. La première monte sur la portion gauche du colon, et s'anastomose par arcade avec la branche descendante de la colique gauche supérieure. La seconde descend vers le commencement de la portion iliaque de cet intestin, et s'anastomose avec une branche de la colique gauche inférieure.

L'artère colique gauche inférieure naît tantôt de la mésentérique immédiatement, tantôt d'un tronc qui lui est commun avec la colique moyenne. Elle se porte vers la première courbure de la portion iliaque du colon, et se divise en deux branches, dont l'une se dirige de haut en bas, et l'autre de bas en haut. La première s'anastomose avec un des rameaux que l'artère mésentérique inférieure fournit un peu plus bas. La seconde forme une arcade avec la branche inférieure de la colique gauche moyenne.

Après avoir fourni les trois branches dont je viens de parler, l'artère mésentérique inférieure en donne d'autres plus petites qui vont à la portion iliaque du colon. Celles-ci marchent dans l'épaisseur du mésocolon iliaque, et se divisent chacune en deux rameaux qui s'anastomosent par arcade avec les rameaux les plus voisins. Du reste, les ramifications qui vont à la portion lombaire gauche du colon, et à sa portion iliaque, sont disposées de la même manière que celles que les artères coliques droites fournissent à la portion lombaire droite, et à

l'arc du même intestin.

Lorsque l'artère mésentérique inférieure est parvenue derrière l'intestin rectum, elle se divise en deux branches qui descendent sur la face postérieure de cet intestin, jusqu'auprès de son extrémité inférieure. Chacune de ces branches fournit plusieurs rameaux qui embrassent de derrière en devant la convexité du rectum, et s'anastomosent sur sa partie antérieure, soit entr'elles, soit avec les rameaux que cet intestin reçoit de l'hypogastrique.

#### Des Artères capsulaires moyennes.

Les artères capsulaires moyennes sont au nombre de deux, une de chaque côté. Leur grosseur est peu considérable ; elles naissent des parties latérales de l'aorte, un peu au-dessus des artères rénales; il n'est pas rare de voir naître une de ces artères, ou même toutes les deux, du tronc de la cœliaque. Elles marchent transversalement de dedans en dehors, et lorsqu'elles sont parvenues aux capsules atrabilaires, elles se divisent en plusieurs branches qui se répandent sur les faces antérieure et postérieure de ces parties, et se ramifient dans les interstices des lobes dont elles sont formées. Avant d'arriver aux capsules atrabilaires, ces artères donnent des ramifications aux piliers du diaphragme et au tissu cellulaire du voisinage. La droite en envoie quelques - unes au duodénum et au foie. La gauche en donne au colon et à la rate.

#### Des Artères rénales.

Les artères rénales sont ordinairement au nombre de deux, une à droite et l'autre à gauche; mais il n'est pas rare d'en trouver deux, trois, et même quatre de chaque côté. Elles naissent des parties latérales et antérieures de l'aorte, au-dessous des capsulaires moyennes et de la mésentérique supérieure. La rénale gauche naît communément plus en devant et un peu plus

haut que la droite.

Ces artères se portent un peu obliquement de dedans en dehors, et de haut en bas, en formant avec l'aorte un angle un peu moins grand qu'un angle droit. La renale droite passe derrière la veine cave. Elles marchent ensuite l'une et l'autre derrière la veine rénale, et s'avancent vers la sinuosité des reins. Dans ce trajet, elles donnent des rameaux aux capsules atrabilaires, à la partie supérieure des uretères et aux graisses dont les reins sont entourés.

Lorsque les artères rénales sont arrivées près des reins, elles se divisent en deux, trois ou quatre branches qui s'enfoncent dans la sinuo-sité de ces organes, devant le bassinet et derrière la veine rénale; quelquefois cependant une de ces branches est placée devant cette veine. Ces branches pénètrent bientôt dans l'épaisseur même du rein, et se divisent en un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux deux substances dont cet organe est composé, et surtout à la corticale. Elles répandent des ramifi-

cations très-fines sur les calices ou entonnoirs qui embrassent les mamelons, et dans le tissu cellulaire graisseux dont ces calices sont entourés. Dans certains sujets, quelques-unes de ces branches percent la substance corticale, et sortent du rein pour se ramifier dans le tissu graisseux qui l'environne.

#### Des Artères lombaires.

Les artères lombaires sont au nombre de quatre de chaque côté. Elles naissent des parties latérales et postérieures de l'aorte, sous des angles un peu moins grands que des angles droits. Ces artères se portent en dehors sur le milieu du corps des quatre premières vertèbres des lombes, jusqu'à la racine de leurs apophyses transverses, couvertes par le muscle grand psoas: les deux premières sont couvertes aussi par les piliers du diaphragme. Les premiers rameaux que ces artères donnent se distribuent au corps des vertèbres, au tissu cellulaire, aux glandes lombaires, au muscle psoas et au pilier du diaphragme.

Lorsque les artères lombaires sont arrivées à la base des apophyses transverses des vertèbres des lombes, elles jettent en arrière une branche qui se porte aux muscles du dos. Cette branche envoie d'abord dans le canal vertébral un rameau qui se distribue à la dure-mère, à la partie inférieure de la moëlle de l'épine, et aux nerfs qui en partent; ensuite elle s'enfonce dans l'épaisseur de la masse charnue commune au sacro-lombaire et au long dorsal, et lui donne des rameaux, ainsi qu'aux muscles transversaires épineux et aux tégumens. Ces branches

s'anastomosent entr'elles.

Après que les artères lombaires ont fourni la branche qui vient d'être décrite, elles se portent derrière le muscle carré des lombes, et lui donnent un grand nombre de rameaux; ensuite elles s'avancent entre les muscles larges du bas-ventre, se distribuent à ces muscles et aux tégumens communs, et s'anastomosent avec l'iliaque antérieure, l'épigastrique, la mammaire interne et les inter-costales inférieures.

#### De l'Artère sacrée antérieure ou moyenne.

L'artère sacrée antérieure ou moyenne naît de la partie postérieure de l'aorte, un peu audessus de l'origine des iliaques primitives, quelquefois de l'une de ces dernières artères, mais le plus communément de la gauche. Dans certains sujets, elle vient de la dernière lombaire droite ou gauche. Elle descend devant le corps de la dernière vertèbre des lombes, passe devant l'articulation de cette vertèbre avec le sacrum, et se continue ensuite le long de la face antérieure de cet os jusqu'au coccix.

Lorsque l'artère sacrée antérieure est arrivée à la partie moyenne du corps de la dernière vertèbre des lombes, elle fournit de chaque côté un rameau qui tient lieu de la dernière lombaire. Ce rameau marche en travers sur le corps de cette vertèbre, lui fournit des ramifications, et va s'anastomoser avec l'iléo-lombaire. La sacrée antérieure répand de côté et d'autre sur la face antérieure du sacrum, un grand nombre de rameaux qui marchent transversalement de dedans en dehors, en serpentant un peu, et s'anastomosent avec les sacrées

latérales. Vers la partie supérieure du coccix, cette artère forme, par ses anastomoses avec les sacrées latérales, des espèces d'arcades d'où partent des ramifications qui vont à cet os, au tissu cellulaire et au muscle ischio-coccigien.

## DES ARTÈRES ILIAQUES COMMUNES ou PRIMITIVES.

Quand l'artère aorte est arrivée à l'articulation du corps de la quatrième vertèbre des lombes avec la cinquième, elle se divise en deux branches qu'on nomme artères iliaques communes ou primitives. Ces artères descendent, en s'écartant l'une de l'autre, jusqu'à l'articulation du sacrum avec l'os des îles. Dans la femme, elles forment un angle plus grand, à

cause de la largenr du bassin.

L'iliaque primitive droite passe d'abord devant l'origine de la veine iliaque primitive gauche, et se porte ensuite au-devant de la veine iliaque droite. L'iliaque primitive gauche descend au côté externe et antérieur de la veine du même côté. Ces artères sont couvertes antérieurement par le péritoine et par les uretères qui croisent leur direction à angle aigu. Dans leur trajet, elles ne fournissent que quelques rameaux très-petits qui vont aux tuniques des veines iliaques, au péritoine, aux glandes lombaires et à l'uretère; mais lorsqu'elles sont arrivées vis-à-vis l'union de l'os des îles avec le sacrum, elles se divisent en deux branches, une interne ou postérieure, et l'autre externe ou

antérieure. La première est l'iliaque interne ou l'hypogastrique, et la seconde l'iliaque externe.

### DE L'ARTÈRE ILIAQUE INTERNE ou HYPOGASTRIQUE.

L'ARTÈRE iliaque interne ou hypogastrique est un peu moins grosse que l'iliaque externe. Elle s'enfonce dans le petit bassin au-devant de l'union du sacrum avec l'os des îles, et se dirigeant un peu de derrière en devant, elle forme une légère courbure dont la convexité est tournée en arrière et en bas, et la concavité en devant et en haut. Le nombre des branches qu'elle fournit est incertain, parce qu'elles naissent tantôt séparément, et tantôt par des troncs communs. Lorsqu'elles naissent séparément, ces branches sont l'iléo-lombaire, la sacrée latérale, l'obturatrice, l'iliaque postérieure, l'ischiatique, la honteuse interne, l'hémorrhoïdale moyenne, l'ombilicale, les vésicales, et de plus dans la femme, l'utérine et la vaginale. Mais le plus souvent cette artère se divise en deux branches, l'une postérieure et l'autre antérieure. La première fournit l'iléolombaire, la sacrée latérale, l'obturatrice, et se continue ensuite sous le nom d'iliaque postérieure. La seconde donne l'hémorroidale moyenne, l'ombilicale, les vesicales, l'utérine, la vaginale, et se divise ensuite en deux branches, dont l'une est l'ischiatique, et l'autre la honteuse interne.

Dans le fœtus, les deux branches qui résultent de la bifurcation de l'aorte, sont connues sous le

nom d'artères ombilicales. Elles descendent obliquement de dedans en dehors, et lorsqu'elles sont parvenues à l'union du sacrum avec l'os des îles, elles donnent l'artère iliaque externe; ensuite elles s'enfoncent dans l'excavation du bassin, descendent jusqu'au bas de la vessie, et fournissent les branches qui, dans la suite, doivent naître de l'hypogastrique; après quoi elles se courbent de bas en haut, et remontent vers l'ombilic, en s'approchant l'une de l'autre, rensermées dans une duplicature du péritoine.

Lorsque les artères ombilicales sont parvenues à l'ombilic, elles passent à travers l'ouverture pratiquée au milieu de la ligne blanche, et se continuent, parallèles l'une à l'autre, en formant des contours plus ou moins considérables, le long du cordon ombilical, jusqu'au placenta, dans lequel elles se perdent par un grand nom-

bres de ramifications.

Après la naissance, le sang cesse de passer dans les artères ombilicales : ces artères se rétrécissent peu-à-peu, s'oblitèrent enfin, et dégénèrent en une espèce de cordon ligamenteux. Cependant leur calibre ne s'efface jamais assez, pour que le sang ne puisse parvenir jusque vers

la partie supérieure de la vessie.

Après que les artères ombilicales sont fermées, tout le sang que l'artère aorte envoie dans les iliaques primitives se distribue aux extrémités inférieures, au bassin et aux parties qu'il renterme. Les artères iliaques externes, les hypogastriques et les branches qui en partent, se dilatent et acquièrent peu-à-peu le diamètre proportionnel qu'elles doivent avoir pendant toute la vie.

#### De l'Artère iléo-lombaire.

L'artère iléo-lombaire naît de la partie postérieure de l'hypogastrique ou de l'iliaque posterieure. Dans certains sujets, elle vient d'un tronc qui lui est commun avec la sacrée latérale. Elle se porte en arrière, en dehors et en haut, devant la branche antérieure de la dernière paire des nerfs lombaires, et derrière le muscle psoas auquel elle donne des ramifications. Après quelques lignes de chemin, elle se divise en deux branches, l'une ascendante, et l'autre transversale.

La première monte derrière le muscle psoas, donne des rameaux à ce muscle, à l'iliaque, au carré des lombes, à l'os des îles, au sacrum, et pénètre ensuite dans le canal vertébral, audessous de la cinquième ou de la quatrième vertèbre des lombes. Elle se distribue à la duremère qui tapisse ce canal, aux neris qui forment la queue de cheval, et s'anastomose avec celle du côté opposé, la dernière lombaire et

la sacrée latérale.

La seconde se porte en dehors, cachée par le psoas auquel elle donne, et se divise bientôt en rameaux superficiels et en profonds. Les premiers passent entre le psoas et l'iliaque, se ramifient sur la face antérieure de ce dernier, et s'anastomosent avec l'iliaque antérieure : un d'eux suit la crête de l'os des îles, donne au carré des lombes, et se perd ensuite dans les muscles larges du bas-ventre. Les seconds s'enfoncent derrière le muscle iliaque, se ramifient dans son épaisseur et sur le périoste de la fosse iliaque. Il y en a un qui pénètre dans

l'épaisseur de l'os des îles, par un trou qui se remarque près de l'articulation de cet os avec le sacrum.

On trouve quelquefois deux artères iléo-lombaires, dont l'une plus considérable, se distribue comme il vient d'être dit, et l'autre plus petite, se perd dans le muscle iliaque.

#### De l'Artère sacrée latérale.

L'artère sacrée latérale naît de l'hypogastrique ou de l'iliaque postérieure. Elle descend un peu obliquement de dehors en dedans, au-devant des nerfs sacrés et de l'attache du muscle pyramidal, sur la partie latérale antérieure du sacrum jusqu'à son extrémité inférieure, où elle s'anastomose par arcade avec la sacree moyenne. Dans ce trajet, elle fournit des rameaux qui peuvent être distingués en postérieurs ou externes, et en antérieurs ou internes.

Les premiers plus considérables, sont ordinairement au nombre de quatre, comme les trous antérieurs de l'os sacrum; quelquefois même on en voit deux pour le même trou. Ils pénètrent par ces trous dans le canal de cet os, et se divisent bientôt en deux autres, l'un antérieur, et l'autre postérieur. Le premier marche en travers sur la face postérieure du corps de la fausse vertèbre correspondante du sacrum, donne au ganglion des nerfs sacrés, à la membrane qui tapisse le canal du sacrum, et s'anastomose avec celui du côté opposé. Le second, après avoir donné au ganglion, auquel il correspond, à la membrane du canal et au tissu cellulaire qui entoure les nerfs sacrés, sort en arrière par le trou sacré postérieur, se ramifie sur la face postérieure du sacrum, et s'anastomose avec les rameaux voisins.

Les seconds rameaux de la sacrée latérale donnent aux nerfs sacrés, aux glandes du bassin, au muscle pyramidal, et se répandent ensuite sur la face antérieure du sacrum, où ils s'anastomosent avec les rameaux de la sacrée moyenne et avec ceux de l'iléo-lombaire.

On trouve souvent deux ou trois artères sacrées latérales, dont la supérieure plus grande fournit aux deux premiers trous sacrés, et les autres correspondent aux deux derniers. Du reste, ces artères se distribuent comme il a été dit plus haut.

#### De l'Artère obturatrice.

L'artère obturatrice naît tantôt de l'hypogastrique, tantôt de l'iliaque postérieure. Elle vient quelquefois de l'épigastrique, et rarement de l'iliaque externe. Cette artère marche un peu flexueuse de derrière en devant, appuyée sur le muscle obturateur interne, un peu plus bas que le nerf obturateur, et s'avance jusqu'au trou ovalaire. Dans ce trajet, elle donne quelques ramifications au muscle obturateur interne, au psoas, aux glandes qui sont répandues autour des vaisseaux iliaques externes, à la vessie, et même quelquefois aux vésicules séminales. Après quoi, elle sort du bassin par la partie supérieure du trou ovalaire; mais avant sa sortie, elle fournit un rameau qui monte derrière le pubis, donne au périoste de cet os, et. à la partie inférieure des muscles droits du basventre ,et s'anastomose avec celui du côté op-

posé et avec l'épigastrique.

Aussitôt que l'artère obturatrice est parvenue hors du bassin sur le bord supérieur du muscle obturateur externe, elle se divise en deux rameaux, dont l'un est externe ou postérieur, et l'autre interne ou antérieur.

Le premier marche le long du bord externe du trou ovalaire, donne aux deux muscles obturateurs, à l'articulation du fémur, et va se perdre dans le second et le premier adducteurs de la cuisse, dans le carré et dans les attaches du demi-membraneux et du biceps. Il donne aussi une petite artériole qui remonte le long du bord supérieur du trou ovalaire, entre le pubis et l'obturateur externe, et s'anastomose par arcade avec une artériole semblable, qui vient du rameau interne.

Le second rameau de l'obturatrice peut être regardé comme la continuation du tronc de cette artère. Il descend entre le premier et le second adducteurs, donne à ces muscles, au troisième adducteur, à l'obturateur externe, au pectiné, au droit interne, et même aux tégumens de la cuisse et des parties génitales. Une petite artériole née de ce rameau, parcourt le bord interne du trou ovalaire, et s'anastomose, comme il a été dit plus haut, avec une artériole semblable, que fournit le rameau externe. Les deux rameaux de l'obturatrice s'anastomosent avec la circonflexe interne, la honteuse interne et l'ischiatique.

De l'Artère iliaque postérieure ou fessière.

L'artère iliaque postérieure ou fessière est

une des plus grosses branches de l'hypogastrique. Elle descend en arrière et sort du bassin par la partie supérieure de l'échancrure sciatique, au-dessus du muscle pyramidal, entre la branche antérieure de la dernière paire des nerfs lombaires et celle de la première paire sacrée. Mais avant sa sortie, elle donne de petits rameaux qui vont au pyramidal, au rectum et au tissu cellulaire voisin : elle donne aussi souvent l'iléo-lombaire, les sacrées latérales et l'obturatrice. Dans son passage, elle fournit quelques rameaux qui vont au muscle pyramidal, à l'os innominé et à l'articulation de cet os avec le sacrum. Aussitôt que l'artère iliaque postérieure est sortie du bassin, elle se divise en deux branches, une superficielle et l'autre profonde.

La première se partage sur - le - champ en plusieurs rameaux, dont les uns montent dans l'épaisseur du grand fessier et dans celle du grand ligament sacro - sciatique, et se distribuent à ces parties, au long dorsal et aux tégumens qui couvrent la face postérieure du sacrum: les autres descendent entre le grand et le moyen fessiers, se distribuent à ces muscles, au pyramidal, et communiquent avec la

sciatique.

La seconde monte de derrière en devant, entre le moyen et le petit fessiers, et se divise bientôt en deux branches, une supérieure, et l'autre inférieure. La supérieure suit la direction du bord supérieur du petit fessier, se distribue à ce muscle, au moyen fessier et à l'os des îles : ses rameaux s'étendent jusqu'au muscle du fascia lata et au couturier, et s'anastomosent avec la circonflexe externe. L'infé-

rieure marche de derrière en devant et de haut en bas, entre le moyen et le petit fessiers, qui en reçoivent un grand nombre de rameaux; elle s'avance vers le grand trochanter, donne à l'attache des muscles pyramidal, moyen et petit fessiers, à la capsule de l'articulation du fémur, et s'anastomose avec l'ischiatique et la circonflexe interne.

## De l'Artère ischiatique.

L'artère ischiatique naît de l'hypogastrique, après la fessière. Elle est moins grosse que cette dernière; cependant on pourroit la regarder comme la continuation du tronc de l'hypogastrique, parce qu'elle est dans sa direction. Dans certains sujets, elle a un tronc commun avec la honteuse interne, ou plutôt elle donne naissance à cette dernière. L'ischiatique descend profondément au-devant du muscle pyramidal, et sort du bassin entre le bord inférieur de ce muscle et le petit ligament sacro-sciatique, au-devant du nerf sciatique. Elle fournit dans le bassin quelques rameaux, parmi lesquels il y en a quelquefois de considérables, tels que l'hémorroïdale moyenne et l'obturatrice. Les petits rameaux sont peu constans; ils vont au rectum, à la vessie, à la matrice et au muscle releveur de l'anus.

Lorsque l'artère ischiatique est sortie du bassin, elle descend avec le nerf sciatique, et donne aussitôt plusieurs rameaux assez considérables. Un d'eux se porte vers le coccix et se distribue au grand fessier, à l'ischio-coccigien, au releveur de l'anus, aux graisses qui avoisinent ce muscle et au périoste du coccix. Un

autre se répand sur le tiers inférieur du grand fessier, se perd dans ce muscle et dans le tissu graisseux qui avoisine la tubérosité de l'ischion. Enfin, le reste de cette artère accompagne le nerf sciatique, lui donne des ramifications, et se consume dans les muscles voisins, tels que le carré, le grand fessier, les jumeaux, le biceps, le demi tendineux, le demi-membraneux et le troisième adducteur. L'artère ischiatique s'anastomose avec la circonflexe interne, la fessière, la honteuse interne et les perforantes.

#### De l'Artère honteuse interne.

L'artère honteuse interne est un peu moins grosse que l'ischiatique, et vient presque tou-jours d'un tronc qui lui est commun avec cette artère. Elle descend au-devant du plexus sciatique et du muscle pyramidal, et sort du bassin entre le bord inférieur de ce muscle et l'ischio-coccigien. Avant sa sortie, elle donne quelques rameaux à la vessie, aux vésicules séminales, à la prostate, au commencement de l'urètre, à l'intestin rectum; et dans la femme, à la partie supérieure du vagin. Elle fournit aussi quelque-fois l'hémorroidale moyenne.

Aussitôt que la honteuse interne est sortie du bassin, elle donne de petits rameaux qui vont au pyramidal, au grand fessier, à l'obturateur interne, aux jumeaux et au périoste de l'ischion: ces rameaux s'anastomósent avec ceux de l'ischiatique et de la circonflexe interne. Ensuite elle passe entre le grand et le petit ligamens sacro-sciatiques, et va gagner l'espace compris entre la tubérosité de l'ischion et l'anus. Elle marche de derrière en devant et de haut en bas,

le long de cette tubérosité, couverte par la membrane qui est placée sur le muscle obturateur interne, et s'avance jusqu'au muscle trans-

verse du périnée.

Dans ce trajet, elle donne des rameaux qu'on peut distinguer en externes et en internes. Les premiers sont très-petits, et vont à l'obturateur interne, au périoste de la tubérosité de l'ischion, à l'attache du biceps, aux graisses voisines et aux tégumens: ils communiquent avec l'obturatrice et la circonflexe interne. Les seconds sont plus considérables, et se distribuent au muscle releveur de l'anus, aux tuniques de l'intestin rectum, et s'anastomosent avec la mésentérique inférieure et l'hémorroïdale moyenne.

Quand la honteuse interne est parvenue au muscle transverse du périnée, elle se divise en deux branches, une inférieure ou superficielle plus petite, et l'autre supérieure ou profonde

plus considérable.

La branche inférieure est appelée artère du périnée : elle marche de derrière en devant, entre la peau et le muscle transverse du périnée, dans le tissu graisseux qui remplit l'espace compris entre le muscle ischio-caverneux et le bulbocaverneux, un peu plus près de la branche de l'ischion que du raphé, et s'avance jusqu'à l'origine du scrotum. Dans ce trajet, elle donne à la partie antérieure du sphincter de l'anus, à l'ischio-caverneux, au bulbo-caverneux et aux tégumens. Après quoi elle passe sous ce dernier muscle, s'enfonce dans la cloison qui sépare les testicules et se distribue au dartos, au scrotum, à la peau qui couvre l'enfoncement qui sépare la cuisse d'avec le périnée et à celle de la verge. elle communique avec les rameaux de la spermatique et avec ceux de la honteuse externe. La hranche supérieure ou profonde est appelée artère de la verge. On peut la regarder comme la continuation du tronc de la honteuse

comme la continuation du tronc de la honteuse interne. Elle se porte de derrière en devant et de bas en haut, au-dessus du muscle transverse et de la racine du corps caverneux, le long de la branche de l'ischion et de celle du pubis jusqu'à

la symphyse de ce dernier os.

Dans ce trajet, elle jette en dedans une branche assez considérable, à laquelle on peut donner le nom d'artère transverse du périnée. Cette branche marche de dehors en dedans et de derrière en devant jusqu'au bulbe de l'urètre, dans lequel elle se répand par plusieurs rameaux. Un d'eux pénètre dans le corps caverneux, et s'anastomose avec l'artère profonde de ce corps. Cette artère est souvent accompagnée d'une autre branche moins considérable qui se distribue aussi au bulbe de l'urètre et à la partie spongieuse de ce canal. Dans ce même trajet, l'artère de la verge donne aussi de petits rameaux à l'obturateur interne, à l'ischio - caverneux, à la prostate et aux glandes de Cowper.

Quand cette artère est arrivée au-devant de la symphyse du pubis, elle se divise en deux branches, dont l'une est l'artère dorsale de la verge, et l'autre est l'artère profonde ou caver-

neuse.

La première marche un peu flexueuse, le long de la face supérieure de la verge, en donnant des rameaux à la membrane du corps caverneux, aux tégumens dont il est couvert et au prépuce. Lorsqu'elle est parvenue à l'extrémité du corps caverneux, elle s'enfonce entre ce corps et le gland, dans le tissu spon-

gieux duquel elle se termine. Cette artère communique en divers endroits avec celle du côté

opposé.

La seconde ou l'artère caverneuse, pénètre dans le corps caverneux et se divise en deux ou trois rameaux qui en parcourent toute la longueur. Chacun de ces rameaux répand un grand nombre de ramifications dans le tissu spongieux de ce corps. Quelques-unes de ces ramifications en percent la membrane et s'introduisent dans le tissu spongieux de l'urètre.

Dans la femme, la branche superficielle de la honteuse interne ou l'artère du périnée, après avoir donné des rameaux au sphincter de l'anus, au transverse et au constricteur du vagin, pénètre dans l'épaisseur de la grande lèvre et

s'y termine.

La branche profonde est l'artère du clitoris: elle monte le long de la partie interne de la branche de l'ischion et de celle du pubis, donne un rameau qui pénètre dans le plexus rétiforme qui entoure l'orifice du vagin, et lorsqu'elle est parvenue au-devant de la symphyse du pubis, elle se divise en deux branches, dont l'une est l'artère superficielle du clitoris, et l'autre son artère profonde.

# De l'Artère hémorroïdale moyenne.

L'artère hémorroïdale moyenne n'est pas constante: on la trouve plus ordinairement dans les femmes que dans les hommes. Son origine présente beaucoup de variétés: elle naît tantôt du tronc de l'hypogastrique, tantôt de la honteuse interne, et quelquefois de la sacrée latérale ou de l'ombilicale.

Dans l'homme, elle descend entre le rectum et le bas-fond de la vessie, et se divise en plusieurs rameaux qui se perdent dans les tuniques de cet intestin, et s'anastomosent avec la mésentérique inférieure et les hémorroïdales externes. Elle envoie aussi quelques ramifications à la vessie, aux vésicules séminales, à la prostate et au commencement de l'urètre.

Dans la femme, elle descend entre le rectum et le vagin, et donne à l'un et à l'autre, ainsi

qu'à la vessie et à l'urêtre.

### De l'Artère ombilicale.

Dans l'âge adulte, l'artère ombilicale forme une espèce de canal très-étroit dont les parois ont beaucoup d'épaisseur, et qui s'étend depuis la fin de l'hypogastrique jusques vers la partie supérieure de la vessie. Cette artère fournit trois, quatre ou cinq rameaux fort petits qui sont destinés pour ce viscère, et qu'on peut distinguer en inférieur, en moyen et en supérieur. Le premier se distribue à la partie de la vessie, voisine de l'insertion de l'urêtre, à ce canal, à la prostate, au conduit déférent et au rectum; dans la femme, au vagin et même à la matrice. Le second se porte à la partie moyenne de la vessie, et le troisième à sa partie supérieure. Ils s'anastomosent avec toutes les autres artères qui se distribuent à cette poche membraneuse et musculeuse.

### Des Artères vésicales.

Le nombre et l'origine des artères vésicales présentent beaucoup de variétés. Outre celles qui viennent de l'hémorroidale moyenne, de l'ombilicale, de la honteuse interne, de l'ischiatique et de l'obturatrice, il y en a une qui tire son origine de l'extrémité du tronc de l'hypogastrique. Cette artère se porte à la partie inférieure de la vessie, qui en reçoit un grand nombre de rameaux: elle donne aussi aux vésicules séminales, au canal déférent, à la prostate et au commencement de l'urètre. Ses dernières ramifications s'étendent jusqu'à l'intestin rectum.

#### De l'Artère utérine.

L'artère utérine naît du tronc de l'hypogastrique ou de la honteuse interne. Bientôt après son origine, elle donne quelques rameaux à la vessie et à l'extrémité de l'urêtre; ensuite elle pénètre dans l'épaisseur du ligament large, et va gagner les parties latérales inférieures de la matrice. Quand elle y est parvenue, elle se divise en un grand nombre de rameaux qui pénètrent dans le tissu de ce viscère. Ces rameaux sont transverses, flexueux, et s'anastomosent avec ceux du côté opposé. Quelques-uns montent vers le bord supérieur du ligament large, vont à la trompe de Fallope, au ligament rond, et s'anastomosent avec la spermatique. L'utérine donne aussi ordinairement un rameau qui va au vagin, et qui en parcourt toute la lon-gueur. Quand l'artère propre du vagin est fort considérable, ce rameau ne s'étend pas au-delà du col de la vessie.

## De l'Artère vaginale.

Outre les artères que le vagin reçoit de l'hé-

morroïdale moyenne, des vésicales et de l'utérine, on en voit souvent une qu'on nomme vaginale. Elle naît de la honteuse interne, de l'hémorroïdale moyenne ou de l'ombilicale, se porte le long de la partie antérieure latérale du vagin, et s'avance jusqu'à son orifice, où elle donne des rameaux qui vont aux parties génitales externes, et s'anastomosent avec les autres artères de ces parties.

# DE L'ARTÈRE ILIAQUE EXTERNE.

L'ARTÈRE iliaque externe s'étend depuis la fin de l'iliaque primitive ou commune jusqu'à l'arcade crurale. Elle descend un peu obliquement de dedans en dehors, le long de la partie antérieure interne du muscle psoas, accompagnée par la veine iliaque externe, qui est placée à sa partie interne et postérieure. Dans son trajet, l'iliaque externe ne donne que quelques artérioles qui vont au psoas, au péritoine et aux glandes voisines. Mais avant de passer derrière l'arcade crurale, elle fournit deux branches assez considérables, l'une interne et l'autre externe. La première est l'artère épigastrique, et la seconde l'iliaque antérieure.

## De l'Artère épigastrique.

L'artère épigastrique est située dans la partie inférieure de la paroi antérieure du bas-ventre. Elle naît de la partie inférieure interne de l'i-liaque externe, au niveau de l'extrémité supérieure de l'anneau inguinal, un peu plus haut

que l'arcade crurale, au-dessous de l'endroit où le péritoine quitte la paroi antérieure du bas-ventre pour gagner la fosse iliaque. Cette artère descend d'abord un peu obliquement de dehors en dedans, derrière le cordon spermatique qui en cache l'origine; bientôt après elle se courbe de bas en haut, passe au côté interne de ce cordon, et monte obliquement de dehors en dedans vers le bord externe du muscle droit, entre le péritoine et l'aponévrose du muscle transverse. Lorsqu'elle est parvenue à deux ponces et demi environ au-dessus du pubis, elle s'enfonce derrière le muscle droit, et monte sur sa face postérieure jusqu'à l'ombilic, où elle se termine par plusieurs rameaux qui s'anastomosent avec la mammaire interne.

Les premiers rameaux que l'artère épigastrique donne, se distribuent au péritoine et au cordon spermatique. Un d'eux accompagne le cordon, sort par l'anneau inguinal, se distribue au tissu cellulaire, au crémaster, à la tunique vaginale, à la peau, et s'anastomose avec la spermatique. Dans la femme, ce rameau se porte au ligament rond, au mont de venus et

à la partie supérieure de la vulve.

Les autres rameaux de cette artère se distribuent au péritoine, aux muscles du bas-ventre, et sur-tout au droit. Ils communiquent avec la mammaire interne, les inter-costales inférieures, les lombaires et l'iliaque antérieure. L'artère épigastrique donne quelquefois l'obturatrice, et lors même qu'elle ne la fournit pas, elle communique avec cette artère par un petit rameau qui s'enfonce dans le bassin en passant au-dessus du pubis.

# De l'Artère iliaque antérieure.

L'artère iliaque antérieure est un peu moins grosse que l'épigastrique. Elle naît en dehors de la partie inférieure de l'artère iliaque externe, un peu plus bas que l'épigastrique. Elle marche obliquement de dedans en dehors, et un peu de bas en haut, devant le muscle iliaque, derrière l'arcade crurale, au-dessous du péritoine, et se porte vers l'épine antérieure et supérieure de l'os des îles. Dans ce trajet, elle donne quelques rameaux aux muscles du bas-

ventre, à l'iliaque et au péritoine.

Non loin de l'épine antérieure et supérieure de l'os des îles, cette artère se divise en deux branches, une ascendante plus petite, et l'autre transversale plus grande. La première monte entre le muscle transverse et l'oblique interne dans lesquels elle se consume. La seconde, qu'on peut regarder comme la suite du tronc de l'iliaque antérieure, suit pendant quelque temps la direction de la crête de l'os des îles; après quoi elle l'abandonne pour monter un pen obliquement de devant en arrière, entre le transverse et l'oblique interne dans lesquels elle se perd, ainsi que dans l'oblique externe. Cette artère communique avec l'épigastrique, la mammaire interne, les intercostales inférieures, les lombaires et l'iléolombaire.

Après que l'artère iliaque externe a fourni l'épigastrique et l'iliaque antérieure, elle passe derrière le ligament de Fallope, et prend le nom d'artère crurale ou fémorale.

## DE L'ARTÈRE CRURALE ov FÉMORALE.

L'ARTÈRE crurale ou fémorale est située à la partie antérieure et interne de la cuisse. Elle s'étend depuis le ligament de Fallope jusqu'à l'endroit où les deux tiers supérieurs du fémur s'unissent avec le tiers inférieur. Elle descend obliquement de dehors en dedans et de devant en arrière, suivant le trajet d'une ligne dont l'extrémité supérieure correspondroit au milieu de l'espace compris entre l'épine antérieure supérieure de l'os des îles et la symphyse du pubis, et l'extrémité inférieure au milieu de l'intervalle qui sépare en arrière les condyles du fémur.

Afin de mieux assigner les rapports de l'artère crurale avec les parties voisines, nous y considérerons quatre côtes, un antérieur, un

postérieur, un externe et un interne.

Le côté antérieur n'est convert que par la peau, l'aponévrose fascia lata et quelques glandes inguinales depuis l'arcade crurale jusqu'à quatre ponces environ au-dessous. Dans le reste de son étendue, il est couvert par la peau, l'aponévrose fascia lata et le muscle couturier; et de plus, inférieurement, par l'aponévrose qui va du vaste interne au troisième adducteur.

Le côté postérieur correspond supérieurement au corps du pubis et à la tête du fémur, dont il est séparé par le côté interne du tendon commun au psoas et à l'iliaque, et par le côté

externe du pectiné. Au-dessous de la tête du fémur, il est appuyé immédiatement sur le mus-cle pectiné, et dans le reste de son étendue sur le premier adducteur.

Le côté externe correspond d'abord au nerf crural et au muscle iliaque, ensuite au conturier, puis au vaste interne, et enfin à la partie interne du fémur dont il est séparé par ce der-

nier muscle.

Le côté interne correspond supérieurement à la veine crurale et au muscle pectiné; ensuite il est placé entre le couturier et le premier adducteur, et inférieurement il est couvert par le

premier de ces muscles.

L'artère crurale donne un grand nombre de branches et de rameaux qui vont aux glandes de l'aine, aux muscles de la cuisse et aux tégumens. Parmi ces branches, il y en a que leur grosseur ou leur distribution rend remarquables et qui méritent une description particulière; telles sont une petite artère qui va aux tégumens de l'abdomen, les artères honteuses externes, la profonde et les deux circonflexes, l'une externe et l'autre interne.

### De l'Artère qui se porte aux tégumens du bas-ventre.

L'artère qui va aux tégumens du bas-ventre est d'un calibre fort médiocre. Elle naît de la partie antérieure externe de l'artère crurale, immédiatement au - dessous du ligament de Fallope, quelquefois on la voit sortir de la profonde. Elle monte un peu obliquement de dedans en dehors, entre l'aponévrose de l'oblique externe et les tégumens, jusqu'au niveau

de l'anneau ombilical. Les premiers rameaux de cette artère vont aux graisses et aux glandes de l'aine. Les suivans se distribuent dans la peau de l'abdomen. Ils communiquent avec ceux de l'épigastrique, de la mammaire interne et des inter-costales inférieures.

#### Des Artères honteuses externes.

Les artères honteuses externes sont ordinairement au nombre de deux, et peuvent être distinguées en superficielle ou supérieure, et

en profonde ou inférieure.

La première honteuse externe naît de la partie antérieure interne de l'artère crurale, non loin du ligament de Fallope. Elle marche de dehors en dedans, entre les tégumens communs et l'aponévrose fascia lata, et se porte vers les parties génitales: avant d'y arriver, elle se divise en deux rameaux, un supérieur et l'autre inférieur. Le premier monte vers le pubis et la partie inférieure de l'abdomen, et se perd dans les tégumens. Le second se porte au scrotum et aux tégumens de la verge jusqu'au voisinage du prépuce. Dans la femme, le premier rameau donne des ramifications à la partie supérieure de la vulve, et le second descend dans l'épaisseur de la grande lèvre.

La seconde artère honteuse externe naît un peu plus bas que la première du tronc de la crurale, et quelquefois de la profonde. Elle descend d'abord un peu derrière l'aponévrose fascia lata, ensuite elle marche transversalement de dehors en dedans, traverse cette aponévrose, et va gagner, dans l'homme, le scrotum, et dans la femme la grande lèvre de la

vulve. Quelquefois cette artère passe derrière la veine saphène interne pour aller à sa destination. Il n'est pas rare de trouver une troisième honteuse externe qui vient aussi de la crurale ou de la profonde, et se répand sur les mêmes parties. Les artères honteuses externes s'anastomosent avec l'épigastrique, la spermatique et la honteuse interne.

# De l'Artère profonde.

L'artère profonde ne le cède presque en rien pour la grosseur au tronc de la crurale. Elle naît de la partie postérieure et un peu externe de cette artère, vis-à-vis le milieu de l'espace compris entre le pubis et le petit trochanter, quelquefois plus haut, mais rarement plus bas. Cette artère descend derrière la crurale, entre les muscles adducteurs et vaste interne, et devient d'autant plus profonde qu'elle approche davantage de la partie inférieure de la cuisse. Elle fournit un grand nombre de branches qui vont aux muscles de la partie interne et antérieure de la cuisse, tels que les adducteurs, le droit interne et le triceps crural, ainsi qu'aux tégumens et au périoste du fémur. Elle en donne aussi en arrière trois ou quatre plus grosses que l'on appelle artères perforantes de la cuisse, et que l'on distingue en première, seconde et troisième, en comptant de haut en bas.

La première perforante sort de la partie postérieure de la profonde, au-dessous du petit trochanter. Elle se porte en arrière, passe à travers le second et le troisième adducteurs qui en reçoivent des rameaux, et gagne la partie postérieure du fémur. Lorsqu'elle y est arrivée,

elle se divise en deux gros rameaux, dont l'un monte dans l'épaisseur du grand fessier, et l'autre se perd dans la longue portion du biceps et dans le vaste externe : le nerf sciatique en reçoit quelques ramifications. Cette artère s'anastomose avec la circonflexe interne et la

sciatique.

La seconde perforante naît à quelque distance au dessous de la première. Elle traverse aussi le second et le troisième adducteurs, pour gagner la partie postérieure de la cuisse. Ses rameaux peuvent être distingués en supérieurs et en inférieurs. Les premiers remontent vers le grand trochanter, et se distribuent au grand fessier, au vaste externe et au muscle du fascia lata. Les seconds vont au nerf sciatique, au biceps, au demi-nerveux, au demi-membraneux, au vaste externe et aux tégumens. Parmi ces rameaux, il y en a un qui pénètre dans le fémur par le conduit nutricier qui se remarque sur le trajet de la ligne âpre, à environ trois travers de doigt au-dessous du grand trochanter.

La troisième perforante est d'une grosseur moins considérable que les précédentes. Elle naît plus bas de la partie postérieure du tronc de la profonde, et passe à travers les attaches du troisième adducteur pour se rendre derrière le fémur. Ses rameaux se distribuent au nerf sciatique, aux muscles demi-membraneux, demi-nerveux, biceps et vaste externe, au périoste de la partie postérieure et inférieure du

fémur et aux tégumens.

On trouve quelquefois une quatrième perforante, laquelle perce aussi le troisième adducteur, et se porte de même au nerf sciatique;

aux muscles voisins et aux tégumens.

Lorsque la profonde a donné la dernière perforante, elle perce le troisième adducteur un peu au-dessus du passage de la crurale à travers ce muscle, et se porte à la courte portion du biceps, au vaste externe, aux tégumens et au périoste du fémur. Elle envoie dans cet os un rameau qui forme la seconde artère nutricière: cette artère vient assez souvent de la troisième ou de la quatrième perforante, et quelquefois même de la crurale.

## De l'Artère circonflexe externe.

L'artère circonflexe externe naît de la partie externe de la profonde, tantôt plus haut et tantôt plus bas : on la voit rarement naître de la crurale. Elle se porte presque transversalement en dehors, derrière le couturier et le droit antérieur, et se divise bientôt en plusieurs branches qui vont aux muscles du voisinage et aux tégumens. Parmi ces branches, il y en a deux plus considérables que les autres, et qu'on peut distinguer en transversale et en descendante.

La première se contourne sur la partie supérieure et antérieure du fémur, au-dessous de son col, et va gagner la partie externe et postérieure de cet os. Elle fournit un grand nombre de rameaux qui vont au triceps crural, à l'iliaque, au droit antérieur, au muscle du fascia lata, aux moyen et petit fessiers, au périoste du fémur, et à son articulation avec l'os innominé. Ces rameaux communiquent avec ceux de l'iliaque postérieure et de la circonflexe interne.

La seconde branche, ou la branche descen-

dante de la circonflexe externe, descend en effet le long de la partie antérieure de la cuisse, entre le droit antérieur et le triceps crural, et se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent à ces muscles. Plusieurs de ces rameaux s'étendent jusqu'à la rotule, et s'anastomosent avec d'autres rameaux de la crurale et avec les articulaires supérieures interne et externe, fournies par la poplitée.

## De l'Artère circonflexe interne.

L'artère circonflexe interne est plus grosse que l'externe; elle naît de la partie postérieure interne de la profonde. Cette artère s'enfonce de devant en arrière et un peu de haut en bas, entre le pectiné et le tendon du psoas, et se contourne sur la partie interne du col du fémur, pour gagner la partie postérieure de cet os. Dans cetrajet, elle donne plusieurs rameaux qui se distribuent à l'iliaque, au pectiné, à l'obturateur externe, aux autres muscles du voisinage, au périoste de la partie supérieure interne du fémur, à l'articulation de cet os avec l'os innominé, et aux parties génitales externes. Ces rameaux s'anastomosent avec l'obturatrice.

Lorsque l'artère circonflexe interne est arrivée derrière le col du fémur, elle se divise en deux branches, une supérieure ou ascendante plus petité, et l'autre inférieure ou transversale plus grande.

La première monte entre le muscle carré et l'obturateur externe, et s'enfonce dans la cavité digitale du grand trochanter. Ses rameaux se distribuent au carre, à l'obturateur externe,

aux jumeaux, à l'obturateur interne, au pyramidal, aux moyen et petit fessiers, au périoste du fémur et à l'articulation de cet os avec l'os innominé: ils communiquent avec l'iliaque

postérieure et la circonflexe externe.

La seconde branche de la circonflexe interne passe entre le muscle carré et le troisième adducteur qui en reçoivent des rameaux, et se porte au nerf sciatique, au muscle grand fessier, au demi-membraneux, au demi-tendineux et au triceps. Elle communique avec la

sciatique et la première perforante.

Lorsque l'artère crurale est arrivée au-dessous du tiers moyen du fémur, elle s'enfonce derrière l'aponévrose que le vaste interne envoie au tendop du troisième adducteur, et passant dans l'ouverture dont le bord externe de ce dernier muscle est percé, elle va gagner la partie inférieure et postérieure de la cuisse où elle prend le nom d'artère poplitée.

# DE L'ARTERE POPLITÉE.

L'ARTÈRE poplitée est située à la partie inférieure et postérieure de la cuisse, dans le creux du jarret, et à la partie supérieure et postérieure de la jambe. Elle s'étend depuis la partie inférieure des trois-quarts supérieurs de la cuisse, jusqu'à la partie inférieure du quart superieur de la jambe. Sa direction est un peu oblique de haut en bas et de dedans en dehors.

Le côté postérieur de l'artère poplitée est convert supérieurement par le muscle demimembraneux; dans le creux du jarret, il n'est couvert que par la peau, l'aponévrose fascia lata, et une assez grande quantité de tissu cellulaire graisseux; dans le reste de son étendue, il est couvert par les muscles jumeaux, par le

plantaire grêle et par le soléaire.

Le côté antérieur de cette artère est appuyé supérieurement contre la partie inférieure et postérieure du fémur : vers le milieu de sa longueur, il appuie sur la partie postérieure de l'articulation du genou; plus bas sur la partie postérieure du tibia et sur le muscle poplité; et plus bas encore, sur le muscle jambier postérieur.

Le côté externe de la poplitée correspond au muscle biceps, au condyle externe du fémuret au jumeau externe. Son côté interne correspond au demi-men braneux, au condyle interne du

fémur et au jumeau interne.

L'artère poplitée est accompagnée par la veine du même nom et le nerf sciatique. La veine est collce au côté externe de l'artère : le tronc du nerf est plus en arrière et un peu plus en dehors; mais il se divise bientôt en deux branches dont l'interne descend directement derrière l'artère, s'en rapproche inférieure-

ment et se place à son côté interne.

L'artère poplitée donne un grand nombre de branches qui vont au nerf sciatique, aux graisses, aux muscles et à toutes les parties du voisinage; mais elles ne méritent pas d'être décrites en particulier, excepté celles qui vont gagner l'articulation du genou, et que l'on appelle artères articulaires. On distingue ces artères en supérieures et en inférieures.

Des Artères articulaires supérieures.

Les artères articulaires supérieures sont au

nombre de trois, une interne, une externe et

une moyenne.

L'artère articulaire supérieure interne est rarement unique; on en trouve presque toujours deux ou trois. Lorsqu'il n'y en a qu'nne, elle naît du côté interne de la poplitée, tantôt immédiatement au-dessus du condyle interne du femur, tantôt de la partie supérieure de cette artère, ou même de la crurale au moment

où elle traverse le troisième adducteur.

Dans le premier cas, elle marche de dehors en dedans, passe sous le tendon du troisième adducteur, et se contourne de derrière en devant sur la partie interne du fémur, immédiatement au-dessus du condyle interne de cet os. Cette artère donne d'abord quelques ramifications qui se répandent sur la partie postérieure et inférieure du fémur; mais lorsqu'elle est parvenue sous le tendon du troisième adducteur, elle se divise en deux branches, une supérieure et l'autre inférieure. La première marche transversalement de dedans en dehors, sur la partie antérieure et inférieure du fémur, derrière le muscle triceps crural, et se distribue à ce muscle, au périoste du fémur, au tissu cellulaire graisseux voisin, et à la capsule de l'articulation du genou : elle communique avec l'articulaire supérieure externe et avec la circonflexe externe. La seconde descend un peu obliquement de dedans en dehors, entre la capsule de l'articulation du genou et l'aponévrose qui couvre cette articulation, et gagne le bord i iterne de la rotule : elle marche le long de ce bord, et s'anastomose avec l'articulaire inférieure interne. Les rameaux qu'elle fournit se distribuent à la capsule et au ligament latéral interne du genou, aux aponévroses et aux tendons voisins, à la rotule et aux tégumens communs. Ils communiquent avec ceux de l'articu-

laire inférieure interne.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque l'artère articulaire supérieure et interne naît de la partie supérieure de la poplitée ou de la fin de la crurale, elle descend sur le tendon du troisième adducteur, et donne d'abord plusieurs rameaux qui vont au vaste interne et aux tégu-mens: un d'eux accompagne le nerf saphène interne jusqu'au dessous du genou; ensuite cette artère se divise en deux branches, une profonde et l'autre superficielle. La première s'enfonce derrière le triceps crural, donne à ce muscle, au périoste du fémur, à la capsule de l'articulation du genou, et s'anastomose avec la circonflexe externe et l'articulaire supérieure externe. La seconde descend sur le côté interne de l'articulation du genou, donne à la capsule et au ligament latéral interne de cette articulation, à la rotule, au tissu cellulaire et aux tégumens, et s'anastomose avec l'articulaire inférieure interné.

Lorsqu'il y a deux artères articulaires supérieures internes, l'une d'elles naît de la poplitée immédiatement au-dessus du condyle interne du fémur, et l'autre de la partie supérieure de cette artère ou de la fin de la crurale. La grosseur de ces artères n'est pas la même; la première est ordinairement la plus petite : du reste, elles se distribuent comme il a été dit plus haut.

On trouve quelquefois une troisième artère articulaire supérieure interne, laquelle naît du tronc de la poplitée, entre les deux précé-

dentes, et se distribue principalement dans le muscle triceps crural : elle communique avec la circonflexe externe.

L'artère articulaire supérieure et externe naît en dehors de la poplitée, immédiatement an-dessus du condyle externe du feinur. Elle marche transversalement de dedans en dehors, passe sous la partie inférieure du muscle biceps, et se contourne de derrière en devant sur la partie externe du fémur, au-dessus de son condyle externe. Après avoir donné quelques ramifications au périoste de cet os et au muscle biceps, elle se divise en denx rameaux, un supérieur et l'autre inférieur. Le premier s'enfonce sous le muscle triceps crural, marche transversalement de dehors en dedans sur la partie inférieure du fémur, et fournit un grand nombre de ramifications qui se distribuent au périoste de cet os, à la capsule de l'articulation du genou et au muscle triceps crural. Il communique avec la circonflexe externe, et avec l'articulaire supérieure interne. Le second rameau de l'articulaire supérieure et externe descend obliquement de dehors en dedans, entre la capsule qui entoure l'articulation du genou et l'aponévrose fascia lata, et s'avance jusqu'au bord externe de la rotule où il s'anastomose avec l'articulaire inférieure et externe. Ce rameau fournit un grand nombre de ramifications qui vont à la capsule articulaire, au ligament latéral externe, à la rotule et aux tégumens communs. Ces ramifications s'anastomosent avec celles de l'articulaire inférieure et externe, et avec celles de l'articulaire supérieure interne.

L'artère articulaire supérieure moyenne est

beaucoup moins considérable que les précédentes. Elle naît tantôt du tronc de la poplitée, tantôt de l'articulaire supérieure interne ou de l'externe. Elle donne d'abord quelques rameaux au périoste de la partie postérieure et inférieure du fémur, au tissu cellulaire voisin et à la partie postérieure de la capsule de l'articulation du genou; ensuite elle s'enfonce entre les ligamens croisés de cette articulation, et distribue des rameaux à ces ligamens, aux condyles du femur et à toutes les parties intérieures de l'articulation.

### Des Artères articulaires inférieures.

Les artères articulaires inférieures sont au nombre de deux, l'une interne et l'autre externe.

L'articulaire inférieure et interne est plus grosse que l'externe. Elle naît de la partie interne de la poplitée, vis-à-vis la partie inférieure du condyle interne du fémur, tantôt séparément, tantôt par un tronc qui lui est commun avec l'articulaire inférieure et externe. Cette artère descend obliquement de dehors en dedans sous le jumeau interne, le long du bord supérieur du muscle poplité, couverte par l'aponévrose que ce muscle reçoit du tendon du demi membraneux; ensuite elle se contourne de derrière en devant sur la partie supérieure et interne du tibia, immédiatement audessous de la tubérosité interne de cet os, couverte par le ligament latéral interne de l'articulation du genou et par les tendons des muscles couturier, droit interne et demi-tendineux. Après quoi elle se courbe de bas en

haut et remonte le long du bord interne du liga-ment de la rotule, jusqu'à la partie inférieure de cet os, où elle s'anastomose avec une branche de l'artère articulaire supérieure et interne. Les premiers rameaux que l'artère articulaire inférieure et interne fournit, s'enfoncent dans l'articulation du genou, et se distribuent à la capsule, aux ligamens croisés, au tissu cellulaire qui les environne et aux condyles du fémur; ceux qui suivent se portent au muscle poplité, au tendon du demi-membraneux et au périoste du tibia. Lorsque cette artère est arrivée sur la partie inférieure, antérieure et interne du genou, elle produit un grand nombre de rameaux qui se distribuent au périoste du fémur et du tibia, au ligament de la rotule, au tendon du triceps crural, au tissu cellulaire graisseux qui se trouve derrière ce ligament, à la capsule articulaire du genou, à la rotule et aux téguinens. Ces raineaux s'anastomosent avec ceux de l'articulaire supérieure et interne, avec ceux de l'articulaire inférieure et externe, et avec ceux de la tibiale antérieure.

· L'articulaire inférieure et externe naît en dehors de la poplitée, au-dessous du condyle externe du fémur. Elle marche de dedans en dehors, couverte par le jumeau externe et le plantaire grêle qui en reçoivent des rameaux, ainsi que le soléaire, le poplité et l'extrémité supérieure du long péronier latéral; elle passe ensuite sous le tendon du biceps et le ligament latéral externe de l'articulation, se contourne sur le bord convexe du ligament semi-lunaire externe, et s'avance jusqu'à la partie inférieure de la rotule. Dans ce trajet, elle donne à ce ligament, à la capsule et au périoste de la

partie supérieure du tibia. Lorsqu'elle est arrivée près de la rotule, elle se divise en deux rameaux, l'un profond et l'antre superficiel. Le premier donne d'abord quelques ramifications qui descendent vers le tibia, et s'anastomosent avec le rameau récurrent de la tibiale antérieure; ensuite il s'enfonce derrière le ligament de la rotule, se ramifie dans le paquet graisseux qui est situé derrière ce ligament, et s'anastomose avec l'articulaire inferieure interne. Le second remonte le long du bord externe de la rotule, donne à cet os, à la capsule articulaire, aux tégumens, et s'anastomose avec l'articulaire, aux tégumens et s'anastomose avec l'articulaire.

ticulaire supérieure externe.

Lorsque l'artère poplitée est arrivée vis-à-vis la partie supérieure de l'intervalle qui sépare les deux os de la jambe, entre la partie moyenne du bord externe du muscle poplité et le péroné, elle jette antérieurement une branche considérable, qu'on nomme artère tibiale antérieure. Elle descend ensuite l'espace d'un ponce plus ou moins, et donne en chemin quelques rameaux qui vont au soléaire, au poplité, au jambier postérieur, aux graisses voisines, et au périoste du tibia. Parmi ces rameaux, on remarque ordinairement l'artère nutricière du tibia, la plus grosse de toutes les artères de la même espèce. Cette artère descend sur la face postérieure de cet os dans une gouttière qu'on y remarque, et s'enfonce dans son canal médullaire par le conduit nutricier, auquel cette gouttière aboutit. Ensin, la poplitée se divise en deux branches, qui sont la péronière et la tibiale postérieure.

## De l'Artère tibiale antérieure.

L'artère tibiale antérieure est située à la partie antérieure de la jambe. Elle s'étend depuis l'extrémité supérieure du péroné jusqu'à la partie inferieure de la jambe. Cette artère descend un peu obliquement de dehors en dedans et de derrière en devant, dans le trajet d'une ligne qui s'étendroit de la partie interne de l'extrémité supérieure du péroné, au milieu de l'articulation du pied avec la jambe.

Aussitôt que la tibiale antérieure s'est séparée de la poplitée, elle donne quelques rameaux qui vont au jambier postérieur, au long fléchisseur commun des orteils et à la partie postérieure de l'articulation du genou; après quoi elle traverse l'extrémité supérieure du jambier postérieur et le ligament inter-osseux, et paroît au-devant de ce ligament, entre le grand péronier et le jam-

bier autérieur.

Le côté posiérieur de la tibiale antérieure est appuyé dans ses quatre cinquièmes supérieurs sur le ligament inter-osseux, et dans son cinquième inférieur sur le tibia. Son côté antérieur est couvert par le muscle jambier antérieur, par l'extenseur propre du gros orteil, et par l'extenseur commun des orteils. Ce côté est trèsloin de la peau supérieurement; il s'en rapproche inférieurement, et n'en est séparé que par le tendon de l'extenseur propre du gros orteil. Le côté externe de cette artère correspond supérieurement au péroné et au muscle grand péronier, ensuite à l'extenseur commun des orteils, puis à l'extenseur propre du gros orteils. Son côté interne est placé dans toute sa

longueur contre le muscle jambier antérieur.

Après avoir traversé le ligament inter-osseux et quelquefois même en le traversant, l'artère tibiale antérieure donne une branche plus ou moins considérable, laquelle monte dans l'épaisseur de l'extrémité supérieure du jambier antérieur, lui donne des ramifications, et se divise en plusieurs rameaux qui se répandent sur la partie anterieure et inférieure du genou, se distribuent à toutes les parties voisines, et s'anastomosent avec les articulaires inférieures, externe et interne.

Dans le reste de son trajet, la tibiale antérieure donne un grand nombre de petits rameaux qui se distribuent aux muscles jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun des orteils, péronier antérieur et péroniers latéraux, au périoste du tibia et du péroné, et aux tégumens communs. Ces rameaux s'anastomosent en dedans avec ceux de la tibiale postérieure, et en dehors avec ceux

de la péronière.

Vers la partie inférieure de la jambe, la tibiale antérieure fournit deux rameaux plus considérables, l'un interne et l'autre externe. Le premier passe derrière le tendon du jambier antérieur et va gagner la malléole interne; il donne des ramifications au périoste du tibia, et s'étend sur la partie interne de l'articulation du pied et sur la partie voisine du tarse : il communique avec la tibiale postérieure. Le second se porte sur la malléole externe, en passant derrière les tendons des muscles extenseur commun des orteils et péronier antérieur. Ses rameaux nese distribuent pas seulementau périoste du péroné, ils descendent sur l'articulation du

pied, donnent à la capsule qui l'environne, et s'étendent jusque sur la partie voisine du tarse : ils communiquent avec les péronières, la pé-

diense et la plantaire externe.

Lorsque l'artère tibiale antérieure est arrivée au-devant de l'extrémité inférieure du tibia, elle se détourne un peu en dehors, passe sous le ligament annulaire du pied avec les tendons des muscles extenseur propre du gros orteil, extenseur commun des orteils, et change de nom pour prendre celui de pédieuse.

## De l'Artère pédieuse.

L'artère pédieuse est située sur la face supérieure du pied. Elle s'étend depuis la fin de la tibiale antérieure jusqu'à l'extrémité postérieure du premier os du métatarse. Cette artère est légèrement flexueuse, et marche un peu obliquement de dehors en dedans et de derrière en devant sur les os du tarse. Elle est couverte postérieurement par la peau, par les tendons du muscle extenseur commun des orteils et par le pédieux, et antérieurement par la peau seulement.

Les branches que l'artère pédieuse fournit peuvent être distinguées en internes et en ex-

ternes.

Les premières sont très-nombreuses et trèspetites. Elles se répandent sur le bord interne du pied, et se distribuent aux articulations des os du tarse, aux tendons de l'extenseur propre du gros orteil et du jambier antérieur, à l'adducteur et au court fléchisseur du gros orteil, et aux tégumens communs. Elles communiquent avec la plantaire interne.

Les secondes sont plus nombreuses et plus considérables, et se répandent sur la face supérieure du pied. Parmi ces branches on distingue l'artère du tarse et celle du métatarse.

L'artère du tarse est constante et assez considérable. Elle naît fort en arrière du côté externe de la pédieuse. Aussitôt elle se porte en dehors et un peu en devant, sous le muscle pédieux, et s'avance jusqu'au bord externe du pied, où elle s'anastomose avec quelques rameaux de la plantaire externe. Dans son trajet, cette artère donne un grand nombre de rameaux qui se distribuent au périoste des os du tarse, aux articulations de ces os entr'eux et avec ceux du métatarse, au muscle pédieux et aux tégumens. Ces rameaux s'anastomosent avec l'artère de la malléole externe, avec l'artère du métatarse et avec la plantaire externe.

L'artère du métatarse est moins considérable que celle du tarse. Elle naît plus avant du côté externe de l'artère pédieuse, et se porte de derrière en devant et de dedans en dehors sous le muscle pédieux, en formant une courbure dont la convexité est tournée en devant, et la concavité en arrière. Les rameaux qui naissent de la concavité de cette courbure se distribuent au périoste des os du tarse, aux articulations de ces os et au muscle pédieux. Ils communiquent

avec ceux de l'artère du tarse.

Les rameaux qui naissent de la convexité de la même courbure se répandent sur la partie supérieure et antérieure du tarse, et sur le métatarse. Parmi ces rameaux il y en a trois plus considérables, lesquels peuvent être appelés les artères inter-osseuses. Ces rameaux marchent de derrière en devant, et lorsqu'ils sont par-

venus entre les extrémités postérieures des os du métatarse, ils communiquent avec les artères perforantes postérieures fournies par la plantaire externe; ensuite ils marchent entre ces os au-dessus des muscles inter-osseux dorsaux qui en reçoivent des ramifications, ainsi que les tégumens communs. Lorsqu'ils sont arrivés à l'extrémité antérieure de ces os, ils communiquent avec les perforantes antérieures; ensuite ils se divisent chacun en deux petits rameaux, l'un interne et l'autre externe. Le premier se porte sur la partie supérieure et externe de l'orteil qui est en dedans, et le second sur la partie supérieure et interne de l'orteil qui est en dehors. Ces rameaux se perdent dans les régumens, dans les tendons des muscles extenseurs des orteils et dans le périoste des pha-

Lorsque l'artère pédieuse est arrivée à l'extrémité postérieure du premier os du métatarse, elle fournit une branche assez considérable, laquelle marche le long du côté externe du premier os du métatarse, et lui donne des rameaux, ainsi qu'au premier inter-osseux dorsal. Arrivée à l'extrémité antérieure de cet os, elle se divise en deux rameaux, dont l'un se répand sur le côté externe de la face supérieure du gros orteil, et l'autre sur le côté interne de la face supérieure du second orteil. Ces rameaux se distribuent aux tégumens, aux tendons des exten-

seurs et au périoste des phalanges.

Après avoir donné cette branche, le tronc de la pédieuse se plonge entre le premier et le second os du métatarse, traverse l'extrémité postérieure du premier inter - osseux dorsal, et gagne la plante du pied, où il se divise en deux branches, dont l'une se distribue aux deux côtés du gros orteil et au côté interne du second, et l'autre s'anastomose avec l'artère plantaire externe, et concourt à la formation de

l'arcade plantaire.

La première de ces branches marche de derrière en devant entre le côté externe du premier os du métatarse et le muscle abducteur du gros orteil, auquel elle donne des rameaux, ainsi qu'au court fléchisseur de cet orteil. Lorsqu'elle est arrivée près de l'extremité anté icure du premier os du métatarse, elle donne une branche qui perce la portion interne du court fléchisseur du gros orteil, pour se rendre au côté interne de cet orteil; ensuite elle sort entre les deux portions du même muscle, et se divise en deux branches, dont l'une va au côté externe du gros orteil, et l'autre au côté interne du second orteil.

### De l'Artère péronière.

L'artère péronière est située très - profondément à la partie postérieure de la jambe. Elle s'étend depuis la fin de la poplitée jusqu'auprès de la malléole externe. Cette artère est moins grosse que la tibiale postérieure. Elle descend un peu obliquement de dedans en dehors, le long du bord et de la face internes du péroné. Son côté postérieur est couvert par le muscle soléaire et par le long fléchisseur propre du gros orteil. Son côté antérieur est appuyé supérieurement sur le jambier postérieur, et inférieurement sur le ligament inter-osseux.

L'artère péronière fournit un grand nombre de rameaux aux muscles postérieurs de la jambe

et au péroné. Parmi ces rameaux, les premiers sont les plus considérables: ils se distribuent au soléaire et au jumeau externe. Ceux qui vienment ensuite sont plus petits; ils vont au long fléchisseur commun des orteils, au long fléchisseur propre du gros orteil, au jambier postérieur, au périoste du péroné, et même au-dedans de cet os dont ils forment les artères nutricières. Il y en a qui sortent entre cet os et le muscle soléaire, pour aller aux péroniers latéraux et aux téguinens.

Arrivée au bas de la jambe, la péronière fournit de son côté interne un rameau dont la grosseur varie beaucoup, et qui marche transversalement de dehors en dedans sur la face postérieure du tibia, pour aller s'anastomoser avec la tibiale postérieure; ensuite elle se divise en deux branches, dont l'une est la péronière postérieure, et l'autre la péronière an-

térieure.

L'artère péronière postérieure descend derrière la partie inférieure du péroné, passe sur l'articulation de cet os avec le tibia, et se porte sur le côté externe du calcanéum. Dans ce trajet, elle fournit plusieurs rameaux qui se distribuent au muscle long fléchisseur propre du gros orteil, aux péroniers latéraux, à l'articulation du pied avec la jambe, au tissu cellulaire voisin, au périoste du tibia, du péroné et du calcanéum, et au tendon d'Achille; ils communiquent avec ceux de la tibiale postérieure. Lorsque cette artère est arrivée au côté externe du calcanéum, elle se partage en plusieurs rameaux qui se répandent sur la partie externe, supérieure et postérieure du pied, et se distribuent au périoste du calcanéum, au muscle

abducteur du petit orteil, au pédieux, aux articulations voisines et aux tégumens. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la plantaire externe, de l'artère du tarse, de celle de la malléole externe et de la péronière antérieure.

L'artère péronière antérieure n'existe pas toujours : elle donne d'abord quelques rameaux qui vont à la partie postérieure du peroné; ensuite elle traverse le ligament inter-osseux, et se porte au - devant de la partie inférieure de ce ligament. Elle descend un peu obliquement de dedans en dehors le long du côté externe du tendon du péronier anterieur, et se porte sur la partie supérieure et externe du pied. Les premiers rameaux que cette artère donne après qu'elle a traversé le ligament inter-osseux, vont au périoste du tibia, sur lequel ils s'anastomosent avec quelques rameaux de la tibiale antérieure. Ceux qui viennent ensuite, vont aux tégumens, aux articulations et aux tendons voisins. Enfin, les rameaux qu'elle répand sur la face supérieure du pied, vont au muscle pédieux, à l'abducteur du petit orteil et aux tégumens; ils communiquent avec ceux de la pédieuse, de la plantaire externe et de la péronière postérieure.

## De l'Artère tibiale postérieure,

L'artère tibiale postérieure est située à la partie postérieure interne de la jambe. Elle s'étend depuis la fin de la poplitée jusques sous la voûte du calcanéum. Cette artère est un peu flexueuse et oblique de haut en bas et de dehors en dedans. Une ligne qui s'étendroit depuis le

milieu du jarret jusqu'an côté interne du calcanéum, derrière la malléole interne, en indi-

queroit assez bien le trajet.

La tibiale postérieure est très-profonde dans ses deux tiers supérieurs, où elle est couverte par les muscles junieaux et soléaire. Dans son tiers inférieur, elle est placée le long du bord interne du tendon d'Achille. Ce tendon la couvre d'abord un peu; mais bientôt elle se dégage de dessous lui, et n'est plus couverte que par l'aponévrose de la jambe et par les tégumens communs. Le côté antérieur de cette artère est appuyé d'abord sur le muscle jambier postérieur, et correspond à l'intervalle qui sépare le péroné du tibia; ensuite il appuie contre le long fléchisseur commun des orteils et correspond à la face postérieure du dernier de ces os. L'artère tibiale postérieure est accompagnée par la branche interne du nerf sciatique, laquelle est placée à son côté externe.

Le nombre des rameaux que la tibiale antérieure fournit est incertain; ils vont aux muscles jumeaux, soléaire, poplité, jambier postérieur, long fléchisseur commun des orteils et long fléchisseur propre du gros orteil, aux graisses, aux tégumens, et au périoste du tibia. Parmi ces rameaux, on distingue l'artère nutricière du tibia, laquelle vient souvent de la poplitée,

comme il a été dit précédemment.

Lorsque la tibiale postérieure est arrivée sous la voûte du calcanéum, elle fournit des rameaux assez considérables qui se distribuent au périoste de cet os, au muscle adducteur du gros orteil, au court fléchisseur commun des orteils, au tissu cellulaire et aux tégumens, et d'autres moins considérables qui remontent sur le bord interne du pied, et qui s'anastomosent avec ceux de la tibiale antérieure. Ensuite elle se divise en deux branches, qu'on appelle artères plantaires, et qu'on distingue en interne et en externe.

### De l'Artère plantaire interne.

L'artère plantaire interne est beaucoup plus petite que l'externe. Elle marche de derrière en devant, le long de la partie interne de la plante du pied, couverte par le muscle adducteur du gros orteil auquel elle donné des rameaux, ainsi qu'au court flechisseur commun des orteils, au tissu cellulaire et aux tégnmens communs. Elle en fournit d'autres assez considérables qui s'enfoncent profondément dans l'épaisseur du pied, et qui vont au périoste de la partie inférieure des os dont il est formé et aux articulations de ces os.

Lorsque l'artère plantaire interne est arrivée vers le milieu de la longueur du pied, elle fournit une branche qui, après avoir donné quelques rameaux au muscle adducteur du pouce, à son court fléchisseur et au court fléchisseur commun des orteils, perce l'aponévrose plantaire, et se perd dans les tégumens communs par un grand nombre de ramifications. Ensuite la plantaire interne donne plusieurs rameaux au muscle court fléchisseur du gros orteil, et d'autres qui se portent sur le bord interne du pied, et qui s'anastomosent avec ceux de la pédieuse. Enfin, elle se termine en s'anastomosant avec la collatérale interne ou la collatérale externe du gros orteil.

## De l'Artère plantaire externe.

L'artère plantaire externe est beaucoup plus grosse que l'interne, et véritablement la continuation de la tibiale postérieure. Elle se porte de derrière en devant et de dedans en dehors; entre le court fléchisseur des orteils et l'accessoire du long fléchisseur, auxquels elle donne des rameaux, ainsi qu'à l'adducteur du gros orteil, à l'abducteur du petit et aux tégumens communs. Elle marche ensuite dans l'intervalle du court fléchisseur commun des orteils et de l'abducteur du petit, et leur donne des rameaux: elle en fournit d'autres qui vont au périoste de la partie inférieure des os du tarse, aux articulations de ces os et aux muscles voisins.

Lorsque la plantaire externe est arrivée près de l'extrémité postérieure du cinquième os du métatarse, elle s'enfonce entre le muscle abducteur du gros orteil, les inter-osseux et les extrémités postérieures des os du métatarse, et se courbant de dehors en dedans et de derrière en devant, elle s'approche de l'extrémité postérieure du premier os du métatarse, où elle s'anastomose avec la pédieuse. De cette manière, la plantaire externe et la pédieuse forment une arcade que l'on nomme plantaire. La convexité de cette arcade est tournée en devant et en dehors, et sa concavité en arrière et en dedans.

Les branches que l'arcade plantaire fournit peuvent être distinguées en supérieures, inférieures, postérieures et antérieures.

Les supérieures sont au nombre de trois; on les nomme artères perforantes postérieures. Elles donnent d'abord des rameaux aux muscles inter-osseux et au périoste des os du métatarse; ensuite elles s'enfoncent de bas en haut entre les extrémités postérieures de ces os, traversent l'extrémité postérieure des muscles inter-osseux dorsaux, et vont s'anastomoser sur le dos du pied avec les rameaux inter-osseux de l'artère un métatarse.

Les branches inférieures et les postérieures sont très-petites, et se distribuent aux muscles inter-osseux, aux lombricaux, au tissu cellulaire, au périoste des os du métatarse, et aux articulations de ces os avec ceux du tarse.

Les branches antérieures de l'arcade plantaire sont fort grosses; leur nombre est de quatre. La première se porte de derrière en devant, et un peu de dédans en dehors, audessous du muscle court fléchisseur du petit orteil, lui donne des rameaux, ainsi qu'au quatrième lombrical, et va gagner le côté externe de cet orteil dont elle forme l'artère collatérale externe.

La seconde branche marche de derrière en devant, vis-à-vis l'intervalle du quatrième et du cinquième os du métatarse, au-dessous des muscles inter-osseux qui en reçoivent des rameaux, ainsi que le troisième lombrical.

La troisième marche au-dessous de l'intervalle du quatrième et du troisième os du métatarse, en donnant des rameaux aux muscles inter-os-

seux et au second lombrical.

La quatrième se porte de derrière en devant, vis-à-vis l'intervalle du troisième et du second os du métatarse, et donne des rameaux aux muscles inter-osseux et au premier lombrical.

Lorsque ces trois dernières artères sont arri-

vées près de l'extrémité antérieure des os du métatarse, elles passent au-dessus du muscle transversal des orteils, et fournissent chacune supérieurement deux petits rameaux qu'on appelle artères perforantes antérieures. Ces rameaux montent entre les os du métatarse, et les muscles inter-osseux, et vont s'anastomoser avec les artères inter-osseuses nées de l'artère du métatarse. Ensuite les branches antérieures de l'arcade plantaire sortent de dessous le muscle transversal, se placent entre les têtes des os du métatarse, et se divisent chacune en deux rameaux, l'un externe et l'autre interne. Le premier se porte au côté interne de l'orteil qui est en dehors, et le second au côté externe de l'orteil qui est en dedans. De cette manière, chaque orteil reçoit deux artères qu'on appelle collatérales. Ces artères marchent de derrière en devant, le long des parties latérales et inférieures des orteils, jusqu'à leurs extrémités, où elles s'anastomosent par arcade. Les nombreux rameaux qu'elles fournissent se distribuent aux tendons des muscles fléchisseurs, à leur gaîne, au périoste des phalanges, au tissu cellulaire et aux tégumens.

### DES VEINES EN GÉNÉRAL.

Les veines sont des conduits qui ramènent au cœur le sang qui a été porté dans toutes les parties du corps par les artères. On considère dans les veines en général leur

On considère dans les veines en général leur conformation externe, leur structure et leurs

usages.

# DE LA CONFORMATION EXTERNE DES VEINES.

La conformation externe des veines comprend leur situation, leur grandeur, leur figure, leur direction, leur origine, leurs divisions, leurs anastomoses et leurs terminaisons.

### De la situation des Veines.

On trouve des veines par-tout où il y a des artères: elles sont même plus nombreuses que ces dernières, et pour l'ordinaire on rencontre

plusieurs veines pour une seule artère.

La situation des veines en général peut être considérée par rapport aux plans qu'on distingue dans le corps humain, par rapport aux parties voisines de l'endroit que les veines occupent, et par rapport aux artères. Quand on la considère par rapport aux plans, on dit qu'une veine est située à la partie antérieure, postérieure, etc., suivant qu'elle est plus près du plan antérieur, postérieur, etc.

Par rapport aux parties voisines, on dit qu'une veine est située an-dessus, au-dessous, etc., de telles parties molles ou dures. En considérant la situation des veines par rapport aux artères, on observe que les unes sont situées à côté des artères, et leur sont unies par du tissu cellulaire, pendant que les autres en sont plus ou moins éloignées et ne suivent point leur trajet; telles sont les veines du cerveau, et celles qui sont extérieures et situées au-dessous des tégumens.

### De la grandeur des Veines.

Les veines sont plus grandes que les artères auxquelles elles correspondent; mais leur grosseur varie beaucoup suivant les sujets. En général, on ne peut pas juger de cette grosseur par celles que plusieurs veines acquièrent dans les préparations anatomiques, parce que leurs parois étant peu épaisses et fort extensibles, elles se laissent aisément pénétrer par les injections, et prennent des dimensions qui surpassent beau-

coup celles qui leur sont ordinaires.

La grosseur des veines augmente à mesure qu'elles reçoivent des rameaux et qu'elles s'approchent du cœur; ainsichaque branche de veine prise en particulier est plus petite que le tronc dans lequel elle se termine; mais la somme des orifices de toutes les branches qui se réunissent pour former un tronc, donne un orifice beaucoup plus grand que celui de ce même tronc. Il suit delà que le système des veines forme un cône dont le sommet est au cœur et la base dans les plus petites veines de toutes les parties du corps.

#### De la figure des Veines.

La figure des veines est cylindrique, c'est-à-dire, que leur capacité reste la mêmetant qu'elles ne reçoivent point de rameaux. Les veines considérées en particulier, ne sont donc point, comme on l'a cru, des cônes dont la base est au cœur et le sommet à un endroit plus ou moins éloigné de cet organe; mais bien des cylindres dont les plus petits se réunissent pour en former de plus grands. La figure cylindrique des veines est interrompue dans beaucoup d'endroits par des dilatations plus ou moins considérables, comme on l'observe à la veine-cave inférieure immédiatement au-dessous du diaphragme, au golfe de la jugulaire interne, etc.

#### De la direction des Veines.

La direction des veines est différente, suivant

le rapport de leur axe à celui du corps.

Lorsque l'axe d'une veine est parallèle à celui du corps, on dit que sa direction est verticale; lorsqu'il est perpendiculaire à l'axe du corps, elle est horizontale, et lorsqu'il est incliné sur cet axe, sa direction est oblique. Quelle que soit la direction des veines par rapport à l'axe du corps, on observe qu'elles marchent en ligne directe, ou que si elles forment quelques inflexions, elles sont peu considérables.

# De l'origine, de la réunion, des anastomoses, et des terminaisons des veines.

Les veines naissent des extrémités des artères: dans certaines parties, comme le corps caverneux de la verge, du clitoris, etc. Il y a un tissu. 3. spongieux interposé entre les dernières extrémités des artères et le commencement des veines, et celles-ci naissent des cellules de ce tissu.

Les plus petites ramifications des veines se réunissent pour former des rameaux; ceux-ci se réunissent pour former des branches, et les branches se réunissent pour former des troncs dont la grosseur augmente à mesure qu'ils s'avancent vers le cœur. Cette réunion se fait toujours sous un angle moins grand qu'un angle droit; mais la grandeur de cet angle varie suivant les différentes veines.

On observe entre les veines des communications ou anastomoses très-fréquentes, à la faveur desquelles le sang peut passer des unes dans les autres. Outre les anastomoses des petites veines qui correspondent à celles des artères, on enremarque d'autres entre les grosses veines compagnes des artères et les veines superficielles; telle est, par exemple, l'anastomose de la veine jugulaire interne avec l'externe, celle des veines profondes de l'avant-bras avec les veines basilique et céphalique, etc.

La réunion des veines des poumons produit quatre grosses veines qu'on nomme pulmo-naires, et qui s'ouvrent dans l'oreillette gauche

du cœur.

Les veines des parois de la poitrine, celles des extrémités supérieures, du cou et de la tête, se réunissent pour former la veine-cave supérieure, laquelle s'ouvre dans l'oreillette droite du cœur.

Les veines des extrémités inférieures, celles du bassin et du bas-ventre se réunissent pour former la veine-cave inférieure qui s'ouvre aussi

dans la même oreillette.

#### DE LA STRUCTURE DES VEINES.

Les parois des veines sont beaucoup moins épaisses que celles des artères; aussi s'affaissent-elles quand elles sont coupées en travers et abandonnées à elles mêmes. Les parois des grandes veines sont plus épaisses que celles des petites; mais si l'on considère cette épaisseur dans ses rapports avec le calibre des veines, on observe qu'elle est d'autant plus considérable, que les veines sont plus petites.

Ces parois sont d'un blanc grisâtre. La couleur bleuâtre des veines cutanées chez les personnes qui ont la peau fine et blanche, est composée de la couleur de cette membrane et de celle du sang qui paroît à travers les tuniques

minces et transparentes des veines.

Les parois des veines sont composées de plusieurs tuniques qu'on distingue assez bien sur

les gros troncs.

La première, qui ne se rencontre point partout, est une tunique membraneuse qu'elles empruntent des membranes duvoisinage, comme de la plèvre dans la poitrine, et du péritoine dans le bas-ventre.

La seconde est celluleuse: elle est très mince et parsemée de beaucoup de petits vaisseaux artériels et veineux, et sans doute aussi de lymphatiques et de nerfs qui s'y distribuent, et qui entretiennent la circulation et la vie dans les parois des veines.

La troisième tunique des veines est la plus épaisse et la plus dense : elle est composée de tissu cellulaire dont les fibres et les lames sont très-serrées les unes contre les autres. Quelques-unes de ces fibres, dont la couleur est rougeâtre et la direction longitudinale, ont été regardées comme des fibres musculaires. Dans les grosses veines de certains animaux, comme le bœuf, ces fibres sont rassemblées en bandes ou en paquets; la même chose s'observe quelquefois aussi, quoique moins clairement, dans les veines du corps humain.

La quatrième tunique des veines est celle qui est intérieure: sa surface est lisse, polie et couverte d'une espèce de mucosité. Cette tunique tient si fortement à celle qu'on a regardée comme musculeuse, qu'il est impossible de l'en détacher. On ne voit aucune espèce de fibres dans sa texture. Elle est plus mince et plus flexible que la tunique interne des artères, et prête dayan-

tage sans se rompre.

On trouve au-dedans des veines des replis membraneux qu'on nomme valvules. La figure des valvules est semi-lunaire. Leur bord concave est libre et tourné du côté du cœur. Leur bord convexe est adhérent aux parois des veines. Les extrémités ou cornes qui résultent de la réunion de ces bords, sont plus ou moins longues, suivant que le bord libre est plus ou moins concave. Les valvules sont formées par un repli de la membrane interne des veines. Quoique très - minces, elles résistent à une grande force. Leurs usages sont évidens : elles facilitent le cours du sang vers le cœur, en empêchant qu'il ne retourne vers les extrémités.

Toutes les veines n'ont pas de valvules : il n'y en a point dans les veines pulmonaires, ni dans la veine porte, ni dans la veine cave supérieure, ni dans la jugulaire interne, ni dans les veines du cerveau. On n'en voit point non plus dans le tronc de la veine cave inférieure jusqu'aux iliaques.

Les valvules sont plus fréquentes à proportion que les veines s'éloignent du cœur : les veines des extrémités en contiennent plus que les autres. Cependant les petites veines qui ont moins d'une ligne de diamètre en sont entière-

ment dépourvues.

La place que les valvules occupent est différente suivant les veines : dans les grandes veines, on trouve des valvules en des endroits où il n'y a nulle embouchure de rameaux latéraux; elles sont cependant moins nombreuses dans les troncs où il aboutit peu de branches; il y en a peu, par exemple, dans la saphène. C'est ordinairement vers les rameaux que les valvules sont placées; mais souvent leurs bords ne peuvent pas atteindre jusqu'aux orifices de ces rameaux; ces orifices sont placés tantôt au-dessus, tantôt aux côtés des cornes des valvules. Il y a ordinairement des valvules à l'embouchure des ramifications; les cornes de ces valvules sont quelquefois saillantes dans le tronc où les rameaux aboutissent. Mais en général lorsqu'il y a des valvules aux embouchures des ramifications, les cornes sont attachées au bord de ces orifices, et le reste de la valvule est dans le rameau; c'est ce qu'on voit même quelquefois à l'embouchure des grandes veines, par exemple, à l'inscrtion de la saphène; mais très-souvent les valvules sont dans l'intérieur des ramifications à quelque distance de l'orifice.

Communément les valvules sont doubles, plus rarement solitaires, encore plus rarement triples et jamais quadruples. Quand il y en a deux, l'une n'est pas toujours égale à l'autre, et leur position est telle, que les deux cornes de l'une sont adossées aux cornes de l'autre. Or, dans cette situation, les deux bords flottans peuvent se toucher, et la veine peut être exactement fermée.

# DES USAGES DES VEINES.

Les veines ramènent au cœur le sang que cet organe a distribué à toutes les parties du corps

par le moyen des artères.

Le sang passe des dernières ramifications des artères dans les radicules des veines, de ces radicules dans les ramifications, des ramifications dans les branches, et des branches dans les troncs, qui le versent enfin dans les oreillettes du cœur.

Le monvement progressif du sang veineux, c'est-à-dire le mouvement qui le porte vers le cœur est d'abord très-lent; mais sa vîtesse augmente à mesure que ce liquide passe des petites veines dans les grandes. La cause de cette augmentation se trouve dans la disposition même des veines; car, comme la somme des rameaux forme une aire plus grande que l'aire des troncs, le sang qui coule dans les veines marche d'un espace plus large vers un espace plus étroit; il doit donc, conformément aux lois de l'hydraulique, avoir plus de vîtesse dans les

veines caves et dans les grosses branches où les plus petites se réunissent. La vîtesse du sang n'est donc pas plus uniforme dans les veines

que dans les artères.

L'action combinée du cœur et des artères est la principale cause qui fait passer le sang dans les veines, et qui le détermine vers le cœur : à cette cause générale, il faut ajouter des causes auxiliaires, comme le mouvement des artères voisines, l'action des muscles et des autres parties organiques, et enfin les valvules dont les veines sont garnies, et qui empêchent que ce fluide ne change de direction et qu'il ne retourne

vers le lieu d'où il vient.

Les obstacles que le sang veineux rencontre dans ses routes étant de nature à être surmontés aisément par les causes qui le déterminent vers le cœur, la pression de ce fluide contre les parois des veines est très-peu considérable; aussi ces vaisseaux ne sont-ils pas agités par des pulsations alternatives comme les vaisseaux artériels. Celles qu'on observe dans les veines caves et dans les grosses branches qui s'y dégorgent, dépendent de la facilité ou de la difficulté avec laquelle le sang passe des veines caves dans l'oreillette droite pendant les deux temps de la respiration, et de la compression que le rapprochement des parois de la poitrine exerce sur elles.

#### DES VEINES EN PARTICULIER.

I L y a deux manières de faire l'exposition des veines; on peut commencer par décrire leurs

ramifications et leurs rameaux, avant de parler de leurs branches et de leurs troncs. On peut aussi commencer par leurs gros troncs et finir par leurs ramifications. La première de ces manières sembleroit mériter la préférence, parce qu'elle est conforme au cours du sang; mais elle est extrêmement embarrassante. C'est pourquoi il vaut mieux adopter la dernière, et suivre les veines depuis le cœur jusqu'aux parties d'où elles ti

d'où elles tirent leur origine.

Le sang ne sort du cœur que par deux artères; mais il y est ramené par plusieurs veines, qui sont les veines pulmonaires, les veines propres du cœur et les veines caves, distinguées en supérieure et en inférieure. On doit ajouter à ces veines la veine porte, et dans le fœtus, la veine ombilicale qui, sans aboutir au cœur immédiatement, méritent cependant une description particulière, ne pouvant être rapportées à aucune autre veine.

# DES VEINES PULMONAIRES.

Les veines pulmonaires sont au nombre de quatre, deux de chaque côté, distinguées en supérieure et en inférieure. Elles naissent de la partie postérieure et supérieure de l'oreillette gauche du cœur. Le calibre de ces veines est en général moins grand que celui des deux artères pulmonaires.

Les veines pulmonaires droites sont plus longues et situées un peu plus bas que les gauches. Elles sont cachées en grande partie par l'oreillette droite et par la réunion des deux veines caves, et l'on ne peut les mettre à découvert qu'en détachant celles-ci de droite à gauche. La supérieure est plus grosse et située un peu plus en devant que l'inférieure; elle monte un peu obliquement à droite, et couvre une partie de l'artère correspondante. L'inférieure descend un peu au-devant des branches inférieures

de l'artère pulmonaire droite.

Les veines pulmonaires gauches s'aperçoivent beaucoup plus aisément au-dedans du péricarde que les droites. La supérieure est plus grosse et située un peu plus en devant que l'inférieure. Elle marche un peu obliquement de droite à gauche et de bas en haut, audevant de l'artère pulmonaire dont elle couvre une partie. L'inférieure plus petite est située plus en arrière, descend un peu de droite à gauche.

Lorsque les veines pulmonaires de chaque côté sont arrivées au poumon correspondant, elles sé divisent en un nombre indéterminé de branches qui pénètrent dans ce viscère et envoient des ramifications à toutes ses par-

ties.

#### DES VEINES DU CŒUR.

La principale veine du cœur est appelée coronaire, parce qu'elle se contourne sur la base de cet organe. Elle vaît de la partie inférieure et postérieure de l'oreillette droite, derrière la veine cave inférieure, très-près de la cloison qui sépare les oreillettes. Cette veine marche d'abord de droite à gauche et de devant en obtus du cœur, et s'avance jusqu'à la partie postérieure du sillon qui règue sur la face supérieure de cet organe. Dans tout ce trajet, elle est logée dans le sillon qui sépare l'oreillette gauche du ventricule du même côté, et couverte de beaucoup de graisse. Lorsque cette veine est arrivée à l'extrémité postérieure du sillon qui se rematque sur la face supérieure du cœur, elle s'enfonce dans ce sillon avec la branche antérieure de l'artère coronaire gauche, et le parcourt jusqu'à la pointe de cet organe où elle s'anastomose avec une des branches qu'elle envoie sur sa face inférieure.

Immédiatement après son origine, la veine coronaire fournit deux ou trois grosses branches qui se répandent sur la face inférieure du cœur, et étendent leurs rameaux jusqu'an bord obtus de cet organe, et jusqu'à sa face supérienre. Parmi ces branches, il y en a une qu'on nomme la veine moyenne ou postérieure du cœur. Cette veine a souvent son orifice dans . l'oreillette même. Elle marche avec l'artère coronaire droite, le long de la face inférieure du cerer, logée dans le sillon qu'on y remarque. Arrivée à la pointe de cet organe, elle s'anastomose avec l'extrémité de la veine coronaire. Dans son trajet, elle fournit un grand nom bre de rameaux qui se répandent sur la face inférieure du cœur, et d'autres qui pénètrent dans l'épaisseur de la cloison des ventricules.

Dans son trajet, la veine coronaire donne des rameaux à l'oreillette gauche, et d'autres beaucoup plus nombreux et plus considérables qui se répandent sur la face supérieure du

cœur, et se distribuent aux ventricules.

Outre la veine coronaire et les branches qu'elle fournit, le cœur en a d'autres qui ont été nommées par Vieussens veines innominées, et par Haller veines antérieures. Leur nombre est de deux ou trois, et leur grosseur varie suivant les sujets. Elles naissent de la partie antérieure de l'oreillette droite, et se répandent sur la face supérieure du cœur et sur son bord tranchant.

Enfin, il y a d'autres veines plus petites qui s'ouvrent dans l'oreillette droite, et dont les ramifications sont répandues dans la substance

du cœur.

#### DE LA VEINE CAVE SUPÉRIEURE.

La veine cave supérieure s'étend depuis l'oreillette droite du cœur jusqu'au niveau du cartilage de la première côte droite. Elle naît de la partie supérieure de l'oreillette droite, derrière le prolongement qui termine cette oreillette supérieurement et antérieurement. Elle est d'abord renfermée dans le péricarde, et située au côté droit de l'aorte et un peu plus antérieurement. Mais lorsqu'elle a parcouru un espace d'environ deux pouces, elle sort de ce sac membraneux, et continue de monter encore environ un pouce, jusque derrière le cartilage de la première côte, un peu plus haut que la crosse de l'aorte, où elle se divise en deux grosses veines qu'on nomme sous-clavières. Dans tout ce trajet, sa direction est un peu oblique de gauche à droite et de devant en arrière.

La veine cave supérieure ne fournit aucune branche pendant qu'elle est renfermée dans le péricarde; mais aussitôt qu'elle en est sortie, elle donne en arrière une grosse branche qu'on appelle veine azygos. Après quoi elle fournit de la partie antérieure de sa bifurcation, la mammaire interne droite, et d'autres petites veines qui sont connues sous les noms de veines thymique, médiastine, péricardine, et de compagne du nerf diaphragmatique.

## De la Veine azygos.

La veine azygos a été ainsi nommée, parce qu'elle n'a point de pareille. Elle naît de la partie postérieure de la veine cave immédiatement au-dessus du péricarde. Aussitôt après sa naissance, elle se courbe de devant en arrière et un peu de gauche à droite, et forme une espèce d'arcade an-dessus de l'artère pulmonaire droite et de la bronche du même côté. Elle descend ensuite sur la partie antérieure droite du corps des vertèbres du dos, à côté de l'aorte, au-devant des artères inter-costales droites, et se porte un peu en devant et à gauche. Arrivée à la partie inférieure de la poitrine, l'azygos se porte de cette cavité dans celle du bas-ventre, en passant tantôt entre les piliers du diaphragme avec l'aorte et le canal thorachique, et tantôt entre le pilier droit de ce muscle et la portion qui s'attache à l'apophyse transversale de la première vertèbre des lombes. Enfin, cette veine se termine pour l'ordinaire en s'ouvrant dans la veine cave inférieure. Cependant quelquefois elle s'anastomose avec la première, la seconde

ou la troisième lombaire, et d'autres fois avec la rénale. Elle est quelquefois aussi grosse à sa dernière extrémite qu'à sa sortie de la veine

L'azygos fournit d'abord de la convexité de sa courbure la veiné bronchiale droite. Cette veine, après avoir donné quelques rameaux à l'œsophage, pénètre dans le poumon avec la bronche dont elle suit les distributions. L'azygos fournit aussi au même endroit de petites veines qui vont à la trachée-artère, à l'œsophage, à la partie supérieure du péricarde, aux glandes bronchiales et aux tuniques de l'aorte et de la pulmonaire.

Lorsque l'azygos est arrivée au-devant des vertèbres, elle donne quelquefois la veine inter-costale supérieure droite, laquelle fournit au quatrième espace inter-costal, au troisième, au second, et quelquefois même au

premier.

En descendant le long de la partie antérieure de la colonne veriébrale, l'azygos fournit antérieurement plusieurs rameaux qui vont à la partie postérieure du médiastin, à l'œsophage et à l'aorte. Parmi ces rameaux, il y en a deux ou trois plus inférieurs que les autres, lesquels s'étendent jusqu'à la partie moyenne du diaphragme et à la partie inférieure de l'œsophage. Quelquefois elle donne une seconde bronchiale droite. Dans ce trajet, l'azygos donne aussi les veines inter-costales inférieures droites et quelquefois même les gauches. Cependant les dernières naissent souvent d'une grosse branche qui sort de l'azygos, et qu'on nomme demiazygos.

La demi-azygos naît plus haut ou plus bas,

suivant que l'inter-costale supérieure gauche fournit à un plus grand nombre d'espaces intercostaux, ou que quelques inter-costales moyennes naissent du tronc même de l'azygos. En général, son origine répond à la sixième ou à la septième côte. Elle passe derrière l'aorte, se courbe en bas, et descend sur la partie antérieure gauche de la colonne vertébrale parallèlement au tronc qui lui a donné naissance, et semblable à lui, si ce n'est qu'elle est plus petite. Dans quelques sujets, on trouve deux demi-azygos. Cette veine, outre les inter-costales inférieures gauches, donne un grand nombre de ramifications à l'œsophage, au médiastin et à la partie moyenne du diaphragme. Elle communique en divers endroits avec l'azygos par de petits rameaux transverses. Enfin, lorsqu'elle est arrivée à la partie inférieure de la poitrine, elle pénètre dans le bas-ventre, tantôt seule, tantôt avec l'aorte, et se termine en s'anastomosant avec l'artère rénale gauche, ou avec la première lombaire, et quelquefois même aussi avec la veine cave inférieure.

Les veines inter-costales qui naissent à droite de l'azygos et à gauche de cette veine ou de la demi-azygos, suivent la marche et la distribution des artères du même nom. Les rameaux qu'elles envoient dans le canal vertébral par les trous de conjugaison, communiquent avec les sinus demi-circulaires de la moëlle de l'épine. Ces veines communiquent aussi plus ou mois entr'elles vers l'extrémité postérieure des côtes

par des rameaux perpendiculaires.

#### DES VEINES SOUS-CLAVIÈRES.

Les veines sous clavières résultent de la bifurcation de la veine-cave supérieure. Elles s'étendent depuis la fin de cette veine jusqu'à la première côte de chaque côté, au-devant de l'extrémité inférieure du scalène antérieur. Leur longueur et leur direction sont différentes relativement à la situation de la veine-cave. Celle du côté droit est beaucoup plus courte : elle monte un peu obliquement de dedans en dehors et de devant en arrière. Celle du côté gauche est beaucoup plus longue : sa direction est presque transversale. Elle passe un peu audessus de la crosse de l'aorte, et au-devant de l'artère sous-clavière droite, de la carotide et de la sous-clavière gauche.

La sous-clavière droite fournit la thyroidienne inférieure, l'inter-costale supérieure, la vertébrale et les jugulaires, distinguées en ex-

terne et en interne.

La sous-clavière gauche donne naissance aux mêmes veines; en outre elle fournit la mammaire interne et quelquefois de petites veines pectorales internes, semblables à celles que nous avons dit plus haut naître du tronc de la veine-cave supérieure, et qui sont connues sous les noms de veines thymique, médiastine, péricardine et compagne du nerf diaphragmatique.

#### Des Veines mammaires internes.

La mammaire interne droite naît de la partie antérieure de la veine-cave supérieure, un peu au-dessous de l'angle de sa bifurcation. La mammaire interne gauche sort de la sous-clavière de son côté par un tronc qui lui est commun avec l'inter-costale supérieure. Chacune de ces veines descend avec l'artère de son côté, derrière les cartilages des côtes, jusqu'à la partie inférieure de la poitrine où elle se divise en deux branches, dont l'une est externe et l'autre interne. La première se détourne en dehors, et continue de descendre derrière les cartilages des côtes inférieures. La seconde se porte derrière le muscle droit du bas-ventre, jusqu'à l'ombilic où elle s'anastomose avec l'épigastrique.

Ces veines donnent en général les mêmes rameaux que les artères mammaires internes, au thymus, au péricarde, au diaphragme, aux intervalles des vraies côtes et aux muscles abdominaux. Elles s'anastomosent avec les thorachiques, les inter-costales et les épigastriques. Les rameaux de la droite communique avec

ceux de la gauche derrière le sternum.

#### Des Veines thyroidiennes inférieures.

L'origine des veines thyroïdiennes inférieures est differente : celle du côté droite naît de la partie supérieure de la bifurcation de la veine cave, au dessus de la mammaire interne, et quelquefois de la sous-clavière droite. Celle du côté gauche naît de la sous-clavière de son côté. Il y a des sujets où elles naissent des jugulaires internes. Ces veines montent audevant de la trachée-artère en s'écartant un peu l'une de l'autre jusqu'à la partie inférieure de la glande thyroïde. Leurs rameaux se distribuent à cette glande, au larynx, à la trachée-

artère, aux glandes bronchiales, au thymus, et aux muscles sterno-hyoïdiens et thyroïdiens. Ces rameaux se réunissent en formant des espèces d'arcades; ils s'anastomosent avec ceux des veines thyroïdiennes supérieures et moyennes.

#### Des Veines inter-costales supérieures.

La veine inter-costale supérieure droite manque quelquefois, au lieu que la gauche existe

toujours.

La première naît de la partie postérieure de la sous - clavière. Elle descend en dehors et se porte au premier espace inter - costal, souvent au second, et rarement au troisième. En quelque endroit qu'elle se termine, elle s'anastomose avec un rameau ascendant de l'azygos. Du reste, les rameaux que cette veine fournit aux intervalles pour lesquels elle est destinée, se distribuent de la même manière que ceux des autres veines inter-costales.

La veine inter-costale supérieure gauche est beaucoup plus grosse que la droite, et fournit un plus grand nombre de rameaux. Elle naît de la sous-clavière gauche, très-près de la mammaire interne, et quelquefois par un tronc qui lui est commun avec cette veine. Delà, elle descend en dehors, derrière l'aorte et la pulmonaire, et gagne la colonne vertébrale. Lorsqu'elle est parvenue à la troisième vertèbre du dos, elle donne des rameaux à l'aorte et une branche assez considérable qui monte au premier espace inter-costal, au second et quelquefois au troisième. Ensuite elle descend plus ou moins bas, et donne aux espaces inter-costaux

suivans, jusqu'au septième et quelquefois même

jusqu'au huitième.

Cette veine produit aussi la bronchiale gauche, laquelle, après avoir donné des rameaux à l'aorte, à l'œsophage et aux glandes bronchiques, pénètre dans le poumon avec la bronche

dont elle accompagne les ramifications.

En outre, la veine inter-costale supérieure gauche donne des rameaux à la plèvre, au médiastin, au péricarde, à la trachée-artère, à l'œsophage et au diaphragme. Dans certains sujets, elle fournit la thymique gauche et la compagne du nerf diaphragmatique du même côté.

#### De la Veine vertébrale.

La veine vertébrale naît de la sous-clavière, plus en dehors que la veine jugulaire interne, ou de l'inter-costale supérieure. Elle monte entre le muscle grand droit antérieur de la tête et le scalène anterieur, et après avoir donné quelques rameaux à la partie inférieure du cou, elle se divise en deux branches, une externe et l'autre

interne.

La première monte le long du cou, sur les apophyses transverses des vertèbres jusqu'à l'occiput, et se distribue aux muscles voisins et aux tégumens. Elle communique avec la branche interne par des rameaux transverses qui pénètrent dans les intervalles des apophyses transverses des vertèbres du cou, et qui sont en aussi grand nombre que ces intervalles. Elle fournit assez souvent le rameau qui passe par le trou mastoïdien pour s'ouvrir dans le sinus latéral de la dure-mère.

La branche interne ou profonde donne d'abord

un rameau qui accompagne l'artère cervicale postérieure, et qui vient quelquefois de la sous-clavière ou de l'axillaire. Ensuite elle monte dans l'espèce de canal formé par la suite des trous pratiqués à la base des apophyses transverses des vertèbres du cou. Elle est renfermée dans ce canal avec l'artère vertébrale; quelquefois cependant elle a un conduit particulier. Dans chaque intervalle des vertèbres, elle fournit deux rameaux, dont l'un se porte en arrière et se distribue aux muscles du cou, et l'autre s'enfonce dans le canal vertébral et communique avec les sinus vertébraux.

Lorsque cette branche est arrivée au voisinage du grand trou occipital, elle se détourne en dehors, au - dessus de la première vertèbre et de l'artère vertébrale, et se termine dans les muscles voisins. Dans cet endroit, elle fournit un rameau qui passe par le trou condyloïdien postérieur de l'occipital, et va s'ouvrir dans le sinus latéral. Ce rameau n'existe guère que dans

les sujets où le trou mastoïdien est bouché.

## De la Veine jugulaire externe.

La veine jugulaire externe est beaucoup moins grosse que l'interne. Elle naît de la partie supérieure de la sous-clavière, plus en dehors que la jugulaire interne, tantôt par une et tantôt par deux racines qui ne tardent pas à se réunir. Cette veine monte un peu obliquement de derrière en devant sur la partie latérale antérieure du cou, entre le muscle peaucier et le sternocléido-massoïdien. Elle fournit d'abord quelques branches assez considérables, qui se distribuent aux muscles du cou, et à ceux de

l'épaule. Après ces branches, la jugulaire externe ne donne plus le long du cou que quelques rameaux sous-cutanés peu considérables. Dans certains sujets, elle fournit de sa partie inférieure une branche qui passe au-dessus ou au-dessous de la clavicule, et va s'anastomoser

avec la veine céphalique.

Lorsque la jugulaire externe est arrivée audessous de la glande parotide, elle s'enfonce dans son épaisseur et communique bientôt avec la jugulaire interne par une branche assez grosse, mais fort courte. Quelquefois, au lieu d'une seule branche, on en voit plusieurs qui, après quelques lignes de chemin, se réunissent en faisant des aréoles ou mailles, et représentent cette grosse et courte branche.

Quoi qu'il en soit, cette communication donne naissance à une veine qui accompagne l'artère carotide externe, et qui, après avoir donné la veine auriculaire postérieure et quelquefois l'occipitale, se divise en deux branches, dont l'une est la maxillaire interne, et l'autre la

temporale.

On trouve souvent une seconde veine jugulaire externe, laquelle naît de la sous-clavière, et quelquefois de la veine jugulaire interne. Cette veine monte sur la partie latérale du cou, plus antérieurement que la précédente, et se termine vers l'angle de la mâchoire, en communiquant avec la labiale et avec les autres veines voisines.

#### DE LA VEINE JUGULAIRE INTERNE.

La veine jugulaire interne est d'un calibre trèsconsidérable : il faut pourtant observer qu'elle n'est pas aussi grosse que les injections anatomiques la font paroître. La jugulaire droite semble être la continuation du tronc de la veine cave supérieure. La gauche naît du milieu de

la sous-clavière du même côté.

Chacune des jugulaires interne monte le long de la partie antérieure du cou, au côté externe de la carotide primitive, couverte par les muscles sterno-mastoïdien, sterno-hyoïdien, sterno-thyroïdien, omoplat-hyoïdien et peaucier. En chemin, elle donne quelques rameaux cutanés qui forment une espèce de réseau, et d'autres petites veines qui vont à la glande thyroïde, et

qu'on nomme thyroidiennes moyennes.

Lorsque la veine jugulaire interne est arrivée au niveau de la partie supérieure du larynx, elle fournit la thyroïdienne supérieure; un peu plus haut, elle donne le tronc commun de la linguale et de la pharyngienne, ensuite la labiale, puis une branche assez considérable qui monte en dehors, et va s'anastomoser avec la jugulaire externe. Après quoi la jugulaire interne monte avec l'artère carotide interne, couverte par l'apophyse styloïde du temporal et les muscles qui s'y attachent, et va gaguer le trou déchiré postérieur de la base du crâne où elle communique avec le sinus latéral de la dure mère.

Dans certains sujets, lorsque la veine jugulaire interne est arrivée vis-à-vis la partie supérieure du laryux, elle se divise en deux troncs, dont l'un est placé plus en dehors, et l'autre plus en dedans.

Le premier, plus considérable, se courbe d'abord un peu en dedans; ensuite il devient plus droit et monte jusqu'au trou déchiré pos-

térieur.

Le second, plus petit, fournit la veine thyroïdienne supérieure, le tronc commun de la linguale et de la pharyngienne, et la labiale; après quoi il s'unit avec la jugulaire externe, et concourt à la formation de la veine qui accompagne l'artère carotide externe.

## De la Veine thyroidienne supérieure.

La veinc thyroïdienne supérieure naît de la jugulaire interne, vis-à-vis le bord supérieur du cartilage thyroïde, tantôt par une, et tantôt par deux racines distinctes qui ne tardent pas à se réunir. Elle descend en dedans et en devant avec l'artère du même nom, passe au-devant du muscle sterno-thyroïdien, et s'avance jusqu'à la partic moyenne de la glande thyroïde, où elle s'anastomose par arcade avec celle du côté opposé.

La veine thyroïdienne supérieure donne souvent à la langue une branche considérable qu'on appeile veine ranine. Cette veine accompagne le nerf de la neuvième paire, et donne des rameaux à tous les muscles de la langue. La thyroïdienne supérieure donne aussi quelquefois la labiale, ou bien elle communique avec cette veine par une branche fort grosse. Ensuite elle fournit

des rameaux au larynx, au pharynx, à l'œsophage et aux muscles du voisinage; mais cette veine se distribue principalement à la glande thyroïde. Elle communique avec celle du côté opposé, et avec les veines thyroïdiennes moyenne et inférieure.

## De la Veine linguale.

La veine linguale est tantôt fort grosse, et tantôt fort petite. Elle naît de la veine jugulaire interne par un tronc qui lui est commun avec la pharyngienne. Dans certainssujets, elle vient de la ranine, ou de quelque autre tronc veineux voisin. Cette veine accompagne l'artère du même nom, donne de nombreux rameaux aux muscles de la langue, et concourt à la formation du réseau veineux qui se remarque sur la face supérieure de cet organe, entre l'épiglotte et le trou de Morgagni.

## De la Veine pharyngienne.

La veine pharyngienne naît du tronc de la jugulaire interne, en commun avec la linguale. On la voit naître quelquefois de la thyroïdienne supérieure, ou de la labiale. Elle se porte sur la face postérieure du pharynx, où elle fournit un grand nombre de branches qui s'anastomosent avec celles du côté opposé, et forment une espèce de réseau.

#### De la Veine labiale ou faciale.

La veine labiale ou faciale naît du tronc de la jugulaire interne, au dessus de la linguale. Dans certains sujets, elle est formée par le concours de deux branches, dont l'une vient de la jugulaire interne et l'autre de l'externe. Il est beaucoup plus rare de la voir naître entièrement de la veine jugulaire externe. La veine labiale accompagne l'artère du niême nom, mais elle est beaucoup moins flexueuse qu'elle.

Avant de monter sur l'arc de la mâchoire inférieure, elle donne plusieurs branches, parmi lesquelles on distingue la veine palatine infé-

rieure et la submentale.

La veine palatine inférieure accompagne l'artère du même nom: elle donne d'abord quelques rameaux au ptérigoïdien interne, au périoste de la mâchoire, et au muscle styloglosse; ensuite elle va gagner les amygdales, le pharynx et le voile du palais, et se perd dans

ces parties.

La veine submentale vient quelquesois de la thyroïdienne supérieure ou de la linguale : elle se porte de derrière en devant entre le corps de la mâchoire et le ventre antérieur du digastrique, et donne à ces parties, ainsi qu'au milohyoïdien, au peaucier et à la glande maxillaire. Elle donne aussi une branche assez considérable qui accompagne le conduit de Warthon, et se distribue à la langue et à la glande sublinguale.

En montant le long de la face, la veine labiale donne des rameaux qui accompagnent ceux de l'artère du même nom, et se distribuent aux muscles, aux graisses et aux tégumens de toutes les parties du visage. Lorsqu'elle est arrivée sur le côté de la racine du nez, elle prend le nom de veine angulaire. Dans cet

endroit, elle donne des rameaux aux paupières, et s'anastomose avec quelques branches de la veine ophtalmique: elle s'anastomose aussi avec celle du côté opposé. Après quoi elle monte sur le front, où elle prend le nom de veine frontale ou préparate, et s'y partage en plusieurs branches qui s'étendent jusqu'au sommet de la tête, et communiquent avec les veines temporales et avec les occipitales.

#### De la Veine occipitale.

La veine occipitale naît tantôt de la jugulaire externe, tantôt de l'interne, et rarement de la vertébrale. Elle accompagne l'artère du même nom, et répand ses rameaux entre les muscles de la partie supérieure et postérieure du cou, et dans les tégumens de la partie postérieure de la tête. Elle communique avec les veines temporale et frontale.

#### De la Veine maxillaire interne.

La veine maxillaire interne naît de la jugulaire externe, ou plutôt du tronc veineux qui accompagne l'artère carotide externe, et qui est formé par l'anastomose de la veine jugulaire interne avec l'externe. Elle accompagne l'artère du même nom, et donne des branches qui suivent les ramifications de cette artère, à l'exception de l'artère ményngée moyenne de la dure-mère qui n'a point de veine semblable. En outre, la veine maxillaire interne donne plusieurs rameaux qui concourent avec d'autres nés de la labiale et de la pharyngienne, à former un plexus veineux dans lequel se dégorgent les petites veines qui sortent du crâne par quelques-uns des trous dont la base de cette boîte osseuse est percée.

#### De la Veine temporale.

Lorsque le tronc veineux qui accompagne l'artère carotide externe a fourni la veine maxillaire interne, il prend le nom de veine temporale. Cette veine monte devant l'oreille avec l'artère temporale, et fournit comme elle la veine transversale de la face, la veine temporale movenne, et des rameaux moins considérables qui se distribuent à l'oreille, au conduit auditif externe et à l'articulation de la mâchoire inférieure. Après quoi elle s'avance sur la tempe et se divise en deux branches, dont l'une est antérieure et l'autre postérieure. Ces deux branches répandent un grand nombre de rameaux sur les parties latérales et supérieures de la tête, et s'anastomosent en devant avec la frontale; en arrière, avec l'occipitale; et sur le sommet de la tête, avec celle du côté opposé.

#### Suite de la Veine jugulaire interne.

Lorsque la veine jugulaire interne est arrivée au trou déchiré postérieur, elle se dilate et forme une espèce d'ampoule, que l'on nomme le golfe de la jugulaire interne. Cette ampoule est ordinairement plus grande du côté droit que du côté gauche: elle est logée dans un enfoncement qui appartient au temporal et à l'occipital, et qu'on nomme fosse jugulaire. C'est dans cette ampoule que se rend, en passant par

le trou déchiré postérieur, le sinus latéral de la dure-mère, et par son intermède, tous les autres sinus de cette membrane, les veines du

cerveau et celles de l'œil.

Les veines du cerveau naissent des différens sinus de la dure-mère, mais principalement des sinus latéraux, du sinus longitudinal supérieur et du sinus droit. Ces veines suivent les anfractuosités du cerveau, et occupent particulièrement la face supérieure de cet organe. Leurs ramifications rampent par-tout dans l'épaisseur de la pie-mère, et ce n'est qu'après s'être divisées et subdivisées jusqu'à devenir capillaires, qu'elles pénètrent dans la substance même du cerveau.

Outre les veines qui rampent sur la surface du cerveau, il y en a deux et quelquefois seulement une qui naissent de l'extrémité antérieure du sinus droit, et qu'on appelle grandes veines de Galien. Ces veines pénètrent dans les ventricules latéraux, marchent dans l'épaisseur de la membrane qui unit les plexus choroïdes, et distribuent leurs ramifications à ces plexus et à toutes les parties qui se trouvent dans les ven-

tricules latéraux.

Les veines de l'œil procèdent d'un tronc veineux qu'on nomme veine ophtalmique. Cette veine naît de la partie antérieure du sinus caverneux, et rarement du sinus pétreux supérieur. Elle entre dans l'orbite par la partie la plus large de la fente sphénoïdale, et accompagne l'artère du même nom.

Les branches que la veine ophtalmique fournit, sont, la centrale du nerf optique, la lacrymale, la sus-orbitaire, les ciliaires, les musculaires, les ethmoïdales antérieure et postérieure, et les palpébrales. Après avoir donné ces branches, le tronc de la veine ophtalmique sort de l'orbite, et s'anastomose par deux ou trois rameaux avec la veine labiale.

#### DE LA VEINE AXILLAIRE.

Lorsque la veine sous-clavière est sortie de la poitrine, et qu'elle est parvenue au-devant de l'extrémité inférieure du muscle scalène antérieur, elle prend le nom de veine axillaire. Cette veine se glisse entre la clavicule et la première côte, et va gagner l'aisselle en accompagnant l'artère du même nom.

La veine axillaire donne les veines thorachiques, l'acromiale, la scapulaire commune et les circonflexes. Ces veines accompagnent les artères du même nom et se distribuent de la même manière qu'elles. En outre, la veine axillaire donne deux branches considérables qui répandent leurs rameaux au-dessous des tégumens du bras, de l'avant-bras et de la main, et que l'on connoît sous le nom de veine céphalique et de veine basilique.

## De la Veine céphalique.

La veine céphalique se sépare de l'axillaire au niveau de la tête de l'humérus. Elle marche de derrière en devant et de haut en bas, et gagne bientôt l'intervalle qui sépare le deltoïde du grand pectoral. Dans cet endroit, elle communique avec une branche qui naît du commencement de l'axillaire ou de la veine jugulaire

externe, et qui passe tantôt au-dessous, tantôt au-dessus de la clavicule. Ensuite la céphalique continue de descendre entre le grand pectoral et le deltoïde, puis le long du bord externe du biceps jusqu'auprès du pli du bras. Dans ce trajet, elle donne un assez grand nombre de rameaux qui se répandent sous les tégumens communs, et communiquent avec ceux de la basilique.

Lorsque la céphalique est arrivée un peu audessus du pli du bras, elle fournit deux branches, dont l'une est la médiane céphalique, et

l'autre la radiale superficielle.

La médiane céphalique varie beaucoup pour la grosseur suivant les sujets. Elle descend obliquement de dehors en dedans vers le milieu du pli du bras à côté du tendon du biceps, et s'unit bientôt avec une branche semblable fournie par

la basilique.

La radiale superficielle est beaucoup moins grosse que la médiane céphalique. Elle descend le long de la partie antérieure externe de l'avantbras jusqu'au voisinage du poignet. En chemin, elle fournit un grand nombre de rameaux qui s'anastomosent entr'eux et avec d'autres rameaux de la médiane moyenne et de la basilique.

Après avoir fourni ces deux branches, la veine céphalique descend le long de la partie externe de l'avant - bras, et répand de côté et d'autre plusieurs rameaux qui s'anastomosent avec les veines voisines. Arrivée à la partie inferieure de l'avant-bras, elle gagne la partie postérieure externe de la main, et se porte dans l'intervalle du premier et du second os du métacarpe, où elle prend le nom de céphalique du pouce. Elle répand sur le dos de la

main un grand nombre de rameaux qui s'anastomosent avec ceux de la cubitale, et concourent à la formation du réseau veineux dont cette partie est couverte.

#### De la Veine basilique.

La veine basilique est plus grosse que la céphalique, et paroît être la continuation du tronc même de l'axillaire. Elle descend le long de la partie interne du bras jusqu'au voisinage de la tubérosité interne de l'humérus. Dans ce trajet, elle donne plusieurs rameaux souscutanés qui s'anastomosent avec ceux de la céphalique.

Lorsque la veine basilique est arrivée vers la tubérosité interne de l'humérus, elle se partage en trois branches, dont l'une est la médiane basilique, et les deux autres les cubitales superficielles, distinguées en externe et en

interne.

La médiane basilique descend obliquement de dedans en dehors, au - devant de l'aponévrose et du tendon du biceps, et de l'artère brachiale dont elle croise la direction à angle très-aigu, et s'unit bientôt avec la veine médiane céphalique. De cette union, il résulte deux branches, une profonde et l'autre superficielle. La première s'enfonce avec le tendon du biceps derrière le rond pronateur, et s'anastomose avec les veines radiales et cubitales. La seconde est appelée veine médiane moyenne; elle descend le long de la face antérieure de l'avant bras, entre les tégumens et l'aponévrose jusqu'au voisinage du poignet. En chemin, elle jette de côté et d'autre plusieurs rameaux qui

communiquent avec ceux de la céphalique et

de la cubitale.

La veine cubitale externe est ordinairement assez petite. Elle descend sur la partie interne et antérieure de l'avant-bras, et ne s'étend pas

au-delà de sa partie inférieure.

La cubitale interne, plus considérable, peut être regardée comme la suite de la basilique. Elle descend le long de la partie interne de l'avant-bras, gagne insensiblement sa face postérieure, et après avoir répandu plusieurs rameaux sur cette face, elle s'avance jusque sur la partie interne du dos de la main où elle prend le nom de salvatelle. Elle répand sur le dos de la main un grand nombre de rameaux qui forment avec ceux de la céphalique une espèce de réseau, d'où partent des ramifications qui descendent sur la face postérieure des doigts.

Il est à remarquer que la distribution des veines superficielles de l'avant-bras varie beaucoup, et qu'on trouve à peine deux sujets sur

lesquels elle soit exactement la même.

#### Des Veines bruchiales.

Lorsque la veine axillaire est arrivée vis-àvis le tendon du grand pectoral, elle se divise
en deux branches, qui prennent le nom de
veines brachiales. Ces veines descendent avec
l'artère du même nom, l'embrassent d'espace
en espace par de petits rameaux de communication qu'elles s'envoient réciproquement, et
donnent des branches qui correspondent à
celles qui sont fournies par cette artère. Lorsqu'elles sont parvenues à la partie inférieure du
bras, elles se divisent chacune en deux branches, qui accompagnent par tout les artères

TRAITÉ D'ANATOMIE.

radiale et cubitale, et se distribuent aux mêmes parties et de la même manière que ces artères, excepté qu'elles fournissent un plus grand nombre de rameaux.

#### DE LA VEINE CAVE INFERIEURE.

La veine cave inférieure s'étend depuis l'oreillette droite jusqu'à l'union de la quatrième vertèbre des lombes avec la cinquième. Cette veine est plus grosse que la veine cave supérieure. Elle commence à l'extrémité inférieure de l'oreillette droite; delà elle descend un peu obliquement de gauche à droite et de derrière en devant, et après deux ou trois lignes de chemin, elle sort du péricarde, et traverse aussitôt la partie aponévrotique du diaphragme à laquelle ce sac membraneux est fortement collé.

Arrivée au-dessous du diaphragme, la veine cave inférieure passe dans une échancrure du bord postérieur du foie, entre le grand lobe et le lobe de Spigellius, qui l'embrassent en devant et à droite, pendant qu'à gauche et en arrière elle est pour ainsi dire à nu. Dans certains sujets, elle est environnée de tous côtés par la substance du foie. Dans cet endroit, elle forme une légère courbure, dont la convexité est à droite, et la concavité à gauche, et son calibre est un peu moins grand qu'au dessous du foie.

· Après que la veine cave inférieure a traversé le bord postérieur du foie, elle descend de devant en arrière et de droite à gauche, se place au côté droit de l'artère aorte, et marche avec elle sur la partie antérieure droite des vertèbres des lombes jusqu'à l'union de la quatrième avec la cinquième, où elle se divise en deux grosses branches qu'on nomme les veines ilia-

ques primitives.

Les branches que la veine-cave inférieure fournit, sont les veines diaphragmatiques inférieures, les veines hépatiques, la veine capsulaire droite, les veines rénales, la veine spermatique droite, les veines lombaires et la veine sacrée moyenne; en outre, elle fournit quelques petits rameaux qui vont aux parties voisines, telles que l'aorte, les graisses, les glandes lombaires et la partie postérieure du péritoine.

#### Des Veines diaphragmatiques inférieures.

Les veines diaphragmatiques inférieures sont au nombre de deux : elles naissent de la veine-cave inférieure, tantôt au-dessous, tantôt au-dessus du diaphragme : quelquefois elles tirent leur origine des grosses veines hépatiques. Ces veines accompagnent les artères du même nome, et se distribuent comme elles aux capsules atrabilaires, au tissu cellulaire du péritoine et sur-tout au diaphragme. Elles envoient au-dedans de la poitrine quelques rameaux qui se répandent sur l'œsophage, le péricarde et le médiastin. Elles s'auastomosent avec les veines que le diaphragme reçoit des mammaires internes, des inter-costales inférieures et de l'azygos.

## Des Veines hépatiques.

Le nombre des veines hépatiques n'est pas 3.

constant : quelquesois il s'en trouve trois ou quatre. Elles naissent de la partie antérieure de la veine-cave ventrale, au moment où elle passe dans l'échancrure du bord postérieur du foie. Celle qui est à droite est la plus grosse de toutes : elle s'enfonce dans le lobe droit du foie, descend obliquement de gauche à droite et de devant en arrière, et ne tarde pas à se diviser en plusieurs grosses branches qui se partagent elles-mêmes en d'autres branches plus petites, et dont les ramifications se répandent de tous côtés dans la substance du foie. La veine hépatique gauche pénètre obliquement de haut en bas et de derrière en devant dans le lobe gauche du foie, et produit un grand nombre de branches et de rameaux. Quand il y a une troisième veine hépatique, elle pénètre dans la partie moyenne du foie, ou dans le lobe de Spigellius. Outre les grandes veines hépatiques dont je viens de parler, on en trouve d'autres petites au nombre de six ou sept, lesquelles s'introduisent de côté et d'autre dans la substance du foie.

# Des Veines capsulaires.

Les veines capsulaires sont au nombre de deux, une droite et l'autre gauche. La droite naît presque toujours de la veine-cave inférieure; quelquefois cependant on la voit naître de la rénale. La gauche naît de la rénale de son côté. Ces veines se portent en dehors, s'enfoncent dans le sillon de la face antérieure des capsules, et fournissent un grand nombre de ramifications qui se perdent dans la substance de ces organes : elles envoient aussi

quelques rameaux à la partie inférieure du diaphragme et au tissu cellulaire du voisinage.

#### Des Veines rénales ou émulgentes.

Les veines rénales sont au nombre de deux, une à droite et l'autre à gauche; elles naissent à angle presque droit des parties latérales de la veine-cave. La droite est un peu moins grosse et moins longue que la gauche : elle descend un peu obliquement au-devant de l'artère rénale, s'avance vers la sinuosité du rein droit, et donne en chemin quelques rameaux qui vont à la capsule atrabilaire et aux graisses voisines. La veine rénale gauche est plus grosse et plus longue : elle marche transversalement au-devant de l'aorte et de l'artère rénale de son côté, et donne en chemin la veine spermatique, la capsulaire et quelques veines adipeuses.

Avant de s'introduire dans les reins, les veines rénales se divisent en plusieurs branches. Ces branches répondent au milieu de la sinuosité de ces organes, et sont situées les unes devant et les autres derrière les artères rénales : elles produisent un grand nombre de ramifications qui accompagnent par-tout celles

de ces artères.

# Des Veines spermatiques.

Les veines spermatiques sont au nombre de deux, une de chaque côté. L'origine de ces veines présente beaucoup de variétés : la droite naît de la partie antérieure de la veine cave interieure au-dessous de la rénale, tantôt par

14 ..

une, tantôt par deux racines qui se réunissent bientôt pour ne former qu'un seul tronc; dans certains sujets, elle est formée de la réunion de deux branches, dont l'une vient de la veinecave, et l'antre de la veine rénale de son côté.

La gauche naît de la veine rénale de son côté, par une ou deux racines : il est rare de la voir naître du tronc même de la veine-cave

inférieure.

Quelle que soit l'origine des veines spermatiques, elles descendent obliquement de dedans en deliors, derrière le péritoine; et lorsqu'elles sont arrivées au-devant du muscle psoas, vers la partie inférieure des reins, elles se divisent en plusieurs rameaux qui s'entre-croisent et forment une espèce de plexus qu'on a appelé corps pampiniforme. Ce plexus est traversé par l'artère spermatique. En descendant, les veines spermatiques donnent des ramifications aux capsules atrabilaires, à la substance adipeuse qui environne les reins, aux uretères et au tissu cellulaire du péritoine. Quelquesunes de ces ramifications pénètrent dans le mésentère où elles s'anastomosent avec les rameaux de la veine mésentérique, ce qui établit une communication entre la veine-cave et la veine-porte.

Dans l'homme, l'espèce de plexus formé par les rameaux de la veine spermatique, sort du ventre à travers l'anneau inguinal, devient plus épais en s'approchant du testicule, et se divise en deux parties, dont l'une pénètre dans

cet organe et l'autre va à l'épididyme.

Dans la femme, les veines spermatiques vont aux ovaires, aux trompes de Fallope, aux ligamens larges et à la matrice.

#### Des Veines lombaires.

Les veines lombaires sont ordinairement au nombre de quatre de chaque côté. Elles naissent des parties latérales et postérieures de la veine-cave inférieure, tantôt séparément, tantôt par des troncs communs. On voit quelquefois une ou plusieurs de ces veines naître de l'une des iliaques. Quoi qu'il en soit, les veines lombaires marchent transversalement de dedans en dchors avec les artères du même nom, s'enfoncent entre le corps des vertebres et le muscle psoas qui en reçoivent quelques ramifications, et vont ensuite se distribuer aux muscles des lombes et à ceux de l'abdomen. Elles envoient dans le canal vertébral des rameaux qui communiquent avec les sinus vertébraux. Ces veines s'anastomosent avec les veines inter-costales inférieures, l'épigastrique et l'iliaque antérieure. Elles communiquent entre elles par des branches plus ou moins longitudinales, et celles d'un côté s'anastomosent devant la colonne vertébrale, avec celles du côté opposé, par des branches transversales.

#### De la Veine sacrée moyenne.

La veine sacrée moyenne naît ordinairement de la partie postérieure de la bifurcation de la veine-cave inférieure. Cependant il n'est pas rare de la voir sortir de l'une des iliaques primitives, et particulièrement de la gauche; elle descend sur la face antérieure de l'os sacrum, et se distribue de la même manière et aux mêmes parties que l'artère dont elle porte le nom.

# DES VEINES ILIAQUES PRIMITIVES.

Lorsque la veine-cave inférieure est arrivée à l'union du corps de la quatrième vertèbre des lombes avec la cinquième, elle se divise en deux branches qu'on nomme les veines iliaques primitives ou communes. Ces veines descendent en s'écartant l'une de l'autre. La gauche passe derrière l'artère iliaque primitive droite dont elle croise la direction, et se place au côté interne et postérieur de l'artère iliaque primitive gauche. La droite passe derrière l'artère iliaque primitive de son côté, et se place à sa partie interne et postérieure. Quand elles sont arrivées vis-à-vis l'union du sacrum avec l'os des îles, elles se divisent en deux branches qui sont l'iliaque interne ou l'hypogastrique, et l'iliaque externe. Cette division se trouve à un travers de doigt environ au-dessous de celle des artères iliaques primitives.

#### DE LA VEINE ILIAQUE INTERNE OU HYPOGASTRIQUE.

La veine iliaque interne ou hypogastrique s'enfonce dans le bassin, derrière l'artère du même nom, et fournit les branches suivantes: la veine sacrée latérale, l'iléo-lombaire, l'obturatrice, la fessière ou iliaque-postérieure, la honteuse interne, l'ischiatique, l'hémorrhoiz dale moyenne, les vésicales; et dans la femme,

les utérines et les vaginales. Ces veines se distribuent de la même manière que les artères dont elles portent le nom; mais elles en diffèrent en ce qu'elles sont plus grosses et qu'elles fournis-

sent un plus grand nombre de rameaux.

Les veines vésicales forment de chaque côté un plexus remarquable sur les parties latérale, postérieure et inférieure de la vessie, et sur les vésicules seminales. De ces plexus réunis audessus et au-devant de la glande prostate, partent plusieurs branches qui passent sous la symphyse du pubis, et se réunissent aux veines honteuses pour former une espèce de plexus d'où sortent les veines de la verge. Parmi ces veines, il y en a une plus considérable que les autres, laquelle règne sur la face supérienre de la verge, dans le sillon qui résulte de l'union des corps caverneux. Cette veine, après avoir donné plusieurs branches à la peau de cette partie, s'enfonce dans le gland et s'y perd par un grand nombre de ramifications. Elle est quelquefois double et même triple : elle s'anastomose avec celles que la verge reçoit de la ernrale ou de la veine saplaène. Les autres veines de la verge s'enfoncent dans le corps caverneux, et s'y perdent par un grand numbre de rameaux, qui communiquent dans plusients endroits avec ceux de la veine superficielle.

# DE LA VEINE ILIAQUE EXTERNE.

La veine iliaque externe descend obliquement de dedans en dehors, avec l'artère du même nom au côté interne de laquelle elle est située. Dans son trajet, elle ne fournit ordinairement aucune branche; mais avant de sortir par dessous le ligament de Fallope, elle donne en dehors la veine iliaque antérieure, et en dedans la veine épigastrique.

#### De la Veine iliaque antérieure.

La veine iliaque antérieure naît de la partie externe et inférieure de l'iliaque externe. Elle passe derrière l'artère iliaque externe, et remontant en dehors, elle s'approche de l'épine antérieure et supérieure de l'os des îles. Dans ce trajet, elle donne quelques rameaux au muscle iliaque et au péritoine; après quoi elle se divise en deux branches qui accompagnent celles de l'artère du même nom, et se perdent dans les muscles larges du bas-ventre.

#### De la Veine épigastrique.

La veine épigastrique naît de la partie interne et inférieure de l'iliaque externe. Elle descend en dedans, et après avoir donné quelques rameaux qui accompagnent le cordon des vaisseaux spermatiques, et d'autres qui se joignent à l'obturatrice, elle se courbe de bas en haut, et remonte avec l'artère du même nom vers le bord externe du muscle droit. Elle s'enfonce derrière ce muscle, et continue de monter sur sa face postérieure jusqu'au niveau de l'ombilic, où elle s'anastomose avec la mammaire interne. Les rameaux de cette veine se portent aux muscles du bas-ventre et au péritoine : ils communiquent avec ceux de la mammaire interne, des inter-costales inférieures et des lombaires.

# DE LA VEINE CRURALE.

Lonsque la veine iliaque externe est sortie de dessous le ligament de Fallope, elle prend le nom de veine crurale ou fémorale. Cette veine descend le long de la partie antérieure et interne de la cuisse avec l'artère du même nom, située d'abord à son côté interne, et bientôt après à sa partie postérieure. Après avoir donné quelques rameaux aux graisses et aux glandes de l'aine, ainsi qu'aux parties de la génération, la veine crurale fournit la grande saphène ou saphène interne; ensuite elle donne les veines circonflexes externe et interne, et la veine profonde de laquelle partent les perforantes. Ces veines diffèrent des artères du même nom, en ce qu'elles sont plus grosses et qu'elles fournissent un plus grand nombre de rameaux. Du reste, leur distribution est si ressemblante à celle de ces mêmes artères, qu'il suffit de les indiquer.

### De la grande Veine saphène ou saphène interne.

La grande veine saphène naît de la partie antérieure interne de la crurale, à un pouce environ du ligament de Fallope. Elle perce aussitôt l'aponévrose fascia lata, et donne quelques petits rameaux aux glandes de l'aine et aux tégumens, et d'autres plus considérables qui vont aux parties externes de la génération, sous le nom de veines honteuses externes. Ensuite elle descend le long de la partie antérieure interne de la cuisse, au-dessous des tégumens, et audevant du muscle couturier dont elle suit la

direction. En chemin, elle donne plusieurs branches qui se répandent au-dessous des tégumens des parties antérieure, interne et postérieure de la cuisse.

Lorsque la grande veine saphène est arrivée à la partie inférieure de la cuisse, elle passe sur la partie interne et postérieure du condyle interne du fémur, et gagne la partie supérieure du tibia. Elle descend ensuite le long de la partie interne et antérieure de la jambe, et donne un nombre considérable de branches qui se répandent sous les tégumens, et s'anastomosent avec celles de la saphène externe. Arrivée à la partie inférieure de la jambe, la grande saphène passe au-devant de la malléole interne, et se porte sur le pied. Elle marche le long de la partie interne de la face supérieure du pied; et lorsqu'elle est arrivée à l'extrémité postérieure du premier os du métatarse, elle se courbe de dedans en dehors, et s'anastomose avec la petite saphène, pour former une arcade dont la convexité, qui est tournée en devant, fournit un grand nombre de rameaux qui se répandent sous les tégumens de la face supérieure des orteils. La saphène interne jette sur le dos du pied un grand nombre de branches qui s'anastomosent entr'elles et avec celles de la petite veine saphène.

# DE LA VEINE POPLITÉE.

Lorsque la veine crurale a traversé le bord, externe du muscle troisième adducteur de la cuisse, elle prend le nom de veine poplitée. Cette veine descend dans le creux du jarret, placée d'abord derrière l'artère poplitée et ensuite à son côté externe. Elle fournit des veines analogues aux ramifications de cette artère, et qui se distribuent aux mêmes parties et de la même manière qu'elles; en outre, elle produit une branche cutanée, à laquelle on donne le nom de petite saphène ou de saphène externe.

Lorsque la veine poplitée est arrivée vers le milieu du bord externe du muscle poplité, elle donne la veine tibiale antérieure. Ensuite elle descend l'espace d'environ un pouce, et se divise en deux branches, qui sont la veine péronière et la tibiale postérieure. Ces veines ne tardent pas à se diviser chacune en deux branches qui accompagnent les artères du même nom, et se distribuent de la même manière qu'elles.

## De la petite Veine saphène ou saphène externe.

La petite veine saphène ou saphène externe naît plus ou moins haut de la partie postérieure de la poplitée. Elle descend entre les tégumens de la partie postérieure externe de la jambe et le muscle jumeau externe. En chemin, elle jette un assez grand nombre de branches qui se répandent sous les tégumens, et s'anastomosent avec celles de la grande saphène. Lorsqu'elle est arrivée à la partie inférieure de la jambe, elle passe au-devant de la malléole externe pour se rendre sur le pied dont elle suit le bord externe. Vers l'extrémité postérieure des os du métatarse, elle se courbe de dehors en dedans pour former l'arcade dont il a été parlé à l'occasion de la grande saphène. La petite saphène jette sur le dos du pied plusieurs rameaux qui s'anastomosent avec ceux de la grande sapliène. et contribuent à la formation du réseau veineux dont cette partie est couverte.

#### DE LA VEINE PORTE.

La veine porte est une grande veine particulière dont les branches se répandent, d'un côté dans la substance du foie, et de l'autre sur l'estomac, les intestins et les autres viscères qui servent à la digestion. La partie de la veine porte qui se ramifie dans le foie, est connue sous le nom de veine porte hépatique. Celle qui est hors du foie et qui se répand sur les viscères qui servent à la digestion; s'appelle veine porte ventrale.

#### De la Veine porte hépatique.

Le tronc de la veine porte hépatique est aussi appelé sinus de cette veine. Il est couché horizontalement dans le sillon transversal du foie, et continu avec le tronc de la veine porte ventrale, dont il semble être la bifurcation. Ces deux troncs veineux ne sont point perpendiculaires l'un à l'autre; ils forment un angle obtus à droite, et aign à ganche. La partie du sinus de la veine porte hépatique, qui est à la droite du tronc de la veine porte ventrale, est fort grosse, mais elle a peu de longueur. Celle qui est à la gauche du même tronc est beaucoup plus longue, et occupe la plus grande partie du sillon transversal, où elle est couverte par l'artère hépatique et par les conduits biliaires : elle se rétrécit à mesure qu'elle s'éloigne de son origine et qu'elle approche de l'extrémité gauche du sillon transversal, endroit où la branche droite de la veine ombilicale venoit autrefois se

rendre.

La partie droite du sinus de la veine porte hépatique fournit plusieurs branches : ordinairement ces branches sont au nombre de trois principales, une antérieure, une postérieure et une droite. La partie gauche du même sinus fournit un nombre de branches qui est indéterminé et qui varie dans les différens sujets.

La veine porte hépatique se distribue dans le foie à la manière des artères : les grosses branches qu'elle produit se divisent en plusieurs autres, qui fournissent des rameaux, et ensuite des ramifications qui vont toujours en décrois-

sant.

# De la Veine porte ventrale.

Le tronc de la veine porte ventrale s'étend depuis le sinus de la veine porte hépatique jusques derrière le pancréas. Il est renfermé dans le faisceau des vaisseaux qui appartiennent au foie, et situé à la partie postérieure de ce faisceau. Sa direction est oblique de haut en bas, de derrière en devant et de droite à gauche. Sa grosseur est considérable; cependant elle est beaucoup moindre que celle de la veine cave inférieure.

Dans son trajet, le tronc de la veine porte ventrale donne plusieurs rameaux qui sont pour l'ordinaire les veines cystiques, la veine pylorique, la veine coronaire stomachique, la veine duodénale, et une petite veine hépatique particulière qui se perd dans l'épaisseur du lobe de Spigellius, auquel elle distribue le sang qu'elle reçoit du tronc de la veine porte ventrale, ce qui la fait différer essentiellement des autres branches que cette veine fournit, lesquelles versent dans son tronc le sang dont elles sont

remplies.

Les veines cystiques sont au nombre de deux; elles prennent naissance de la partie droite du tronc de la veine porte ventrale, très - près de l'union de ce tronc avec celui de la veine porte hépatique: quelquefois elles naissent séparément; mais le plus souvent elles ont un petit tronc commun qui se divise presqu'aussitôt: dans certains sujets, une de ces veines naît de la partie droite du sinus de la veine porte hépatique. Quoi qu'il en soit, ces veines accompagnent les artères du même nom, et se distribuent comme elles dans les tuniques de la vésicule du fiel.

La veine pylorique naît de la partie supérieure idutione de la veine porte ventrale, un peu plus en devant que la veine cystique. Elle se porte vers le pylore, marche de droite à gauche le long de la petite courbure de l'estomac, et s'anastomose avec l'extrémité de la veine coronaire stomachique. Les rameaux de la veine pylorique se distribuent au pylore, aux deux faces de l'estomac, et au commencement du duodénum. Ils s'anastomosent avec ceux de la gastro-épiploïque droite et de la duodénale.

La veine coronaire stomachique naît du côté gauche du tronc de la veine porte ventrale, près du pancréas; quelquefois elle vient du tronc de la splénique. Elle marche de droite à ganche sur le bord supérieur du pancréas, et s'avance jusqu'à l'orifice cardiaque ou œsophagien de l'estomac. Lorsqu'elle y est parvemue, elle donne deux gros rameaux qui envi-

ronnent cet orifice, l'un en devant, l'autre en arrière, et qui se répandent sur la partie inférieure de l'œsophage, sur les deux faces de l'estomac, et même sur sa grosse extrémité où ils s'anastomosent avec les vaisseaux courts. Ensuite la coronaire stomachique se contourne de gauche à droite, et marche le long de la petite courbure de l'estomac, jusques vers le pylore où elle s'anastomose avec la pylorique. Les rameaux nombreux qu'elle fournit se répandent sur les deux faces de l'estomac et s'y anastomosent avec les gastro-épiploïques droite et gauche.

La veine duodénale naît de la partie droite du tronc de la veine porte ventrale, non loin de la veine coronaire stomachique. Elle passe derrière le canal cholédoque qui en reçoit quelques rejetons, et se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent au commencement du duodé-

num et à la partie droite du pancréas.

Lorsque le tronc de la veine porte ventrale est parvenu derrière le pancréas, il se divise en deux branches, dont l'une est la mésentérique supérieure, et l'autre la splénique.

# De la Veine mésentérique supérieure.

La veine mésentérique supérieure ou grande veine mésaraïque est beaucoup plus guosse que la splénique, et paroît être la continuation du tronc même de la veine porte ventrale. Elle passe derrière le pancréas, au devant de la portion transversale du duodénum, et descend dans le mésentère, collée à l'artère mésentérique supérieure, dont elle suit la direction et les distributions. Elle donne de son côté droit

quatre grosses branches, qui sont la gastroepiploique droite et les trois coliques droites, distinguées en supérieure, en moyenne et en inférieure, et de son côté gauche un assez grand nombre de branches qui vont aux intestins

grêles.

La veine gastro-épiploique droite naît de la mésentérique supérieure, immédiatement audessous du pancréas, quelquefois séparément, mais le plus souvent par un tronc qui lui est commun avec la colique droite supérieure. Elle donne d'abord des rameaux au pancréas et au duodénum; ensuite elle se porte vers le pylore, s'engage entre les deux lames du feuillet antérieur du grand épiploon, et marche sur la grande courbure de l'estomac, jusqu'à la partie moyenne de ce viscère où elle s'anastomose avec la gastro-épiploïque gauche. Dans son trajet, elle fournit un grand nombre de rameaux, dont les uns se répandent sur les deux faces de l'estomac, et les autres se ramifient dans le grand épiploon.

La colique droite supérieure naît très - haut du tronc de la grande mésentérique. Elle s'engage aussitôt dans l'épaisseur du mésocolon transverse, et ne tarde pas à se diviser en deux branches, une gauche et l'autre droite. La première se courbe de droite à gauche, marche le long du bord postérieur de la portion transversale du colon jusqu'à son extrémité gauche, où elle s'anastomose avec la branche ascendante de la colique gauche supérieure. La seconde se porte vers l'extrémité droite de la portion transversale du colon, et s'anastomose avec la branche ascendante de la colique droite

moyenne.

La veine colique droite moyenne naît du côté droit du tronc de la mésentérique supérieure, tantôt séparément, et tantôt en commun avec la colique droite supérieure. Elle se porte vers la partie droite de l'intestin colon, et après avoir parcouru environ deux pouces de chemin, elle se divise en deux branches, dont l'une descend pour s'anastomoser avec la branche ascendante de la colique droite inférieure, et l'autre remonte pour s'unir avec la branche droite de la

colique droite supérieure.

La colique droite inférieure est plus grosse que la précédente, et naît un peu plus bas qu'elle. Elle descend obliquement de dedans en dehors, et se porte vers l'union du cœcum avec le colon. Avant d'y arriver, elle se divise en deux branches principales, une supérieure et l'autre inférieure. La première remonte le long de la portion droite du colon pour s'anastomoser avec la branche inférieure de la colique droite moyenne. La seconde descend vers la fin de l'iléon, et va s'ouvrir dans l'extrémité du tronc de la grande mésentérique.

Les arcades formées par les anastomoses des veines coliques droites donnent naissance à un grand nombre de rameaux qui se portent à la portion transversale du colon, à la portion droite de cet intestin, au cœcum, à son appen-

dice, et même à la fin de l'iléon.

Le côté gauche du tronc de la grande mésentérique donne naissance à un assez grand nombre de branches qui vont aux intestins grêles. Les deux supérieures sont fort grosses et séparées par un grand intervalle. Elles se partagent en plusieurs autres branches qui se portent principalement au duodénum et au commencement

J. 15

de l'iléon. Les quatre ou cinq suivantes sont moins grosses et plus rapprochées. Les autres, dont on ne peut déterminer le nombre, deviennent de plus en plus petites. Ces veines accompagnent les branches de l'artère mésentérique supérieure, et forment comme elles des arcades, dont les dernières, c'est-à-dire, celles qui sont les plus proches des intestins, produisent deux rangées de petites veines qui embrassent le conduit intestinal et se ramifient dans ses tuniques.

### De la Veine splénique.

La veine splénique est moins grosse que la mésentérique supérieure. Elle marche transversalement de droite à gauche, le long de la face postérieure du pancréas, logée avec l'artère du même nom dans un sillon qui se remarque sur cetteface. Sa marche est un peu flexueuse. La première branche que la splénique fournit est celle qu'on nomme la veine mésentérique inférieure, ou la petite veine mésaraique, ou bien encore la veine hémorrhoidale interne. Ensuite elle donne presque toujours une branche peu considérable, laquelle peut être nommée veine coronaire stomachique gauche. Cette branche monte vers l'orifice cardiaque de l'estomac, où elle se divise en deux rameaux, dont l'un se porte à l'extrémité inférieure de l'œsophage qu'il embrasse, et l'autre marche le long de la petite courbure de l'estomac, et s'ouvre dans la coronaire droite.

Après cela la veine splénique donne un nombre considérable de petites branches qui se distribuent au pancréas. Lorsqu'elle est arrivée à l'extrémité gauche de ce corps glanduleux, elle fournit une branche assez considérable, qui porte le nom de veine gastro-épiploïque gauche. Cette veine s'engage entre les deux lames de l'épiploon gastro-colique, gagne la grande courbure de l'estomac, et la parcourt de gauche à droite jusqu'à la partie moyenne de ce viscère, où elle s'anastomose avec l'extrémité de la gastro-épiploïque droite. Dans son trajet, elle donne des branches qu'on peut distinguer en gastriques et en épiploïques. Les premières, plus grosses et plus nombreuses, se répandent sur les deux faces de l'estomac et s'y anastomosent avec la coronaire. Les secondes se ramifient dans l'épiploon gastro-colique, et s'anastomosent avec les autres veines de ce repli membraneux.

Après avoir fourni la gastro-épiploique gauche, la veine splénique donne plusieurs petites branches qui vont à la grosse extrémité de l'estomac, sous le nom de vaisseaux courts. Ensuite elle gagne la scissure de la rate, et se divise en plusieurs rameaux qui pénètrent dans la substance de ce viscère avec les branches de l'artère splénique.

# De la Veine mésentérique inférieure ou petite mésaraïque.

La mésentérique inférieure naît ordinairement du commencement de la splénique, et quelquefois de l'angle de la bifurcation du tronc de la veine porte ventrale. Elle descend entre l'aorte et la portion gauche du colon, derrière la portion du péritoine qui va former la lame gauche du mésentère, ensuite entre les deux lames du mésocolon iliaque, puis derrière l'in-

testin rectum jusqu'à l'anus.

Immédiatement après sa naissance, la veine mésentérique inférieure donne quelques rameaux au pancréas et à la portion transversale du duodénum : ensuite elle donne de son côté gauche trois branches qui sont les coliques gauches, et qu'on peut distinguer en supérieure,

en moyenne et en inférieure.

La colique gauche supérieure se porte vers l'union de l'arc du colon avec la portion lombaire gauche de cet intestin, et après deux ou trois pouces de chemin, elle se divise en deux branches, dont l'une remonte vers la partie gauche de l'arc du colon pour s'anastomoser avec la branche gauche de la colique droite supérieure fournie par la mésentérique supérieure, et l'autre se porte presque horizontalement à la partie gauche du colon, et s'anastomose avec la branche ascendante de la colique gauche moyenne.

La veine colique gauche moyenne vient quelquesois d'un tronc qui lui est commun avec la colique gauche supérieure. Elle se porte vers la portion gauche du colon; mais avant d'y arriver, elle se divise en deux branches, une ascendante et l'autre descendante. La première remonte pour s'anastomoser avec la colique gauche supérieure, et la seconde descend pour

s'unir avec la colique gauche insérieure.

La veine colique gauche inférieure se dirige vers le commencement de l'S du colon, et se divise en deux branches, dont l'une remonte pour s'anastomoser avec la colique gauche moyenne, et l'autre descend pour s'unir avec une des branches que la mésentérique inférieure fournit un peu plus bas. Les arcades fornices par les veines coliques gauches donnent naissance à un grand nombre de rameaux qui vont à l'extrémité gauche de la portion transversale du colon, à sa partie gauche et au commence-

ment de sa portion iliaque.

Après la colique gauche inférieure, la mésentérique inférieure fournit plusieurs branches considérables qui sont destinés pour l'S du colon et pour la partie supérieure du rectum. Toutes ces veines s'anastomosent entr'elles, et forment des aréoles ou mailles comme les artères qu'elles accompagnent. Enfin, la mésentérique inférieure répand sur l'intestin rectum un grand nombre de rameaux qui l'embrassent de côté et d'autre, et l'accompagnent jusqu'à son extrémité inférieure.

La veine porte ventrale fait véritablement les fonctions de veine, c'est-à-dire, qu'elle reprend le sang qui a été distribué aux viscères qui servent à la digestion, et le verse dans la veine porte hépatique, laquelle le distribue dans le foie à la manière des artères, ou, ce qui revient au même, en le faisant passer du tronc dans les branches, des branches dans les rameaux, et

de ceux-ci dans les ramifications.

#### DE LA VEINE OMBILICALE.

La veine ombilicale est particulière au fœtus. Cette veine a ses racines dans le placenta. Les veines de ce corps spongieux forment sur sa face interne un réseau assez serré, dont les branches se dirigent toutes vers l'insertion du

cordon ombilical, et se réunissent pour donner naissance au tronc de la veine ombilicale. Ce tronc parcourt avec les artères ombilicales toute la longueur du cordon ombilical. Ces trois vaisseaux sont unis ensemble par le moyen d'un tissu cellulaire dont les cellules sont remplies d'une mucosité claire, gélatineuse et coagulable. La veine ombilicale se contourne en spirale, mais en général elle est moins tortueuse que les artères; c'est ce qui fait qu'elle est plus courte qu'elles.

Lorsque cette veine est arrivée à l'ombilic du fœtus, elle pénètre dans le ventre par l'anneau ombilical. Quand elle y est entrée, elle monte de gauche à droite, enfermée dans l'épaisseur du ligament suspensoire du foie. Arrivée au bord antérieur de ce viscère, elle s'enfonce dans la partie antérieure du sillon horizontal, et le parcourt en montant de gauche à droite et de devant en arrière. Sa grosseur augmente un peu à mesure qu'elle se porte en arrière.

Depuis le placenta jusqu'au foie, la veine ombilicale ne donne aucune branche; mais lorsqu'elle est arrivée dans le sillon horizontal, elle jette à droite et à gauche un grand nombre de branches qui se perdent dans la substance de ce viscère. Celles qui vont à gauche sont plus grosses, plus nombreuses, et s'éloignent moins de la direction du tronc qui les produit. Qu'elques rameaux s'élèvent de la partie supérieure de ce tronc, mais ils vont moins loin.

Lorsque la veine ombilicale est arrivée à la réunion du sillon transversal avec l'horizontal, elle forme une espèce de tête arrondie de laquelle sortent deux branches considérables, qu'on peut

distinguer en postérieure et en droite.

La postérieure est connue sous le nom de canal veineux : elle naît un peu plus haut que la branche droite. Sa direction est à-peu-près la même que celle du tronc ombilical, c'est-à-dire, qu'elle marche de devant en arrière, et et un peu de gauche à droite et de bas en haut, le long de la partie postérieure du sillon horizontal. Elle se dilate un peu, et s'ouvre dans le veine cave inférieure. Le canal veineux s'insère quelquefois immédiatement dans la veine cave, quelquefois il s'insère dans celle des veines hépatiques qui est la plus à gauche, et forme, par sa réunion avec cette veine, un tronc très-gros et très-court, qui s'ouvre dans la veine cave, immédiatement au dessous du diaphragme.

La branche droite de l'extrémité arrondie du tronc ombilical sort de cette extrémité un peu plus bas et plus antérieurement que le canal veineux. Elle est plus grosse que ce canal, et fait un angle aigu avec lui; de sorte qu'entre l'orifice de cette branche et celui du canal veineux, l'on aperçoit une espèce d'éperon qui s'avance beaucoup dans la cavité du tronc de l'ombilicale. Cette branche marche de gauche à droite, et forme une légère courbure, dont la convexité, qui est tournée en arrière, fournit une petite branche qui se partage aussitôt en deux rameaux, lesquels se plongent dans le lobe

de Spigellius.

Après un trajet d'environ quatre lignes, la branche droite de l'ombilicale s'unit au tronc de la veine porte, dont la direction est de has en haut, et de gauche à droite. Cette branche, fortifiée presque de moitié par le tronc de la veine porte, forme un canal court, dont la capacité est double de la sienne. Ce canal, qu'on appelle veine du lobe droit du foie, ou confluent de la veine ombilicale et de la veine porte, après un trajet de deux ou trois lignes, se divise en deux et quelquefois en trois branches principales. Ces branches marchent suivant la direction du tronc qui les a produites, c'est-à-dire, de gauche à droite. Elles se divisent aussitôt en plusieurs petits troncs, ceux - ci en plusieurs branches qui se subdivisent en une multitude étonnante de rameaux. Ces rameaux occupent à-peu-près les deux tiers du lobe droit du foie ou la moitié de la substance totale de ce viscère. Ils marchent tous de gauche à droite, conformément à la direction des troncs auxquels ils

doivent leur origine.

La veine ombilicale a pour usage de porter au fœtus le sang du placenta. Après la naissance, cette veine devenue inutile, et comprimée par l'action du diaphragme et des muscles abdominaux, se rétrécit, s'oblitère et se convertit en une espèce de ligament. Cette oblitération arrive plus tôt ou plus tard : on a trouvé la veine ombilicale ouverte à l'âge de dix - huit, vingt, trente et trente-cinq ans; et l'on a vu des hémorragies dangereuses qui étoient fournies par cette veine, soit qu'elle eût été blessée, ou qu'elle se fût ouverte spontanément. La distribution de la veine ombilicale et son oblitération après la naissance, rendent aisément raison des phénomènes du développement et de l'accroissement du foie, comme nous le dirons en parlant de ce viscère.

## DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES, OU ABSORBANS EN GÉNÉRAL.

Les vaisseaux lymphatiques ou absorbans, sont des conduits minces et transparens qui contiennent une liqueur claire que l'on nomme lymphe.

On considère dans les vaisseaux lymphatiques en général leur conformation externe, leur

structure et leurs usages.

# DE LA CONFORMATION EXTERNE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

La conformation externe des vaisseaux lymphatiques comprend leur situation, leur grandeur, leur figure, leur direction, leur origine, leur réunion, leurs anastomoses et leur terminaison.

### De la situation des Vaisseaux lymphatiques.

Les vaisseaux lymphatiques sont répandus dans toutes les parties du corps; mais leur situation varie suivant leur rapport avec l'habitude extérieure du corps et les plans qu'on y distingue. En considérant la situation des vaisseaux lymphatiques par rapport aux plans, on dit qu'ils sont situés à la partie antérieure, postérieure, etc., d'un membre ou d'un viscère, selon qu'ils sont plus près du plan antérieur, postérieur, etc. En considérant la situation de

ces vaisseaux par rapport à l'habitude extérieure du corps, on dit qu'ils sont situés superficiellement ou profondément, ou plutôt on les distingue en superficiels et en profonds, suivant qu'ils rampent sous la peau, ou qu'ils marchent dans l'interstice des muscles. Cette distinction des vaisseaux lymphatiques en superficiels et en profonds n'est pas bornée à ceux des membres; elle s'étend aussi à ceux des viscères et des organes. Les vaisseaux lymphatiques superficiels des extrémités du corps accompagnent les veines cutanées, et sont singulièrement plus nombreux qu'elles; il y a souvent quatorze ou quinze troncs qui accompagnent une veine cutanée. Les lymphatiques profonds accompagnent les artères, et leur nombre est au moins double, chaque artère étant communément accompagnée de deux veines et deux vaisseaux lymphatiques.

### De la grandeur des Vaisseaux lymphatiques.

Les vaisseaux lymphatiques sont beaucoup plus petits que les artères et les veines; mais leur calibre varie beaucoup suivant les différens sujets: en général, ils sont plus amples dans les sujets hydropiques et dans ceux dont les glandes lymphatiques sont engorgées que chez les autres. Dans le système artériel, il y a une proportion gardée entre le tronc et les branches qui en partent, et chacune de ces dernières est toujours plus petite que le tronc, en sorte que les branches en général diminuent graduellement de volume, en se divisant de nouveau à mesure qu'elles s'éloignent du tronc primitif. On trouve encore une pareille disposition dans

le systême veineux, quoiqu'elle ne soit pas si régulière dans toute son étendue. Mais dans le systême lymphatique, la disproportion entre le tronc et les branches, relativement au volume, est singulièrement remarquable. On voit quelquefois des vaisseaux lymphatiques qui partent d'une glande de l'aine, être aussi volumineux que le canal thorachique vers le milieu de sa longueur. La même chose s'observe dans beaucoup d'autres endroits.

### De la figure des Vaisseaux lymphatiques.

Les vaisseaux lymphatiques sont en général cylindriques; c'est-à-dire, que leur diamètre reste le même, tant qu'ils ne reçoivent point de rameaux; mais cette figure est interrompue dans beaucoup d'endroits par des dilatations plus ou moins considérables. Lorsque les vaisseaux lymphatiques sont distendus par l'injection, ils paroissent noueux ou comme articulés en différens endroits, à cause des valvules qui se rencontrent dans leur intérieur.

### De la direction des Vaisseaux lymphatiques.

La direction des vaisseaux lymphatiques est différente suivant qu'ils sont parallèles, perpendiculaires ou inclinés à l'axe du corps. Lorsqu'ils sont parallèles à l'axe du corps, leur direction est verticale; s'ils sont perpendiculaires à cet axe, leur direction est horizontale; et lorsqu'ils sont inclinés sur le même axe, leur direction est oblique. Mais quelle que soit la direction des vaisseaux lymphatiques par rapport à l'axe du corps, on observe qu'ils sont

presque tous flexueux, et qu'ils forment des contours plus ou moins considérables.

De l'origine, de la réunion, des anastomoses et de la terminaison des Vaisseaux lymphatiques.

Les vaisseaux lymphatiques ont plusieurs sources; ils naissent par des radicules excessivement déliées, et qu'on peut apercevoir à l'œil nu ; 1.º de la surface extérieure du corps ; 2.º de la surface interne des fosses nasales, de la bouche, du pharynx, du larynx, de la trachée-artère, des bronches, de l'œsophage, de l'estomac, du conduit intestinal, de la vessie, de l'urètre, de la matrice, du vagin, de la vésicule du fiel et de tous les conduits excréteurs en général; 3.º de la surface des cavités internes du corps, telles que la poitrine, le basventre, etc., et de celle des viscères contenus dans ces cavités; 4.º des parois des cellules du tissu cellulaire répandu dans toutes les parties du corps. Il est vraisemblable que les vaisseaux lymphatiques naissent aussi de la surface interne des vaisseaux sanguins; mais cette origine n'est point encore bien avérée.

Les radicules par lesquelles les vaisseaux lymphatiques naissent des divers endroits que nous venons d'indiquer, se réunissent pour former des rameaux qui, par leurs replis et leurs anastomoses multipliés, composent un réseau trèsdélié. Ce réseau forme en grande partie le tissu des membranes qui tapissent les cavités internes du corps, et celui de la membrane interne des viscères creux.

Du réseau formé par les radicules des vais-

seaux lymphatiques, sortent des rameaux qui se réunissent à l'instar des veines, pour former des branches, lesquelles se réunissent à leur tour pour former des troncs qui parcourent souvent un trajet fort long sans recevoir au-

cune branche apparente.

Lorsque les troncs des vaisseaux lymphatiques, après un trajet plus ou moins long et tortueux, approchent des glandes dans lesquelles ils doivent pénétrer, ils se partagent en un grand nombre de rameaux qui, après de nouvelles divisions et subdivisions, embrassent ces glandes, pénètrent dans leur intérieur et échappent à la vue. Quelques - uns de ces rameaux ne s'y rendent point, mais se portent à d'autres glandes plus éloignées : cependant les vaisseaux lymphatiques passent toujours à travers quelque glandes avant de s'ouvrir dans les principaux troncs du systême lymphatique : il est même ordinaire à presque tous d'en traverser plusieurs.

Les vaisseaux lymphatiques qui entrent dans les glandes par le côté le plus éloigné du canal thorachique, sont appelés déférens. Il sort du côté opposé des mêmes glandes, d'autres vaisseaux moins nombreux qu'on appelle efférens. Les vaisseaux efférens s'élèvent des glandes de la même manière que les vaisseaux déférens y entrent, c'est-à-dire, par des racines extrêmement fines et radiées; mais les vaisseaux efférens sont en général plus gros que les vaisseaux déférens; quelquefois on en trouve qui sont plus gros que le canal thorachique lui-même. Ils se se terminent communément bientôt à d'autres glandes, à l'égard desquelles ils do ven têtre re-

gardés comme des vaisseaux déférens.

Quoique les vaisseaux déférens correspondent aux vaisseaux efférens, ils n'en sont pas moins des vaisseaux parfaitement distincts, et les glandes sont liées et enchaînées, pour ainsi dire, les unes aux autres par différens vaisseaux.

Les branches des vaisseaux lymphatiques ont entr'elles de fréquentes anastomoses ou communications, en sorte que si les valvules n'empêchoient pas le mouvement rétrograde, en poussant l'injection par une des branches, on pourroit injecter la plus grande partie de leur systême. Ces anastomoses ont lieu, non-seulement entre les petites branches, mais encore entre les grands troncs, et même entre les glandes. Delà la raison pourquoi on peut remplir par un seul lymphatique sur le dos du pied, un grand nombre de vaisseaux de ce genre sur la jambe et la cuisse, ainsi qu'un grand nombre de glandes qui se trouvent à l'aine, sur le bord du bassin, sur les vertèbres des lombes, et même le canal thorachique. L'intention de la nature, en formant ces anastomoses, est évidemment de conserver libres nombre de routes par lesquelles la lymphe et le chyle pourroient être charriés dans la masse du sang, quand même plusieurs vaisseaux lymphatiques et le canal thorachique lui - même seroient oblitérés.

Tous les vaisseaux lymphatiques du corps se réunissent dans deux troucs principaux, dont l'un est le canal thorachique, et l'autre le tronc commun des lymphatiques du côté droit du cou et de la tête, et de l'extrémité supérieure droite. Le canal thorachique s'ouvre dans la veine sous-clavière gauche, précisément à la partie postérieure de l'angle que la jugulaire

interne fait avec cette veine. Le tronc commun des vaisseaux lymphatiques du côté droit s'insère dans la veine sous-clavière droite.

#### DE LA STRUCTURE DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

Les parois des vaisseaux lymphatiques sont très-minces et transparentes: elles sont formées de deux tuniques, une externe et une interne. On peut démontrer ces deux tuniques par un procédé fort simple: il consiste à retourner une portion du canal thorachique, et à l'étendre sur un cylindre de verre qui soit un peu plus volumineux que la portion du canal qu'on a; bientôt la tunique interne se déchire, et laisse à découvert l'externe qui est restée entière sous elle.

On ne découvre aucune espèce de fibres dans ces tuniques; cependant si l'on fait attention que les vaisseaux lymphatiques sont très-contractiles, et qu'ils se vident et se resserrent sous l'œil de l'observateur dans les animaux vivans, lorsque l'air froid a accès, ou qu'on les touche avec de l'acide sulfurique ou d'autres stimulans quelconques, on sera porté à croire que leur tunique externe est de nature musculaire et irritable.

Les parois des vaisseaux lymphatiques ont, comme celles des artères et des veines, leurs vasa vasorum. On peut injecter chez les quadrupèdes les artères des tuniques des lymphatiques. On les voit alors se ramifier fort élégamment à travers leurs substances. Ces artères doivent avoir leurs veines correspondantes. Elles

sont sans doute accompagnées aussi de lymphatiques. Les tuniques des vaisseaux lymphatiques ont sans doute aussi des nerfs; mais on n'a pu

encore les apercevoir.

On trouve au-dedans des vaisseaux lymphatiques un grand nombre de replis membraneux qu'on nomme valvules. Ces valvules sont plus ou moins nombreuses suivant les lymphatiques: en général, elles sont beaucoup plus rapprochées entre les glandes et aux membres que par-tout ailleurs. Elles sont assez éloignées dans le canal thorachique, sur-tout vers son milieu; mais on trouve constamment deux valvules à l'endroit où un vaisseau lymphatique aborde ce canal. Les valvules sont toujours disposées par paires, exactement opposées l'une à l'autre, de manière qu'elles ferment entièrement la cavité du vaisseau lorsqu'elles sont éloignées de ses parois.

La figure des valvules est semi-lunaire ou plutôt parabolique: elles adhèrent par leur bord convexe à la paroi du vaisseau; l'autre bord est libre et flottant dans sa cavité: il est constam-

ment dirigé vers le canal thorachique.

Les valvules sont formées par la tunique interne des vaisseaux lymphatiques. Cette membrane les produit en s'avançant de la paroi du vaisseau dans l'intérieur du canal, et en se repliant sur elle-même pour revenir au lieu d'où

elle est partie.

L'usage des valvules n'est point obscur; elles empêchent le mouvement rétrograde du fluide qui circule dans les lymphatiques, Tant que ce fluide est dirigé vers le canal thorachique, il applique, en passant, les valvules contre les parois des vaisseaux, et ne rencontre aucun obstacle;

mais s'il tend à refluer, il écarte les valvules de la paroi des vaisseaux; les bords libres de ces replis se rapprochent et se joignent exactement, de façon que le retour lui devient toutà-fait impossible.

#### DES USAGES DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES.

On convient généralement aujourd'hui que les vaisseaux lymphatiques jouissent d'une propriété par laquelle les fluides qui sont appliqués à leurs orifices, sont pris pour être portés ensuite plus loin dans les vaisseaux sanguins. L'exercice de cette propriété s'appelle absorption ou inhalation.

L'absorption a lieu par-tout où les vaisseaux lymphatiques prennent naissance. Ceux qui naissent de la surface externe du corps, absorbent les fluides qui nous environnent, et les différentes substances qui sont appliquées sur la peau, et que la ténuité de leurs parties rend

susceptibles d'être absorbées.

Les lymphatiques qui naissent de la surface des cavités internes, telles que la poitrine, le bas-ventre, etc., absorbent le fluide qui humecte les parois de ces cavités et la surface des viscères qui y sont renfermés. Ce liquide étant versé continuellement par les vaisseaux exhalans, s'accumuleroit en grande quantité et produiroit l'hydropisie, si les vaisseaux lymphatiques ne l'absorboient constamment. Les lymphatiques qui viennent de la surface interne de l'estomac et du conduit intestinal, absor-

16

bent le chyle, et en général tous les liquides qui sont contenus dans ces viscères. Ceux qui naissent des cellules du tissu cellulaire, prennent le fluide que les vaisseaux exhalans versent dans ces cellules. En un môt, les vaisseaux lymphatiques de toutes les parties du corps prennent constamment les fluides dans lesquels leurs orifices sont plongés; cependant ceux dont ils se chargent plus volontiers sont le chyle et

la lymphe.

Mais comment ces vaisseaux agissent-ils pour prendre les fluides? On a comparé leur action à celle des tubes capillaires dans lesquels les fluides s'élèvent au-dessus de leur niveau par une cause qui n'est pas encore bien connue; mais en examinant les phénomènes de l'absorption, on voit qu'ils ne s'accordent guère avec ceux des tubes capillaires. En effet, si l'on plonge un tube capillaire dans un sluide, ce Iluide le pénètre constamment, s'il ne trouve aucun obstacle; mais les orifices des vaisseaux lymphatiques sont souvent plongés pendant long-temps dans un fluide sans en rien prendre, comme on l'observe dans l'hydropisie; d'où l'on peut inférer que l'absorption des fluides dépend d'une autre puissance que celle des tubes capillaires seulement.

Quoi qu'il en soit, les fluides pris par les vaisseaux absorbans sont poussés en avant et déterminés vers les troncs de ce systême, qui les versent dans les veines sous-clavières. La force contractile des tuniques des vaisseaux absorbans, le monvement des artères et celui des muscles sont les causes qui déterminent les liquides contenus dans ces vaisseaux vers le lieu où ils doivent être portés. L'action de ces causes est singulièrement favorisée par les valvules qui, comme nous l'avons dit plus haut, s'opposent au mouvement rétrograde des fluides.

#### DES GLANDES LYMPHATIQUES EN GÉNÉRAI.

Les glandes lymphatiques ou conglobées sont des corps rougeâtres dans lesquels les vaisseaux lymphatiques se ramifient avant d'arriver aux

troncs communs de leur systême.

Les glandes lymphatiques sont répandues dans presque toutes les parties du corps; ce-pendant on en trouve particulièrement aux aines, aux aisselles, dans le bas-ventre, dans la poitrine et au cou. Elles sont tantôt isolées, et tantôt rassemblées en manière de grappes.

Le volume de ces glandes varie, depuis la vingtième partie d'un pouce, jusqu'à un pouce environ de diamètre. Elles augmentent fréquemment dans les maladies, et acquièrent quelquefois une grosseur extraordinaire. Leur volume est proportionnément plus considérable dans les jeunes sujets que dans ceux qui sont avancés en âge; mais elles ne disparoissent jamais entièrement chez les vieillards, comme on l'a dit.

Les glandes lymphatiques sont ovalaires, mais cette forme n'est pas générale; souvent elles sont globuleuses, quelquefois aplaties, et même dans d'autres cas triangulaires. Elles présentent toujours de légers sillons dans quelques points de leur surface, antérieurement,

postérieurement et sur les côtés, mais pour l'ordinaire dans des points opposés. C'est par ces sillons que les plus gros rameanx des lymphatiques se portent dans les glandes, et qu'ils en sortent.

La couleur des glandes lymphatiques est rougeâtre en général, mais cette couleur varie dans les différentes parties du corps, et selon les circonstances. Celles qui sont immédiatement sous la peau sont plus rouges que celles qui sont renfermées dans le bas-ventre ou la poitrine. Chez les jeunes sujets, elles sont plus rouges que chez les sujets avancés en âge. Celles qui sont situées à la racine des poumons sont bleuâtres et quelquefois noires. Au reste, la couleur des glandes lymphatiques peut varier à raison des fluides qui passent à travers leur substance: ainsi, lors de l'absorption du chyle, les glandes du mésentère sont plus blanches que dans tout autre temps. Dans la jaunisse, les glandes lymphatiques situées aux environs du foie, sont fréquemment jaunâtres, à raison de la bile que les vaisseaux lymphatiques ont absorbée du systême biliaire.

La consistance des glandes lymphatiques varie beaucoup; en général, celles qui sont situées extérieurement, sont plus solides, et soutiennent une plus forte colonne de mercure sans se rompre, que celles qui sont situées dans les cavités de la poitrine et du bas-ventre, et sur-tout que celles du mésentère qui se rompent

aisément.

Les glandes lymphatiques sont environnées d'une membrane ou tunique dont la face externe qui est lisse et brillante, tient aux autres parties par un tissu cellulaire graisseux plus ou moins abondant, et assez lâche pour permettre à celles qui sont situées sous la peau de se mouvoir, en sorte qu'elles peuvent être tirées en bas, poussées en haut, et portées de côté et d'autre. La face interne de cette membrane est unie d'une manière assez intime à la substance des glandes par du tissu cellulaire qui se prolonge dans l'épaisseur de cette substance. La tunique des glandes lymphatiques est mince, ferme, et ne paroît être autre chose qu'une membrane cellulaire condensée, garnie

de vaisseaux sanguins.

La substance des glandes lymphatiques s'aperçoit aussitôt qu'on a enlevé cette membrane.
Elle est celluleuse, molle, flexible, et pénétrée d'un suc blanc, séreux, plus ténu que le
lait; on trouve particulièrement ce suc chez les
jeunes sujets. Il diminue à mesure qu'ils avancent en âge, et ensin il disparoît totalement.
On n'est pas d'accord sur le lieu que ce suc occupe; il est probable cependant qu'il est contenu dans les aréoles du tissu cellulaire, qu'il
est séparé par les artères, et qu'il est de nature
absolument différente de celles des fluides absorbés.

La substance des glandes lymphatiques est absolument formée par les circonvolutions et les divers entrelacemens des vaisseaux sanguins et lymphatiques, unis au moyen d'un tissu cellulaire très-délié.

Les artères des glandes lymphatiques sont fort nombreuses, et viennent de toutes les parties des environs. Lorsqu'elles sont parvenues auprès de ces organes, elles les enveloppent de toutes parts, et s'y prolongent ensuite par une quantité prodigieuse de rameaux. Les ramifications qu'elles répandent dans leur substance sont si nombreuses, qu'après une injection heureuse de cire colorée en rouge, les glandes paroissent comme des masses ovales de vermillon. Ces ramifications accompagnent les troncs, les rameaux et les ramuscules de tous les lymphatiques; elles les suivent même jusqu'à leurs dernières dilatations ou cellules, autour desquelles elles sont entassées et ramassées en bien plus grand nombre encore.

Les veines des glandes lymphatiques abordent de différens côtés, comme les artères dont elles suivent la direction. Elles sont plus volumineuses, et presque en aussi grand nombre qu'elles. Les ramifications qu'elles répandent dans la substance des glandes, n'ont aucune communication immédiate avec celle des lymphatiques, et si le mercure passe quelquefois des unes dans les autres, ce n'est qu'après s'être infiltré dans le tissu cellulaire.

Les vaisseaux lymphatiques qui entrent dans les glandes sont appelés deférens, comme nous l'avons dit plus haut. Les divers trones lymphatiques qui se rendent à une glande, se divisent à son approche en plusieurs branches qui pénètrent toutes dans sa substance. Les branches les plus considérables s'y insinuent immédiatement par les sillons dont nous avons parlé précédemment: les plus petites n'y entrent qu'après avoir rampé à sa surface, et s'y être encore divisées en un grand nombre de rameaux de plus en plus déliés.

Lorsqu'on a injecté ces vaisseaux avec beaucoup de soin, et que toutes les parties de l'a glande sont pénétrées par l'injection, sa surface qui auparavant étoit lisse et polie, à l'exception de quelques sillons, paroît alors couverte d'éminences de diverses figures. Si, à l'aide d'une lentille, on examine très-attentivement ces éminences, on voit qu'elles sont formées par les vaisseaux lymphatiques qui, tantôt rétrécis, tantôt dilatés, et formant en quelque sorte des cellules, sont recourbés sous différens angles, et entrelacés de mille manières. Les éminences sont plus ou moins grandes suivant la dilatation des lymphatiques qui leur donnent naissance; il en est d'autres qui ne sont formées que par les angles, les courbures et les circonvolutions de ces vaisseaux. Il y a plusieurs glandes à la surface desquelles on ne rencontre point ces sortes de dilatations, et qui paroissent formées de vaisseaux lymphatiques entrelacés et entortillés de différentes manières.

Il sort de la surface des glandes d'autres vaisseaux lymphatiques qu'on a appelés efférens, parce qu'ils emportent les fluides que les glandes ont reçus des déférens. Quoique ces vaisseaux correspondent à ceux qu'on nomme déférens, ils n'en sont pas moins des vaisseaux distincts: ils naissent immediatement des cellules superficielles ou profondes, ou niême de la propre substânce des glandes. Leurs ramuscules se réunissent pour former des rameaux dont les plus grands sortent des sillons, et les plus petits des éminences celluleuses et de leurs interstices. Après leur sortie, ces rameaux se réunissent pour former des troncs plus gros et moins nombreux que ceux des vaisseaux déférens, et qui se terminent communément bientôt après dans d'autres glandes, à l'égard desquelles ils doivent être regardés comme des vaisseaux déférens.

Les glandes lymphatiques reçoivent aussi des nerfs; mais ils sont si petits et en si petit nombre, qu'il n'est pas facile de les y démontrer. C'est sans doute ce qui rend ces glandes presque insensibles, comme on l'observe dans les écrouelles.

On ne connoît pas bien encore l'usage des glandes lymphatiques. Cependant, si l'on considère les divisions multipliées des vaisseaux absorbans qui les composent, leurs divers contours, leurs unions répétées, les dilatations et les resserremens qui donnent naissance aux cellules, enfin, les nombreuses communications qu'ils ont entr'eux, on sera porté à croire que la nature, en construisant ces organes, a eu en vue de favoriser le retard et l'élaboration des fluides qui y sont apportés des diverses parties du corps. Au reste, quel que soit l'usage des glandes lymphatiques, il est vraisemblable qu'elles sont d'une utilité plus grande dans les enfans que dans les adultes; car elles sont proportionnément plus grosses, plus molles et plus remplies de sucs chez les premiers que chez les derniers.

#### DES GLANDES LYMPHTIQUES EN PARTICULIER.

Des Glandes thorachiques.

Les premières glandes que l'on trouve dans la cavité de la poitrine, sont situées devant la

partie inférieure du péricarde, au dessus du diaphragme. Elles sont au nombre de trois ou quatre, et leur volume est médiocre. On trouve aussi dans la partie supérieure du bord antérieur du médiastin, d'autres glandes au nombre de trois, quatre ou cinq. Dans le trajet des artères mammaires internes, le long de la partie antérieure de la poitrine, sous les cartilages des côtes, on trouve de petites glandes dont le nombre varie depuis six jusqu'à dix.

Derrière le péricarde, entre les lames du médiastin postérieur, sont plusieurs glandes lymphatiques, couchées sur l'æsophage, et qui, dans la plupart des sujets, sont jetées çà et là

sur toute la longueur de ce canal.

On rencontre presque toujours sur les côtés des vertèbres du dos, entre les extrémités postérieures des côtes, un nombre assez considérable de petites glandes, lesquelles forment une espèce de chaîne qui semble se continuer infé-

rieurement avec les glandes lombaires.

On trouve constamment à la racine des poumons, devant, derrière la trachée-artère et audessous de sa division, un nombre considérable de glandes qui entourent les bronches et accompagnent leurs principaux rameaux assez avant dans les poumons; ce sont les glandes bronchiques. Leur grosseur varie beaucoup. Elles sont quelquefois simples, et quelquefois lobuleuses et composées. Leur couleur est bleuâtre et quelquefois noire. Elles sont molles et remplies d'un suc dont la teinte ressemble à la leur. Il n'est pas rare de voir ces glandes dures et remplies d'une matière plâtreuse, cartilagineuse ou même osseuse.

Quelques - unes des glandes bronchiques se

réunissent souvent avec d'autres qui sont situées tant au - dessus qu'au - dessous de la crosse de l'aorte, entre l'origine des carotides, et qu'on peut appeler glandes cardiaques. Enfin, il est encore quelques glandes qui se continuent aussi des bronchiques, le long de la trachée-artère jusqu'à la partie supérieure de la poitrine.

#### Des Glandes du cou.

Les glandes du cou sont appelées glandes jugulaires, parce qu'elles sont situées sur les côtés du cou, autour des veines jugulaires. Quelquesunes de ces glandes sont placées immédiatement sous le peaucier, entre le sterno-cléidomastoidien et le trapèze, autour de la veine ingulaire externe. Les autres snivent la veine jugulaire interne et l'artère carotide, et se continnent de côté et d'autre avec celles de la partie supérieure de la poitrine. Elles sont moins nombreuses et plus éloignées les unes des autres à la partie inférieure du cou, qu'à la partie supérieure, où elles sont grouppées sur le bord antérieur du muscle sterno-cleido-mastoidien, derrière l'angle de la mâchoire inférieure. Ces glandes se continuent sur les côtés du pharynx et à sa face postérieure, dans le trajet des veincs jugulaires internes et des artères carotides.

On rencontre constamment trois ou quatre glandes lymphatiques entre le corps charnu antérieur du muscle digastrique et le bord inférieur du corps de la mâchoire, autour de la glande maxillaire et de l'artère labiale. Quelques-unes de ces glandes accompagnent cette artère jusques sur la face externe de la

mâchoire. On en trouve aussi deux ou trois petites entre le digastrique et le peaucier, près du menton.

#### Des Glandes de la tête.

Les glandes lymphatiques de la tête sont peu nombreuses: on en trouve toujours deux ou trois derrière l'oreille, sur la région mastoïdienne. Il y en a deux ou trois devant l'oreille, sur la face externe de la glande parotide: d'autres sont situées plus haut sous l'arcade zygomatique. On en rencontre encore quelques - unes sur le muscle buccinateur. On ne trouve aucune glande lymphatique à l'extérieur du crâne, ni à l'intérieur, ni sur les enveloppes du cerveau, ni dans la substance de ce viscère.

#### Des Glandes axillaires.

Ces glandes sont situées dans le creux de l'aisselle, entre les muscles grand pectoral, grand dentelé, grand dorsal et sous scapulaire, autour des vaisseaux axillaires et des branches qui en partent. Leur nombre varie depuis trois jusqu'à six ou sept; leur grosseur est assez considérable, mais elle est différente dans chacune d'elles. Ces glandes se continuent avec d'autres qui sont situées derrière et audessus de la clavicule, autour du plexus brachial, et du commencement des vaisseaux axillaires. Indépendamment de ces glandes, on en trouve ordinairement une ou deux devant la clavicule, entre le muscle grand pectoral et le deltoïde.

#### Des Glandes du bras.

Le nombre des glandes du bras varie beaucoup suivant les sujets: on n'en rencontre quelquetois que trois; d'autres fois il y en a cinq ou
six. Elles sont répandues sur le trajet de l'artère
brachiale, depuis l'aisselle jusqu'auprès de la
tubérosité interne de l'humérus, où l'on en
trouve presque toujours une: les autres sont
placées d'une manière incertaine. On ne trouve
point ordinairement de glandes lymphatiques à
l'avant-bras, ni à la main; cependant dans certains sujets on en voit trois ou quatre à l'avantbras, l'une près la bifurcation de l'artère brachiale, et les autres sur le trajet des vaisseaux
radiaux et cubitaux.

#### Des Glandes du bas-ventre.

Le bas-ventre est de toutes les parties du corps celle où l'on trouve le plus de glandes lymphatiques. On peut distinguer ces glandes à raison des endroits qu'elles occupent, et des viscères auxquels elles appartiennent, en mésentériques, mésocoliques, gastro-épiploïques, hépatiques, pancréatiques, spléniques, lombaires, iliaques internes ou hypogastriques, et iliaques externes.

# Des Glandes mésentériques.

Les glandes mésentériques sont situées dans l'épaisseur du mésentère. Le nombre de ces glandes varie depuis cent trente jusqu'à cent quarante, ou cent cinquante. Elles sont répan-

dues communément çà et là à peu de distance l'une de l'autre; quelquefois cependant elles sont accumulées et disposées par paquets. Il est rare qu'elles approchent les intestins plus près que d'un ou de deux pouces. Comme les vaisseaux absorbans sont très-nombreux sur le jéjunum, les glandes sont plus nombreuses et plus grosses dans la partie supérieure du mésentère qui correspond à cet intestin. La grosseur de ces glandes présente beaucoup de variétés : en général les plus grosses, chez un adulte sain, excèdent rarement le volume d'une amande. Celles qui occupent la racine du mésentère sont plus volumineuses que les autres.

## Des Glandes mésocoliques.

Les glandes mésocoliques appartiennent à l'intestin colon, et sont dispersées le long de cet intestin. Elles sont beaucoup moins nombreuses et moins grandes que les glandes mésentériques. Celles qui appartiennent à la portion lombaire droite du colon, au nombre de cinq ou six, sont situées le long du bord interne de cet intestin, derrière la portion du péritoine qui va former la lame droite du mésentère. Les glandes qui correspondent à la portion transversale du colon, sont placées entre les deux lames du mésocolon transverse. Leur nombre surpasse rarement celui de trente-six ou quarante. Les plus grosses occupent la racine du mésocolon transverse. Les plus petites règnent le long du bord postérieur de la portion transversale du colon. Les glandes qui appartiennent à la portion lombaire gauche du colon sont au nombre de six ou spet : elles sont dispersées le long du côté interne de cette portion, derrière la partie du peritoine qui va former la lame gauche du mésentère. Les glandes de la portion iliaque du colon, sont au nombre de quinze ou vingt: elles sont situées dans l'épaisseur du mésocolon iliaque, le long du bord concave de la portion iliaque du colon. Quelquesunes de ces glandes se continuent derrière la partie supérieure du rectum, dans l'épaisseur du mésorectum.

# Des Glandes gastro-épiploiques.

Les glandes gastro-épiploïques peuvent être distinguées en antérieures et en postérieures. Les antérieures sont situées dans l'épaisseur du grand épiploon, près le bord antérieur de l'estomac. Leur nombre est de quatre ou cinq; elles sont dispersées sur le trajet des artères gastro-épiploïques droite et gauche. Les postérieures, au nombre de cinq ou six, sont situées sur le bord postérieur de l'estomac, dans l'épaisseur de l'épiploon gastro-hépatique, autour de l'artère coronaire stomachique.

# Des Glandes hépatiques, pancréatiques et spléniques.

Les glandes hépatiques sont situées autour de la veine porte, près son entrée dans le foie. Elles forment une espèce de traînée qui est unio avec d'autres glandes qui suivent le trajet de l'artère splénique, et qui reçoivent les vaisseaux lymphatiques de la rate, du pancréas et de l'estomac.

#### Des Glandes lombaires.

Les glandes lombaires sont très-nombreuses et très - grosses. Elles forment une espèce de traînée glanduleuse qui couvre la partie inférieure des pisiers du diaphragme, l'aorte, la veine cave inférieure, et le corps des vertèbres des lombes. C'est de la partie supérieure de ces amas de glandes, ou plutôt des troncs qui en partent, que le canal thorachique prend son origine.

#### Des Glandes iliaques internes ou hypogastriques.

Le nombre des glandes iliaques internes est de huitoudix, plus ou moins, suivant les sujets. Elles sont situées dans l'excavation du bassin, autour des vaisseaux hypogastriques. Quelquesunes de ces glandes se continuent devant le sacrum, derrière l'intestin rectum, où elles se rencontrent avec celles qui sont logées dans l'épaisseur du mésorectum.

#### Des Glandes iliaques externes.

Le nombre des glandes iliaques externes, varie depuis six jusqu'à dix, et même plus. Elles sont situées sur le trajet des vaisseaux iliaques externes. Parmi ces glandes, les unes sont situées entre ces vaisseaux et le muscle psoas, et les autres au côté interne de ces mêmes vaisseaux et sur leur partie antérieure. Elles se prolongent inférieurement jusqu'à l'arcade crurale; supérieurement, elles se conti-

nuent avec les glandes lombaires, au moyen de deux ou trois glandes qui sont situées sur le trajet des vaisseaux iliaques primitifs ou communs.

## Des Glandes inguinales.

Les glandes inguinales sont situées à la partie supérieure et antérieure de la cuisse. Leur nombre varie depuis sept jusqu'à douze ou treize, suivant les sujets. On les distingue en superficielles et en profondes. Les superficielles sont situées entre la peau et l'aponévrose fas-cia lata, autour de la veine saphène interne. Elles varient beaucoup par rapport à leur grosseur, à leur situation et à leur figure. Toutes ces glandes sont unies entr'elles par des vaisseaux lymphatiques qui vont de l'une à l'autre. Les glandes inguinales profondes sont au nombre de deux ou trois. Elles sont situées sous l'aponévrose fascia lata, autour de la partie supérieure de l'artère crurale. Ces glandes sont unies entr'elles et avec les superficielles, par différentes branches lymphatiques qui vont de l'une à l'autre.

## Des Glandes poplitées.

Les glandes poplitées sont situées dans le creux du jarret. Leur nombre varie depuis trois jusqu'à quatre ou cinq. Leur grosseur est différente suivant les sujets; en général, elles sont d'autant plus petites, qu'elles sont plus nombreuses. Ces glandes sont dispersées sur le trajet des vaisseaux poplités, mais le lieu qu'elles occupent est assez incertain, et

varie dans les différens sujets. Elles communiquent entr'elles par des vaisseaux lymphatiques qui vont de l'une à l'autre. On ne trouve pas de glandes lymphatiques plus bas que le jarret; cependant on en remarque quelquefois une vers la partie moyenne supérieure de la jambe, autour de l'artère tibiale antérieure.

## DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES EN PARTICULIER.

La nature des fonctions des vaisseaux lymphatiques exigeroit que l'on commençât par décrire leurs ramifications et leurs rameaux, avant de parler de leurs branches et de leurs troncs; mais cet ordre, le seul qu'on pût suivre lorsque les connoissances sur les vaisseaux lymphatiques n'étoient encore, pour aiusi dire, que des fragmens, est extrêmement embarrassant; c'est pourquoi aujourd'hui que l'histoire de ces vaisseaux est presque aussi complète que celle des artères et des veines, nous pensons qu'il vaut mieux les suivre depuis les troncs communs de leur systême, jusqu'aux parties d'où ils tirent leur origine.

Nous remarquerons, avant d'entrer dans les détails, que les vaisseaux lymphatiques n'observent jamais un ordre aussi constant dans leur nombre, dans leur situation, dans leur trajet, leurs anastomoses et leurs distributions, que les artères et les veines; mais ce qu'il y a de moins constant dans la disposition de ces vaisseaux, c'est l'endroit d'où leurs troncs sortent. Le plus communément ils forment avec

3.

les glandes dans lesquelles ils pénètrent, des espèces de plexus, et c'est de ces plexus de glandes et de vaisseaux lymphatiques, que sortent les troncs communs des branches et des rameaux qui se distribuent aux parties voisines.

La lymphe et les autres fluides absorbés sont versés dans le torrent de la circulation par deux troncs principaux, dont l'un est le canal thorachique, et l'autre le tronc commun des absorbans du côté droit du cou, de la tête et de l'extrémité supérieure droite.

## Du Canal thorachique.

Le canal thorachique est situé dans la poitrine, entre les deux lames du médiastin postérieur. Il s'étend depuis la veine sous-clavière gauche, jusqu'à la première ou à la seconde vertèbre des lombes.

Ce canal commence à la veine sous-clavière gauche, précisément à la partie postérieure de l'angle que cette veine fait avec la jugulaire interne. Son embouchure dans la veine sous-clavière gauche est garnie de deux valvules opposées l'une à l'autre, et dont l'usage est d'empêcher le sang qui coule dans cette veine de s'introduire dans le canal. Ces valvules remplissent encore si bien leurs fonctions après la mort, qu'il est excessivement rare de voir la matière injectée passer de la veine dans le canal thorachique.

Après s'être séparé de la veine sous-clavière gauche, le canal thorachique monte un peu obliquement de devant en arrière et de dedans en dehors, jusque vis-à-vis le bord supérieur du corps de la dernière vertèbre du cou; ensuite il se courbe de haut en bas, et descend

sur le muscle long du cou, derrière l'artère thyroidienne inférieure. Bientôt après il s'enfonce dans la poitrine, se place dans l'épaisseur de la partie postérieure du médiastin, et descend obliquement de gauche à droite, entre l'œsophage et la lame gauche du médiastin, à travers laquelle on peut le voir, lorsqu'il est rempli d'injection colorée, en soulevant le poumon gauche et le portant à droite. Arrivé au niveau de la troisième vertèbre du dos, il se glisse derrière l'œsophage qu'il croise à angle très-aigu, et par lequel il est couvert dans l'étendue qui correspond à la quatrième, à la cinquième et à la sixième des vertèbres dorsales. Vers la partie moyenne du dos, il se dégage de derrière l'œsophage, et se place au côté droit de l'aorte. Il continue de descendre à la droite de cette artère, au-devant de la veine azygos, couvert par la lame droite du médiastin. En descendant il se porte en arrière, de manière que vers la partie inférieure de la poitrine, il est couché sur la partie antérieure et droite du corps des dernières vertèbres du dos. Il pénètre de cette cavité dans celle du bas ventre, en passant entre l'aorte et le pilier droit du diaphragme. Dans tout son trajet, le canal thorachique est un peu flexueux.

Lorsque ce canal est parvenu sur le corps de la première vertèbre des lombes, il s'élargit et forme quelquefois une espèce de poche pyriforme; ensuite il se partage ordinairement en trois troncs qu'on peut regarder comme ses racines. L'espèce d'ampoule ou de poche que le canal thorachique présente dans certains sujets, devant le corps de la première vertèbre des lombes, a été nommée réservoir du chyle; mais cette poche ne se trouve que très-rarement chez l'homme.

Le canal thorachique présente beaucoup de variétés. Il se partage assez souvent, près de la veine sous-clavière, en deux ou trois branches qui ne tardent pas à se réunir ordinairement, de sorte que le canal s'ouvre dans cette veine par un seul tronc; quelquefois cependant ces branches se terminent séparément, et forment autant d'orifices séparés dans la veine sous-clavière. Chacun de ces orifices est garni de deux valvules. Vis-à-vis la septième ou la huitième vertèbre du dos, le canal thorachique se divise assez souvent en deux branches de grosseur inégale, qui se réunissent bientôt en laissant entr'elles une espace que Haller appelle insula. Quelquefois ces deux branches se séparent de nouveau, pour se réunir comme dans le premier cas.

La grosseur du canal thorachique varie considérablement suivant les sujets et suivant les différens points de sa longueur. Dans son commencement, il est ordinairement assez gros et bossclé; il y a même des sujets chez lesquels il est fort dilaté, en sorte que l'on pourroit dire qu'il commence par une espèce de poche, ou par un réservoir tel qu'il se rencontre dans les quadrupêdes. Dans d'autres, ses dimensions sont moindres, et le calibre qu'il présente ne s'éloigne pas beaucoup de celui qu'il doit conserver dans le reste de son étendue. Au-dessus du diaphragme, son calibre diminue, et il devient de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il soit arrivé vers le milieu du dos, où souvent il n'a pas plus d'une ligne de diamètre; après quoi il augmente graduellement, en sorte que près de la veine sous-clavière, son diamètre est de trois lignes environ.

Des Vaisseaux lymphatiques du cou et de la tête.

Presque aussitôt que le canal thorachique s'est séparé de la veine sous-clavière gauche, il fournit, de la convexité de sa courbure, deux ou trois troncs desquels proviennent les vaisseaux lymphatiques du côté gauche du cou et de la tête. Quelquesois un de ces troncs vient de l'angle que la veine sous-clavière forme avec la jugulaire, très-près de l'orifice du canal thorachique: Ces deux ou trois troncs lymphatiques se divisent aussitôt en plusieurs branches qui pénètrent dans les glandes inférieures du con, tant dans celles qui environnent la veine jugulaire interne, que dans celles qui sont situées plus en arrière dans l'espace compris entre le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien et le trapèze. De ces glandes sortent d'autres lymphatiques qui, bientôt après, pénètrent dans des glandes situées plus hant le long de la jugulaire interne et de l'artère carotide. Ces vaisseaux forment, conjointement avec les glandes dans lesquelles ils se ramifient, un des plus grands plexus de lymphatiques qui soient peut-être dans le corps humain. Les rameaux qui sortent de ce plexus forment deux plans de Tymphatiques, un superficiel, et l'autre profond.

Des Vaisseaux lymphatiques superficiels du cou et de la tête.

Les rameaux du plan superficiel des lympha-

tiques du cou et de la tête peuvent être distingnés en postérieurs, en moyens et en antérieurs. Les postérieurs sortent des glandes lymphatiques placées à la partie laterale inférieure du cou, entre le trapèze et le sterno-cleïdo-mastoidien, et de celles qui sont situées sur le trajet de la veine jugulaire et à l'endroit de sa bifurcation, vers la partie inférieure de la parotide. Ceux qui sortent des glandes situées superficiellement à la partie latérale inférieure du cou, entre le trapèze et le sterno-cleïdo-mastoïdien, montent le long de la partie latérale postérieure du con sur le trapèze, l'angulaire de l'omoplate et le sterno-cleido-mastoidien, et se perdent dans le tissu cellulaire et la peau. Les rameaux qui sortent des glandes jugulaires supérieures, montent de devant en arrière, entre les tégumens et le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien; quelques-uns de ces rameaux s'enfoncent dans l'épaisseur de ce muscle et montent entre ses fibres. Dans leur trajet, tous ces rameaux ont entr'eux diverses communications. Lorsqu'ils sont arrivés sur la partie latérale, inférieure et postérieure de la tête, ils pénètrent dans les glandes qui y sont situées. De ces glandes sortent d'autres rameaux plus nombreux et plus petits, qui se répandent par un grand nombre de ramifications sur les parties latérales et postérieures de la tête jusqu'à son sommet. Ces ramisications s'entre-mêlent avec les branches et les rameaux des artères occipitale, auriculaire postérieure et temporale. Elles s'anastomosent fréqueniment entr'elles, et forment une espèce de réseau dont les aréoles ou mailles sont de grandeur et de figure inégales.

Les rameaux moyens du plan superficiel des

lymphatiques de la tête, sortent des glandes jugulaires supérieures. Ces rameaux montent sur la face externe de la glande parotide, et pénètrent dans les glandes situées devant l'orielle, au-dessous de l'arcade zygomatique. De ces glandes il sort d'autres rameaux plus nombreux et plus petits qui accompagnent l'artère temporale, et se répandent sur les parties latérales et supérieures de la tête et sur la partie externe des paupières. Quelques-uns de ces rameaux suivent l'artère transversale de la face,

et se portent sur la joue.

Les rameaux antérieurs du plan superficiel des vaisseaux lymphatiques du cou et de la tête sortent des glandes jugulaires supérieures et antérieures. Ils se portent en devant et en haut, et pénètrent dans les glandes situées entre le ventre antérieur du digastrique et la base de la mâchoire inférieure, autour de la glande maxillaire. Après s'être ramisiés dans ces glandes, ils en sortent plus nombreux et plus petits, se portent sur la face, et se distribuent à la jone, aux levres et à la paupière inférieure. Quelques - uns pénètrent dans les glandes qu'on trouve quelquefois sur le muscle buccinateur. Parmi ces rameaux, il y en a deux ou trois qui accompagnent la veine labiale, et qui répandent leurs ramifications sur le nez, sur la partie interne des paupières et sur le front. Quelques unes de ces ramifications pénètrent dans l'orbite, et se portent dans les graisses qui entourent le globe de l'ail. Ontre les rameaux dont nous venons de parler, il en sort d'autres des glandes situées sons la base de la mâchoire, lesquels se portent aux glandes maxillaire et sublinguale, aux muscles mylo et génio-hyoidiens, et à la membrane qui attache la langue à la mâchoire inférieure.

Des Vaisseaux lymphatiques profonds du cou et de la tête.

Les vaisseaux lymphatiques profonds du cou peuvent être distingués en postérieurs et en antérieurs. Les premiers sortent des glandes placées sur le trajet de la veine jugulaire interne, et se portent aux muscles des parties latérale et postérieure du cou, en accompagnant les artères cervicales ascendante et postérieure. Les seconds sortent des mêmes glandes et vont au larynx, à la glande thyroïde et au pharynx: ils accompagnent les artères thyroïdiennes supérieure et pharyngienne inférieure. Quelquesuns de ceux qui vont à la partie supérieure de la glande thyroïde, passent, avant d'y arriver, dans une ou deux petites glandes qui se trouvent devant les cartilages thyroïde et cricoïde. Outre les vaisseaux lymphatiques qui vont à la partie supérieure de la glande thyroïde, et qui accoinpagnent l'artère thyroïdienne supérieure, la partie inférieure de cette glande en reçoit d'autres qui viennent des glandes jugulaires inférieures et de celles qui sont situées devant la trachéeartère.

Les vaisseaux lymphatiques profonds de la tête peuvent être divisés en ceux qui accompagnent les branches de l'artère carotide externe,

et en ceux qui vont au cerveau.

Les lymphatiques qui accompagnent les branches de la carotide externe sortent des glandes jugulaires supérieures. Ces vaisseaux vont à la langue, au pharynx, au voile du palais, aux

différentes parties de la bouche, au muscle temporal, aux ptérigoidiens, et en général à toutes les parties profondes de la tête. Parmi ceux qui accompagnent l'artère maxillaire is t rne, il y en a qui vont à la dure mère, en passant par le trou sphéno-épineux avec l'artère ményngee

moyenne.

Quant aux vaisseaux lymphatiques du cerveau, on ne peut douter de leur existence, puisque la lymphe qui humecte les parois des ventricules de cet organe est continuellement resorbé, et qu'on ne connoît dans le corps humain aucune autre espèce de vaisseaux capable d'opérer le repompement des fluides; mais ces vaisseaux ne sont pas encore bien connus. On peut en injecter quelques-uns avec du mercure sur la surface du cerveau, mais onne peut pas les conduire jusqu'aux glandes. Il paroît très-vraisemblable que ces vaisseaux sortent des glandes qui accompagnent l'artère carotide interne, qu'ils pénètrent dans le crâne avec cette artère et la vertébrale, et qu'ils se distribuent à toutes les parties du cerveau.

# Des Vaisseaux lymphatiques des extrémités supérieures.

Le tronc commun des vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure gauche sort tantôt du canal thorachique, non loin de la veine sousclavière, et tantôt de cette veine immédiatement. Ce tronc a quelquefois deux racines, dont l'une sort du canal thorachique, et l'autre de la veine sous-clavière. Aussitôt après son origine, ce tronc se divise en quatre ou cinq branches qui accompagnent la veine sous-clavière. Une ou deux de ces branches se joignent aux lymphatiques du cou et pénètrent dans les glandes inférieures de cette partie. Les autres passent au-dessous de la clavicule et s'introduisent dans les glandes axillaires supérieures. De ces glandes sortent d'autres branches qui pénètrent dans les glandes voisines. Toutes les glandes axillaires sont ainsi liées les unes aux autres par différens vaisseaux lymphatiques, avec lesquels elles forment un plexus qui embrasse l'artère et la veine axillaires. C'est de ce plexus que sortent les lymphatiques du bras, de l'avant-bras et de la main, ainsi qu'une partie de ceux des parois de la poitrine et du basventre.

Les lymphatiques du bras forment deux plans,

un superficiel et l'autre profond.

Le plan superficiel accompagne les veines céphalique et basilique. Les lymphatiques qui accompagnent la veine céphalique sortent des glandes axillaires supérieures et de celles qui sont situées à la partie latérale inférieure du cou. Ceux qui viennent de ces dernières passent an-dessus de la clavicule, traversent la glande qui se trouve devant cet os, et se joignent bientôt à ceux qui sortent des glandes axillaires. Ces vaisseaux descendent avec la veine céphalique, entre le muscle grand pectoral et le deltoïde, et ensuite le long de la partie externe du bras. En chemin ils jettent un grand nombre de rameaux qui se perdent dans le tissu cellulaire et les tégumens du bras.

Les lymphatiques qui accompagnent la veine basilique sont beaucoup plus nombreux que les précédens et sortent tous des glandes axillaires. Ils descendent avec la veine basilique le long

de la partie interne du bras, et se divisent en plusieurs rameaux qui ont entr'eux diverses communications. Plusieurs de ces rameaux traversent les glandes lymphatiques qui sont situées un peu au-dessus de la tubérosité interne

de l'humérus.

Lorsque les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent la basilique sont arrivés au pli du bras, ils s'associent avec ceux qui suivent la veine céphalique pour se porter à l'avantbras. En descendant le long de la partie antérieure de l'avant-bras, ils fournissent un grand nombre de rameaux qui s'anastomosent iréquemment ensemble, et forment une espèce de réseau. Plusieurs de ces rameaux se détournent pour gagner la face postérieure de l'avantbras où ils répandent une quantité prodigieuse de ramifications, qui s'anastomosent et forment un réseau semblable à celui de la face antérieure. Le réseau lymphatique qui entoure l'avant - bras s'étend sur les faces dorsale et palmaire de la main jusqu'à l'extrémité des doigts.

Les vaisseaux lymphatiques profonds du bras et de l'avant-bras accompagnent les artères de ces parties. Les troncs de ces vaisseaux, au nombre de quatre ou cinq, sortent des glandes axillaires inférieures: ils descendent le long de la partie interne du bras avec l'artère brachiale, et traversent les glandes qui sont situées sur le trajet de cette artère. En chemin, ils donnent des rameaux qui accompagnent les artères collatérales externe et interne, et se distribuent

aux muscles du bras.

Lorsque ces vaisseaux sont arrivés au pli du coude, ils se partagent en deux faisceaux, TRAITÉ D'ANATOMIE.

dont l'un accompagne l'artère radiale et l'autre la cubitale.

Le faisceau qui accompagne l'artère radiale est composé de trois ou quatre branches qui environnent cette artère, et qui donnent en chemin des rameaux aux muscles de la partie antérieure externe de l'avant - bras. Parmi ces branches, il y en a une qui traverse la glande qu'on trouve ordinairement sur le trajet de l'artère radiale, vers la partie supérieure de l'avantbras. Lorsque ces branches sont arrivées à la partie inférieure de l'avant-bras, elles forment deux divisions, une postérieure et l'autre antérieure. La première accompagne l'artère radiale sur le dos de la main, envoie des rameaux sur la face postérieure du pouce, sur celle de l'indicateur et du doigt du milieu; ensuite elle s'enfonce dans la paume de la main avec le tronc de l'artère radiale, dont elle suit le trajet et la distribution. La seconde se porte dans la paume de la main avec la branche que cette artère y envoie, et se distribue aux muscles de l'éminence thénar, au pouce, à l'indicateur et au doigt du milient.

Le faisceau de vaisseaux lymphatiques qui accompagne l'artère cubitale, est composé de trois ou quatre branches qui entourent cette artère, et passent à travers les deux petites glandes qui sont situées ordinairement sur son trajet, vers la partie supérieure de l'avant-bras. Quelques rameaux nés de ces branches accompagnent les artères inter-osseuses antérieure et postérieure, et se distribuent aux mêmes parties qu'elles.

Lorsque les lymphatiques qui accompagnent l'artère cubitale sont arrivés à la partie inférieure de l'avant-bras, ils donnent quelques rameaux qui passent entre le cubitus et le tendon
du muscle cubital antérieur, et vont se perdre
sur le dos de la main et sur la partie postérieure
des doigts annulaire, auriculaire et medius.
Ensuite les lymphatiques, compagnons de l'artère cubitale, descendent dans la paume de la
main avec cette artère, et se distribuent aux
muscles de l'éminence hypo-thénar, aux deux
côtés du petit doigt, à ceux du doigt annulaire
et au côté interne du doigt du milieu. Ils communiquent vers la partie inférieure de la paume
de la main avec ceux qui accompagnent l'artère
radiale.

Outre les vaisseaux lymphatiques du bras et de l'avant-bras, les glandes axillaires fournissent un grand nombre de rameaux qui accompagnent les branches de l'artère axillaire, et se distribuent aux mêmes parties qu'elles. Elles fournissent aussi les vaisseaux lymphatiques superficiels des parois de la poitrine et de la partie supérieure des parois de l'abdomen. Ces vaisseaux peuvent être distingués en antérieurs,

en moyens et en postérieurs.

Les antérieurs rampent sur la face antérieure du muscle grand pectoral, et étendent leurs ramifications devant l'aponévrose du muscle grand oblique du bas-ventre jusqu'à l'anneau ombilical: ils envoient aussi quelques rameaux vers la partie inférieure et antérieure du cou, et sur la partie antérieure du deltoïde; ces rameaux pénètrent dans les glandes qui sont situées autour de la partie inférieure de la veinc jugulaire externe. Quelques - uns des lymphatiques qui rampent sur le grand pectoral, traversent deux petites glandes qu'on

trouve dans certains sujets vers la partie interne du bord inférieur de ce muscle. D'autres pénètreut dans une glande qu'on remarque quelquefois près de la ligne blanche, au-dessus de l'ombilic.

Les vaisseaux superficiels moyens des parois de la poitrine se répandent sur les muscles grand dorsal, grand dentelé et oblique externe du basventre. Leurs ramifications s'étendent jusqu'auprès de la crête de l'os des îles.

Les postérieurs se contournent de devant en arrière sur le bord antérieur du muscle grand dorsal, et se répandent, en divergeant, sur la partie postérieure de l'épaule, sur la partie inférieure et postérieure du cou, sur le dos, et jusque sur la partie supérieure des lombes.

Du tronc commun des Vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure droite, de la partie latérale droite du cou et de la tête.

Le tronc commun des vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure droite, et de la partie latérale droite du cou et de la tête, sort de la partie postérieure et supérieure de l'angle formé par la veine sous-clavière droite et la jugulaire interne du même côté. Ce tronc ne le cède presqu'en rien pour la grosseur au canal thorachique. Il monte en arrière et en dehors, et lorsqu'il a parcouru environ un demi-pouce de chemin, plus ou moins, il se partage en trois ou quatre grosses branches, dont une va au cou, et les autres se portent à l'extremité supérieure droite. En outre, ce tronc produit

les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire interne droite, une partie de ceux qui vont au poumon droit, ceux du côté droit du cœur, ceux de la partie droite du diaphragme, et ceux de la face supérieure du lobe droit du foie. Dans certains sujets, la branche qui va au côté droit du cou, naît séparément de l'angle formé par les jugulaires interne et externe.

Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire interne, et de ceux du diaphragme.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire interne gauche, sortent du canal thorachique par une branche assez considérable qui se joint à quelques branches de ceux du cou, du poumon gauche et de l'extrémité supérieure du même côté. Ceux qui accompagnent l'artère mammaire interne droite, sortent du tronc commun des vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure de ce côté, par une branche assez grosse.

Les lymphatiques qui accompagnent les artères mammaires, après avoir traversé quelques-unes des glandes inférieures du cou, passent devant les veines sous-clavières, et se divisent en plusieurs rameaux qui descendent derrière les cartilages des côtes. Ces rameaux traversent les glandes situées entre ces cartilages, et forment avec elles une espèce de plexus qui entoure l'artère et la veine mammaires internes. De ces glandes sortent quelques ramifications qui passent entre les fibres des muscles intertions qui passent entre les fibres des muscles inter-

costaux, pour se porter à la partie antérieure

de la poitrine.

Lorsque les lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire interne, sont arrivés à la partie inférieure de la poitrine, ils se partagent en deux faisceaux, dont l'un est externe et l'autre interne. Le premier descend obliquement de dedans en dehors avec la branche externe de l'artère mammaire, et se perd, comme elle, dans les muscles de l'abdomen. Le second accompagne la branche interne de cette artère; il passe entre les fibres du diaphragme qui s'attachent à l'appendice du sternum et celles qui sont fixées au cartilage de la septième côte, et va se distribuer dans les muscles et dans les tégumens du bas-ventre.

Les vaisseaux lymphatiques du diaphragme naissent de plusieurs endroits : il en sort quelques-uns des glandes qui entourent l'œsophage; il y en a qui viennent des inter - costaux inférieurs; d'autres sortent de ceux qui vont à la face supérieure du foie; mais les plus considérables procèdent de ceux qui accompagnent les artères mammaires internes. Ils traverseut les glandes situées à la partie antérieure et inférieure du médiastin, et de là se répandent de côté et d'autre sur la face supérieure du diaphragme, où leurs ramifications s'anastomosent fréquemment ensemble, et forment une espèce de réseau. Ces ramifications se perdent, tant dans le diaphragme que dans la plèvre qui le recouvre.

On trouve quelquefois un tronc lymphatique unique qui sort des glandes situées devant la veine cave supérieure, et qui doit son origine à différens rameaux que ces glandes reçoivent

de côté et d'antre des lymphatiques qui accompagnent les artères mammaires internes. Ce tronc descend devant le péricarde, passe à travers les glandes de la partie antérieure et inférieure du médiastin, et répand un grand nombre de rameaux sur la face supérieure du diaphragme.

Des Vaisseaux lymphatiques du médiastin, du péricarde, du thymus, de l'esophage et du cœur.

Les vaisseaux lymphatiques du médiastin et du péricarde sortent des glandes situées dans la partie supérieure du médiastin, et de celles qui se trouvent au-dessus de la crosse de l'aorte. Ceux du médiastin se répandent dans l'épaisseur de cette cloison. Ceux du péricarde se ramifient dans les parois de ce sac membraneux.

Le thymus étant presque entièrement effacé dans l'âge adulte, ses vaisseaux lymphatiques sont peu nombreux, et ne méritent pas une grande attention. Ils sortent des glandes dont il vient d'être parle, conjointement avec une partie de ceux qui accompagnent l'artère mammaire, et une partie de ceux qui vont aux poumons.

Les vaisseaux lymphatiques du cœur ne viennent point immédiatement du canal thorachique; ils sortent des glandes situées au dessus de la crosse de l'aorte, et dans lesquelles se rendent différens rameaux qui se détachent des lymphatiques qui accompagnent les artères mammaires internes, et sur-tout de ceux qui accompagnent la mammaire gauche. A leur sortie de ces glandes, les vaisseaux lymphatiques du cœur sont au nombre de deux ou trois, et peuvent être 3. distingués en antérieur et en postérieur. L'antérieur descend devant les artères aorte et pulmonaire, se partage en plusieurs branches, et répand un grand nombre de ramifications sur la face supérieure du cœur, sur ses bords, et même sur sa face inférieure. Le postérieur descend derrière l'aorte, et après avoir traversé quelques glandes bronchiques, et s'être mêlé aux lymphatiques des poumons, se glisse entre l'aorte et la pulmonaire, et va se distribuer sur la face inférieure du cœur.

Les principales branches des lymphatiques du cœur accompagnent les vaisseaux sanguins de cet organe. On ne peut injecter que ceux qui rampent à sa surface; mais il est vraisemblable que leurs ramifications pénètrent sa substance,

et jusqu'à la surface de ses cavités.

## Des Vaisseaux lymphatiques des poumons.

Les vaisseaux lymphatiques des poumons sont très-nombreux et viennent de différens endroits. Ceux du poumon droit sortent du tronc commun des vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure droite. Ceux du poumon gauche sortent du canal thorachique, tant de la partie de ce canal, qui est situé dans la poitrine, que de celle qui est située à la partie inférieure du cou : il en vient aussi plusieurs des troncs lymphatiques qui s'ouvrent séparément dans la veine sous-clavière gauche ou dans la jugulaire interne.

Ces vaisseaux forment de chaque côté un faisceau de rameaux, dont plusieurs passent à travers les glandes qui entourent la trachéeartère, l'osophage et la crosse de l'aorte. Ces

rameaux se portent ensuite vers la racine des poumons; mais avant de pénétrer dans ces organes, ils traversent les glandes situées sous la division de la trachée-artère, autour des bronches et de leurs principales branches. Ces différentes glandes sont unies par des faisceaux de rameaux lymphatiques qui vont de l'une à l'autre, et forment avec elles un plexus trèsconsidérable. C'est dans ce plexus que les lymphatiques du poumon droit communiquent avec

ceux du gauche.

De ces glandes il sort deux plans de vaisseaux lymphatiques pour chaque poumon, un superficiel et l'autre profond. Le plan superficiel se répand sous la membrane externe du poumon, où il forme, par les anastomoses fréquentes de ses ramifications, un réseau d'une délicatesse et d'une beauté admirables, et qui couvre toute la surface de ce viscère. Les rameaux les plus considérables de ce réseau sont quelquefois fort dilatés dans une partie de leur étendue et paroissent comme variqueux. Quelques - uns de ces rameaux superficiels s'enfoncent dans la substance du poumon, et s'anastomosent avec les rameaux profonds.

Le plan profond des vaisseaux lymphatiques du poumon s'enfonce dans la substance de cet organe, et s'y ramifie de la même manière que les artères et les veines pulmonaires. Les rameaux et les ramuscules de ce plan rampent sur la surface des bronches et de leurs rameaux, et sur celles des vésicules du poumon. Ils communiquent, comme il a été dit plus haut, avec les

rameaux du plan superficiel.

Des Vaisseaux lymphatiques des espaces inter-costaux.

Les vaisseaux lymphatiques des espaces inter - costaux naissent des parties latérales du canal thorachique par des branches dont le nombre est incertain. Ces branches marchent en serpentant de dedans en dehors, et après avoir traversé les glandes situées devant les vertèbres du dos, elles s'avancent vers l'extrémité postérieure des côtes, en formant des plexus qui varient beaucoup. Arrivées entre les têtes des côtes, elles passent à travers les glandes qu'on remarque aux environs de l'articulation de ces os avec les vertèbres devant les muscles intercostaux externes. De ces glandes il sort un grand nombre de rameaux dont les uns accompaguent la branche dorsale des artères intercostales, et les autres suivent les troncs mêmes de ces artères. Les premiers se portent aux vertèbres et aux muscles du dos : quelques - uns pénètrent dans le canal vertébral et se distribuent aux parties qui y sont contenues. Les seconds marchent le long du bord inférieur des côtes, traversent quelques glandes placées entre les muscles inter-costaux internes et externes, et se distribuent à ces muscles, à la plèvre, aux muscles couchés sur l'extérieur de la poitrine, ct aux tégumens de cette partie. Ceux qui correspondent aux cinq dernières côtes, s'étendent jusqu'aux parois du bas-ventre et au diaphragme.

Les vaisseaux lymphatiques des espaces intercostaux ont entr'eux des anastomoses très-nom-

breuses et très-variées.

# Des Vaisseaux lymphatiques du foie.

Le foie est un des viscères du corps qui a le plus de vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux sont les uns superficiels et les autres profonds.

Les vaisseaux lymphatiques superficiels du foie appartiennent à sa face supérieure ou à sa face inférieure. Les lymphatiques superficiels de la face supérieure peuvent être distingués, relativement aux endroits par lesquels ils abordent ce viscère, en ceux qui arrivent par le ligament falciforme ou suspensoire, en ceux qui arrivent par le ligament droit, et en ceux qui

arrivent par le ligament gauche.

Les lymphatiques qui arrivent par le ligament falciforme, ne viennent point immédiatement du canal thorachique: ils sortent de quelques-uns des troncs que ce canal fournit près de son insertion dans la veine sous-clavière gauche. Après avoir traversé quelques glandes inferieures du cou, ils passent devant la veine sous-clavière, conjointement avec les lymphatiques du cœur, du péricarde et du thymus auxquels ils sont unis. Ensuiteils s'associent aux lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire internegauche, descendent le long du bord gauche du sternum, et traversent les glandes qui sont situées entre les cartilages des côtes, près de leur articulation avec le sternum.

Quelquefois ces vaisseaux sortent du tronc commun des lymphatiques de l'extrémité supérieure droite, et descendent le long du bord droit du sternum: d'autres fois ils viennent en partiede ce tronc et en partie du canal thorachique, et marchent le long des deux bords du sternum. Quoi qu'il en soit, lorsque ces vaisseaux sont arrivés à la partie inférieure de la poitrine, ils traversent les glandes qui sont situées à la partie inférieure du bord antérieur du médiastin, audevant du péricarde. De ces glandes, il sort d'autres vaisseaux qui se réunissent pour former un ou deux troncs qui gagnent le ligament falciforme, en passant entre les fibres du diaphragme qui s'attachent à l'appendice du ster-

septième côte. En descendant entre les deux lames du ligament falciforme, ces troncs se divisent en plusieurs branches dont les plus grosses et les plus nombreuses se répandent sur la face supérieure du lobe droit du foie, et les autres

num, et celles qui sont fixées au cartilage de la

sur celle du lobe gauche.

Les vaisseaux lymphatiques qui arrivent à la face supérieure du foie par le ligament droit sont très-nombreux, et forment ordinairement trois divisions. Les branches qui composent la première division, sortent des glandes situées à la partie inférieure du bord antérieur du médiastin: elles marchent de dedans en dehors entre le diaphragme et la plèvre, en suivant le contour des côtes; lorsqu'elles sont parvenues au ligament droit, elles traversent le diaphragme pour pénétrer dans ce ligament.

La seconde division est formée de plusieurs branches qui naissent de la partie inférieure du canal thorachique, et traversent presque aussitôt les glandes qui sont situées entre l'aorte et la veine cave. Ensuite elles montent du basventre dans la poitrine, en passant entre les fibres du pilier droit du diaphragme, et quelquefois entre ce pilier et le gauche. Après quoi elles marchent de derrière en devant et de gau-

che à droite, entre la face supérieure du diaphragme et la plèvre; et lorsqu'elles sont arrivées vis-à-vis le ligament droit, elles traversent le diaphragme pour se porter entre les deux

lames de ce ligament.

Les lymphatiques qui forment la troisième division, sortent du canal thorachique vers la partie inférieure de la poitrine, conjointement avec les inter-costaux inférieurs droits. Après avoir traversé les glandes lymphatiques qui environnent l'extrémité postérieure de la dernière côte droite, ils marchent le long de cette côte, entre la plèvre et le diaphragme, qu'ils traversent ensuite pour pénétrer dans le ligament droit.

Quel que soit l'endroit d'où viennent les lymphatiques qui abordent au foie par le ligament droit, ils marchent entre les deux lames de celigament, et se divisent en plusieurs branches qui se portent sur la face supérieure du lobe droit, et y répandent une quantité prodigieuse

de rameaux.

Les vaisseaux lymphatiques qui arrivent à la face supérieure du foie par le ligament gauche, forment deux divisions, une supérieure et l'autre inférieure. Ceux de la division supérieure sortent des glandes situées entre la veine cave et l'œsophage, au-dessus du diaphragme qu'ils traversent bientôt pour pénétrer dans le ligament gauche.

Les lymphatiques qui composent la division inférieure, sortent de la partie inférieure du canal thorachique, conjointement avec ceux qui vont à l'estomac, à la rate et à la plupart des autres viscères du bas-ventre. Ils traversent les glandes situées devant l'aorte, entre le bord

postérieur de l'estomac et le lobe de Spigellius; ensuite ils rampent sur la face inférieure du diaphragme, et gagnent le ligament gauche. Ils marchent entre les deux lames de ce ligament, et se divisent en une grande quantité de rameaux qui se répandent sur la face supérieure du lobe gauche.

Les vaisseaux lymphatiques de la face supérieure du foie rampent sous la membrane qui le recouvre, et forment un réseau dont les aréoles sont si fines et si multipliées, que lorsqu'on a rempli ces vaisseaux avec du mercure, et qu'on regarde le foie d'une certaine distance, on croiroit que ce viscère est couvert d'une lame argentée. Ce réseau communique sur les bords antérieurs et postérieurs du foie, avec les lymphatiques superficiels de sa face inférieure. Il s'en détache quelques rameaux qui pénètrent par l'extrémité de la scissure horizontale, et vont se joindre aux vaisseaux lymphatiques qui accompagnent les branches de la veine porte hépatique.

Les vaisseaux lymphatiques superficiels de la face inférieure du foie, peuvent être distingués en ceux du lobe droit et en ceux du lobe gauche.

Les lymphatiques de la faceinférieure du lobe droit sortent des glandes qui sont situées devant l'aorte et de celles qui entourent le faisceau des vaisseaux hépatiques, par un nombre de branches qui varient singulièrement. Ces branches gagnent la face inférieure du lobe droit et celle de la vésicule du fiel, et y répandent une quantité prodigieuse de ramifications.

Les lymphatiques de la face inférieure du lobe gauche procèdent du plexus formé par les vaisseaux profonds, et se répandent sur cette face par une quantité innombrable de ramifications.

Les vaisseaux lymphatiques de la face inférieure du foie forment un réseau semblable à celui dont il a été parlé plus haut. De ces deux réseaux, il se détache un grand nombre de rameaux qui pénètrent dans la substance du foie, et vont s'anastomoser avec les lymphatiques

profonds.

Les lymphatiques profonds du foie sont très-nombreux; ils sortent de la partie insérieure du canal thorachique par des troncs qui leur sont communs avec ceux de la plupart des autres viscères du bas-ventre. Ces vaisseaux traversent d'abord les glandes qui sont situées devant l'aorte, près l'origine des artères cœliaque et mésentérique supérieure; ils passent ensuite par les glandes qui environnent les vaisseaux hépatiques, et par celles qui sont situées derrière l'estomac. En sortant de ces glandes, ils forment un faisceau considérable qui entre dans le foie par la scissure transversale, et accompagne la veine porte et l'artère hépatique dans toutes leurs distributions à ce viscère. Ces vaisseaux communiquent avec les superficiels, comme il a été dit plus haut.

## Des Vaisseaux lymphatiques de l'estomac, de la rate et du pancréas.

Les vaisseaux lymphatiques de l'estomac naissent de la partie inférieure du canal thorachique par des troncs qui leur sont communs avec ceux de la rate et du pancréas, et avec les profonds du foie. Ils forment deux divisions, dont l'une accompagne l'artère coronaire stomachique, et l'autre les artères gastro-épiploïques

droite et gauche.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère coronaire stomachique, traversent les glandes qui sont situées sur la petite
courbure de l'estomac, et forment avec elles
une espèce de plexus qui règne dans toute l'étendue de cette courbure. De ces glandes il sort
un grand nombre de rameaux qui se partagent
en deux plans, dont l'un est superficiel et l'autre
profond. Le premier se distribue sous la tunique
externe ou membraneuse. Le second traverse la
tunique musculeuse, et va se ramifier sur la

tunique interne.

Les lymphatiques qui accompagnent les artères gastro-épiploïques droite et gauche, traversent les glandes qui sont situées sur la grande courbure de l'estomac, et passent de l'une à l'autre. En sortant de ces glandes, ils forment aussi deux plans, dont l'un se répand sous la tunique membraneuse de ce viscère, et l'autre se ramifie sur la tunique interne. Outre les rameaux lymphatiques que les glandes situées sur la grande courbure de l'estomac envoient à ce viscère, elles en donnent d'autres qui se ramifient dans le grand épiploon, en accompagnant les rameaux artériels que ce repli membraneux reçoit des artères gastro-épiploïques droite et gauche.

Les vaisseaux lymphatiques de la rate sortent du canal thorachique par des troncs qui leur sont communs avec les lymphatiques profonds du foie et avec ceux de l'estomac. Ils forment un faisceau qui accompagne l'artère hépatique, et qui passe à travers les glandes qui sont situées sur le trajet de cette artère. Lorsque ces vaisseaux

sont arrivés à la scissure de la rate, ils se partagent en deux plans, un superficiel et l'autre profond. Le plan superficiel se ramifie sous la membrane de ce viscère. Le plan profond pénètre dans la substance même de la rate, et accompagne par-tout les rameaux de l'artère et de la veinc spléniques. Ces deux plans ont entr'eux plusieurs communications ou anastomoses.

Les vaisseaux lymphatiques du pancréas sortent du plexus qui accompagne l'artère splénique; ils s'enfoncent dans cet organe glanduleux avec les artères dont ils suivent la marche et la

distribution.

## Des Vaisseaux lymphatiques des intestins.

En parlant du canal thorachique, nous avons dit que lorsqu'il est arrivé sur le corps de la première vertèbre des lombes, il se divise ordinairement en trois branches qui sont fort grosses et tortueuses. Ces branches se partagent bientôt elles - mêmes en plusieurs autres qui pénètrent dans les glandes qui environnent l'artère aorte et la veine cave, et forment, en passant de l'une à l'autre, le plus grand plexus de vaisseaux et de glandes lymphatiques qui soit dans le corps humain. Ce plexus règne sur le corps des vertèbres des lombes, et entoure de toutes parts l'aorte et la veine cave jusqu'à leur bifurcation en artères et en veines iliaques primitives. C'est de ce plexus que sortent les vaisseaux lymphatiques des intestins, ceux de la plupart des autres viscères du bas-ventre, ceux du testicule, ceux du bassin, une partie de ceux des parois de l'abdomen, et enfin ceux des extrémités inférieures.

Les vaisseaux lymphatiques des intestins ont été appelés chylifères ou lactés, parce qu'après la digestion ils sont remplis d'un suc blancqu'on nomme chyle. Ces vaisseaux peuvent être distingués en ceux des intestins grêles et en ceux

des gros intestins.

Les lymphatiques des intestins grêles sont beaucoup plus nombreux et plus considérables que ceux des gros intestins. Ils forment un faiscean qui pénètre dans le mésentère avec l'artère mésentérique supérieure, et qui traverse le paquet de glandes situé à l'origine de ce repli membraneux. De ce paquet de glandes, il sort une grande quantité de branches, dont les rameaux se répandent dans toutes les parties du mésentère, et forment par leurs divisions, leurs réunions et leurs anastomoses, une espèce de plexus ou de reseau, dont les mailles sont de grandeur et de figure différentes. Ces rameaux traversent les glandes du mésentère, et, passant de l'une à l'autre, ils s'avancent vers le conduit intestinal. Des glandes les plus proches de ce conduit sortent des rameaux nombreux qui se portent vers le bord concave des intestins. Ces rameaux peuvent être rangés sous deux classes; savoir, les superficiels et les profonds. Les premiers rampent sous la tunique membraneuse; et leur direction est presque toujours longitudinale. Les seconds sont converts de la tunique musculeuse, et se ramifient principalement sur la tunique interne. Ils accompagnent les artères et les veines, se ramifient exactement comme elles, mais sont plus nombreux. Les lymphatiques du duodénum et du jéjunum sont plus gros et plus nombreux que ceux de l'iléon. Les vaisseaux lymphatiques des gros intestins

penvent être distingués en ceux du cœcum, de la portion droite et de l'arc du colon, et en ceux de la portion gauche du colon, de sa por-

tion iliaque et du rectum.

Les lymphatiques du cœcum et de la portion droite du colon procèdent du faisceau qui accompagne l'artère mésentérique supérieure. Ils suivent le trajet des artères coliques droite, moyenne et inférieure, et passent à travers les glandes situées sur le côté interne du cœcum et de la portion droite du colon avant d'arriver à ces intestins.

Les lymphatiques de l'arc du colon procèdent aussi du faisceau qui accompagne l'artère mésentérique supérieure, mais un peu plus à gauche que les précédens. Ils marchent entre les deux lames du mésocolon transverse, et passent dans les glandes situées le long du bord postérieur du

colon avant d'arriver à cet intestin.

Les vaisseaux lymphatiques de la portion gauche du colon, ceux de sa portion iliaque, et ceux du rectum sortent des glandes situées devant l'aorte, près l'origine des artères rénale et mésentérique inférieure, et accompagnent cette dernière artère. Ceux qui vont à la partie gauche du colon marchent derrière la portion du péritoine, qui va former la lame gauche du mésentère, gagnent les glandes situées le long du bord interne du colon, et ne pénètrent dans ses parois qu'après avoir traversé ces glandes. Ceux qui appartiennent à la portion iliaque du colon et au rectum, marchent entre les deux lames du mésocolon iliaque et du mésorectum, et traversent les glandes situées dans l'épaisseur de ces replis avant d'arriver aux tuniques intestinales.

Les vaisseaux lymphatiques des gros intestins se distribuent dans les parois de ces intestins, comme ceux des intestins grêles, dont ils ne diffèrent que parce qu'ils sont beaucoup moins

nombreux et moins gros.

On a distingué les vaisseaux lymphatiques ou lactés en ceux du premier et en ceux du second genres. Les lactés du premier genre sont ceux qui s'étendent depuis les intestins jusqu'aux glandes du mésentère. Les lactés du second genre sont ceux qui s'étendent depuis ces glandes jusqu'au canal thorachique. Mais cette distinction ne paroît être établie sur aucun fondement.

# Des Vaisseaux lymphatiques des reins, et des capsules atrabilaires.

Les vaisseaux lymphatiques des reins sortent des glandes situées devant l'aorte, près l'origine de l'artère rénale. Ils forment une espèce de plexus qui accompagne cette artère et la veine du même nom. Lorsque ce plexus est arrivé à la sinuosité du rein, il se partage en deux plans, un superficiel et l'autre profond. Le plan superficiel est beaucoup moins considérable que le profond : les rameaux qui le composent ne peuvent pas être remplis de mercure dans l'état sain du rein; mais dans le cas où cet organe est malade et a dégénéré en une espèce d'hydatide, ces rameaux se dilatent beaucoup et peuvent être injectés facilement. Ils se répandent sous la membrane du rein; plusieurs d'entr'eux s'enfoncent dans la substance de cet organe, et s'anastomosent avec le plan profond.

Le plan profond s'enfonce dans la sinuosité du rein avec les branches de l'artère et de la veine rénales, et se distribue au bassinet, aux calices des mamelons, et à la substance du rein. Les vaisseaux lymphatiques qui vont à la partie supérieure de l'uretère, sortent du faisceau qui accompagne l'artère et la veine rénales.

Les lymphatiques de la capsule atrabilaire droite sortent de quelques petites glandes qui sont situées autour de la veine cave, immédiatement au-dessous du foie. Ceux de la capsule gauche sortent des glandes situées devant le pilier gauche du diaphragme. Ces vaisseaux accompagnent de côté et d'autre l'artère et la veine capsulaires moyennes, et lorsqu'ils sont arrivés à la capsule, ils se partagent en deux plans, dont l'un se répand sur la surface de cet organe, et l'autre pénètre dans son épaisseur.

## Des Vaisseaux lymphatiques du testicule.

Les vaisseaux lymphatiques du testicule sortent des glandes situées devant l'aorte et la veine cave, au voisinage des reins. Leur nombre, dans cet endroit, varie depuis trois jusqu'à six ou sept. Ils descendent devant le muscle psoas, et sortent du bas-ventre par l'anneau inguinal, avec les vaisseaux spermatiques, auxquels ils se joignent pour former le cordon spermatique.

Dans leur trajet, les lymphatiques du testicule se divisent en plusieurs rameaux qui s'anastomosent entr'eux, et forment des aréoles ou mailles de différentes grandeurs. Arrivés près du testicule, ils forment depuis six jusqu'à

douze branches, dont les unes pénètrent dans la substance de cet organe et dans l'épididyme, et les autres se ramifient dans la tunique albuginée.

Dans la femme, les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère et la veine spermatiques, se distribuent à la trompe de Fallope, au ligament large, et à la partie supérieure de la

matrice.

Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagnent les artères lombaires.

Ces vaisseaux sortent des glandes situées sur le corps des vertèbres des lombes, et forment autant de divisions qu'il y a d'artères lombaires. Ils s'enfoncent avec ces artères sous le muscle psoas, et lorsqu'ils sont arrivés à la base des apophyses transverses des vertèbres, ils se partagent en deux faisceaux, dont l'un se distribue dans le canal vertébral et aux muscles des lombes, et l'autre se porte à la partie postérieure des muscles abdominaux, au carré des lombes et au péritoine.

Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagnent les artères iliaques primitives.

Lorsque le plexus lymphatique qui couvre l'artère aorte, la veine cave et le corps des vertèbres des lombes est arrivé à l'endroit où ces vaisseaux se bifurquent, il se divise en deux plexus, un de chaque côté. Ces plexus accompagnent l'artère et la veine iliaques primitives, et passent à travers les glandes situées sur le trajet de ces vaisseaux. Arrivés à la bifurcation

des artères iliaques primitives, ils se divisent chacun en deux autres, dont l'un est le plexus hypogastrique ou iliaque interne, et l'autre le plexus iliaque externe. En outre, ils fournissent quelques rameaux qui se répandent sur la face antérieure du sacrum, en accompagnant l'artère sacrée moyenne.

Du plexus lymphatique hypogastrique ou iliaque interne, et des branches qui en partent.

Le plexus lymphatique hypogastrique s'enfoncedans le bassin avec l'artère hypogastrique,
et passe à travers les glandes qui sont répandues
çà et là sur le trajet de cette artère. Il est fortifié
par un grand nombre de branches qui viennent
des glandes situées sur le trajet de l'artère iliaque externe, et qui s'enfoncent dans la partie
latérale du bassin. Ce plexus fournit les lymphatiques de la vessie, ceux de la partie inférieure de la matrice et du vagin, et ceux de la
partie inférieure du rectum; en outre, il donne
un grand nombre d'autres lymphatiques qui accompagnent les artères iléo-lombaire, sacrée
latérale, obturatrice, iliaque postérieure, ischiatique et honteuse interne.

Les lymphatiques de la vessie sortent de la partie inférieure du plexus hypogastrique; ils accompagnent l'artère ombilicale, et avant d'arriver à la vessie, ils traversent quelques glandes qui leur sont propres, et qui sont situées sur le trajet de cette artère. Ces vaisseaux se distribuent à toutes les parties de la vessie, aux vésie culos cémineles.

cules séminales, et à la glande prostate.

Les vaisseaux lymphatiques de la matrice et

du vagin sortent du plexus hypogastrique et des glandes situées dans le bassin. Ces vaisseaux accompagnent les artères utérines et vaginales, et se ramifient dans les parois de la matrice et du vagin. Outre les vaisseaux lymphatiques que la matrice reçoit du plexus hypogastrique et de ceux qui accompagnent les vaisseaux spermatiques, les glandes inguinales et celles qui sont situées derrière le ligament de Fallope, lui en fournissent d'autres qui s'y portent en suivant le trajet du ligament rond. Dans l'état de vacuité de la matrice, ces vaisseaux lymphatiques ne s'aperçoivent pas facilement; mais dans l'état de grossesse, ils se dilatent considérablement et deviennent visibles à l'œil nu.

Les lymphatiques de la partie inférieure du rectum sortent du plexus hypogastrique; ils accompagnent l'artère hémorroidale moyenne, et se ramifient dans les tuniques de la partie inférieure de cet intestin, et dans les muscles qui

l'environnent.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère iléo-lombaire sortent en partie du plexus hypogastrique, et en partie des glandes situées près de l'union du sacrum avec l'os des îles. Ces vaisseaux se distribuent au muscle iliaque, au psoas, au tissu cellulaire, à la portion du péritoine qui couvre la fosse iliaque, et dans la partie inférieure du canal vertébral, où ils entrent par le dernier trou de conjugaison.

Les lymphatiques qui accompagnent l'artère sacrée latérale, proviennent du plexus et des glandes hypogastriques. Ils se répandent sur la tace antérieure du sacrum, dans le canal sacré, et se distribuent à cet os, ainsi qu'aux muscles

et aux ligamens qui le recouvrent.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère iliaque postérieure, sortent du bassin avec cette artère par la partie supérieure de l'échancrure sciatique, et se distribuent aux muscles moyen et petit fessiers, ainsi qu'à l'os des îles. En chemin, ils traversent une glande qui est située à la partie supérieure de l'échancrure sciatique, et plus loin d'autres petites glandes qui sont répandues entre les muscles fessiers, sur le trajet des branches de l'artère iliaque postérieure.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère ischiatique viennent du plexus hypogastrique et des glandes situées à la partie inférieure du bassin. Ils sortent de cette cavité au-dessous du muscle pyramidal, et se distribuent à la partie inférieure du muscle grand fessier, aux muscles jumeaux, au pyramidal, au carré et au nerf sciatique. Ils traversent quelques glandes qui se trouvent sur le trajet de l'artère

ischiatique.

Les lymphatiques qui accompagnent l'artère honteuse interne viennent aussi des glandes situées à la partie inférieure du bassin, et sortent de cette cavité par le même endroit que les précédens. Ils se distribuent aux muscles et aux graisses qui environnent l'anus, au muscle obturateur interne et à la verge, dont ils forment les lymphatiques profonds.

## Du Plexus iliaque externe.

Le plexus lymphatique iliaque externe est composé de plusieurs troncs considérables qui entourent de diverses manières l'artère et la veine iliaques externes, et se ramifient dans les glandes qui se trouvent sur le trajet de ces vaisseaux. Avant de sortir du bas-ventre par l'arcade crurale, ce plexus traverse les glandes placées derrière le ligament de Fallops. De ces glandes sortent plusieurs branches considérables qui accompagnent l'artère et la veine crurales, et qui pénètrent dans les glandes inguinales. Outre ces branches, les glandes placées derrière le ligament de Fallope donnent les lymphatiques qui accompagnent l'artère épigastrique, et ceux qui suivent l'artère iliaque antérieure.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère iliaque antérieure, marchent de dedans en dehors, en suivant la direction de la crête de l'os des îles, et traversent deux ou trois petites glandes qui sont situées le long du bord supérieur du muscle iliaque. Ils se distribuent à ce muscle, aux muscles larges du bas-ventre, au péritoine et aux téguinens communs.

Les vaisseaux lymphatiques qui accompagnent l'artère épigastrique, environnent cette artère, et en suivent le trajet; ils se distribuent au péritoine, aux muscles du bas-ventre et aux tégumens. Ils communiquent avec les lymphatiques qui accompagnent l'artère mammaire interne, avec ceux qui suivent les artères inter-costales inférieures, et avec ceux qui accompagnent l'artère iliaque antérieure.

Des Vaisseaux lymphatiques qui sortent des glandes inguinales.

Les branches lymphatiques qui sortent des glandes placées derrière le ligament de Fallope,

et qui accompagnent l'artère crurale, se ramifient, comme nous l'avons dit plus haut, dans les glandes inguinales, et forment en passant de l'une à l'autre, un plexus lymphatique trèsconsidérable. Ces glandes donnent les lymphatiques de la verge, ceux des tégumens de la partie inférieure du bas-ventre, ceux des tégumens de la fesse et de la partie inférieure des lombes, et les lymphatiques de l'extrémité inférieure.

Les lymphatiques superficiels de la verge sortent des glandes inguinales superficielles internes; ils marchent de dehors en dedans, croisent la direction du cordon des vaisseaux spermatiques, et s'avancent vers la racine de la verge. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit, ceux du côté droit s'anastomosent avec ceux du côté gauche; ensuite ils marchent le long de la face supérienre de la verge, et se divisent en un grand nombre de rameaux qui se distribuent aux tégumens de cette partie et au prépuce. Les vaisseaux lymphatiques du scrotum et de la partie antérieure du périnée sortent aussi des glandes inguinales internes, et accompagnent l'artère honteuse externe inférieure.

Les vaisseaux lymphatiques qui vont aux tégumens de la partie antérieure et inférieure du bas ventre, sortent des glandes inguinales supérieures et internes. Ils accompagnent une petite artère qui est fournie par l'artère crurale, et répandent leurs rameaux entre les tégumens et l'aponévrose du muscle oblique

externe jusqu'à l'anneau ombilical.

Les lymphatiques qui vont aux tégumens de la partie inférieure des lombes, à ceux de la fesse et à ceux de la partie postérieure et supérieure de la cuisse sont très-nombreux : ils sortent des glandes inquinales qui sont les plus proches de l'épine supérieure et antérieure de l'os des îles. Ces vaisseaux marchent de dedans en dehors en divergeant, et jettent une quantité prodigieuse de ramifications dans le tissu cellulaire et les tégumens des parties que je viens de nommer.

Des Vaisseaux lymphatiques de l'extrémité inferieure.

Les vaisseaux lymphatiques de l'extrémité inférieure forment deux plans, un superficiel

et l'autre profond.

Le plan superficiel sort des glandes inguinales superficielles par une quantité considérable de branches dont les plus grosses environnent la grande veine saphène. Ces branches descendent le long de la partie antérieure de la cuisse, et donnent en chemin une grande quantité de rameaux qui se distribuent aux tégumens et au tissu cellulaire sous-cutané. Parmi ces rameaux il y en'a qui gagnent la partie externe de la cuisse, et d'autres qui se portent à sa partie interne et postérieure. Lorsque ce plan est arrivé à la partie inférieure de la cuisse, les branches qui le composent se multiplient en se divisant : elles s'écartent aussi les unes des autres, et forment une espèce de plexus qui environne le genou; cependant le plus grand numbre de ces branches reste au côte interne de cette articulation, et continue d'accompagner la grande veine saphène. Ces branches descendent le long de la jambe, et donnent en chemin un grand nombre de rameaux qui s'anstomosent ensemble et forment une espèce de réseau. Le plus grand nombre de ces rameaux occupe la partie interne et antérieure de la jambe, et accompagne la veine saphène interne. Lorsque ces rameaux sont arrivés à la partie inférieure de la jambe, les postérieurs descendent sur les côtés du tendon d'Achille, gagnent la plante du pied et se perdent dans le tissu cellulaire et les tégumens decette partie. Les antérieurs se portent sur le dos du pied où ils répandent une quantité prodigieuse de ramifications qui s'étendent jusqu'à la face supérieure des orteils.

Les lymphatiques superficiels de l'extrémité inférieure sont si nombreux et leurs communications sont si fréquentes, qu'ils forment une espèce de plexus ou de réseau qui environnent de toutes parts la cuisse, la jambe et le pied; cependant les branches de ce plexus qui occupent la partie antérieure interne de la cuissesont plus grosses et plus nombreuses que celles qui occupent sa partie postérieure et externe : elles sont aussi plus nombreuses sur la face supérieure du pied que sur la face inférieure.

Les vaisseaux lymphatiques profonds de l'extrémité inférieure sont beaucoup moins nombreux que les superficiels. Ils sortent des glandes inguinales profondes et superficielles, mais principalement des premières. Ces vaisseaux accompagnent l'artère et la veine crurales qu'ils embrassent de diverses manières. En chemin, ils donnent plusieurs branches qui se distribuent aux muscles et au tissu cellusiere de la cuisse. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où le tiers moyen du fémur s'unit au tiers inférieur, ils traversent le bord externe

du muscle troisième adducteur, se portent dans le creux du jarret et pénètrent dans les glandes

qui y sont situées.

De ces glandes sortent plusieurs branches qui forment quatre divisions; savoir, une qui accompagne la petite veine saphène on saphène externe, une qui accompagne l'artère tibiale antérieure, une qui accompagne l'artère péronière, et une qui accompagne l'artère tibiale posterieure. En outre, les glandes du jarret donnent plusieurs autres branches qui se distribuent à l'articulation du genou, aux muscles

voisins et au tissu cellulaire.

La division qui accompagne la petite veine saphène est formée de deux ou trois branches qui sortent de la glande du jarret qui est la plus superficielle. Ces branches descendent entre les deux muscles jumeaux avec la petite veine saphène qu'elles environnent. Dans leur trajet, elles fournissent plusieurs rameaux qui se répandent sur la face postérieure de ces muscles et sur le tendon d'Achille. Lorsqu'elles sont arrivées à la partie inférieure de la jambe, elles se partagent en plusieurs rameaux dont les uns se portent sur la partie externe de la face supérieure du pied, et les autres sur sa face inférieure : ces rameaux se perdent dans les tégumens et dans les muscles.

La division qui accompagne l'artère tibiale antérieure est composée de deux ou trois branches qui sortent des glandes profondes du jarret. Ces branches se portent de la partie postérieure de la jambe à la partie antérieure, en passant à travers la partie supérieure du ligament inter-osseux avec l'artère tibiale antérieure : elles descendent en entourant cette artère, le long de la partie antérieure de la jambe, et traversent une glande qui se trouve quelquefois sur leur trajet. En chemin, elles donnent différens rameaux aux muscles jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil et extenseur commun des orteils. Lorsque ces branches lymphatiques sont arrivées à la partie inférieure de la jambe, elles passent sous le ligament annulaire du tarse, et se portent sur le dos du pied. Là, elles se divisent en plusieurs rameaux dont les uns se perdent dans le muscle pédieux et dans le tissu cellulaire; les autres accompagnent l'artère pédieuse, et s'enfoncent avec elle entre l'extrémité postérieure du premier os du métatarse et celle du second, pour gagner la plante du pied et se distribuer aux inuscles qui y sont situés, ainsi qu'au gros orteil.

La division qui accompagne l'artère péronière est composée ordinairement de deux branches qui sortent des glandes profondes du jarret, et se distribuent aux mêmes parties que

l'artère qu'elles accompagnent.

La division qui accompagne l'artère tibiale postérieure est composée de deux ou trois troncs qui sortent des glandes du jarret. Ces troncs embrassent de diverses manières l'artère tibiale antérieure dont ils suivent le trajet. En chemin, ils ont ensemble différentes communications, et ils donnent plusieurs rameaux aux muscles voisins. Lorsqu'ils sont arrivés sous la voûte du calcanéum, ils se partagent en plusieurs branches dont les unes accompagnent l'artère plantaire externe, et les autres l'artère plantaire interne. Ces branches se distribuent aux muscles de la plante du pied et

sur la face inférieure des orteils. Les vaisseaux lymphatiques profonds de l'extrémité inférieure ont de nombreuses anastomoses avec les superficiels.

# DE LA NEVROLOGIE.

## DES NERFS EN GÉNÉRAL.

LA NÉVROLOGIE est la partie de l'Anatomie qui

traite des nerfs.

Les nerfs sont des cordons blanchâtres trèssensibles, qui naissent de la base du cerveau, de la moëlle alongée et de la moëlle de l'épine, et qui se répandant, en se divisant toujours en plus petits cordons, vont se distribuer dans tout le corps, et sont les organes du sentiment et du mouvement.

On considère, dans les nerfs en général, leur conformation externe, leur structure et leurs

usages.

# DE LA CONFORMATION EXTERNE DES NERFS.

La conformation externe des nerfs comprend leur situation, leur grandeur, leur figure, leur direction, leur origine, leurs divisions, leurs anastomoses et leur terminaison.

De la situation des Nerfs.

On trouve des nerfs dans toutes les parties

sensibles et irritables du corps ; mais leur situation en général peut être considérée par rapport aux plans qu'on distingue dans le corps humain, et par rapport aux parties voisines de l'endroit que les nerfs occupent. Quand on la considère relativement aux plans, on dit, par exemple, que les nerfs sont situés à la région antérieure, postérieure, etc., de telle ou telle partie, suivant qu'ils sont plus près du plan antérieur, postérieur, etc.

Quand on considère les nerfs dans leurs rapports avec les parties voisines, on dit qu'ils sont situés devant, derrière, au-dessus, audessous, etc. de ces parties. On remarque que la plupart des nerfs sont situés à côté des artères, et leur sont unis par du tissu cellulaire, qui forme une espèce de gaîne commune. Ceux même qui paroissent isolés ont cependant pour compagnes des artères très-déliées : tel est, par exemple, le nerf diaphragmatique.

## De la grandeur des Nerfs.

La grandeur des nerfs peut être considérée dans ses rapports avec le corps entier, ou avec les organes auxquels les nerfs se distribuent.

Quand on la considère dans ses rapports avec le corps entier, on observe que les nerfs sont plus grands, ou qu'ils forment une plus grande portion du corps dans le fœtus, que dans l'enfant, et dans l'enfant, que dans l'adulte.

Si l'on considère la grandeur des nerfs dans ses rapports avec les parties auxquelles ils se distribuent, on remarque qu'il y en a qui sont trèsgrands, relativement à ces parties; tels sont les nerts de l'œil, de l'oreille interne, de la langue, des doigts, etc., et d'autres qui sont très-petits; tels sont les nerss du foie, de la rate, des pou-

mons, etc.

En général, la grosseur des nerfs diminue à mesure qu'ils s'éloignent de leur origine ; cependant il y en a dans lesquels le volume augmente en s'éloignant du cerveau on de la moëlle de l'épine : c'est ce qu'on observe dans le grand sympathique, dans l'accessoire de la huitième paire, et dans plusieurs autres.

# De la figure des Nerfs.

La figure des nerfs est en général cylindrique; cependant, comme leur consistance est peu considérable, et qu'ils cèdent aisément à la pression des parties qui les environnent, ceux qui sont comprimés par des muscles forts et épais, prennent une figure à peu-près ovale. C'est ce qu'on observe, par exemple, dans le nerf sciațique à sa sortie du bassin, dans le nerf

crural, etc.

La forme cylindrique des nerfs est interrompue dans différens points de leur longueur par des espèces de nœuds qu'on appelle ganglions. Mais tous les nerfs n'ont pas de ganglions. Parmi ceux qui naissent du cerveau et de la moëlle alongée, la première paire, la seconde, la quatrième, la huitième et la neuvième sont dépourvues de ganglions. On ne voit aucune trace de ganglions dans les nerfs des extrémités, tant supérieures qu'inférieures, ni dans le nerf diaphragmatique.

Les nerfs qui naissent de la moëlle de l'épine présentent chacun un ganglion avant leur sortie du canal vertébral; la troisième et la cinquième paires des ners cérébraux présentent quelques traces de ganglions; mais de tous les ners, le grand sympathique est celui qui a le plus de gan-

glions.

Les ganglions diffèrent entr'eux à raison de leur situation: les uns sont situés sur le trajet même des nerfs, tels sont ceux des nerfs de la moëlle de l'épine, les ganglions cervicaux du grand sympathique, etc.; les autres se trouvent à l'endroit où plusieurs filets nerveux se réunissent, soit que ces filets viennent du même nerf, soit qu'ils viennent de nerfs différens. Les ganglions qui sont situés sur le trajet même des nerfs, ont une forme oblongue et en quelque sorte olivaire. Ceux qui se trouvent à l'endroit où plusieurs filets nerveux se réunissent, ont des formes variées, comme nous le dirons en parlant des nerfs en particulier.

## De la direction des Nerfs.

La direction des nerfs est différente, snivant qu'ils sont parallèles, perpendiculaires ou inclinés à l'axe du corps. Lorsqu'un nerf est parallèle à l'axe du corps, on dit que sa direction est verticale; lorsqu'il est perpendiculaire à cet axe, on dit que sa direction est horizontale; et lorsqu'il est incliné sur ce même axe, on dit que sa direction est oblique. Quelle que soit la direction des nerfs, par rapport à l'axe du corps, on remarque qu'ils vont presque toujours en ligne directe, au lieu d'être tortueux comme le sont la plupart des artères.

De l'origine, des divisions, des anastomoses et de la terminaison des Nerfs.

Tous les nerfs, à l'exception du grand sympathique, naissent immédiatement du cerveau, de la moëlle alongée et de la moëlle de l'épine, et vont de là se distribuer dans toutes les parties

sensibles et irritables du corps.

En s'éloignant de leur origine, les nerfs se divisent comme les vaisseaux, en branches et en rameaux, lesquels se terminent par des filets qui pour l'ordinaire, se subdivisent encore, et dégénèrent en filamens et en fibrilles extrêmement petites. Quoique les nerfs ressemblent beaucoup aux artères par rapport à la manière dont ils se divisent en branches, en rameaux, etc.; cependant ils en diffèrent essentiellement en ce que la division des nerfs n'est pas à proprement parler une division, mais bien une séparation, un écartement de nerfs qui étoient réunis en faisceau, et qui avoient marché ensemble jusqu'au point où la ramification commence.

L'angle sous lequel les nerfs se divisent n'est pas le même dans tous. Quelques rameaux suivent à-peu-près la direction du tronc; d'autres s'en écartent un peu plus; plusieurs s'en écartent presque à angle droit; enfin il y en a qui se renversent, pour ainsi dire, sur leur tige, et se portent, en rétrogradant, dans la

partie à laquelle ils sont destinés.

Les ners ont entreux des anastomoses ou communications semblables à celles des vaisseaux. Ces anastomoses s'observent dans presque tous les ners et dans toutes les parties du corps; mais elles ont lieu de différentes ma-

nières. Quelquefois deux rameaux provenant. de nerfs différens, s'approchent l'un de l'autre jusqu'au point de se toucher, et se trouvent bientôt enfermés sous une même enveloppe, de façon qu'ils ne paroissent plus faire qu'un seul rameau, mais plus gros, comme deux petites cordes qui se trouveroient, dans une partie de leur trajet, enveloppées dans un étui de peau. D'autres fois deux filets nerveux se courbent l'un vers l'autre, et se joignent par leurs extrémités pour former une espèce d'anse ou d'arcade. Dans d'autres circonstances, plusieurs filets appartenant à des nerfs différens, se portent à un ganglion qu'on peut regarder comme l'anastomose de ces filets nerveux; mais une anastomose dans le trajet de laquelle ces mêmes filets subissent quelques changemens, au moins par rapport à leur division.

Si deux ou plusieurs nerfs différens s'approchent, si leurs différens rameaux viennent à former un grand nombre d'anastomoses, et qu'il en résulte une espèce de réseau nerveux dont les anastomoses sont les points de croisement, on appelle cet entrelacement un plexus.

Les nerfs se terminent dans toutes les parties sensibles et irritables du corps; mais la manière dont ils finissent n'est pas la même par-tout. Ceux qui pénètrent dans les muscles y dégénèrent en filets dont la finesse est telle qu'ils échappent bientôt à la vue. Les nerfs qui s'introduisent dans les viscères y dégénèrent aussi en filets; mais ces filets sont si déliés et si mous, qu'il n'est presque pas possible de les suivre dans la substance des viscères. Plusieurs nerfs, au lieu de se ramifier comme les autres, dégénèrent à leurs extrémités en une substance molle et pul-

peuse; tels sont les nerfs optiques et les auditifs. Cette disposition n'est cependant pas générale dans les nerfs qui se distribuent anx organes des sens; car le rameau lingual de la cinquième paire qui préside au goût est fibreux dans toute son étendue, et ceux qui vont aux doigts ou qui se répandent dans les tégumens communs, le sont aussi.

# DE LA STRUCTURE DES NERFS.

La couleur des nerfs est en général blanchâtre; dans quelque-uns, elle est grisâtre et tirant un peu sur le rouge. Les nerfs n'ont pas tous la niême consistance : ceux qui sont situés dans les membres, et qui passent entre les muscles pour aller se distribuer au loin, sont plus fermes et plus denses que ceux qui sont dans les cavités du corps, et qui se distribuent aux viscères et aux organes, et sur tout que ceux qui sont protégés par des parois osseuses, comme le nerf vidien, les filets que le grand sympathique reçoit de la cinquième et de la sixième paires, etc.

Les nerfs sont composés d'un grand nombre de sibres qui se distinguent aisement à la vue même dans les plus petits. Chacune de ces fibres, examinée à la loupe on au microscope, paroît en contenir d'autres de la même espèce, et celles-ci ne sont vraisemblablement que des faisceaux composés de fibres encore plus petites.

Les fibres nerveuses les plus déliées sont autant de prolongemens de la substance médullaire du cerveau. Ces fibres sont placées parallèlement

les unes à côté des autres, sans jamais se confondre ou se mêler, en sorte que les nerfs doivent être considérés comme des cordons formés par l'assemblage d'une quantité considérable de libres distinctes et séparées dans toute leur longueur, et dont le nombre n'est pas plus considérable à la fin des nerfs que dans leur principe. Chacune de ces fibres tient par une de ses extrémités au cerveau ou à la moëlle de l'épine, et par l'autre, à une parti quelconque du corps.

La structure intime des dernières fibres dont les nerfs sont composés n'est point connue. Plusieurs ont pensé que ces fibres étoient solides, que les nerfs étoient des cordes élastiques, tendues depuis le cerveau jusqu'aux parties auxquelles ils se distribuent. Mais il est plus raisonnable de croire que les fibres des nerss sont creuses, ou du moins qu'elles sont disposées à laisser couler à travers leur substance un fluide très-subtil qui vient du cerveau, et que

l'on nomme esprit vital.

Les fibres nerveuses, en quittant le cerveau ou la moëlle de l'épine, reçoivent chacune une enveloppe ou espèce de gaine que leur fournit la pie-mére, et qui les accompagne jusqu'à leur dernière extrémité. Ces fibres sont liées entr'elles par une cellulosité d'autant plus fine, que les fibres elles-mêmes sont plus déliées; de façon qu'en examinant la structure du plus petit filet nerveux que l'on puisse découvrir avec le microscope, on aperçoit toujours une toile celluleuse d'une extrême subtilité qui entoure ce petit filet et le joint aux autres : ces filets se réunissent pour en former de plus considérables qui sont unis à leur tour par un tissu cellulaire plus fort, jusqu'à ce qu'à la fin une dernière enveloppe, dense et serrée, renferme tous les cordons dont un nerf est

composé.

On a cru que cette enveloppe venoit de la dure-mère; mais cette opinion a été réfutée par Haller et par Zinn, qui ont montré que l'enveloppe des nerfs n'est autre chose que du tissu cellulaire dont les feuillets sont rapprochés les uns des autres, et qu'elle n'a aucun rapport avec les membranes du cerveau.

En effet, lorsqu'on examine les nerfs à leur sortie du cerveau, on observe qu'ils sont un peu de chemin enveloppés par la seule pie-mère; mais bientôt la dure-mère leur fournit une autre enveloppe qui les accompagne jusqu'à l'extérieur du crâne. Aussitôt qu'ils sont sortis de cette boîte osscuse, la lame externe de la duremère se réfléchit sur les os du crâne, et sa lame interne revêt encore le nerf comme un étui, pendant un court espace; mais après avoir fait un peu de chemin avec lui, plutôt dans certains nerfs, plus tard dans d'autres, elle perd sa forme, devient plus lâche, plus mince, et au lieu de la dure-mère, on ne trouve plus qu'une simple toile celluleuse qui peut se gousser, qui est entièremement semblable à la toile celluleuse qui entoure par-tout les muscles et les autres parties du corps, et qui se confond avec celle des parties circonvoisines; en un mot, on ne voit plus rien de la dure-mère, ce n'est plus qu'une simple enveloppe celluleuse.

Dans certains nerfs, cette enveloppe a plus d'épaisseur et de solidité; dans d'autres, on la trouve plus molle et plus deliée, suivant les parties dans les quelles les nerfs se distribuent : on

observe sa plus grande consistance dans les nerss qui se répandent entre les muscles, afin que leur portion médullaire ne soit pas offensée par la contraction de ces masses charnues; elle est plus molle dans ceux qui se rendent aux viscères, et sur-tout aux viscères de l'abdomen; parce qu'étant plus prosondément situés, ils

sont plus à l'abri de toute lésion.

Les nerfs reçoivent des vaisseaux sanguins, artériels et veineux, qui sont assez grands dans les nerfs considérables, et que les injections rendent très-sensibles jusque dans de très-petites divisions. Les artères qui vont aux grands nerfs des membres, comme à l'ischiatique, au crural, au médian, etc., sont assez considérables; les troncs de ces artères rampent dans le tissu cellulaire qui environne les nerfs; leurs rameaux s'enfoncent entre les cordons nerveux, et leurs ramifications pénètrent jusqu'entre les petites fibres nerveuses, et se ramifient dans le tissu cellulaire qui les unit, et dans la membrane qui les environne.

Les ganglions sont de couleur grise, tirant un peu sur le rougeâtre. Leur consistance est plus considérable que celle des nerfs. Ils sont enveloppés d'une membrane celluleuse dense, serrée et parsemée d'un grand nombre de vaisseaux. Leur substance intérieure est formée principalement par l'union et l'entre-croisement des fibres nerveuses. Ces fibres, en entrant dans le ganglion, commencent par se séparer, mais bientôt elles se rapprochent, se mêlent intimement en se croisant, et de ce croisement il résulte une espèce de réseau nerveux dont les mailles sont remplies par une cellulosité fine, et du quel ressortent les différens filets nerveux.

Ces filets sont presque toujours plus nombreux que ceux qui ont pénétré dans le ganglion, et résultent du mélange et de l'union intime de ces derniers; de manière qu'il ne sort du ganglion aucun petit filet qui n'ait reçu quelques fibres de tous les rameaux qui aboutissent à ce ganglion.

En pénétrant dans les ganglions, les nerfs se dépouillent de leur envoloppe; mais lorsqu'ils en sortent, ils sont revêtus d'une membrane moins dense et plus rouge que celle qu'ils avoient déposée en y entrant. Les ganglions sont parsemés d'une grande quantité de vaisseaux sanguins auxquels ils doivent leur couleur

rougeâtre.

#### DES USAGES DES NERFS.

Les nerfs ne sont point irritables; aucun stimulus ne les force à se raccourcir. Ils ne paroissent point avoir d'élasticité; car lorsqu'on les coupe, leurs extrémités, au lieu de se raccourcir et de s'éloigner, s'alongent et s'avancent l'une sur l'autre, au point de se croiser et de devenir parallèles. Seulement on les voit protubérer et s'arrondir comme le mercure qui monte dans un baromètre; et si ce sont de gros nerfs, elles presentent plusieurs élévations, ce qui vient de l'expression de la substance médullaire dont les filets nerveux sont composes.

Les ners sont les organes du mouvement et du sentiment. Les experiences demontrent ces usages. La compression, la ligature, la section d'un nerf principal détruisent l'action de tous les muscles où il se distribue; et si sur un animal vivant, on comprime alternativement un nerf, on voit cesser et renaître le mouvement de la partie à laquelle il se distribue. Si on lie un nerf on qu'on le coupe en travers, et qu'ensuite on l'irrite au-dessous de la ligature ou de la section, les muscles dans lesquels il se distribue entrent en convulsion.

La compression, la ligature, la section d'un nerf détruisent le sentiment des parties dans lesquelles ce nerf se distribue. Ces expériences mille fois répétées sont une preuve incontestable

des usages des nerfs.

L'organisation intime des derniers filamens dont les nerfs sont composés, n'étant point connue, il est très-difficile de déterminer la manière dont ils exercent leurs fonctions. Plusieurs ont pensé que les derniers cordons nerveux étoient des fibres solides et élastiques, dont l'action s'opéroit par leurs vibrations, comme celles des cordes d'instrument de musique. Le moindre examen suffit pour démontrer la fausseté de cette opinion. Pour qu'une corde quelconque de métal, de fibres animales, de fibres végétales oscille ou fasse des vibrations, il faut qu'elle soit affermie dans ses deux extrémités, qu'elle soit tendue dans toute sa longueur; mais les nerfs ne sont point affermis par leurs bouts, puisque l'éloignement de leurs deux extrémités varie presque continuellement par les différens changemens que la position, la tension, le gonflement, l'inanition, la réplétion, produisent dans le corps humain. Les nerfs ne sont donc point assujettis dans leurs bouts, puisque ces deux bouts varient continuellement de distance. D'ailleurs, quand ils ne varieroient pas, les nerfs sont si mous à leur commencement et à leur fin, qu'on ne peut point les regarder comme des points fixes; et cette mollesse à leurs deux extrémités suffiroit seule pour renverser le système des nerfs solides

Les nerss ne sont point tendus; la sibre nerveuse est, de toutes les sibres animales, la plus molle, la moins tendue, la moins élastique. D'ailleurs, en supposant que les ners sussent tendus et élastiques, comment pourroient-ils exécuter leurs vibrations au milieu des parties molles dont ils sont environnés de toutes parts, et auxquelles ils sont plus ou moins fortement unis? En supposant même qu'ils le pussent, comme tous les silets dont un ners est composé sont rensermés dans une enveloppe commune, la vibration d'un seul silet entraîneroit celle de tous les autres, et porteroit le trouble et la consusion dans les sensations et dans les mouvemens.

Ces raisons et un grand nombre d'autres dans le détail desquelles nous ne pourrions entrer sans nous écarter de notre objet, démontrent que le système des nerfs solides et vibrans est non-seulement dénué de toute vraisemblance, mais qu'il est même contraire à tous les faits, et répugne également à la raison et à l'anatomie.

Il est bien plus raisonnable de penser que les nerfs agissent au moyen d'un fluide particulier qui vient du cerveau, et qu'on nomme esprit animal. Ce fluide ne tombe point sous les sens, et sa nature est inconnue; mais par son moyen on explique assez bien les principaux phénomènes du mouyement et du sentiment. La perte du mouvement et du sentiment causée par la ligature ou la section d'un tronc de nerf, n'ayant lieu que dans les parties qui reçoivent leurs filets nerveux de la portion de ce tronc qui est inférieure à la ligature, il est évident que l'action du fluide qui coule dans les nerfs, se fait du cerveau vers l'extremité du nerf pour produire le mouvement; et réciproquement de l'extrémité du nerf vers le cerveau

pour produire le sentiment.

On a attribué plusieurs usages aux ganglions. Quelques-uns les regardent comme de petits cerveaux dans lesquels il se fait une nouvelle secrétion de l'esprit animal : d'autres croient qu'ils sont garnis de fibres musculaires propres à accélérer le cours de ce fluide. Il y en a qui pensent que les nerfs sont reunis dans les ganglions sous des enveloppes pleines de sang, pour recevoir quelque avantage de cette espèce de fomentation sanguine qui ranime leur force languissante. Mais les Anatomistes modernes pensent que leurs usages se bornent, 1.º à favoriser la division de certains nerfs en un grand nombre d'autres dont les filets sont multipliés; 2.º à faire parvenir les nerfs commodément par toutes sortes de directions aux parties auxquelles ils sont destinés; 3.º à réunir plusieurs petits filets nerveux en un gros nerf; 4.º et peut-être aussi à modérer l'action de la volonté sur les parties qui ont habituellement un mouvement involontaire.

#### DES NERFS EN PARTICULIER.

On divise les nerfs, à raison de leur origine, en ceux qui viennent du cerveau et de la moëllé alongée, et qui sortent du crâne par les trous dont sa base est percée, et en ceux qui procèdent de la moëlle de l'épine et qui sortent du canal vertébral par les trous de conjugaison et

par les trous sacrés.

Les nerfs qui viennent du cerveau sont au nombre de neuf paires; ceux qui sortent de la moëlle alongée sont au nombre de trente-une paires. A ces nerfs il faut en ajouter deux autres, dont l'un naît de la moëlle de l'épine, et est connu sous le nom de nerf spinal ou accessoire de la huitième paire; et l'autre qui n'a aucune union immédiate avec le cerveau, ni avec la moëlle de l'épine, est connu sous le nom de grand sympathique.

Les nerfs ont cela de commun, qu'ils sortent du cerveau et de la moëlle de l'épine symétriquement par paires vis-à-vis l'un de l'autre, et qu'ils vont se distribuer aux parties semblables,

les uns à droite, les autres à gauche.

#### DES NERFS DU CERVEAU.

Les nerfs qui procèdent du cerveau et de la moëlle alongée sont au nombre de neuf paires. On les distingue par les noms numériques de première, seconde, troisième, etc., en comptant de devant en arrière. On leur a aussi donné des

noms qui sont relatifs aux usages des parties auxquelles ils-se distribuent, ou à certaines qualités dont ils sont doués : ainsi ceux de la première paire sont nommés olfactifs; ceux de la seconde, optiques; ceux de la troisième, moteurs communs des yeux; ceux de la quatrieme, pathétiques; ceux de la cinquième, trijumeaux; ceux de la sixième, moteurs externes des yeux; ceux de la septième, auditifs; ceux de la huitième sont nommés nerfs de la paire vague ou moyens sympathiques; et enfin ceux de la neuvième, nerfs gustatifs ou linguaux.

### De la première paire de Nerfs, ou Nerfs olfactifs.

Les nerfs offactifs s'étendent depuis le cerveau jusqu'à la membrane qui tapisse les fosses nasales. Ils naissent de la partie inferieure et antérieure du cerveau par deux racines, une interne et une externe. L'interne, plus courte, sort de la partie inférieure, posterieure et interne du lobe antérieur du cerveau, et marche un peu obliquement de derrière en devant et de dedans en dehors. L'externe, plus longue, est composée ordinairement de deux ou trois filets médullaires : elle vient du lobe antérieur et du sillon qui le sépare d'avec le lobe postérieur, et qui est connu sous le nom de seissure de Sylvius: elle se porte de dehors en dedans et de devant en arrière, et se joint bientôt à angle aigu avec l'interne.

Ces deux racines réunies forment un cordon médullaire, mollasse, aplati en manière de ruban très-mince, lequel marche de derrière en devant sous le lobe antérieur du cerveau, dans un des sillons duquel il est logé. Ce cordon est d'abord assez large; il se rétrécit ensuite, et s'élargit de nouveau à sa partie antérieure.

Les nerss olfactifs sont séparés en arrière par un intervalle assez grand; mais ils se rapprochent bientôt, passent au-dessus des nerfs optiques dont ils croisent la direction à angle très-aigu, et marchent de derrière en devant parallèlement l'un à l'autre. Lorsqu'ils sont arrivés sur la face supérieure de la lame criblée de l'ethmoïde, ils se divisent en un grand nombre de filets qui pénètrent dans les fosses nasales par les trous dont cette lame est percée, et vont se distribuer à la membrane pituitaire. En traversant les trous de la lame criblée, les filets des nerfs olfactifs sont renfermés dans des espèces de gaînes qui sont autant de prolongemens de la dure-mère; mais aussitôt qu'ils sont arrivés dans les fosses nasales, ces gaînes les abandonnent, et ils restent pour ainsi dire à nu. Ces silets se divisent en un grand nombre de filamens qui se ramifient dans la membrane pituitaire. On découvre avec asssz de facilité ces filamens à la partie supérieure de la cloison et de la paroi externe des fosses nasales, en raclant cette membrane avec le manche d'un scalpel.

Les nerfs olfactifs sont l'organe de l'odorat. Ils possèdent exclusivement la propriété d'être

affectés par les corpuscules odoriférans.

De la seconde paire de Nerfs ou Nerfs optiques.

Les ners's optiques s'étendent depuis le

cerveau jusqu'aux globes des yeux. Ces nerfs sont fort gros, quoique les organes pour lesquels ils sont destinés aient très-peu de volume. Ils naissent de la partie inférieure et postérieure des éminences qu'on nomme couches des nerfs optiques, non loin des éminences nates et testes, dont ils reçoivent un petit prolongement médullaire. De-là ils marchent d'abord de dedans en dehors et de haut en bas; mais bientôt après ils changent de direction et se portent de dehors en dedans, de derrière en devant et de bas en haut, et se contournent sous les bras de la moëlle alongée qui leur fournissent quelques fibres médullaires. Ils continuent de se porter en devant et en dedans, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus sur la selle turcique, au-devant de la tige pituitaire où ils s'approchent et s'unissent intimement l'un à l'autre sans se croiser. Le lieu de cette union représente un carré dont les dimensions varient beaucoup suivant les sujets.

Les nerfs optiques se séparent ensuite de nouveau et marchent de derrière en devant, de dedans en dehors, et un peu de haut en bas jusqu'aux trous optiques par lesquels ils sortent du crâne, avec l'artère ophtalmique qui se trouve à leur partie inférieure et externe. En traversant ces trous, les nerfs optiques éprouvent un léger resserrement, et se courbent un peu de dedans en dehors et de haut en bas, en sorte que la partie qui est contenue dans le crâne, forme un angle très-obtus avec celle qui remplit

le trou optique.

Lorsque le nerf optique est arrivé dans l'orbite, il se trouve environné par les extrémités postérieures des quatre muscles droits de l'œil. Il marche d'abord de dedans en dehors, de derrière en devant, et un peu de haut en bas: ensuite il se combe de dehors en dedans, et va gagner la partie postérieure, interne et inférieure du globe de l'œil dans lequel il pénètre après avoir éprouvé un resserrement qui le fait paroître beaucoup plus mince dans cet endroit que par-tout ailleurs. La partie médullaire du nerf optique donne naissance dans le fond de l'œil à une membrane molle et pulpeuse, connue sous le nom de rétine.

Les nerfs optiques sont un peu aplatis depuis leur origine jusqu'à leur entrée dans l'orbite, mais plus avant qu'après leur réunion; dans le reste de leur étendue, ils sont arrondis. Leur structure est un peu différente de celle des autres nerfs; l'enveloppe que la pie-mère leur fournit est plus apparente et plus épaisse que sur aucun autre nerf; et au lieu d'entourer chaque filet nerveux en particulier, elle forme une gaîne commune à toutes les fibres médullaires dont ces nerfs sont composés. De la sace interne de cette gaîne, il naît de petites cloisons membraneuses très-fines qui s'interposent entre ces fibres, et les séparent les unes des autres. Il est à remarquer cependant que les fibres médullaires dont les nerfs optiques sont composés, ne sont pas à beaucoup près aussi distinctes que dans les autres nerfs.

Les nerfs optiques ne sont enveloppés que par la pie-mère au-dedans du crâne; mais lorsqu'ils entrent dans l'orbite, ils reçoivent une autre enveloppe de la dure-mère. Cette membrane, après avoir parcouru le trou optique, se partage en deux lames, une externe

qui se continue avec le périoste de l'orbite, et une interne qui se prolonge sur le nerf optique et l'accompagne jusqu'au globe de l'œil.

La substance médullaire du nerf optique, étendue sous la forme d'une membrane molle et pulpeuse qui tapisse le fond de l'œil, est l'organe immédiat de la vue.

De la troisième paire de Nerfs, ou Nerfs moteurs communs des yeux.

Les nerfs moteurs communs des yeux s'étendent depuis les bras de la moëlle alongée jusqu'aux muscles droit supérieur, droit inférieur, droit interne et oblique inférieur de l'œil, et releveur de la paupière supérieure. Ils naissent de la partie interne, postérieure et inférieure des bras de la moëlle alongée, un peu au-dessous de l'endroit où ces deux prolongemens médullaires sont unis l'un à l'autre, devant la protubérance annulaire et derrière les éminences mamillaires, plus près de ces dernières

que de la première.

Chacun de ces nerfs sort de cet endroit par un assez grand nombre de filets qui sont unis ensemble en un seul faisceau assez large, aplati, et qui se trouve entre l'artère postérieure du cerveau et l'artère superieure du cervelet. Ce faisceau se rétrécit bientôt et prend une forme arrondie. Il marche de derrière en devant et de dedans en deliors, jusque sous la pointe que la tente du cervelet forme en s'avançant vers l'apophyse clinoide postérieure. Dans cet endroit, le nerf de la troisième paire se trouve au côté externe de cette apophyse, et s'enfonce dans un canal long d'environ deux lignes, formé par la dure-mère, et avec lequel il n'a aucune adhérence; ensuite il s'engage entre les deux lames de cette membrane auxquelles il est fortement uni, et marche un peu obliquement de derrière en devant, de dedans en dehors et de haut en bas, le long de la paroi externe du sinus caverneux, jusqu'à la fente sphénoïdale.

Le nerf de la trosième paire, celui de la quatrième et la branche ophtalmique de la cinquième, sont situés dans l'épaisseur de la paroi externe du sinus caverneux, et ne baignent point dans le sang de ce sinus. Ils sont fortement unis aux deux lames de la duremère, et séparés l'un de l'autre par des cloisons membraneuses, plus épaisses postérieurement qu'antérieurement. Le nerf de la quatrième paire est d'abord situé plus bas que celui de la troisième, mais en s'avançant vers la fente sphénoïdale, il monte un peu, le croise à angle très-aigu, et lui devient enfin supérieur et interne.

Arrivé auprès de la fente sphénoïdale, le nerf de la troisième paire traverse la dure-mère, et pénètre dans l'orbite par la partie la plus large de cette fente, en passant entre les deux portions de l'extrémité postérieure du muscle droit externe de l'œil, conjointement avec le nerf de la sixième paire et le rameau nasal de la branche ophtalmique de la cinquième, auxquels il est uni par du tissu cellulaire.

Avant de pénétrer dans l'orbite, le nerf de la troisième paire se divise en deux branches, une supérieure plus petite, et l'autre inférieure plus grande. La première monte un peu obliquement de derrière en devant et de dehors en dedans, passe au-dessus du nerf optique et du rameau nasal de l'ophtalmique, et va gagner la partie inférieure et postérieure du muscle droit supérieur, dans lequel il pénètre par plusieurs filets qu'on peut suivre jusqu'au milieu de sa longueur. Cette branche, avant de pénétrer dans le muscle droit supérieur de l'œil, fournit un petit filet qui marche le long du bord interne de ce muscle, et se porte à la partie moyenne du muscle releveur de la paupière supérieure. J'ai vu quelquefois ce filet traverser le muscle

droit supérieur.

La seconde branche de la troisième paire marche de derrière en devant, entre la partie inférieure externe du nerf optique et le muscle droit inférieur de l'œil; et après un trajet de quelques lignes, elle se divise en trois rameaux, un interne, un moyen et un externe. Le rameau interne passe sous le nerf optique. marche obliquement de derrière en devant et de dehors en dedans, et va gagner le muscle droit interne dans lequel il se ramifie. Le rameau moyen est un peu moins gros que l'interne : il marche directement de derrière en devant, au-dessous du nerf optique, et pénètre dans le muscle droit inférieur. Le rameau externe est beaucoup plus long que les autres : dès sa naissance il donne un filet gros, court et aplati, qui monte vers le côté externe du nerf optique, et concourt à la formation du ganglion ophtalmique; ensuite ce rameau mar-che de derrière en devant, entre le muscle droit inférieur et le droit externe de l'œil, passe audessous de cet organe, et va gagner le muscle

petit oblique dans lequel il pénètre à angle presque droit. Son entrée dans ce muscle est plus près de l'extrémité par laquelle il s'attache au globe de l'œil, que de l'extrémité opposée.

Quelquefois la branche inférieure de la troisième paire fournit d'abord le rameau qui va au muscle droit interne de l'œil; ensuite elle fait quelques lignes de chemin et se fend en deux rameaux, dont l'un va au muscle droit inférieur, et l'autre au petit oblique. Lorsque cela a lieu, le filet qui concourt à la formation du ganglion ophtalmique, au lieu de venir du rameau qui va au muscle petit oblique, sort quelquefois de la tige commune à ce rameau, et à celui qui va au muscle droit inférieur.

Le nerf de la troisième paire donne le mouvement aux muscles droit supérieur, droit interne, droit inférieur et petit oblique de l'œil, et au muscle releveur de la paupière supérieure.

Il donne le sentiment à l'iris.

### De la quatrième paire de Nerfs ou Nerfs pathétiques.

Le nerf de la quatrième paire s'étend depuis le cerveau jusqu'au muscle grand oblique de l'œil. Ce nerf est le plus petit de ceux que le cerveau fournit. Il naît, par un et quelquefois par deux filets très-minces, du sillon transversal qui se remarque à l'union des éminences nates et testes, avec le prolongement médullaire que le cervelet envoie à ces éminences. Delà ce nerf descend de dedans en dehors et de derrière en devant, et fait un circuit considérable autour de la protubérance annulaire et 3.

du bras de la moëlle alongée; ensuite il marche de derrière en devant, entre le cervelet et le cerveau, le long de la partie latérale de l'échancrure de la tente du cervelet. Lorsque le nerf de la quatrième paire est arrivé derrière l'apophyse clinoïde postérieure, il perce la dure-mère un peu plus bas et plus en dehors que le nerf de la troisième paire, et s'engage dans un canal membraneux long d'environ deux lignes, et avec lequel il n'a aucune adhérence; après quoi il est logé dans l'épaisseur de la dure-mère, le long de la partie supérieure et externe du sinus caverneux dont il est séparé par une membrane mince. Il est d'abord placé plus bas, et plus en dehors que le nerf de la troisième paire; mais en s'avançant vers la fente sphénoïdale, il monte un peu de dehors en dedans, croise la direction de ce nerf et lui devient supérieur. Non loin de la fente sphénoidale, le nerf de la quatrième paire se place au côté interne de la branche frontale de l'ophtalmique de Willis, à laquelle il est fortement uni. Ces deux nerfs passent au-dessus du faisceau nerveux formé par la troisième paire, la sixième et la branche nasale de l'ophlalmique, et s'introduisent dans l'orbite par la partie la plus large de la fente sphénoidale.

Lorsque le nerf de la quatrième paire est parvenu dans l'orbite, il passe au-dessus de l'extrémité postérieure des muscles releveurs de l'œil et de la paupière supérieure, et marche obliquement de derrière en devant et de dehors en dedans pour gagner la partie moyenne du muscle grand oblique de l'œil dans lequel il se con-

sume entièrement.

# Des Nerss de la cinquième paire ou Nerss trijumeaux.

Les nerfs de la cinquième paire ont aussi été nommés trijumeaux, parce qu'ils se divisent en trois grosses branches avant de sortir du crâne. Ils s'étendent des cuisses de la moëlle alongée à toutes les parties de la face, aux parois de la bouche, à la langue et aux muscles de la mâchoire inférieure. Ces nerfs sont les plus gros de tous ceux qui procèdent de la moëlle alongée. Ils naissent des parties latérale, antérieure et inférieure des cuisses de la moëlle alongée, très-près de l'endroit où ces cuisses se joignent à la protubérance annulaire, par une quantité prodigieuse de filets distincts, mais

réunis en un gros cordon aplati.

Les nerfs trijumeaux se portent en devant et en dehors sous la tenie du cervelet, et s'avancent vers la partie interne du bord supérieur du rocher sur lequel ils impriment un enfoncement dont il a été parlé dans l'Ostéologie. Dans cet endroit, ils s'engagent dans un canal formé par l'écartement des deux lames de la dure-mère, et dont l'ouverture, qui est ovale, répond à la pointe du rocher, au dessons de la partie voisine de la tente du cervelet. Ce canal, long d'environ cinq lignes à sa partie antérieure, et de trois seulement dans la postérieure, n'a aucune adhérence avec ce nerf. En sortant de ce canal, les nerfs trijumeaux s'engagent entre les deux lames de la duremère auxquelles ils sont unis par un tissu cellulaire fort serré. Dans cet endroit, leur largeur augmente beaucoup, et ils forment,

par l'écartement des fibres qui les composent, une espèce de plexus assez épais, large et aplati en manière de patte d'oie. Ce plexus se partage en trois branches, une interne, une moyenne et une externe. La branche interne est connue sous le nom d'ophtalmique de Willis. La moyenne se nomine maxillaire supérieure; et l'externe maxillaire inférieure. Cette dernière se sépare la première du plexus commun, ensuite la maxillaire supérieure, puis l'ophtalmique de Willis.

#### De l'Ophtalmique de Willis.

L'ophtalmique de Willis est la plus petite des trois branches du nerf de la cinquième paire : c'est aussi celle qui est située plus haut et qui s'éloigne moins de la direction du tronc commun. Cette branche marche de derrière en devant, de dedans en dehors et de bas en haut, le long de la paroi externe du sinus caverneux dont elle est séparée par une cloison très-mince, et s'avance vers la fente sphénoïdale, par laquelle elle sort du crâne pour pénétrer dans l'orbite. Elle est d'abord située plus bas que le nerf de la troisième paire; mais elle le croise bientôt et lui devient supérieure. Avant de percer la dure-mère, l'ophtalmique de Willis se divise en trois rameaux qui entrent séparément dans l'orbite. De ces trois rameaux, deux sont supérieurs, un interne plus gros, c'est le nerf frontal ou surcilier; et un externe plus petit, c'est le nerf lacrymal. Le troisième est inférieur, et tient le milieu pour la grosseur entre les deux premiers : il est appelé nerf masal.

Le nerf frontal pénètre dans l'orbite en passant entre le périoste de certe cavité et l'extrémité postérieure du muscle droit supérieur de l'œil. Il marche de derrière en devant le long de la paroi supérieure de l'orbite, au-dessus du muscle releveur de la paupière supérieure, et se divise bientôt en deux rameaux, un interne plus petit, et un externe plus gros. Ces deux rameaux sont quelquefois unis ensemble jusqu'auprès de la base de l'orbite, et quelquefois

séparés dès leur entrée dans cette cavité.

Le rameau interne se détourne un peu en dedans, et s'approche de la poulie cartilagineuse du muscle grand oblique de l'œil. Il donne d'abord un filet qui se courbe de dehors en dedans, et s'anastomose par arcade avec un filet du nerf nasal; ensuite il en donne plusieurs autres qui se distribuent à la paupière supérieure, au muscle surcillier, à l'occipito-frontal et aux tégumens. Après quoi ce rameau sort de l'orbite entre la poulie cartilagineuse que traverse le tendon du muscle grand oblique de l'œil et le trou orbitaire supérieur. Aussitôt qu'il est sorti de l'orbite, il se réfléchit de bas en haut, et monte derrière le muscle occipito-frontal, le long de la partie moyenne du front jusqu'au sommet de la tête. Ses ramifications se distribuent au muscle surcilier, à l'occipito-frontal et aux tégumens.

Le rameau externe du nerf frontal marche directement de derrière en devant, sort de l'orbite par l'échancrure ou le trou orbitaire supérieur, et donne aussitôt un filet qui se courbe presque transversalement en deliors, et se perd dans la paupière supérieure où il communique avec un filet de la portion dure de la septième paire. Ensuite ce rameau se réfléchit de bas en haut, passe derrière le muscle surcilier, et se divise en un grand nombre de filets qui montent en divergeant sur le front et jusque sur le sommet de la tête. Ces filets peuvent être distingués en profonds et en superficiels. Les premiers se distribuent aux muscles surcilier et occipito-frontal, au péricrâne et aux tégumens du front. Les seconds vont aux tégnmens de . la partie supérieure de la tête, et s'étendent vers l'occiput. Les plus extérieurs s'anastomosent avec les filets superieurs de la portion dure

de la septième paire.

Le nerf lacrymal se sépare du frontal en formant un angle fort aign, et s'engage aussitôt dans une espèce de canal formé par la duremère avec lequel il est fortement uni. Après quelques lignes de chemin, il sort de ce canal et marche de derrière en devant et de dedans en dehors, le long de la paroi externe de l'orbite, et se porte vers la glande lacrymale. Avant d'arriver à cette glande, le nerf lacrymal sournit deux filets, dont l'un sort de l'orbite par l'extrémité antérieure de la fente sphéno-maxillaire, et va communiquer avec un filet du nerf maxillaire upérieur; l'autre s'engage dans un conduit pratiqué dans l'épaisseur de l'os de la pommette, et sort sur la face externe de cet os pour s'anastomoser avec un filet de la portion dure de la septième paire. Ces filets traversent quelquefois la glande lacrymale.

Lorsque le nerf lacrymal est arrivé à la glande lacrymale, il se divise en deux ou trois filets qui pénètrent dans cette glande, et après lui avoir donné quelques filamens, en sortent pour se

distribuer à la conjonctive.

Le nerf nasal, en entrant dans l'orbite, traverse l'extrémité postérieure du muscle droit externe de l'œil conjointement avec le nerf de la troisième paire qui est situé plus en dedans, et avec le nerf de la sixième qui est situé plus bas et dont il croise la direction. Arrivé dans l'orbite, ce nerf marche obliquement de derrière en devant, de dehors en dedans et un peu de bas en haut, et passe entre le nerf optique et le muscle droit supérieur de l'œil pour gagner la paroi interne de l'orbite.

Aussitôt que le nerf nasal est arrivé dans l'ortite, et quelquefois même avant d'y pénétrer, il fournit un petit filet long d'environ six lignes, lequel marche de derrière en devant, au côté externe du nerf optique, et va concourir à la formation du ganglion ophtalmique avec le filet gros et court qui procède, comme il a été dit précédemment, du rameau que la branche inférieure de la troisième paire envoie au muscle

petit oblique de l'œil.

Le ganglion ophtalmique ou lenticulaire est le plus petit de tous ceux qui se trouvent dans le corps humain. Il est situé au côté externe du ners optique, non loin de l'entrée de ce ners dans l'orbite. Sa couleur est rougeâtre. Sa figure est assez semblable à celle d'un carré un peu alongé de derrière en devant. Il est environné d'une graisse mollasse qui l'unit aux parties voisines. Sa face externe est un peu convexe et correspond au muscle droit externe de l'œil. Sa face interne est légèrement concave et correspond au ners optique. L'angle postérieur et supérieur de ce ganglion reçoit le filet mince et long du ners nasal. Son angle postérieur et inférieur reçoit le filet gros et court que donne le rameau

de la branche inférieure de la troisième paire qui appartient au muscle petit oblique de l'œil. Les angles antérieurs donnent naissance aux nerfs ciliaires.

Ces nerfs, qui sont très-déliés, forment deux faisceaux, un supérieur plus petit, et l'autre inférieur plus grand. Le premier se divise bientôt en cinq ou six filets qui marchent parallèlement l'un à l'autre, le long de la partie externe et supérieure du nerf optique qu'ils accompagnent jusqu'au globe de l'œil. Le faisceau inférieur est situé au côté externe et inférieur du nerf optique: il se divise bientôt en un grand nombre de filets, dont les uns marchent le long du côté externe et inférieur du nerf optique, et les autres passent au-dessous de ce nerf, et croisent sa direction pour gagner son côté interne sur lequel ils marchent jusqu'au globe de l'œil.

Les nerfs ciliaires, au nombre de douze ou quatorze, arrivés à la partie postérieure de l'œil, traversent obliquement la sclérotique, les uns plus près, les autres plus loin de l'insertion du nerf optique. Après avoir traversé cette membrane, ils s'aplatissent un peu et forment des espèces de petits rubans qui marchent de derrière en devant, entre sa face interne et la face externe de la choroïde, sans donner aucun filet à l'une ni à l'autre de ces membranes. Ces nerfs sont parallèles, et séparés par des intervalles plus on moins grands. On en voit souvent qui communiquent entr'eux par des petits filets qui vont obliquement de l'un à l'autre. Lorsqu'ils sont parvenus au cercle ciliaire; ils se divisent chacun en deux filets, lesquels traversent la substance celluleuse

qui forme ce cercle, et se divisent en un grand nombre de filamens qui se répandent entièrement dans l'iris, et forment une grande partie des lignes blanchâtres et disposées en manière de rayons qu'on remarque sur sa face antérieure.

Lorsque le nerf nasal est arrivé à la partie supérieure et interne du nerf optique, il donne un ou deux filets qui se joignent aux nerfs ciliaires, pour aller avec eux à la partie postérieure du globe de l'œil. Ensuite il se porte vers la paroi interne de l'orbite, et lorsqu'il est arrivé vis-à-vis le trou orbitaire interne et antérieur, il se divise en deux rameaux, un interne ou postérieur, et l'autre externe ou antérieur. Le rameau interne s'enfonce dans le trou orbitaire interne et antérieur, et pénètre dans le crâne en parcourant le canal dont ce trou est l'orifice externe. Il marche de dehors en dedans et de dernière en devant, couvert par la dure-mère, et pénètre bientôt dans la fosse nasale par la petite fente qu'on remarque à côté de l'apophyse crista galli de l'ethmoïde. Ce rameau, après avoir donné de petits filets à la membrane pituitaire et à celle qui tapisse les cellules antérieures de l'ethmoide et le sinus frontal, descend derrière l'os propre du nez, passe entre le bord inférieur de cet os et le cartilage latéral du nez, et se perd dans la peau du lobe de cette partie par un grand nombre de filets. Ce rameau est trèsmince et très-mou tant qu'il reste derrière l'os propre dunez; mais lorsqu'il est sorti sous le bord inférieur de cet os, il devient beaucoup plus gros, et acquiert beaucoup de consistance.

Le rameau externe ou antérieur du nerf nasal marche le long de la paroi interne de l'orbite jusqu'à la poulie cartilagineuse que traverse le tendon du muscle grand oblique de l'œil, où il s'anastomose avec un filet du nerf frontal; ensuite il passe sous cette poulie et se divise en plusieurs filets qui se distribuent aux panpières, à leur muscle orbiculaire, à la caroncule lacrymale, au sac lacrymal, au muscle pyramidal du nez et aux tégumens communs. Ces filets s'anastomosent avec la portion dure de la septième paire et avec le nerf sous-orbitaire.

#### Du Nerf maxillaire supérieur.

Le nerf maxillaire supérieur sort de la partie moyenne du plexus que les nerfs trijumeaux forment entre les deux lames de la dure mère. Il marche de derrière en devant et un peu de dedans en dehors vers le tron grand rond ou maxillaire supérieur du sphénoïde qui le transmet hors du crâne.

Lorsque le nerf maxillaire supérieur a traversé le trou grand rond, il se trouve dans le sommet de la fosse zygomatique, entre la partie postérieure de l'orbite et la base de l'apophyse ptérigoïde. Il marche de derrière en devant, de haut en bas et un peu de dedans en dehors, et s'avance vers l'orifice postérieur du canal creusé dans l'épaisseur de la paroi inférieure de l'orbite, et que l'on nomme sonsorbitaire. Il s'engage dans ce canal, le parcourt de derrière en devant, et en sort par le trou orbitaire inférieur pour se répandre sur la face. En entrant dans ce canal, le nerf maxillaire

supérieur change de nom et prend celui de

nerf sous-orbitaire.

Dans son trajet par le trou grand rond du sphénoïde, et quelquesois après avoir franchi ce trou, le nerf maxillaire supérieur donne un rameau qu'on peut appeler orbitaire. Co rameau marche le long du bord supérieur de la sente sphéno-maxillaire, pénètre dans l'orbite par cette fente, et se divise ordinairement en deux filets dont l'un peut être appelé mâlaire et l'autre temporal. Le premier communique avec un filet du nerf lacrymal, s'engage avec lui dans le conduit pratiqué dans l'épaisseur de l'os de la pommette, et sort sur la faco externe de cet os pour se distribuer au muscle orbiculaire des paupières, ainsi qu'aux tégumens, et s'anastomoser avec la portion dure de la septième paire. Le second où le filet temporal traverse la portion orbitaire de l'os de la poinmette, et pénètre dans la fosse temporale où il communique avec un rameau du nerf maxillaire inférieur. Ensuite il monte obliquement de dedans en dehors et de devant en arrière, et perce enfin l'aponévrose dont le muscle temporal est convert, pour s'anastomoser avec un filet de la portion dure de la septième paire, et se distribuer aux tégumens de la tempe et du sommet de la tête, en accompagnant l'artère temporale.

Presque aussitôt que le nerf maxillaire supérieur est arrivé dans le sommet de la fosse zygomatique, il donne deux rameaux qui descendent un peu obliquement de dehors en dedans à travers la graisse molle qui se trouve en cet endroit, derrière la fin de l'artère maxillaire interne. Ces deux rameaux s'onissent bientôt en un seul qui descend dans la même direction, et après environ deux lignes de chemin forme une espèce de ganglion qu'on nomme sphéno-palatin. Quelquefois, au lieu de deux filets, le nerf maxillaire supérieur n'en fournit qu'un qui forme également une espèce

de ganglion.

Le ganglion sphéno-palatin est situé dans la partie interne du sommet de la fosse zygomatique. Il est de forme triangulaire, ou plutôt semblable à un cœur. Sa face interne est appuyée sur le trou sphéno-palatin, et l'externe qui est un peu convexe, est couverte de la graisse molle qui remplit le sommet de la fosse zygomatique. Ce ganglion est de couleur rougeâtre. Les rameaux qu'il donne peuvent être distingués en postérieur, en internes et en inférieur.

Le rameau postérieur du ganglion sphénopalatin est connu sous le noin de nerf ptérigoïdien ou vidien. Ce rameau remonte un peu de devant en arrière, s'introduit dans le canal pratiqué à la base de l'apophyse ptérigoïde, et le parcourt de devant en arrière. Pendant qu'il est encore renfermé dans ce canal, il donne quelques filets qui sortent par des trous pratiqués à sa partie inferne, et qui vont se distribuer à la portion de la membrane pituitaire qui tapisse la partie postérieure et supérieure des fosses nasales, et sur celle qui s'étend vers l'orifice de la trompe d'Eustache. Lorsque le nerf ptérigoïdien est arrivé à l'extrémité postérieure de son canal, il traverse la substance ferme et en quelque sorte cartilagineuse qui remplit le trou déchiré antérieur de la base du crâne, et se divise en deux filets,

un supérieur plus petit, et l'autre inférieur

plus gros.

Le premier ou le supérieur rentre dans le crâne entre le bord antérieur du rocher et la grande aile du sphénoïde. Il passe sous le nerf maxillaire inférieur, et marche de devant en arrière, de bas en haut et de dedans en dehors, dans une gouttière creusée sur la face supérieure du rocher, jusqu'à l'hiatus Fallopii. Il pénètre par cette ouverture dans l'aqueduc de Fallope, et va se joindre au tronc de la portion dure de la septième paire. Ce filet est accompagné par une artériole très-fine, et renfermé dans une espèce de gaîne membraneuse.

Le filet inférieur du nerf ptérigoidien s'introdnit dans le canal carotidien, en traversant la membrane épaisse qui le tapisse. Il descend le long de l'artère carotide à laquelle il est collé, s'anastomose avec le filet que la sixième paire envoie dans ce canal, et en sort avec lui pour se jeter dans l'extrémité supérieure du ganglion cervical supérieur du grand sympathique.

Les rameaux qui sortent de la partie interne du ganglion sphéno-palatin entrent aussitôt dans la fosse nasale par le trou dont ce ganglion emprunte le nom, et se répandent sur la portion de la membrane pituitaire qui tapisse la partie supérieure et postérieure de cette fosse, et sur celle qui revêt les cellules postérieures de l'ethinoïde.

Le rameau qui sort de la partie inférieure du ganglion sphéno-palatin, est plus gros que les autres; il est connu sous le nom de nerf palatin. Il descend au devant de l'apophyse ptérigoide, et s'engage bientôt dans le canal palatin postérieur; mais avant de pénétrer

dans ce canal, il fournit deux filets qui descendent dans deux petits conduits particuliers, creusés dans l'épaisseur de la tubérosité de l'os palatin, et vont se distribuer au voile du palais et à ses différens muscles. Le nerf palatin descend ensuite dans le canal palatin postérieur avec l'artère palatine supérieure. Dans son trajet, il donne un ou deux petits filets qui traversent la portion nasale de l'os du palais, et vont se distribuer à la membrane pituitaire. Lorsque ce nerf est sorti du canal palatin postérieur, il se porte en devant sous la voûte du palais, et se divise bientôt en deux rameaux, l'un interne plus petit, et l'autre externe plus gros. L'interne se perd dans la portion de la anembrane du palais, la plus voisine de la suture qui lie ensemble les os maxillaires. Le rameau externe parcourt le sillon qu'on remarque le long de la partie externe de la voûte du palais, et se distribue à la partie externe de la membrane glandulense qui tapisse cette voûte et à la partie interne des gencives.

Lorsque le nerf maxillaire supérieur a donné les deux rameaux qui forment le ganglion sphéno-palatin, il s'avance vers l'ouverture postérieure du canal sous-orbitaire; mais avant d'y entrer, il fournit un et quelquefois deux filets que l'on appelle nerfs dentaires postérieurs. Ces nerfs descendent sur la tubérosité de l'os maxillaire, et s'engagent bientôt dans les conduits pratiqués dans l'épaisseur de la paroi postérieure du sinus maxillaire. Dans leur trajet, ils se divisent en plusieurs filets qui descendent de derrière en devant vers le bord alvéolaire où ils percent la substance de l'os, pour aller avec des artères très-fines

dont ils sont accompagnés, aux trois ou quatre dernières dents molaires. Ils pénètrent dans la cavité des dents par les trous qui se remarquent sur le sommet de leurs racines. Un de ces filets suit la paroi externe du sinus, et va communiquer avec le nerf dentaire antérieur dont il sera parlé plus bas. Parmi les nerfs dentaires postérieurs, il y en a ordinairement un qui descend de derrière en devant sur la tubérosité maxillaire, et se divise en plusieurs filets qui vont à la partie externe des gencives et au muscle buccinateur.

Après avoir donné les nerfs dentaires postérieurs, le tronc du nerf maxillaire supérieur entre dans le canal sous-orbitaire et le parcourt de derrière en devant. Arrivé près de l'extrémité antérieure de ce canal, il donne un rameau que l'on nomme nerf deataire autérieur. Ce nerf marche de derrière en devant, à côté du tronc qui l'a produit, s'engage bientôt dans le conduit dentaire antérieur, et descend le long de la paroi antérieure du sinus maxillaire. Il fournit d'abord un filet qui communique avec le norf dentaire postérieur; ensuite il se partage en plusieurs filamens qui ont chacun leur conduit particulier, et qui se portent aux dents incisives, à la capine et aux deux premières molaires. Les nerfs dentaires, tant antérieurs que postérieurs, sont souvent à nu sous la membrane qui tapisse le sinus maxillaire, et donnent quelques filamens à cette membrane.

Presqu'aussitôt que le nerf maxillaire supérieur a fourni le nerf dentaire antérieur, il sort du canal sous-orbitaire par le trou orbitaire inférieur qui est quelquefois double, et

se place derrière le muscle releveur propre de la lèvre supérieure, auquel il donne quelques ramifications très-fines. Après cela il se partage en dix ou douze filets qui s'écartent les uns des autres, et forment par leurs différentes anastomôses entr'eux et avec la portion dure de la septième paire, une espèce de plexus qui occupe l'espace compris entre la pommette et le nez. Ces illets se distribuent à la paupière inférieure, aux tégumens et aux muscles du nez, aux muscles canin, grand zygomatique, buccinateur et triangulaire, aux tégumens de la lèvre supérieure, et sur-tout à sa membrane interne. Parmi ces filets, il y en a un très-petit qui perce le muscle releveur propre de la lèvre supérieure, et remonte vers la racine du nez où il s'anastomose avec un filet du nerf nasal.

#### Du Nerf maxillaire inférieur.

Le nerf maxillaire inférieur est la plus grosse des trois branches qui résultent de la division des nerfs trijumeaux. Il se porte de dedans en dehors et de derrière en devant, et sort bientôt du crâne par le trou ovale ou maxillaire inférieur du sphénoïde, pour pénétrer dans la fosse zygomatique. Aussitôt qu'il est parvenu dans cette fosse, il donne six ou sept rameaux qui s'écartent les uns des autres sous différens augles, et vont se distribuer aux parties voisines. Ces rameaux sont les nerfs temporaux profonds, le nerf masseterin, le buccal, le temporal superficiel ou auriculaire, et le ptérigoïdien.

Les nerfs temporaux profonds sont ordinairement au nombre de deux, un antérieur et et l'autre postérieur; mais dans certains sujets on n'en trouve qu'un, et dans d'autres on en voit trois. Tantôt ils naissent séparément, et tantôt ils ont un tronc commun qui se divise bientôt. Quelquefois l'antérieur sort du nerf buccal, et le postérieur du nerf masséterin. Quoi qu'il en soit, ils marchent d'abord de dedans en dehors, entre la paroi supérieure de la fosse zygomatique et le muscle ptérigoïdien externe; ensuite ils montent dans l'épaisseur du crotaphite ou temporal auquel ils se distribuent. L'antérieur s'anastomose avec le lacrymal et le maxillaire supérieur, comme il a été dit précédemment.

Le nerf masséterin est ainsi nommé, parce qu'il se perd entièrement dans le muscle masséter. Il marche de dedans en dehors et un peu de devant en arrière, entre le muscle ptérigoïdien externe et la paroi supérieure de la fosse zygomatique, au-devant de l'apophyse articulaire du temporal; ensuite il passe entre le bord postérieur du muscle crotaphite et le col du condyle de la mâchoire, et descend dans l'épaisseur du masséter, où il se perd

entièrement.

Le nerf buccal est plus gros que les précédens. Il descend de derrière en devant, entre les deux muscles ptérigoïdiens, et donne en passant quelques filets au ptérigoïdien externe et au temporal. Après quoi il descend entre le muscle ptérigoïdien interne et la branche de la mâchoire, gagne la face externe du muscle buccinateur, et se divise en plusieurs rameaux qui se perdent dans ce muscle, dans la peau et dans les muscles canin, triangulaire et orbiculaire des lèvres. Ces rameaux communiquent avec ceux

de la portion dure de la septième paire, et sui-

vant Haller, avec le sous-orbitaire.

Le nerf temporal superficiel ou auriculaire est le plus gros de ceux que le maxillaire inférieur fournit aussitôt qu'il a traversé le trou ovale du sphénoïde. Il sort de ce tronc, tantôt par une et tantôt par deux racines, dans l'intervalle desquelles passe l'artère moyenne de la dure-mère ou sphéno-épineuse. Ce nerf se contourne de devant en arrière et de dedans en dehors, entre le condyle de la mâchoire et le conduit auditif, et remontant profondément audevant de ce conduit et de l'oreille, couvert par la glande parotide, il gagne la partie postérieure de l'apophyse zygoniatique du temporal. Dans ce trajet, il donne ordinairement deux filets qui s'anastomosent avec la branche supérieure de la portion dure de la septième paire. Il en fournit d'autres plus petits qui se distribuent au conduit auditif et à toutes les parties de l'oreille. Lorsque ce nerf est parvenu entre la partie antérieure de l'oreille et la base de l'apophyse zygomatique du temporal, il se divise en deux rameaux qui accompagnent les branches de l'artère temporale, et répandent un grand nombre de filets dans les tégumens de la tempe, du front et du sommet de la tête. Ces filets communiquent avec ceux de la branche supérieure de la portion dure de la septième paire.

Le nerf ptérigoïdien est le plus petit de ceux que le nerf maxillaire inférieur fournit à sa sortie du crâne. Dans certains sujets, il vient du nerf buccal. Il descend entre le muscle ptérigoïdien externe et l'origine du péristaphylin

externe, et va au ptérigoïdien interne.

Après que le nerf maxillaire inférieur a fourni

les rameaux qui viennent d'être décrits, il descend trois ou quatre lignes de chemin, entre les deux muscles ptérigoïdiens, et se divise en deux branches; une antérieure et interne qui va à la langue, et qu'on nomme le nerf lingual, et une postérieure et externe qui conserve le nom de maxillaire inférieure, parce qu'elle parcourt le canal creusé dans l'épaisseur de la mâchoire inférieure.

Le nerf lingual ést ordinarement un peu moins gros que le nerf maxillaire inférieur. Après s'être séparé de ce dernier, il lui envoie quelquefois un filet assez gros qui laisse entre lui et ce nerf un intervalle dans lequel passe l'artère maxillaire interne. Bientôt après il reçoit un petit nerf qu'on nomme corde du tambour, et qui se joint à lui en formant un angle très-aigu en haut et trèsobtus en bas. Après quoi le nerf lingual, dont la grosseur est sensiblement augmentée, descend obliquement de derrière en devant, entre le muscle ptérigoidien interne et la branche de la mâchoire inférieure; ensuite il passe entre la glande maxillaire et la membrane interne de la bouche: puis il s'engage avec le conduit excréteur de cette glande, entre la face supérieure du muscle mylo-hyoidien et la partie voisine de l'hyoglosse, passe au-dessus de la glande sublinguale, et gagne la partie latérale inférieure de la langue jusqu'à sa pointe.

Arrivé près de la glande maxillaire, le nerf lingual donne quelques filets qui se rassemblent pour former, tantôt un petit ganglion, et tantôt une espèce de plexus duquel sortent un assez grand nombre de filamens qui vont se distribuer à cette glande. Après ces filets, le perf lingual en fournit quelques autres qui com-

muniquent avec le nerf grand hypo-glosse, ou nerf de la neuvième paire; il donne aussi quelques filamens à la glande sublinguale, à la membrane de la bouche et à la partie interne des gencives. Après quoi il se divise en plusieurs rameaux qui pénètrent dans l'épaisseur de la langue, entre le génio-glosse, le stylo-glosse et le lingual. Quelques-uns de ces rameaux se perdent dans les muscles en question. Les autres montent vers la face supérieure de la langue, et se terminent dans la membrane qui la couvre, sur-tout vers la pointe.

Le nerf maxillaire inférieur est un peu plus gros ordinairement que le lingual, et semble être la continuation du tronc qui les fournit. Il descend à côté du lingual, un peu obliquement de derrière en devant, entre les muscles ptérigoïdiens, puis entre l'interne et la branche de la mâchoire inférieure, couvert en dedans par le ligament latéral interne de l'articulation de cet

os avec le temporal.

Lorsque ce nerf est arrivé à l'orifice postérieur du canal creusé dans l'épaisseur de la mâchoire inférieure, il donne un rameau qui descend de derrière en devant dans un sillon creusé sur la face interne de la branche de la mâchoire inférieure, et va se distribuer à la glande maxillaire, au muscle mylo-hyoïdien, au génio-hyoïdien et

au ventre antérieur du digastrique.

Après avoir donné ce filet, le nerf maxillaire inférieur pénètre dans le canal de la mâchoire inférieure avec une artère et une veine. En parcourant ce canal, il donne des filets à chacune des dents grosses molaires et à la première petite molaire. Ces filets percent le fond des alvéoles, pénètrent dans la cavité creusée dans

l'épaisseur des dents, et se ramifient sur la

membrane qui la tapissent.

Arrivé vis-à-vis le trou mentonnier, le nerf maxillaire inférieur donne un filet qui continue de marcher dans l'épaisseur de la mâchoire, au-dessous des alvéoles, et qui se distribue à la première petite molaire, à la canine et aux deux incisives. Après quoi il sort par ce trou, se réfléchit de bas en haut derrière le muscle triangulaire, et se divise en plusieurs rameaux qui se distribuent au muscle carré, au triangulaire, à la houppe du menton, au buccinateur, au demi-orbiculaire inférieur, à la peau et à la membrane interne de la lèvre inférieure sur laquelle il forme une espèce de plexus. Ces rameaux s'anastomosent avec ceux de la branche inférieure de la portion dure de la septième paire.

Le nerf de la cinquième paire donne le mouvement au muscle occipito-frontal, au surcilier, à tous les muscles de la face, au crotaphite ou temporal, aux deux ptérigoïdiens; au masséter, aux muscles du voile du palais, à ceux de la langue, au mylo-hyoïdien, au génio-hyoïdien et

au ventre antérieur du digastrique.

Ce nerf donne le sentiment à l'iris, à la glande lacrymale, à la conjonctive, à la membrane pituitaire, au voile du palais, à la membrane glanduleuse qui tapisse la voûte du palais, aux gencives, à la membrane qui tapisse la bouche, aux dents, à la langue, aux glandes amygdale, maxillaire et sublinguale, aux tégumens de l'oreille, à ceux de la tempe, du front, du sommet de la tête et de la face.

De la sixième paire de Nerfs, ouNerfs moteurs externes des yeux.

Le nerf de la sixième paire s'étend depuis la moëlle alongée jusqu'au muscle droit externe de l'œil. Ce nerf tient le milieu pour la grosseur, entre le nerf de la troisième paire et celui de la quatrième. Il naît du sillon qui sépare la protubérance annullaire de la queue de la moëlle alongée, par plusieurs filets réunis ensemble, mais faciles à distinguer les uns des autres. Il n'est pas rare de le trouver composé de deux branches qui percent séparément la durc-mère, et qui ne se réunissent que dans le sinus caverneux.

Le nerf de la sixième paire se porte de derrière en devant, de bas en haut et de dedans en dehors, entre la protubérance annulaire et la gouttière basilaire, jusqu'au-dessous de l'apophyse clinoïde postérieure où il perce la duremère pour pénétrer dans le sinus caverneux. Arrivé dans ce sinus, il se place au côté externe de l'artère carotide à laquelle il tient par un tissu cellulaire assez serré. Il marche de derrière en devant, de dedans en dehors et de haut en bas, baigné, comme l'artère carotide, dans le sang qui remplit le sinus caverneux. En entrant dans ce sinus, le nerf de la sixième paire devient un peu plus gros qu'il n'étoit auparavant; il prend aussi une couleur rougeâtre qu'il doit au sang dans lequel il est plongé. Lorsqu'il est arrivé vis-à-vis l'orifice interne du canal carotidien, il fournit de sa partie inférieure un ou deux filets assez minces, mollasses, de couleur rougeâtre, lesquels s'en séparent en formant un angle un peu aigu en arrière et obtus en devant. Ces filets descendent dans le canal carotidien, s'y anastomosent avec le filet du nerf vidien, et en sortent avec lui pour se jeter dans l'extrémité supérieure du ganglion cervical supérieur du grand sym-

pathique.

Lorsque le nerf de la sixième paire a fourni le filet ou les filets dont il vient d'être parlé, sa grosseur augmente un peu : il abandonne l'artère carotide et perce la dure nière au-dessus de l'origine de la veine ophtalmique pour pénétrer dans l'orbite par la fente sphénoïdale. Il passe entre les deux portions de l'extrémité postérieure du muscle droit externe de l'œil avec le nerf de la troisième paire et la branche nasale de l'ophtalmique, auxquels il est uni par du tissu cellulaire assez serré. Ce nert marche de derrière en devant et de dedans en dehors, entre le muscle droit externe et le nerf optique, et se divise en plusieurs filets qui pénètrent dans ce muscle par sa face interne, et se perdent entièrement dans son épaisseur.

Le nerf de la sixième paire donne le mouvement au muscle droit externe ou abducteur de

l'œil.

## De la septième paire de Nerfs ou Nerfs auditifs.

Les ners's de la septième paire ou ners's auditifs, s'étendent depuis la moëile alongée jusqu'à l'organe de l'ouie, aux parties latérales et supérieures de la tête, à toutes les parties de la face et à la partie supérieure et antérieure du cou. Chacun de ces nerfs est composé de deux cordons très-distincts dans toute leur longueur, et dont l'un est postérieur et inférieur, et l'autre antérieur et supérieur. Le premier, plus gros et d'une mollesse qui diffère peu de celle du nerf olfactif, est connu sous le nom de portion molle. Le second plus mince et de la consistance des autres nerfs de la moëlle alongée, est appelé portion dure ou petit sympathique.

La portion molle du nerf auditif naît de la face postérieure de la queue de la moëlle alongée, par plusieurs fibres blanches qui montent obliquement en dehors, et se réunissent bientôt en un seul cordon. La portion dure de ce nerf tire son origine de la partie latérale, antérieure et inférieure de la protubérance annulaire et de la partie voisine de la cuisse de la

moëlle alongée.

Les deux portions du nerf auditif placées l'une à côté de l'autre, se portent obliquement de dedans en dehors, de bas en haut et de derrière en devant, vers le trou auditif interne dans lequel elles pénètrent avec une petite artère qui vient du tronc basilaire formé par les vertébrales. Arrivées au fond de ce conduit, ces deux portions se séparent, et chacune va à sa destination.

La portion molle se divise en plusieurs filets qui pénètrent dans le labyrinthe par les trous qu'on remarque à la partie postérieure et inférieure du fond du conduit auditif interne. Il n'est pas facile de voir ce que ces filets y deviennent; mais il est très-vraisemblable qu'ils se répandent sur la membrane qui tapisse les parois du limaçon, du vestibule et des canaux demi-circulaires. Cette portion est l'organe immédiat de l'ouie.

La portion dure de la septième paire arrivée au fond du conduit auditifinterne, pénètre dans l'aqueduc de Fallope, et le parcourt en suivant ses diverses courbures. Ce canal creusé dans l'épaisseur du rocher, commence à la partie supérieure et antérieure du fond du conduit auditif interne. Delà il monte d'abord un peu de dedans en dehors et de devant en arrière; ensuite il se courbe en arrière, en dehors et en has, et passant au-dessus de la fenêtre ovale, il va gagner la partie postérieure de la caisse du tympan dont il suit le contour; puis il descend presque verticalement jusqu'au trou stylo-

mastoidien où il se termine.

Lorsque la portion dure de la septième paire est arrivée à l'endroit où l'hiatus Fallopii s'ouvre dans l'aqueduc de Fallope, elle reçoit le filet supérieur du nerf vidien ou ptérigoidien. Peu après elle donne un filet au muscle interne du marteau. Elle en donne ensuite un autre très-petit, qui sort de sa partie antérieure et va au muscle de l'étrier en perçant la base de la pyramide dans laquelle ce muscle est renfermé. Un peu plus bas elle en fournit un troisième plus considérable que les deux premiers, auquel on donne le nom de corde du tambour. Ce nerf, après avoir descendu quelque temps avec le tronc qui le produit, se réfléchit de bas en haut et de dedans en dehors, et pénètre dans la caisse du tambour par une ouverture située à sa partie postérieure, auprès de la base de la pyramide. La corde du tambour passe sous la courte branche de l'enclume, et montant obliquement de derrière en devant, elle s'engage entre la longue branche de cet os et la partie supérieure du manche du marteau. Lorsque ce nerf est arrivé au-dessus du muscle interne du marteau, sa grosseur et sa consistance augmentent un peu, et il prend une direction presque horizontale; mais bientôt après il descend en devant, à côté du tendon du muscle antérieur du marteau, et sort avec lui de la caisse du tambour par la scissure de Glaser. La corde du tambour continue de descendre de derrière en devant et de dehors en dedans, et rencontre bientôt la branche linguale du nerf maxillaire inférieur, avec laquelle elle s'unit en formant un angle fort aigu en haut, et dont elle augmente un peu la grosseur:

Aussitôt que la portion dure de la septième paire est sortie de l'aqueduc de Fallope par se trou stylo-mastoïdien, et quelquesois même avant d'en sortir, elle fournit plusieurs petits filets qui vont se distribuer aux parties voisines. Parmi ces filets, il y en a un plus considérable que les autres, auquel on peut donner le nom de nerf auriculaire postérieur. Ce nerf descend d'abord l'espace de quelques lignes; ensuite il remonte sur la partie antérieure de l'apophyse mastoide, et se porte derrière l'oreille on il se divise en deux filets, un antérieur et l'autre postérieur. Le premier se ramifie sur la face interne de l'oreille et envoie quelques filets à son muscle postérieur. Le second se porte de bas en haut et de devant en arrière, le long du bord postérieur du muscle occipito-frontal, et se consume dans le tissu cellulaire et dans les tégumens. Ces filets communiquent avec les rameaux mastoidien et auriculaire du plexus cervical formé par la branche antérieure de la seconde et de la troisième paires cervicales.

Les autres filets que la portion dure de la

septième paire donne à sa sortie du crâne, sont situés plus profondément, et se distribuent au muscle stylo-hyoïdien et au ventre postérieur du digastrique. Il y en a un qui traverse ce dernier muscle, et remonte de dehors en dedans, derrière la veine jugulaire interne, pour aller s'anastomoser avec le glosso-pharyngien de la huitième paire, au moment où ce nerf traverse le trou déchiré postérieur. Le filet qui va au muscle stylo-hyoïdien fournit plusieurs filamens qui s'anastomosent avec les filets rougeâtres que le ganglion cervical supérieur du grand sympathique envoie autour des branches de l'artère carotide externe.

La portion dure du nerf auditif, après avoir donné naissance aux filets qui viennent d'être décrits, descend obliquement en devant et un peu en dehors, dans l'épaisseur de la glande parotide l'espace de sept ou huit lignes, et se divise en deux branches, une supérieure plus

grande, et l'autre inférieure plus petite.

La branche supérieure se porte de derrière en devant et un peu de bas en haut vers le col du condyle de la mâchoire inférieure dont elle croise la direction à angle droit. Elle fournit d'abord de sa partie interne un ou deux filets qui s'enfoncent derrière le col du condyle, et vont s'anastomoser avec le rameau temporal superficiel ou auriculaire du nerf maxillaire intérieur. Ensuite elle se partage en sept ou huit rameaux qui s'écartent en manière de rayons irréguliers, et se répandent sur la tempe et sur la face où ils produisent un grand nombre de filets. Ces rameaux peuvent être distingués en temporaux, en malaires et en buccaux. Dans certains sujets, ils forment à l'endroit de leur

écartemeut une espèce de plexus auquel on a donné le nom de patte d'oie.

Les rameaux temporaux sont assez petits: leur nombre est de deux ou trois. Ils marchent un peu obliquement de bas en haut et de derrière en devant, sous la partie supérieure de la glande parotide à laquelle ils donnent quelques filamens. Ensuite ils passent sur l'arcade zygomatique, et montent sur la tempe où ils répandent un grand nombre de filets qui s'étendent jusqu'au front et au sommet de la tête. Ces filets se distribuent aux muscles antérieur et supérieur de l'oreille, à l'occipito frontal, à l'orbiculaire des paupières et aux tégumens. Ils s'anastomosent avec le rameau frontal de l'ophtalmique, le rameau temporal superficiel du nerf maxillaire inférieur et le filet temporal du maxillaire supérieur.

Les rameaux malaires de la branche supérieure de la portion dure de la septième paire sont ordinairement au nombre de deux. Ils marchent obliquement de derrière en devant et de bas en haut, passent sur la pommette, et se divisent en un grand nombre de filets qui se distribuent au muscle orbiculaire des paupières, au grand et au petit zygomatiques, aux tégumens de la paupière inférieure et à ceux de la partie supérieure de la joue. Ces filets communiquent ensemble et avec ceux du nerf lacrymal et du maxillaire supérieur qui traversent l'os de la pommette : ils communiquent aussi

avec le nerf sous-orbitaire.

Les filets buccaux de la branche supérieure de la portion dure, au nombre de trois ou quatre, sortent de dessous le bord antérieur de la glande parotide, marchent presque horizontalement de

derrière en devant sur le muscle masséter. et communiquent ensemble et avec des filets de la branche inférieure : l'un d'eux, plus considérable que les autres, est situé au-dessus du conduit de Stenon. Lorsqu'ils sont arrivés au bord antérieur du masséter, ils se divisent en un grand nombre de filets qui se distribuent au muscle grand zygomatique, au canin, au releveur propre de la lèvre supérieure, à l'élévateur commun de cette lèvre et de l'aile du nez, au buccinateur, au triangulaire, à l'orbiculaire des lèvres, aux tégumens de la joue, à ceux du nez et des lèvres. Ces filets communiquent entr'eux, avec le nerf sous-orbitaire et avec le rameau buccal du maxillaire inférieur. Un d'eux très délié monte jusqu'au grand angle de l'œil et s'anastomose avec un filet du nerf nasal.

La branche inférieure de la portion dure de la septième paire descend de derrière en devant dans l'épaisseur de la glande parotide, et lorsqu'elle est arrivée près de l'angle de la mâchoire. elle se divise en trois ou quatre rameaux qu'on peut distinguer en premier, second, troisième et quatrième, en comptant de haut en bas. Le premier remonte d'abord un peu, ensuite il marche presque transversalement sur la partie inférieure du muscle masséter, et s'enfonce derrière le peaucier et le triangulaire auxquels il se distribue, ainsi qu'à la partie inférieure du buccinateur, à l'orbiculaire des lèvres et aux tégumens. Il communique avec les filets inférieurs de la branche supérieure, avec le nerf buccal et avec le maxillaire inférieur à sa sortie du trou mentonnier.

Le second rameau de la branche inférieure

de la portion dure passe sous l'angle de la mâchoire, remonte obliquement de derrière en devant sur le bord inférieur de la branche de cet os, couvert par le peaucier, et va se distribuér au triangulaire, au carré, à la houppe du menton, au buccinateur, à l'orbiculaire des lèvres et aux tégumens. Il communique avec le filet précédent et avec le nerf maxillaire inférieur.

Le troisième et le quatrième rameaux de la branche inférieure de la portion dure, descendent de derrière en devant sur la partie antérieure et supérieure du cou, couverts par le muscle peaucier, et se divisent en un grand nombre de filets qui se perdeut dans ce muscle et dans les tégumens. Ils communiquent avec des filets de la branche antérieure de la seconde

et de la troisième paires cervicales.

La portion dure de la septième paire donne le mouvement au muscle interne du marteau, au muscle de l'étrier, aux muscles postérieur, antérieur et supérieur de l'oreille, au stylohyoidien, au ventre postérieur du digastrique, à presque tous les muscles de la face et au peaucier. Elle donne le sentiment à la peau de la partie latérale, postérieure et inférieure de la tête, à celle de l'oreille, de la tempe, de la face et de la partie supérieure et antérieure du cou.

### De la huitième paire de Nerfs.

Les nerss de la huitième paire ont été connus par les anciens sous le nom de ners vagues. Winslow les a appelés moyens sympathiques, par opposition à la portion dure de la septième paire qu'il nomme petit sympathique, et au nerf inter-costal qu'il désigne sous le nom de

grand sympathique.

Les nerfs de la huitième paire s'étendent depuis la moëlle alongée jusqu'au pharynx, à la langue, au larynx, au cœur, aux poumons, à l'æsophage, à l'estomac, et à la plupart des autres viscères abdominaux. Chacun de ces nerfs tire son origine de la partie latérale supérieure de la queue de la moëlle alon-gée, par un grand nombre de filets qui se rapprochent les uns des autres pour former deux cordons, un antérieur plus petit qu'on nomme glosso-pharyngien, et un postérieur beaucoup plus gros qu'on regarde comme le tronc même de la huitième paire. Ces deux cordons montent obliquement de derrière en devant et de dedans en dehors, et vont percer séparément la dure-mère, vis-à-vis le trou déchiré postérieur par lequel ils sortent du crâne avec la veine jugulaire interne. Ils occupent la partie antérieure de ce trou, et leur passage est distingué de celui de la veine jugulaire, par une cloison membraneuse et par une petite languette osseuse dont il a été parlé dans l'Ostéologie. Les filets qui composent le cordon postérieur, percent la durc-mère séparément fort près les uns des autres. En sortant du crâne, le nerf de la huitième paire est accompagné par un autre nerf qu'on nomme spinal ou accessoire de Willis, et qui sera décrit par la suite.

Dans leur passage par le trou déchiré pos-térieur, les deux cordons dont la huitième paire est composée, sont étroitement collés ensemble, et ils communiquent par de petits filamens qui vont du postérieur à l'antérieur.

et augmentent un peu sa grosseur. Dans le même trajet, le cordon postérieur communique avec le nerf spinal ou accessoire. Lorsque le nerf de la huitième paire est sorti du crâne, les deux cordons qui le composent se séparent, et vont chacun à leur destination.

Le cordon antérieur, ou nerf glosso-pharyngien, à sa sortie du crâne, est séparé du tronc même de la huitième paire par la veine jugulaire interne. Il reçoit d'abord un filet qui vient de la portion dure de la septième paire, comme il a été dit précédemment; ensuite il en reçoit un autre qui vient du tronc principal de la huitième; après quoi il passe sur l'artère carotide interne, s'engage entre le muscle stylo-pharyngien et le stylo-glosse, et descend obliquement en devant, en suivant la direction de ce dernier muscle qu'il accompagne jusqu'à la partie postérieure de la langue, dans laquelle il pénètre à l'endroit où le muscle hyo-glosse vient se terminer. Ce nerf donne d'abord un filet long et mince qui desceud sur le côté interne de l'artère carotide primitive jusqu'à la partie inférieure du cou où il se joint avec quelques filets du grand sympathique, pour concourir à la formation des nerfs cardiaques. Ensuite le nerf glossopharyngien donne un grand nombre de filets qui se distribuent aux muscles du pharynx et à sa membrane interne. Parmi ces filets il y en a qui fournissent des filamens très-déliés, lesquels se joignent aux filets rougeâtres que donne le ganglion cervical supérieur du grand sympathique pour former une espèce de plexus, qui se répand sur les branches qui partent de la partie antérieure de l'artère carotide externe.

Après avoir fourni les filets dont il vient d'être parlé, le nerf glosso-pharyngien pénètre dans l'épaisseur de la langue, comme il a été dit plus haut, et se distribue aux muscles stylo-glosse,

hyo-glosse, génio-glosse et lingual.

Le cordon postérieur ou tronc principal de la huitième paire, à sa sortie du crâne, se trouve au-devant du nerf de la neuvième paire auquel il est fortement collé; mais il passe presque aussitôt derrière ce nerf, et lui devient postérieur. Il est uni aussi au ganglion cervical supérieur du grand sympathique et à l'anse nerveuse que la branche antérieure de la première paire cervicale et un filet de la branche antérieure de la seconde, forment au devant de l'apophyse transverse de la première vertèbre du cou.

Ce tronc descend le long de la partie antérieure latérale du cou, au-devant du muscle droit antérieur de la tête et du long du cou, derrière le côté externe de l'artère carotide. Il est uni à cette artère, à la veine jugulaire interne et au nerf grand sympathique, par un tissu cellulaire filamenteux et comme membraneux, qui forme une espèce de gaîne commune à toutes

ces parties.

Presque aussitôt que le tronc de la huitième paire est sorti du crâne, il donne un filet qui va au glosso-pharyngien; bientôt après il fournit de sa partie antérieure un rameau considérable, auquel on donne le nom de nerf laryngé. Ce nerf passe derrière l'artère carotide interne, et descend de derrière en devant. Lorsqu'il est arrivé auprès du larynx, il se divise en deux rameaux, un externe plus petit, et l'autre interne plus grand. L'externe se distribue au mus-

3.

cle constricteur insérieur du pharynx, aux crico-

thyroïdien et à la glande thyroïde.

Le rameau interne s'enfonce derrière le muscle hyo-thyroïdien, et pénètre dans le larynx, entre le cartilage thyroïde et l'os hyoïde. Il se divise en trois ou quatre filets qui se distribuent à l'épiglotte, à la membrane qui tapisse le larynx, à celle du pharynx, au muscle thyroaryténoïdien, au crico-arythénoïdien latéral, à l'arythénoïdien et au crico-arythénoïdien postérieur. Il communique avec le nerf récurrent dont il sera parlé plus bas. Le nerf laryngé donne ordinairement un filet qui concourt à la produc-

tion des nerfs cardiaques.

Dans le reste de son trajet le long du cou, le tronc de la huitième paire donne ordinairement un filet qui s'anastomose avec la branche que le tronc de la neuvième paire envoie aux muscles sterno-hyoïdien et thyroïdien. Il fournit aussi un ou deux filets minces et longs qui concourent à la production des plexus cardiaques. Ces filets naissent de sa pariie antérieure, tantôt plus haut, tantôt plus bas. Ils communiquent avec un filet qui vient du ganglion cervical supérieur du grand symphatique, et descendent collés à la partie antérieure de l'artère carotide primitive, jusqu'au-devant de la crosse de l'aorte, où ils se jettent dans les plexus cardiaques.

Lorsque le tronc de la huitième paire est arrivé à la partie inférieure du cou, il donne quelques filets qui vont concourir à la formation des plexus cardiaques. Ensuite il se portent un peu en devant, et s'enfonce dans la poitrine en passant, à droite, devant l'artère sous-clavière et la veine du même nom; et à gauche, devant

la fin de la crosse de l'aorte, et derrière la veine sous-clavière. Vers le bord inférieur de l'artère à laquelle il correspond, ce tronc se partage en deux branches, une interne ou postérieure, et l'autre externe ou antérieure. La première est le nerf récurrent, et la seconde est la continua-

tion du tronc de la huitième paire.

Le nerf récurrent tire souvent son origine par deux ou trois rameaux qui se réunissent bientôt ensemble. Celui du côté droit se sépare beaucoup plus haut du tronc de la huitième paire que celui du côté gauche. Ce nerf se courbe de devant en arrière et de bas en haut, et forme une espèce d'anse qui embrasse à droite l'artère sous-clavière, et à gauche l'artère aorte; ensuite il marche obliquement de dehors en dedans et de bas en haut, derrière les artères thyroidienne inférieure et carotide primitive, et gagne la partie latérale et postérieure de la trachee-artère, le long de laquelle il monte jusqu'à la partie inférieure du larynx. Le nerf récurrent fournit d'abord plusieurs filets qui se réunissent avec d'autres qui viennent du grand sympathique et du tronc de la huitième paire, pour former les plexus cardiaques. Ceux du récurrent droit descendent pour aller à ces plexus et ceux du gauche remontent. Ensuite il donne quelques filets qui descendent devant l'artère pulmonaire et pénètrent avec elle dans le poumon. En montant le long de la trachée-artère, le nerf récurrent fournit un grand nombre de filets qui se distribuent à ce canal, à l'æsophage et à la grande thyroïde, derrière laquelle il est situé.

Lorsque ce nerf est arrivé à la partie inférieure du larynx, il se divise ordinairement en deux rameaux qui passent sous le muscle constricteur inférieur du pharynx, et s'engagent entre le cartilage cricoïde et le thyroïde. Là ils se partagent en plusieurs filets qui se distribuent aux muscles crico-aryténoïdiens postérieur et latéral, et à l'aryténoïdien. Ces filets communiquent avec ceux du nerf laryngé. Le nerf récurrent s'anastoniose ordinairement vers la partie inférieure du cou avec des filets du grand

sympathique.

Après la naissance du nerf récurrent, le tronc de la huitième paire donne quelques filets qui concourent à la formation des plexus cardiaques, et d'autres qui passent devant l'artère pulmonaire, et pénétrent avec elle dans le poumon; ensuite il se détourne en arrière et va gaguer la partie postérieure de la bronche correspondante. Dans cet endroit, sa grosseur augmente considérablement, et il fournit un assez grand nombre de rameaux qui, réunis avec quelques filets da grand sympathique, forment autour des bronches et des vaisseaux pulmonaires un entrelacement connu sous le nom de plexus pulmonaire. Les rameaux dont ce plexus est composé pénètrent dans le poumon avec les bronches et les vaisseaux pulmonaires dont ils acompagnent les ramifications.

Lorsque le tronc de la hui ième paire a fourni les rameaux qui forment le plexus pulmonaire, il s'approche de l'œsophage et descend le long de ce conduit, auquel il donne un grand nombre de filets. En descendant collés à l'œsophage, les deux troncs de la huitième paire se contournent de manière que le gauche devient antérieur, et le droit postérieur; chacun de ces ners se divise en un assez grand nombre de

filets qui, se réunissant d'espace en espace entr'eux et avec les filets correspondans de l'autre tronc, forment autour de l'œsophage une espèce de plexus plus considérable postérieurement qu'antérieurement. Cette division des troncs de la paire vague les affoiblit beaucoup et les fait dégénérer vers la partie inférieure de la poitrine, en deux cordons qu'or nomme nerfs stomachiques, et qu'on distingue en an-térieur et en postérieur. Le premier est ordinairement plus petit, et tire principalement sa naissance du tronc primitif du côté gauche. Le second, beaucoup plus fort, tire la sienne du tronc du côté droit. Ces deux nerfs pénètrent dans l'abdomen avec l'œsophage auquel ils sont collés, et se distribuent principalement sur l'estomac.

Le nerf stomachique antérieur, fortifié par quelques filets que lui fournit le postérieur, se répand sur la face supérieure et sur le bord antérieur de l'estomac jusqu'au pylore. Quelquesuns de ses filets vont au foie en accompagnant l'artère pylorique, et se joignant au plexus hé-

patique.

Le nerf stomachique postérieur, collé à la partie droite et postérieure de l'œsophage, fournit un grand nombre de rameaux qui environment l'orifice supérieur de l'estomac sur lequel ils forment un plexus considérable. Il en envoie encore beaucoup d'autres sur toutes les parties de ce viscère, et principalement sur sa face inférieure. Il fournit aussi quelques filets qui accompagnent l'artère coronaire stomachique jusqu'au tronc cœliaque, et concourent à la formation des plexus hépatique et splénique. Enfin, ce nerf donne un rameau gros et court,

qui se jette dans le plexus soléaire et contribue à la formation de la plupart des autres plexus de l'abdomen.

La huitième paire de nerfs donne le mouvement aux muscles du pharynx, à ceux de la langue, aux muscles intrinsèques du larynx, à l'œsophage, au cœur et à l'estomac. Elle donne le sentiment à la membrane du pharynx, à celle du larynx, de la trachée-artère, des bronches et de l'œsophage, aux poumons, au cœur, à l'estomac et à la plupart des autres viscères de l'abdomen.

# De la neuvième paire de Nerfs ou Nerfs grands hypoglosses.

Les nerfs de la neuvième paire portent aussi le nom de nerfs linguaux ou grands hypoglosses, pour les distinguer de ceux que la troisième branche de la cinquième paire et le nerf glossopharyngien de la huitième fournissent à la langue. Ces nerfs tirent leur origine du sillon qui sépare les éminences olivaires et pyramidales, par dix ou douze filets entre lesquels passe l'artère vertébrale. Ces filets descendent un peu de dedans en dehors, et se réunissent les uns aux autres pour former un cordon qui perce la dure-mère vis-à vis le tron condyloïdien antérieur de l'occipital par lequel il sort du crâne. Dans certains sujets, ils forment deux cordons qui percent séparément la dure-mère, et qui se réunissent en entrant dans le trou condyloidien antérieur : quelquefois ces cordons restent séparés et sortent chacun par un trou distinct.

A sa sortie du crâne, le nerf grand hypoglosse est uni au côté externe du tronc de la Iruitième paire par du tissu cellulaire, et quelquefois par un filet nerveux. Il est uni aussi d'une manière intime à la partie antérieure du ganglion cervical supérieur du grand sympathique. En outre, il communique par un ou deux filets avec l'anse nerveuse qui embrasse la partie antérieure de l'apophyse transverse de la première vertèbre du cou, et qui est formée par l'anastomose de la branche antérieure de la première paire cervicale, avec un filet de la branche antérieure de la seconde. Ce nert descend obliquement en devant, derrière la veine jugulaire interne, devant la carotide interne et le tronc de la huitième paire. Il est d'abord situé très-profondément derrière le muscle stylohyoidien et le ventre postérieur du digastrique; mais en descendant il devient bientôt superficiel, et se porte sous la partie antérieure du muscle sterno-cléido-mastoidien.

Quand le nerf de la neuvième paire est arrivé vis-à-vis l'angle de la mâchoire, il se courbe un peu de bas en haut, passe sous le tendon du digastrique, et continue de se porter en devant et en haut. Il s'engage entre les muscles mylohyoïdien et hyo-glosse; et lorsqu'il est arrivé au bord antérieur de ce dernier, il se plonge avec l'artère linguale entre le muscle génio-glosse et le lingual, et se termine à un pouce

environ de la pointe de la langue.

Lorsque le tronc de la neuvième paire a parcouru un espace d'environ un pouce, il fournit une branche dont la grosseur est augmentée quelquefois par un filet qui vient du tronc de la huitième paire. Cette branche descend le long du bord antérieur de la veine jugulaire interne jusqu'au-dessous du milieu du cou, où elle se courbe de devant en arrière et de bas en haut, pour s'anastomoser avec un rameau formé par la réunion de deux filets, dont l'un vient de la branche antérieure de la seconde paire cervicale, et l'autre de la branche antérieure de la troisième. Cette anastomose forme une arcade renversée qui est située sous le muscle sternocleïdo mastoïdien, et sur la veine jugulaire interne et l'artère carotide primitive. La convexité de cette arcade donne plusieurs rameaux qui vont aux muscles omoplat-hyoïdien, sternohyoïdien et sterno-thyroïdien: un d'eux descend jusque dans la poitrine, et se perd dans l'extremité inférieure de ce dernier muscle.

Après que le nerf de la neuvième paire a fourni la branche qui vient d'être décrite, il parcourt un espace d'environ un pouce, et donne un rameau assez considérable qui se distribue au muscle thyro-hyoïdien. Arrivé entre le muscle mylo-hyoïdien et l'hyo-glosse, il donne plusieurs filets qui montent sur la face externe de ce dernier muscle, et vont s'unir à ceux de la branche linguale du nerf maxillaire inférieur; après quoi le nerf grand hypo-glosse se divise en un grand nombre de filets qui se distribuent au muscle mylo-hyoïdien, au génio-hyoïdien, au génio-glosse, au stylo-glosse, à l'hyo-glosse et au lingual.

La neuvième paire des nerfs donne le mouvement à tous les muscles de la langue, au sternohyoïdien, à l'omoplat-hyoïdien, au sterno-thyroïdien, au thyro-hyoïdien, au mylo-hyoïdien,

et au génio-hyoïdien.

# DES NERFS DE LA MOELLE DE L'ÉPINE.

Les nerfs de la moëlle de l'épine sont distingués en cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés. Le nombre de ces nerfs est de trente et une paires; savoir, huit paires de nerfs cervicaux; douze de nerfs dorsaux; cinq paires de

nerfs lombaires, et six de nerfs sacrés.

Ces nerfs ont cela de commun, qu'ils naissent des parties latérales de la moëlle de l'épine, par deux faisceaux de filets, l'un postérieur plus gros, et l'autre antérieur plus petit. Ces faisceaux sont séparés par le ligament dentelé. Ils sont formés chacun d'un grand nombre de filets qui se portent de dedans en dehors et se rassemblent en s'éloignant de la moëlle de l'épine.

Lorsque ces faisceaux sont arrivés vis-à-vis le trou de conjugaison qui les transmet hors du canal vertébral, ils percent la dure-mère tantôt ensemble, et tantôt séparément. Aussitôt qu'ils ont traversé cette membrane, ils se réunissent pour former un ganglion duquel partent deux branches, une antérieure et l'autre postérieure.

Outre les nerfs cervicaux, dorsaux, lombaires et sacrés, la moëlle de l'épine en fournit un autre de chaque côté, auquel on a donné le nom de

nerf spinal ou accessoire de Willis.

# Du Nerf spinal ou-accessoire de Willis.

Le nerf spinal tire son origine de la partie latérale et un peu postérieure de la moëlle de l'épine, tantôt plus haut, et tantôt plus bas. On commence quelquefois à l'apercevoir vis-àvis la septième ou la sixième vertèbre du cou, et quelquefois seulement vis-à-vis la quatrième ou la troisième. Il est extrêmement mince à sa première origine; mais en montant le long de la moëlle de l'épine, entre les faisceaux postérieurs des nerfs cervicaux et le ligament dentelé, il grossit peu-à-peu par les filets qu'il en reçoit, et qui vont s'y joindre de bas en haut. Il reçoit aussi quelques filets de la partie laté-

rale et inférieure de la moëlle alongée.

Lorsque ce nerf est arrivé à la partie supérieure de la moëlle de l'épine, il se porte un peu en dehors, et se colle à la partie postérieure de la première paire cervicale ou nerf sous-occipital auquel il donne quelquefois un filet. Ensuite il entre dans le crâne par le grand trou de l'occipital, derrière l'artère vertébrale, et marchant de bas en haut, de derrière en devant et de dedans en dehors, il s'approche du nerf de la huitième paire avec lequel il sort du crâne par le trou déchiré postérieur. Ce nerf est d'abord séparé des deux cordons de la huitième paire par une cloison membraneuse; mais dans son trajet par le trou déchiré postérieur, il leur envoie des filets de communication.

Lorsque le nerf accessoire de Willis est sorti du crâne, il abandonne le tronc de la huitième paire dont il est séparé par le nerf grand hypoglosse, auquel il est uni ordinairement d'une manière intime. Ce nerf passe derrière la veine jugulaire interne, et descend obliquement de devant en arrière sous le muscle sterno-cléïdo-mastoïdien dont il traverse la partie supérieure et postérieure, et auquel il donne quelques filets. En passant à travers ce

muscle, et quelquefois après l'avoir traversé, il communique avec les branches antérieures de la seconde, troisième, et quatrième paires cervicales. Ensuite il descend en arrière et s'enfonce sous le muscle trapèze dans lequel il se consume entièrement.

Le nerf spinal donne le mouvement au muscle

trapèze et au sterno cléido-mastoullen.

#### DES NERFS CERVICAUX.

Les nerfs cervicaux sont au nombre de huit paires. On les distingue par les noms numériques de première, seconde, etc., en comptant de haut en bas. La première paire des nerfs cervicaux passe entre l'occipital et la première vertèbre du cou, et la huitième entre la dernière vertèbre de cette classe et la première de celles du dos.

Ces nerfs sont en général fort larges à leur origine et composés d'en grand nombre de filets qui convergent en s'éloignant de la moëlle de l'épine, de manière que les supérieurs descendent un peu, et les inférieurs montent.

La première paire cervicale monte un peu dans le canal vertébral. Les trois paires suivantes marchent à-peu près transversalement, et percent la dure-mère presque vis-à-vis l'endroit où elles ont pris naissance. Enfin, les quatre dernières paires descendent un peu, de manière cependant que la fibre la plus inférieure des faisceaux dont elles sont composées, est presque transversale.

# De la première paire cervicale.

La première paire des nerfs cervicaux a été regardée par plusieurs Anatomistes comme la dixième paire des nerfs du cerveau. Winslow les a appelés nerfs sous-occipitaux. Ces nerfs sont beaucoup plus petits que les autres nerfs cervicaux. Ils naissent des parties latérales et supérieures de la moëlle de l'épine, vis-à-vis l'intervalle qui sépare l'occipital de la première vertèbre du cou, par deux racines, une antérieure et l'autre postérieure. La racine antérieure est composée de sept à huit filets rassemblés en deux ou trois faisceaux assez écartés l'un de l'autre, et qui ne se réunissent qu'à leur sortie à travers la dure-mère qui tapisse le canal vertébral. La racine postérieure qui manque quelquefois est beaucoup plus petite, et n'est formée que de deux ou trois filets dont l'inférieur, est plus gros que le supérieur. Cette racine est séparée de l'antérieure par le ligament dentelé et par le nerf accessoire auquel elle envoie souvent un petit filet. Ces deux racines se portent de dedans en dehors et un peu de bas en haut, traversent la dure-mère au même endroit que l'artère vertébrale, et se réunissent aussitôt pour former une espèce de ganglion fort alongé qui est placé sous cette artère dans l'échancrure supérieure de la première vertèbre du cou. Ce ganglion se divise en deux branches, une antérieure et l'autre

La branche antérieure se porte d'abord de dedans en dehors, derrière l'artère vertébrale, ensuite elle se contourne sur le côté externe

de cette artère, marche de derrière en devant au-dessus de l'apophyse transverse de la première vertèbre, et va sortir entre les muscles petit droit antérieur et droit latéral de la tête; après quoi elle descend au-devant de l'apophyse transverse de la première vertèbre du cou, et s'anastomose avec un rameau de la branche antérieure de la seconde paire cervicale, pour former une espèce d'anse qui embrasse la base de cette apophyse. Cette branche donne des filets aux muscles grand et petit droits antérieurs de la tête et au droit latéral. L'anse nerveuse qu'elle forme avec un rameau de la branche antérieure de la seconde paire cervicale, envoie des filets de communication au ganglion cervical supérieur du grand sympa-thique, à la huitième et à la neuvième paires des nerfs cerebraux.

La branche postérieure de la première paire ° cervicale est un peu plus grosse que l'antérieure. Elle marche de devant en arrière et un peu'de bas en haut, à travers le tissu cellulaire graisseux qui remplit l'espace triangulaire compris entre les muscles oblique inferieur, oblique supérieur et grand droit postérieur de la tête. Après quatre à cinq lignes de chemin, elle se partage ordinairement en trois rameaux qui s'écartent en manière de rayons, et dont deux sont supérieurs, un interne et l'autre externe, et le troisième est inférieur. Le rameau supérieur et interne marche presque transversalement de dehors en dedans, entre le grand complexus et le grand droit postérieur de la tête, et se divise en plusieurs filets qui se distribuent à ces muscles et au petit droit postérieur. Le rameau supérieur et externe monte

obliquement en dehors, s'enfonce dans le muscle oblique supérieur de la tête et s'y perd par un grand nombre de filets. Le rameau inférieur descend vers la partie moyenne du bord supérieur du muscle grand oblique de la tête, et se divise en un assez grand nombre de filets dont les uns se perdent dans l'épaisseur de ce muscle, et les autres vont s'anastomoser avec la branche postérieure de la seconde paire cervicale. Les derniers sont ordinairement au nombre de deux; l'un passe derrière le muscle oblique inférieur de la tête, et l'autre traverse l'épaisseur de ce muscle. Leur grosseur varie beaucoup suivant les sujets, ce qui les rend plus ou moins difficiles à trouver.

### De la seconde paire cervicale.

La seconde paire cervicale est très-grosse; elle sort fort en arrière, entre la première et la seconde vertèbre du cou, au-dessous de la partie moyenne du muscle grand oblique de la tête. Son ganglion, plus considérable que les autres, se divise, comme eux, en deux branches, une antérieure et l'autre postérieure.

La branche antérieure se contourne de derrière en devant pour passer entre les apophyses transverses de la première et de la seconde vertèbres, couverte par les muscles angulaire, splénius et premier inter-transversaire antérieur du cou. Aussitôt qu'elle est sortie de dessous ces muscles, elle se partage en trois rameaux, deux supérieurs assez petits, et un inférieur beaucoup plus gros. Des deux rameaux supérieurs, l'un monte au-devant de l'apophyse transverse de la première vertèbre, et s'anastomose avec la branche antérieure de la première paire cervicale, pour former l'anse'nerveuse dont il a été parlé précédemment; l'autre se porte au ganglion cervical supérieur du grand sympathique.

Le rameau inférieur descend sur le bord externe du muscle grand droit antérieur de la tête, auquel il donne un filet; il en donne aussi un autre qui va s'unir à la branche antérieure de la troisième paire : après quoi il se divise en Cdeux rameaux, un antérieur plus petit, et l'autre postérieur plus gros. Le premier descend de dernière en devant sous le muscle sternocleïdo-mastoïdien, et s'unit à un rameau de la branche antérieure de la troisième paire, pour former un nerf commun qui s'anastomose avec un rameau du grand hypo-glosse, et concourt à la formation de l'arcade renversée dont il a été parlé à l'occasion de ce nerf. Le second descend de devant en arrière sous le muscle sternocleïdo-mastoïdien, et s'unit bientôt à la branche antérieure de la troisième paire, pour concourir à la formation du plexus cervical. Ce rameau donne quelquefois un filet de communication au ganglion cervical supérieur du grand sympathique.

La branche postérieure de la seconde paire cervicale est beaucoup plus grosse que celle des autres. Après avoir communiqué avec la branche postérieure de la première paire et avec celle de la troisieme, et donné quelques filets au muscle oblique inférieur de la tête, elle se réfléchit de bas en haut derrière ce muscle, et monte un peu obliquement de dehors en dedans, audevant du muscle grand complexus qui en reçoit des filets, ainsi que le petit complexus et le splénius. Vers la partie supérieure du cou, elle tra-

verse le muscle grand complexus près son bord interne, et se divise en un grand nombre de filets qui montent sur l'occiput et s'étendent jusqu'au sommet de la tête. Ces filets se répandent sur la face interne des tégumens et sur la partie postérieure du muscle occipito-frontal. Ils s'anastomosent avec ceux que le plexus cervical envoie sur l'occiput.

## De la troisième paire cervicale.

La troisième paire cervicale sort entre la seconde et la troisième vertèbres du cou. Sa branche antérieure est beaucoup plus grosse que la postérieure. Cette branche se porte en devant et en dehors, couverte par les muscles splénius et angulaire. Elle donne d'abord un filet qui va au ganglion cervical supérieur du nerf grand sympathique; ensuite elle en fournit un autre qui descend en devant et s'unit à un filet de la branche antérieure de la seconde paire cervicale, pour former un nerf commun que nous avons dit plus haut s'anastomoser avec un rameau du grand hypo-glosse. Après quoi elle se partage en deux gros rameaux dont l'un est supérieur, et l'autre inférieur. Le premier reçoit un filet de communication de la branche antérieure de la seconde paire; le second en envoie un à la branche antérieure de la quatrième paire. Ensuite ils concourent l'un et l'autre à la formation du plexus cervical, de la manière qui sera expliquée plus bas. La branche postérieure de la troisième paire

La branche postérieure de la troisieme paire cervicale communique d'abord avec celle de la seconde; ensuite elle descend obliquement de dehors en dedans et de devant en arrière, en-

tre les muscles grand complexus et transversaire épineux qui en reçoivent des filets, ainsi que le petit complexus et le splénius; puis elle se courbe de bas en haut, et traverse le muscle grand complexus et le trapèze, pour aller se distribuer aux tégumens de la partie supérieure et postérieure du cou, et de la partie inférieure de l'occiput.

# De la quatrième Paire cervicale.

La quatrième paire cervicale sort entre la troisième et la quatrième vertèbres du cou. Sa branche antérieure donne d'abord un filet de communication au grand nerf sympathique; ensuite elle en fournit un autre beaucoup plus gros pour la formation du nerf diaphragmatique; puis elle descend en arrière sous le muscle sterno-cleïdo-mastoïdien, et après avoir donné un filet de communication à la branche antérieure de la cinquième paire, et en avoir reçu un de la branche antérieure de la troisième, elle va concourir à la formation du plexus cervical.

La branche postérieure de la quatrième paire cervicale est moins grosse que celle de la troisième. Elle descend obliquement de haut en bas et de dedans en dehors, entre le muscle transversaire épineux et le grand complexus auxquels elle donne des filets. Lorsqu'elle est arrivée près des apophyses épineuses des vertèbres, elle traverse le splénius et le trapèze, et va se distribuer aux tégumens de la partie postérieure du cou.

On voit, par ce qui a été dit des branches antérieures de la seconde, troisième et qua-

trième paires cervicales, qu'une grande partie de la seconde, une plus grande partie de la troisième, et une plus grande partie encore de la quatrième, se réunissent pour former

un plexus qu'on peut appeler cervical.

Ce plexus est situé sur la partie latérale du cou, à la hauteur de la troisième et de la quatrième vertèbres cervicales, sous le bord postérieur du muscle sterno cleïdo mastoïdien. Il communique de diverses manières

avec le nerf accessoire de Willis.

Les branches qui partent de ce plexus peuvent être distinguées en supérieures ou ascendantes, et en inférieures ou descendantes. Les premières viennent plus particulièrement de la seconde et de la troisième paires cervicales; elles sont ordinairement au nombre de quatre, deux antérieures et deux postérieures. Les deux branches antérieures se réfléchissent sur le bord postérieur du muscle sterno-cleido-mastoidien, montent obliquement de derrière en devant entre ce muscle et le peaucier, et se divisent en un-grand nombre de filets qui se distribuent au peaucier et aux tégumens de la partie antérieure du cou. Ces filets s'anastomosent avec ceux de la branche inférieure de la portion dure du nerf auditif.

Les branches supérieures et postérieures du plexus cervical peuvent être distinguées en mastoïdienne et en auriculaire. La branche mastoïdienne monte le long du bord postérieur du muscle sterno-cleïdo-mastoïdien, entre les tégumens et le muscle splénius. Lorsqu'elle est arrivée derrière l'apophyse mastoïde, elle se divise en plusieurs filets qui se distribuent aux tégumens de la partie postérieure et latérale

de la tête, à la face interne de l'oreille et à la partie postérieure du muscle occipito-frontal. Ces filets communiquent avec ceux de la branche postérieure de la seconde paire cervicale, et avec le rameau auriculaire de la portion dure du nerf auditif.

La branche auriculaire est la plus grosse de toutes les branches supérieures du plexus cervical. Elle se réfléchit sur le bord posterieur du muscle sterno-cleido mastoidien, et monte un peu obliquement de derrière en devant, entre ce muscle et les tégumens. Lorsqu'elle est arrivée à la hauteur de l'angle de la mâchoire, inférieure, elle se divise en plusieurs rameaux qu'on peut distinguer en antérieurs, en moyens, et en postérieurs. Les antérieurs montent sur la face externe de la parotide et se distribuent aux tégumens qui la recouvrent; un d'eux pénètre dans cette glande et s'y anastomose avec la branche inferieure de la portion dure de la septième paire. Les rameaux moyens, plus considérables, gagnent la partie inférieure de l'oreille et s'y partagent en plusieurs filets dont les uns se répandent sur la face interne du pavillon de cette partie, et les autres vont à sa face externe. Les rameaux postérieurs montent au-devant de l'apophyse mastoide, et se répandent sur la face interne de l'oreille. Ils communiquent avec la branche mastoïdienne et avec le rameau auriculaire de la portion dure du nerf auditif.

Les branches inférieures du plexus cervical viennent plus particulièrement de la branche antérieure de la quatrième paire cervicale. Leur nombre est indéterminé; on peut les distinguer

en superficielles et en profondes.

Les branches superficielles descendent le long de la partie latérale du cou, sons le muscle peaucier, et se partagent en un grand nombre de filets fort longs, dont les uns descendent audevant du tiers interne de la clavicule et de l'extrémité inférieure du muscle sterno-cléïdomastoïdien, et se perdent dans les tégumens de la partie antérieure et supérieure de la poitrine; les autres descendent en dehors et en arrière, et se portent aux tégumens du sommet de l'épaule et de la partie externe et supérieure du bras.

Les branches profondes descendent en arrière avec le nerf accessoire de Willis, et se distribuent au muscle trapèze, à l'angulaire, au rhomboïde, aux glandes et au tissu cellulaire de la partie inférieure latérale du cou.

# De la cinquième Paire cervicale.

La cinquième paire cervicale passe entre la quatrième et la cinquième vertèbres du cou. Sa branche antérieure donne d'abord un filet de communication au grand sympathique; bientôt après elle en recoit un assez gros de la branche antérieure de la quatrième paire cervicale; ensuite elle fournit un rameau pour le nerf diaphragmatique; puis elle jette en arrière plusieurs rameaux qui se distribuent au muscle scalène, à l'angulaire, au trapèze et au rhomboïde: après quoi elle descend obliquement de dedans en dehors, et s'unit à la branche antérieure de la sixième paire cervicale pour concourir à la formation du plexus brachial.

La branche postérieure de la cinquième paire cervicale est très-petite. Elle descend oblique-

ment de dehors en dedans et de devant en arrière, entre le muscle transversaire épineux et le grand complexus auxquels elle donne des filets. Ensuite elle traverse le splénius et le trapèze, et va se distribuer aux tégumens de la partie postérieure du cou.

#### De la sixième Paire cervicale.

La sixième paire cervicale sort entre la cinquième et la sixième vertèbres du cou. Sa branche antérieure donne d'abord un filet de communication au grand sympathique; quelquefois elle en distribue un au muscle scalène antérieur. Ensuite elle descend un peu obliquement de dedans en dehors entre ce muscle et le scalène postérieur, et s'unit à la branche antérieure de la cinquième paire et à celle de la septième, pour concourir à la formation du plexus brachial.

La branche postérieure de la sixième paire cervicale est très-petite. Elle descend entre les muscles transversaire épineux et grand complexus qui en reçoivent des filets. Lorsqu'elle est arrivée vers les apophyses épineuses des vertèbres, elle traverse le splénius et le trapèze, et va se distribuer aux tégumens de la partie postérieure et inférieure du cou, et de la partie

supérieure du dos.

# De la septième Paire cervicale.

La septième paire cervicale sort entre la sixième et la septième vertèbres du cou. Sa branche antérieure, après avoir donné un filet de communication au grand sympathique, et d'autres qui vont au muscle scalène antérieur, descend en dehors, entre ce muscle et le scalène postérieur, et s'unit bientôt avec la branche antérieure de la sixième paire et avec celle de la huitième, pour concourir à la formation

du plexus brachial.

La branche postérieure de la septième paire cervicale est très-mince. Elle descend obliquement de dehors en dedans et de devant en arrière, entre le muscle grand complexus et le transversaire épineux auxquels elle donne des filets, ainsi qu'aux autres muscles voisins. Arrivée près des apophyses épineuses des vertèbres, elle perce le splénius, le rhomboïde et le trapèze, et se porte aux tégumens de la partie postérieure et inférieure du cou et de la partie supérieure du dos.

#### De la huitième Paire cervicale.

La huitième paire cervicale sort entre la dernière vertèbre du cou et la première du dos. Sa branche antérieure donné d'abord un filet de communication au grand sympathique; ensuite elle se porte en dehors et s'unit à la branche antérieure de la septième paire cervicale et à celle de la première paire dorsale, pour concourir à la formation du plexus brachial. La branche postérieure de la huitième paire cervicale ne diffère en rien de celle de la septième.

### Du Nerf diaphragmatique.

Le nerf diaphragmatique est formé par le concours de plusieurs filets que fournissent

les branches antérieures de quelques paires cervicales. Parmi ces filets, le plus gros et le plus constant vient de la branche antérieure de la quatrième paire cervicale : sa grosseur est augmentée ordinairement par un filet trèsmince qui se détache de la branche antérieure de la troisième paire, ou du rameau que cette branche envoie à la quatrième. Il s'y joint aussi quelquefois un filet qui vient du grand hypoglosse, on de celle de ses branches qui forme une arcade renversée en s'anastomosant avec la seconde et la troisième paires cervicales.

Le nerf diaphragmatique descend le long de la partie antérieure et latérale du cou, entre · le muscle grand droit antérieur de la tête et le scalène antérieur, puis sur le bord antérieur de ce dernier muscle seulement. En chemin il reçoit ordinairement un filet mince et court de la branche antérieure de la cinquième paire cervicale. Dans certains sujets, il ne reçoit aucun filet de cette branche, mais il est fortement collé à sa partie antérieure. Ce nerf reçoit aussi souvent un ou deux filets de la branche antérieure de la sixième paire cervicale : ces filets s'y joignent tantôt vers la partie inférieure du cou, et tantôt dans la poitrine où ils pénètrent en passant au-devant de la veine sousclavière. Enfin vers la partie inférieure du cou, il communique avec le grand nerf sympathique, soit qu'il reçoive un filet de ce nerf, soit qu'il lui en envoie un.

Arrivé à la partie inférieure du cou, le nerf diaphragmatique pénètre dans la poitrine entre l'artère et la veine sous-clavières, et se portant de dehors en dedans et de derrière en devant, il s'engage dans l'épaisseur du médiastin. Il

passe au-devant de la racine du poumon, s'avance vers le péricarde et descend entre ce sac membraneux et la lame correspondante du

médiastin jusqu'au diaphragme.

La situation et la direction des nerfs diaphragmatiques ne sont pas les mêmes des deux côtés. Celui du côté droit est situé plus en devant, et sa direction est presque verticale. Celui du côté gauche est situé plus en arrière, et se contourne de derrière en devant et de haut

en bas sur la pointe du cœur.

Lorsque ces nerfs sont arrivés au diaphragme, ils se divisent en un grand nombre de filets qui se répandent dans l'épaisseur de ce muscle, et dont les plus gros se portent en arrière. Quelé ques uns de ces filets percent le diaphragme, vont à sa face inférieure, et communiquent avec les filets que le nerf grand sympathique lui envoie.

#### DU PLEXUS BRACHIAL.

Le plexus brachial est un entrelacement nerveux, formé par la réunion des branches antérieures des quatre dernières paires cervicales, et de la branche antérieure de la première paire dorsale. Ce plexus s'étend depuis la partie latérale inférieure du cou jusques dans le creux de l'aisselle où il se divise en plusieurs branches qui vont au bras, à l'avant-bras et à la main. Les quatre dernières paires cervicales et la première dorsale se réunissent pour former le plexus brachial de la manière suivante : la cinquième et la sixième paires cervicales des-

cendent obliquement de dedans en dehors, et après environ un pouce et demi de chemin s'unissent ensemble et forment un tronc commun. La huitième paire cervicale et la première dorsale s'unissent aussi en un tronc commun, mais près de leur origine. La septième paire cervicale marche pendant assez long-temps entre ces deux troncs, et après cela elle s'unit à l'un et à l'autre. Il résulte de là que le plexus brachial est divisé dans son origine en trois portions très-distinctes; savoir : une supérieure qui est formée par la cinquième et la sixième paires cervicales, une moyenne qui appartient à la septième, et une inférieure qui procède de la huitième paire cervicale et de la première dorsale. Ces trois portions se réunissent bientôt pour former un gros faisceau dans lequel elles sont tellement mêlées et entrelacées, que leur arrangement est presque inextricable. Ce faisceau passe sous la clavicule avec l'artère et la veine axillaires, et descend dans le creux de l'aisselle, en suivant le trajet de ces vaisseaux.

Le plexus brachial fournit d'abord le nerf sus-scapulaire et les nerfs thorachiques; ensuite il se partage en six cordons de grosseur inégale, qui se répandent sur toutes les parties de l'extrémité supérieure, et qui sont connus sous les noms de cutané interne, de musculocutané, de médian, de cubital, de radial, et de circonflexe ou axillaire. Quatre de ces cordons, savoir, le cutané interne, le musculocutané, le médian et le cubital naissent antérieurement de ce plexus. Les deux autres cordons, savoir, le radial et le circonflexe en viennent postérieurement. La naissance ou for-

mation de ces six cordons est si compliquée, qu'il est extrêmement difficile de la déterminer. Il paroît que les quatre dernières paires cervicales et la première dorsale, par le moyen de leur union plexiforme, contribuent conjointement à la formation de chacun de ces cordons.

# Du Nerf sus-scapulaire.

Le nerf sus-scapulaire sort de la partie supérieure et postérieure du plexus brachial, et procède de la cinquième paire cervicale. Il descend obliquement en arrière, et après avoir donné un filet au muscle sous-scapulaire, il s'engage sous le ligament qui convertit en trou l'échancrure du bord supérieur de l'omoplate, et donne des filets au muscle sus-épineux. Ensuite il se glisse sous ce muscle, passe au-devant de l'épine de l'omoplate, et va se terminer dans le muscle sous-épineux et dans le petit rond.

### Des Nerfs thorachiques.

Les nerfs thorachiques sont au nombre de trois, un antérieur, un moyen et un postérieur.

L'antérieur sort de la partie antérieure du plexus brachial et procède de la septième paire cervicale. Il descend derrière la clavicule, audevant de l'artère axillaire, et va se distribuer au muscle grand pectoral et au petit. Il se détache de ce nerf un filet qui se contourne de haut en has et de devant en arrière, et va s'anastomoser avec le tronc commun formé par la réanion de la huitième paire cervicale avec la pre-

mière paire dorsale. Ce filet forme une espèce d'arcade renversée qui embrasse l'artère axillaire. On trouve quelquefois un second nerf thorachique antérieur qui passe au-dessous de l'artère axillaire, et va se distribuer au muscle petit pectoral. Ce nerf vient de la huitième paire cervicale et de la première paire dorsale.

Le nerf thorachique moyen se détache de la partie supérieure et postérieure du plexus brachial. Il est formé par la réunion de deux filets dont l'un vient de la cinquième paire cervicale et l'autre de la sixième. Ce nerf passe derrière les vaisseaux axillaires, et descend le long de la partie latérale de la poitrine, sur le muscle

grand dentelé dans lequel il se consume.

Le nerf thorachique postérieur vient de la partie postérieure du plexus brachial plus bas que le précédent, et est fourni principalement par la septième et huitième paires cervicales et par la première dorsale. Il passe derrière les vaisseaux axillaires, descend entre le grand dentelé et le sous scapulaire dans le tissu cellulaire qui remplit le creux de l'aisselle, et va se distribuer au muscle grand dorsal.

# Du Nerf cutané interne.

Le nerf cutané interne est le plus petit des six nerfs qui résultent de la division du plexus brachial. Il est fourni par la huitième paire cervicale et la première dorsale, mais principalement par cette dernière. Dans certains sujets, il paroît être une branche du nerf cubital.

Ce nerf descend sous la peau, le long de la partie interne du bras, près de la veine basilique, marche tantôt à côté, tantôt derrière et souvent sur cette veine. Vers la partie supérieure du bras, il se divise ordinairement en deux branches, une externe plus petite, et

l'autre interne plus grande.

La branche externe côtoie le bord interne du biceps, passe au milieu du pli du bras, et descend ensuite le long de la partie moyenne de la face autérieure de l'avant-bras, et ne s'étend

guère au-delà du poignet.

La branche interne qu'on peut regarder comme la suite même du tronc, continue de descendre avec la veine basilique et se divise près du coude en deux ou trois rameaux. De ces rameaux, il y en a un qui passe derrière la tubérosité interne de l'humérus, et va se répandre sur la partie interne et postérieure de l'avant-bras. Les autres marchent au-devant de cette tubérosité, passent tantôt derrière et tantôt devant la veine médianc-basilique, descendent ensuite tout le long de la partie interne de l'avant-bras, et s'étendent jusques sur le bord interne de la main près du petit doigt. Ces rameaux se divisent en un grand nombre de filets qui se ramifient dans les tégumens. Ils ont entr'eux différentes communications

### Du Nerf musculo-cutané.

Le nerf musculo cutané est fourni par la cinquième et la sixième paires cervicales. Aussitôt qu'il s'est séparé du plexus brachial, il donne un gros cordon qui passe au-devant de l'artère axillaire et va s'unir au nerf'médian. Ensuite le musculo-cutané descend un peu obliquement de dedans en dehors, derrière le muscle coracobrachial qu'il traverse dans cette direction; mais

avant de s'engager entre ses fibres, il lui envoie un rameau qui pénètre sa partie supérieure interne; après quoi le musculo-cutané descend le long de la partie antérieure du bras, entre le muscle biceps et le brachial antérieur auxquels il donne plusieurs rameaux. Dans certains sujets, il en fournit un assez considérable qui descend un peu obliquement de dehors en dedans, et va s'unir au nerf médian yers la partie inférieure du bras.

Lorsque le nerf musculo-cutané est arrivé à la partie inférieure du bras, il se détourne un peu en dehors, et se dégage de derrière le muscle biceps. Il passe sous la veine médiane céphalique, et descend le long de la partie antérieure externe de l'avant-bras, couvert par les tégumens communs qui en reçoivent un grand nombre de filets. Vers la partie inférieure de l'avant-bras, il se partage en plusieurs rameaux dont les uns se répandent sur la partie antérieure externe du poignet, et les autres se portent sur la partie externe postérieure de la main, et se divisent en un grand nombre de filets qui s'étendent jusqu'à la partie postérieure du pouce, de l'indicateur et du doigt du milieu, et se consument dans les tégumens. Le nerf musculo-cutane communique sur la partie externe du poignet avec le nerf radial.

### Du Nerf médian.

Le nerf médian sort de la partie antérieure du plexus brachial, entre le musculo-cutané et le cubital. Il naît principalement de la septième et huitième paires cervicales et de la première dorsale. La cinquième et la sixième paires cervicales contribuent à sa formation par le cordon qu'il reçoit du musculo-cutané. L'artère axillaire est embrassée par les racines de ce nerf.

Le nerf médian descend le long de la partie interne du bras, derrière le bord interne du biceps, accompagné par l'artère brachiale au côté interne de laquelle il est situé. Dans ce trajet, il ne donne aucune ramification. Lorsqu'il est arrivé au pli du bras, il passe derrière la veine médiane, et s'enfonce sous l'aponévrose du biceps, entre l'extrémité inférieure du brachial antérieur et le rond pronateur. Dans cet endroit, il donne plusieurs rameaux qui se distribuent aux muscles rond pronateur, radial antérieur, palmaire grêle, fléchisseurs sublime et profond, et long fléchisseur du pouce. Parmi ces rameaux, il y en a un qui descend entre ce dernier muscle et le profond, sur la face antérieure du ligament inter-osseux, avec l'artère inter-osseuse antérieure. Arrivé au bord supérieur du muscle carré-pronateur, ce rameau s'enfonce derrière ce muscle et lui donne des filets; ensuite il traverse la partie inférieure du ligament inter osseux, et se perd dans le tissu cellulaire de la partie supérieure du dos de la main, s'étendant bien moins loin que l'artère qu'il accompagne. Dans certains sujets, un des rameaux que le nerf médian fournit vers la partie supérieure de l'avant-bras, descend obliquement en dedans suivant le trajet de l'artère cubitale, et va s'anastomoser avec le nerf cubital.

Après que le nerf médian a fourni les rameaux que je viens de décrire, il passe entre les deux portions de l'extrémité supérieure du muscle rond pronateur; puis il descend le long de la partie antérieure moyenne de l'avant - bras, entre le sublime et le profond, et devient d'autant plus superficiel, qu'ils'approche davantage de la main. Dans ce trajet, il donne quelques filets qui se distribuent au sublime, au profond et au radial antérieur.

Lorsque le nerf médian est arrivé à la partie inférieure de l'avant-bras, il donne un rameau qui sort entre les tendons du sublime, et va se distribuer aux tégumens de la paume de la main; ensuite ce nerf s'engage derrière le ligament annulaire du carpe, avec les tendons du sublime et du profond, auxquels il est uni par un tissu cellulaire membraneux très-fin. En entrant sous le ligament annulaire, il devient plus épais et plus large qu'il n'était auparavant, et lorsqu'il est arrivé vis-à-vis l'extrémité supérieure des os du métacarpe, il se divise en cinq branches principales qui peuvent être distinguées entr'elles par les noms de première, seconde, etc., en comptant du pouce vers le petit doigt.

La première, plus courte que les autres, se partage bientôt en plusieurs filets qui vont au court abducteur du pouce, à son opposant et à son court fléchisseur. La seconde descend obliquement de dedans en dehors, le long du premier os du métacarpe, et se divise en deux rameaux dont l'un va au côté externe du pouce et l'autre à son côté interne. La troisième branche marche le long du côté externe du second os du métacarpe: elle donne un filet au premier des muscles lombricaux, et se continue ensuite le long du bord externe du doigt indicateur. La quatrième descend entre le second

384

et le troisième os du métacarpe, et donne un filet au second lombrical. Lorsqu'elle est arrivée à la racine des doigts, elle se divise en deux rameaux dont l'un se porte au côté interne de l'indicateur, et l'autre au côté externe du doigt du milieu. La cinquième enfin marche dans l'intervalle du troisième et du quatrième os du métacarpe : elle donne un filet au troisième lombrical, et se divise ensuite en deux rameaux dont l'un va au côté interne du doigt du milieu, et l'autre au côté externe du deigt annulaire; ce dernier reçoit un filet de communication du nerf cubital. Les rameaux que le nerf médian envoie aux deux côtés du pouce, de l'indicateur, du doigt du milieu, et au côté externe de l'annulaire, descendent le long des parties latérales et antérieures de ces doigts, en accompagnant leurs artères collatérales, et fournissent une quantité prodigieuse de filets qui se perdent dans les tégumens et dans le tissu cellulaire.

#### Du Nerf cubital.

Le nerf cubital est fourni principalement par la huitième paire cervicale et la première dorsale. Il descend un peu obliquement de devant en arrière, le long de la partie interne du bras, sur le bord interne du muscle triceps brachial. Non loin du coude, ce nerf donne quelques filets longs et minces, qui vont à la partie inférieure du triceps brachial et aux tégumens de la partie supérieure, interne et postérieure de l'avant-bras. Il se porte ensuite derrière la tubérosité interne de l'humérus, entre cette éminence et l'olécrâne, traverse l'extrémité supé-

rieure du muscle cubital antérieur, et va gagner

l'avant-bras.

Lorsque le nerf cubital a traversé l'extrémité supérieure du muscle cubital antérieur, il donne plusieurs rameaux qui vont à ce muscle, au profond et au sublime. Il descend ensuite le long de la partie antérieure interne de l'avant-bras, entre le muscle cubital antérieur et le profond, placé au côté interne de l'artère cubitale. Parvenu à deux pouces environ du poignet, il fournit une branche assez considérable qui se porte sur le dos de la main. Cette branche se détourne en arrière, passe entre la partie inférieure du cubitus et le tendon du cubital antérieur, et va gagner la partie interne du dos de la main. Lorsqu'elle y est arrivée, elle se divise en deux rameaux, dont l'un descend derrière le cinquième os du métacarpe, et se répand sur la face postérieure du petit doigt, et l'autre marche derrière le quatrième os du métacarpe, et se divise en plusieurs rameaux qui se répandent sur la face postérieure du doigt annulaire, et sur le côté interne de la face postérieure du doigt du milieu. Un d'eux communique avec un rameau du nerf radial. Chacun de ces rameaux fournit un grand nombre de filets qui se perdent dans les tégumens et dans le tissu cellulaire.

Après que le nerf cubital a fourni la branche que je viens de décrire, il sort de derrière le tendon du muscle cubital antérieur, marche le long du bord externe de ce tendon et de l'os pisiforme, et va gagner la paume de la main, en passant entre le ligament annulaire interne du poignet et les tégumens. Arrivé au-dedans de la main, il se divise en deux branches, une pro-

fonde et l'autre superficielle.

La branche profonde passe derrière l'extrémité supérieure du muscle opposant du petit doigt, s'enfonce profondément sous les tendons du sublime et du profond, marche obliquement de dedans en dehors et de haut en bas, et va se distribuer aux muscles inter-osseux et à l'ad-

ducteur du pouce.

La branche superficielle se divise en deux autres branches, dont une est externe et l'autre interne. La branche externe se glisse sous l'aponévrose palmaire, et fournit bientôt un filet qui va s'anastomoser avec le rameau que le nerf médian envoie au côté externe du doigt annulaire. Ensuite elle donne un filet au quatrième lombrical. Puis elle se partage en deux rameaux, dont l'un va au côté interne du doigt annulaire, et l'autre au côté externe du petit doigt. La branche interne donne d'abord des filets au muscle adducteur du petit doigt, à son court fléchisseur et à son opposant; ensuite elle va gagner le bord interne du petit doigt. Ces branches tournissent un grand nombre de filets qui se perdent dans les tégumens et dans le tissu cel-Inlaire des parties latérales et antérieures du doigt annulaire et du petit doigt.

# Du Nerf radial.

Le nerf radial est le plus gros de tous ceux que fournit le plexus brachial. Il vient principalement de la sixième, de la septième et de la huitième paires cervicales, et de la première paire dorsale. Ce nerf descend obliquement de devant en arrière, entre les trois portions du triceps brachial, et se contourne sur l'humérus de haut en bas, de devant en arrière et de de-

dans en dehors pour gagner la partie externe du bras. Avant ce contour, il donne plusieurs rameaux qui se distribuent aux trois portions

du muscle triceps brachial.

Lorsque le nerf radial est parvenu à la partie externe du bras, il fournit une branche assez considérable qui est destinée pour les tegumens de la face postérieure de l'avant-bras. Cette branche cutanée est fournie quelquefois par le radial avant que ce nerf s'engage entre le triceps brachial et l'humérus, et se contourne avec lui derrière cet os. Quoi qu'il en soit, elle passe derrière le côté externe du coude, ensuite elle descend le long de la partie externe et postérieure de l'avant-bras et de la main jusqu'au pouce. Cette branche fournit un grand nombre de filets qui se perdent dans les tegumens et dans le tissu cellulaire.

Après avoir fourni la branche que je viens de décrire, le nerf radial s'engage entre le muscle long supinateur et le brachial antérieur, et descend le long de la partie externe et antérieure du bras jusqu'à l'extrémité supérieure du radius. Dans ce trajet, il donne quelques filets qui vont au long supinateur et au premier radial externe. Lorsque ce nerf est parvenu vis-àvis l'extrémité supérieure du radius, il se divise en deux branches, une postérieure et l'autre antérieure.

La branche postérieure donne d'abord plusieurs filets qui vont au court supinateur, aux deux radiaux externes et à l'enconé. Ensuite elle se contourne de haut en bas, de dehors en dedans, et de devant en arrière à travers le muscle court supinateur pour gagner la face postérieure de l'avant-bras. Lorsqu'elle y est parvenue, elle

**25..** 

distribuent au muscle extenseur commun des doigts, au cubital postérieur, à l'extenseur propre du petit doigt, au grand abducteur du pouce, à son court et à son long extenseurs, et à l'extenseur propre du doigt indicateur. Parmi ces filets, il y en a un plus long que les autres, lequel descend sur la face postérieure du ligament inter-osseux, entre les deux extenseurs du pouce, et passe ensuite sous le ligament annulaire postérieur du carpe avec les tendons de l'extenseur commun des doigts, pour se rendre sur la face postérieure de la main, où il se perd par un grand nombre de filamens qu'on peut suivre jusqu'à l'extrémité inférieure des os

du métacarpe.

La branche antérieure du nerf radial descend le long de la partie antérieure externe de l'avantbras, entre les muscles long et court supinateurs, placée au côté externe de l'artère radiale. Arrivée au-dessous de la partie moyenne de l'avant-bras, cette branche se détourne un peu en dehors, en passant entre le tendon du long supinateur et celui du premier radial externe; puis elle descend entre les téguinens et les tendons du grand abducteur et du court extenseur du pouce, et se divise en deux cordons, l'un externe plus petit, et l'autre interne plus grand. Le cordon externe se divise vis-à-vis l'extrémité supérieure du premier os du métacarpe en deux rameaux, dont un va au côté externe de la face postérieure du pouce, et l'autre au côté interne de la même face, et au côté externe de la face postérieure du doigt indicateur. Le cordon interne descend sur la partie externe de la face postérieure de la main, et se divise bientôt en

plusieurs rameaux qui se répandent sur le côté interne de la face postérieure du doigt du milieu et sur le côté externe de la face postérieure du doigt annulaire. Ces rameaux fournissent un grand nombre de filets qui se répandent dans les tégumens et dans le tissu cellulaire.

# Du Nerf axillaire ou circonflexe.

Le nerf axillaire ou circonflexe sort de la partie postérieure du plexus brachial. Il est fourni principalement par les deux dernières paires cervicales et par la première dorsale. Dans certains sujets, il paroît n'être qu'une grosse branche du nerf radial. Ce nerf descend d'abord au-devant du muscle sous-scapulaire, qui en reçoit un rameau considérable. Ensuite il s'enfonce entre le grand et le petit ronds, et se contourne de devant en arrière et de dedans en dehors, entre la partie supérieure de l'humérus et la longue portion du triceps brachial, pour gagner le bord postérieur et la face interne du deltoïde. Dans ce trajet, il donne quelques rameaux qui vont au petit et au grand ronds. Lorsqu'il est arrivé sous le deltoide, il se divise en un grand nombre de filets qui se perdent dans l'épaisseur de ce muscle.

Les nerfs cervicaux donnent le mouvement à la partie postérieure du muscle occipitofrontal, au muscle postérieur de l'oreille, et à ses muscles intrinsèques, à tous les muscles des parties postérieure et latérale du cou, aux droits antérieurs de la tête, grand et petit, au long du cou, au peaucier, à l'omoplathyoïdien, aux sterno-hyoïdien et thyroïdien, au diaphragme, au rhomboïde, au trapèze, au

sus-épineux, au sous-épineux, au petit rond, au grand rond, au grand dorsal, au grand dentelé, au sous-scapulaire, au grand pectoral, au petit pectoral, au sous-clavier, à tous les muscles du bras, de l'avant-bras et de la main.

Ces nerfs donnent le sentiment à la peau de la partie postérieure de la tête, à celle de l'oreille et de la partie postérieure de la joue, à celle des parties antérieure, latérale et postérieure du cou, de la partie supérieure du dos, de la partie supérieure et antérieure de la poitrine, à celle de l'épaule, du bras, de l'avantbras et de la main.

#### DES NERFS DORSAUX.

Les ner's dorsaux sont au nombre de douze paires. On les distingue par les noms numériques de première, seconde, etc., en comptant de haut en bas. La première paire sort du canal vertébral entre la première et la seconde vertèbres du dos; et la dernière entre la dernière vertèbre de cette classe et la première de celle des lombes.

Ces nerfs naissent des parties latérales de la moëlle de l'épine par deux faisceaux de filets, un postérieur plus considérable, et l'autre antérieur plus petit. Ces faisceaux ont peu de largeur, si on en excepte le premier qui ne ressemble pas mal à cet égard aux dernières paires cervicales, quoiqu'il ait déja un peu moins de largeur. Les premiers marchent un pen obliquement de haut en bas et de dedans en dehors, et

sont séparés les uns des autres par des intervalles assez grands; mais les autres descendent de plus en plus, et les trois ou quatre derniers sont si obliques, que leurs filets inférieurs touchent les supérieurs de ceux qui suivent. Lorsque ces faisceaux sont arrivés vis-à-vis le trou de conjugaison par lequel ils doivent sortir du canal vertébral, ils percent la dure-mère et se reunissent pour former un ganglion duquel partent deux branches, une posterieure très-petite, et l'autre

antérieure fort considérable.

Les branches postérieures des nerfs dorsaux sortent en arrière, entre les apophyses transverses des vertèbres du dos, et donnent aussitôt un ramean au muscle transversaire épineux; ensuite elles se glissent obliquement de haut en bas et de dedans en dehors, entre le muscle sacro-lombaire et le long dorsal qui en reçoivent des filets; puis elles traversent les muscles larges du dos, tels que le trapèze et le grand dorsal, se répandent sous les tégumens du dos et des lombes, et s'y perdent par un grand nombre de filets. La branche postérieure de la dernière paire s'étend jusqu'à la partie supérieure et externe de la cuisse.

Les branches antérieures des nerfs dorsaux ont cela de commun, qu'elles communiquent d'abord avec le grand nerf sympathique par deux filets qui se portent aux ganglions thorachiques de ce nerf. Ensuite elles marchent de dedans en dehors, entre les côtes, couvertes par la plèvre jusqu'à l'angle de ces os où elles s'engagent entre les muscles inter-costaux internes et externes, et s'approchent du bord inferieur des côtes dont elles parcourent toute la longueur. Ces branches se distribuent aux mus-

cles inter-costaux externes et internes, à ceux qui sont couchés sur la partie antérieure de la poitrine, aux muscles de l'abdomen, à la plèvre et aux tégumens des parties antérieures et laté-

rales du thorax et du ventre.

La branche antérieure de la première paire dorsale diffère beaucoup des autres. Après avoir communiqué avec le grand sympathique, elle donne un rameau qui marche le long de la face inférieure de la première côte près son bord externe, jusqu'au sternum où il perce de derrière en devant, entre le bord de cet os et le muscle inter-costal interne, pour se répandre sur la partie supérieure et antérieure de la poitrine. Ce rameau donne en chemin des filets aux muscles inter-costaux et à la plèvre. Ensuite la branche antérieure de la première paire dorsale monte en dehors, au-devant du col de la première côte, et va s'unir à la huitième paire cervicale, pour concourir à la formation du plexus brachial.

La branche antérieure de la seconde paire dorsale étant parvenue vis-à-vis le bord antérieur du muscle grand dentelé, se divise en deux rameaux, un interne plus petit, et l'autre externe plus grand. L'interne marche le long du bord inférieur de la seconde côte, donne des filets aux muscles inter-costaux, et lorsqu'il est arrivé au sternum, il sort entre cet os et le muscle inter-costal interne, et se répand sur la partie antérieure de la poitrine. Le rameau externe perce le muscle inter-costal externe, et descend obliquement de dedans en dehors dans le creux de l'aisselle où il reçoit quelquefois un filet de communication du nerf cutané interne. Ensuite il descend le long de la partie

interne postérieure du bras jusqu'au coude, et se perd dans les tégumens par un grand nombre de filets.

La branche antérieure de la troisième paire dorsale diffère de la seconde en ce que son rameau externe est moins gros, qu'il donne des filets aux tégumens qui couvrent le bord postérieur de l'aisselle, et qu'il s'étend moins

loin sur la partie interne du bras.

Les branches antérieures de la quatrième, cinquième, sixième et septième paires dorsales marchent le long du bord inférieur des côtes correspondantes, et lorsqu'elles sont arrivées vers le milieu de la longueur de ces os, elles se divisent en deux branches, une externe et l'autre interne.

La branche externe perce de dedans en dehors le muscle inter-costal externe, et se divise en deux rameaux dont l'un se porte en arrière et se distribue aux tégumens de la partie latérale de la poitrine; l'autre se glisse de derrière en devant et un peu de haut en bas, et se distribue au muscle grand oblique de l'abdomen et aux tégumens de la partie antérieure de la poitrine et de la partie supérieure et antérieure du ventre.

La branche interne suit le bord inférieur de la côte et donne des filets aux muscles intercostaux, au triangulaire du sternum et à la plèvre. Lorsqu'elle est arrivée au sternum, elle sort entre le bord de cet os et le muscle intercostal interne, et va se distribuer au muscle grand pectoral, à la mamelle et aux tégumens

de la partie antérieure de la poitrine.

Les branches antérieures de la huitième, neuvième, dixième et onzième paires dorsales étant arrivées à l'union des deux tiers postérieurs des côtes avec leur tiers antérieur, se divisent aussi en deux branches, une externe et l'autre interne. L'externe perce de dedans en dehors le muscle inter-costal externe et se divise en deux rameaux dont l'un se porte en arrière, et se perd dans les tégumens de la partie latérale inférieure de la poitrine; l'autre se porte en avant et en bas, et se distribue au muscle grand dentelé, au grand oblique de l'abdomen

et aux tégumens communs.

La branche interne marche le long du bord inférieur de la côte jusqu'à son extrémité, qu'elle abandonne pour pénétrer dans l'épaisseur de la paroi antérieure de l'abdomen. Elle se glisse de derrière en devant et de haut en bas, entre le muscle oblique interne et le transverse, leur donne desfilets, et s'avance jusqu'au bord externe du muscle droit. Là, elle se divise en plusieurs filets dont les uns se perdent dans ce muscle, les autres percent le feuillet antérieur de la gaîne aponévrotique aux environs de l'ombilic, et vont se raméfier dans les tégumens de la partie antérieure de l'abdomen.

La branche antérieure de la douzième paire dorsale, après avoir donné ses deux filets de communication au grand sympathique, en fournit un qui va s'unir à la branche antérieure de la première paire lombaire. Ensuite elle marche de dedans en dehors et de haut en bas, audevant de l'aponévrose du muscle transverse à environ un pouce du bord inférieur de la dernière côte, près le bord externe du muscle carré des lombes qui en reçoit quelques filets, ainsi que le diaphragme. Lorsque cette branche est arrivée au niveau de l'extrémité antérieure

de la douzième côte, elle se divise en deux ra-

meaux, un externe, et l'autre interne.

Le rameau externe, après avoir marché quelque temps entre le grand et le petit obliques, et leur avoir donné quelques silets, traverse le premier de ces muscles, et va se distribuer aux tégumens de la partie latérale et antérieure de l'abdomen, jusqu'au-dessous de la crête de l'os des îles.

Le rameau interne descend de derrière en devant, entre le muscle oblique interne et le transverse qui en reçoivent des filets, et va se perdre dans la partie inférieure du droit, et dans le puramidal

dans le pyramidal.

Les nerfs dorsaux donnent le mouvement aux muscles du dos, aux inter-costaux externes et internes, au triangulaire du sternum, et à ceux qui sont couchés sur l'extérieur de la poitrine; au diaphragme et aux muscles de l'abdomen.

Ces nerfs donnent le sentiment à la peau du dos et des lombes, à celle de la poitrine et de l'abdomen, aux mamelles, à la peau de l'aisselle et à celle de la partie interne du bras. La première paire dorsale contribue, avec les dernières paires cervicales, à donner le mouvement et le sentiment au bras, à l'avant-bras et à la main.

#### DES NERFS LOMBAIRES.

Les nerfs lombaires sont au nombre de cinq paires. On les distingue par les noms de première, seconde, troisième, quatrième et cinquième, en comptant de haut en bas. La pre-

mière paire sort entre la première et la seconde vertèbres des lombes, et la cinquième entre la dernière vertèbre de cette classe et la partie supérieure de l'os sacrum. Ces nerfs naissent de la partie de la moëlle de l'épine qui correspond à la dernière dertèbre du dos et à la première des lombes, per deux faisceaux de filets qui sont fort larges, sur-tout dans les trois dernières paires. Ces faisceaux descendent fort obliquement dans le canal vertébral, de sorte que l'endroit par où ils sortent de ce canal est fort éloigné de celui où ils prennent naissance. Les quatre derniers font partie du faisceau nerveux qu'on nomme queue de cheval. Le ganglion auquel se réunissent les deux faisceaux de filets dont les nerfs lombaires sont formés à leur naissance, se divise en deux branches, une antérieure fort considérable, et l'autre postérieure très-petite.

### De la première Paire lombaire.

La première paire lombaire sort du canal vertébral entre la première et la seconde vertèbre des lombes. Sa branche postérieure se porte en arrière, entre les apophyses transverses de ces vertèbres, traverse obliquement de haut en bas et de devant en arrière la masse charnue commune au sacro-lombaire et au long dorsal, et lui donne plusieurs rameaux. Ensuite elle rampe ap devant des aponévroses des muscles oblique interne de l'abdomen, dentelé postérieur inférieur et grand dorsal, jusqu'à la hauteur de la crête de l'os des îles où elle perce ces aponévroses pour se distribuer aux tégumens de la partie supérieure de la fesse.

La branche antérieure de la première paire

lombaire, après avoir donné un filet de communication au grand nerf sympathique, et en avoir reçu un de la branche antérieure de la dernière paire dorsale, fournit un rameau assez gros qui va s'unir à la branche antérieure de la seconde paire lombaire: ensuite elle se partage en trois branches que l'on peut distinguer en

externe, en moyenne et en interne.

La branche externe traverse l'épaisseur de la partie supérieure du grand psoas, et descend ensuite obliquement de dedans en dehors, audevant du carré des lombes jusqu'à la crête de l'os des îles. Arrivée vers l'union du tiers antérieur de cette crête avec ses deux tiers postérieurs, elle passe à travers le muscle transverse et se divise en deux rameaux, dont l'un se perd dans la partie inférieure des muscles larges de l'abdomen, et l'autre se porte aux tégumens de l'aine et à ceux qui convrent le pubis. Ce dernier marche le long de la crête de l'os des îles, entre les attaches du muscle transverse et celles du petit oblique. Lorsqu'il est arrivé à l'épine supérieure et antérieure de l'os des îles, il se glisse entre les aponévroses de ces muscles et suit l'arcade crurale jusqu'à l'anneau inguinal: là, il perce l'aponévrose du muscle grand oblique, après avoir passé sous le bord inférieur du petit oblique, et se divise en plusieurs filets qui se ramifient dans les tégumens du pli de l'aine, et dans ceux qui couvrent le pubis.

La branche moyenne traverse le grand psoas dans une direction oblique de haut en bas et de dedans en dehors; ensuite elle descend le long de son côté externe jusqu'au niveau de la crête de l'os des îles. Alors elle s'éloigne de ce muscle, marche obliquement de haut en bas es

de dedans en dehors, entre le muscle iliaque et le péritoine, et se porte vers la crête de l'os des fles. Non loin de l'épine supérieure et antérieure de cet os, elle perce les trois muscles larges de l'abdomen dans lesquels elle se ramifie, ainsi que dans les tégumens de l'aine et de la partie supérieure et externe de la cuisse. Dans certains sujets, cette branche fournit un filet qui marche derrière l'arcade crurale jusqu'à l'anneau inguinal, où il perce l'aponévrose du muscle grand oblique, pour aller à la partie supérieure du scrotum.

La branche interne descend d'abord presque perpendiculairement sur la partie latérale du corps de la seconde vertèbre des lombes dans l'épaisseur du psoas. Arrivée vis-à-vis l'intervalle de la seconde et de la troisième vertèbres des lombes, elle reçoit ordinairement un filet de la branche antérieure de la seconde paire. Ensuite elle perce le muscle psoas, et descend couchée au-devant de ce muscle, jusqu'auprès de l'arcade crurale où elle se divise en deux rameaux l'un interne plus grand, et l'autre externe plus petit. L'interne accompagne les vaisseaux spermatiques, passe comme eux à travers l'anneau du muscle grand oblique, et se divise en un grand nombre de filets qui vont au scrotum et aux tégumens de la partie supérieure et interne de la cuisse. Le rameau externe descend audevant des vaisseaux iliaques externes, et passe avec eux derrière l'arcade crurale. Arrivé au pli de l'aine, il se partage en plusieurs filets dont quelques-uns s'unissent au nerf crural, et les autres se répandent sous les tégumens, et s'étendent jusqu'au-dessous de la partie moyenne de la cuisse.

#### De la seconde Paire lombaire.

La seconde paire lombaire sort entre la seconde et la troisième vertèbres des lombes. Sa branche postérieure passe entre les apophyses transverses de ces vertèbres, s'enfonce dans l'épaisseur de la masse charnue commune au sacro-lombaire et au long dorsal, et la traverse obliquement de devant en arrière et de haut en bas en lui donnant des filets. Elle se glisse ensuite au-devant de l'aponévrose du petit dentelé postérieur inférieur et de celle du grand dorsal jusqu'à la crête de l'os des îles, où elle perce ces aponévroses, pour aller aux tégumens de la partie postérieure et supérieure de la cuisse, dans lesquels elle jette un grand nombre de ramifications.

La branche antérieure de la seconde paire lombaire, après avoir donné un filet de communication au grand nerf sympathique, et en avoir reçu un de la branche antérieure de la première paire, se divise en deux branches, une interne plus considérable, et l'autre externe plus petite.

La branche interne descend presque perpendiculairement derrière le muscle psoas, et s'unit bientôt à la branche antérieure de la troisième paire, pour concourir à la formation du plexus lombaire.

La branche externe traverse la partie supérieure du muscle psoas, et descend obliquement en dehors au-devant de l'iliaque, jusqu'à l'épine antérieure et supérieure de l'os des îles. Dans certains sujets, elle reçoit un rameau qui vient de la troisième paire lombaire. Cette branche sort du bassin en passant derrière l'arcade crurale un peu au-dessous de l'épine antérieure et supérieure de l'os des îles, et se divise aussitôt en plusieurs rameaux qui percent l'aponévrose fascia lata, et se ramifient sous les tégumens de la partie antérieure et externe de la cuisse jusqu'au genou.

### De la troisième Paire lombaire.

La troisième paire lombaire sort entre la troisième et la quatrième vertèbres des lombes. Sa branche postérieure passe entre les apophyses transverses de ces vertèbres, et traverse obliquement de devant en arrière et de haut en bas la masse charnue commune au sacro-lombaire et au long dorsal qui en reçoit des filets nombreux. Après quoi elle perce les aponévroses des muscles dentelé postérieur inférieur et grand dorsal, pour aller aux tégumens de la partie postérieure et supérieure de la cuisse.

La branche antérieure de la troisième paire lombaire donne d'abord un filet de communication au grand sympathique; ensuite elle reçoit une branche que la seconde paire lui envoie. Dans certains sujets, elle fournit un rameau qui se joint derrière le psoas avec la branche que la seconde paire envoie aux tégumens de la partie antérieure de la cuisse. Après quoi elle s'unit à une portion de la branche antérieure de la quatrième paire pour concourir à la for-

mation du plexus lombaire.

# De la quatrième Paire lombaire.

La quatrième paire lombaire sort entre la qua-

trième et la cinquième vertèbres des lombes. Sa branche postérieure se porte en arrière, et se distribue en entier dans la masse charnue commune au sacro-lombaire et au long dorsal, et

dans le muscle transversaire épineux.

La branche antérieure de la quatrième paire lombaire, après avoir donné un filet de communication au grand sympathique, se divise en deux cordons, dont l'un plus petit descend presque perpendiculairement et va s'unir à la branche antérieure de la cinquième paire, et l'autre plus grand se porte un peu en dehors et s'unit bientôt à la branche antérieure de la troisième paire, pour concourir à la formation du plexus lombaire.

## De la cinquième Paire lombaire.

La cinquième paire lombaire est beaucoup plus grosse que les autres : elle sort entre la cinquième vertèbre des lombes et la base du sacrum. Sa branche postérieure est très petite et se distribue en entier aux muscles situés dans

la région des lombes.

La branche antérieure de cette paire envoie d'abord un filet de communication au grand sympathique; ensuite elle reçoit une grande partie de la branche antérieure de la quatrième paire. Après cette union, elle descend dans le bassin au-devant de la symphyse sacro-iliaque pour se joindre à la première paire sacrée, et contribuer à la formation du plexus sciatique; mais elle donne auparavant une grosse branche qui vient de sa partie postérieure, et qu'on peut appeler nerf fessier. Ce nerf sort du bassin par la partie supérieure de l'échancrure sciatique 3.

au-dessus du muscle pyramidal, et va se distribuer aux muscles moyen et petit fessiers, et au muscle du fascia lata, en accompagnant

l'artère sessière on iliaque postérieure.

On a pu remarquer qu'outre les rameaux que les branches antérieures des paires lombaires envoient aux parties voisines, elles donnent naissance au plexus que nous appelons lombaire, et qu'elles contribuent à former le plexus scia-

tique.

Le plexus lombaire est situé sur les parties latérales du corps de la seconde, troisième et quatrième vertèbres des lombes, au-devant de la base de leurs apophyses transverses, derrière le muscle psoas. Il est formé par une petite portion de la branche antérieure de la première paire lombaire, par une plus grande portion de la branche antérieure de la seconde, par presque toute la branche antérieure de la troisième, et par plus de la moitié de la branche antérieure de la quatrième. Ce plexus se divise en deux nerfs principaux, dont l'un, plus petit, est le nerf obturateur, et l'autre, beaucoup plus gros, est le nerf crural. En outre, il fournit plusieurs rameaux qui se perdent dans le muscle psoas, dans l'iliaque et dans le carré des lombes; il en part aussi quelquefois d'autres petites branches qui accompagnent le nerf crural, et se portent aux tégumens de la partie antérieure et supérieure de la cuisse.

### Du Nerf obturateur.

Le nerf obturateur naît principalement de la branche antérieure de la troisième paire lombaire et de celle de la seconde. Dans certains

sujets, il reçoit un rameau de la branche antérieure de la quatrième paire. Il descend presque verticalement entre le muscle psoas et le corps de la cinquième vertèbre des lombes, et s'enfonce dans le petit bassin dont il parcourt la partie supérieure et latérale, dans une direction un peu oblique de derrière en devant, de haut en bas et de dehors en dedans. Ce nerf est accompagné par l'artère obturatrice qui lui est supérieure, et par la veine du même nom qui lui est inférieure. Lorsqu'il est arrivé à la partie supérieure du trou ovale, il donne de sa partie inférieure un rameau qui se perd dans les muscles obturateurs interne et externe. Après cela, il sort du bassin par ce trou et se porte à la partie supérieure et interne de la cuisse, derrière le muscle pectiné et le premier adducteur; là, il se divise en deux branches, une antérieure et l'autre postérieure.

La branche antérieure descend entre le premier et le second adducteurs, et se divise bientôt en plusieurs rameaux qui se distribuent à ces deux muscles, au grêle interne et aux tégumens de la partie interne de la cuisse. Quelquefois un de ces rameaux se joint au nerf saphène

vers la partie inférieure de la cuisse.

La branche postérieure descend entre le second et le troisième adducteurs, et se divise en un grand nombre de filets qui se consument dans le muscle troisième adducteur, et dans l'obturateur externe

# Du Nerf crural.

Le nerf crural est formé par les branches antérieures de la première, seconde, troisième et quatrième paires lombaires. Il est d'abord situé derrière le psoas; mais bientôt il se dégage de dessous ce muscle, descend le long de son bord externe, an-devant du muscle iliaque, et sort de l'abdomen en passant derrière le ligament de Fallope, conjointement avec l'artère crurale, au côté externe et postérieur de laquelle il est placé.

Aussitôt que le nerf crural est arrivé à la partie supérieure et antérieure de la cuisse, il se divise en un grand nombre de rameaux qui peuvent être distingués en superficiels et en pro-

fonds.

Les rameaux superficiels se détachent quelquefois en partie du tronc du nerf crural avant sa sortie de l'abdomen. Ces rameaux percent l'aponévrose fascia lata plus ou moins haut, et se répandent sous les tégumens des parties antérieure et interne de la cuisse et de la partie supérieure et antérieure de la jambe, en se partageant en un grand nombre de filets. Quelques runs de ces rameaux accompagnent la grande veine saphène, et ne la quittent qu'au côté interne et inférieur du genou où ils se consument dans les tégumens.

Les rameaux profonds du nerf crural peuvent être distingués en externes et en internes. Les rameaux externes, plus gros et plus nombreux que les internes, descendent en dehors, entre la partie inférieure du muscle iliaque, le couturier et le droit antérieur, et se distribuent à ce dernier muscle, au crural et au vaste externe. Quelques-uns, plus courts que les autres, se perdent dans la partie inférieure du muscle

iliaque.

Les rameaux internes accompagnent l'artère

crurale et se distribuent au muscle pectiné, au conturier et au vaste interne. Il y en a ordinairement un qui traverse le muscle couturier, et se joint aux rameaux superficiels pour aller aux tégumens de la partie antérieure et interne de la cuisse. Ceux qui vont au pectiné sont trèspetits et passent derrière les vaisseaux cruraux. Parmi ces rameaux profonds, il y en a un plus gros que les autres, lequel est connu sous le nom de nerf saphène. Ce nerf reçoit souvent un des rameaux de la branche antérieure de l'obturateur, comme il a été dit précédemment. Il descend derrière le conturier jusqu'à la partie interne du genou, cù il sort entre le tendon de ce muscle et celui du droit interne, pour devenir sous-cutané. Dans cet endroit, le nerf saphène fournit quelques rameaux assez considérables qui se répandent sur la partie antérieure et inférieure du genou, et se perdent dans les tégumens. Ensuite il se place à côté de la grande veine saphène, qu'il accompagne le long de la partie interne et antérieure de la jambe, et sur la partie interne de la face supérieure du pied jusqu'au gros orteil. Ce nerf donne, dans toute la longueur du trajet qu'il parcourt, un grand nombre de filets qui se perdent dans le tissu cellulaire et dans la peau.

Les nerfs lombaires donnent le mouvement aux muscles sacro-lombaire et long dorsal, au psoas, à l'iliaque, au carré des lombes, au couturier, au pectiné, au droit antérieur, au triceps crural, au droit interne, aux obturateurs, aux adducteurs, aux moyen et petit sessiers, et au muscle du fascia lata. Ils donnent le sentiment aux tégumens de la fesse, de l'aine, du scrotum, de la verge, des parties antérieure,

interne et externe de la cuisse et du genou, à ceux de la partie interne et antérieure de la jambe, et de la partie supérieure et interne du pied. La quatrième et la cinquième paires concourent avec les premières paires sacrées à donner le mouvement et le sentiment aux parties dans lesquelles ces dernières paires se distribuent.

### DES NERFS SACRÉS.

Les nerfs sacrés sont au nombre de six paires. Quelquefois cependant on n'en trouve que cinq, La première paire sort entre la première et la seconde pièces du sacrum; et la dernière, par les échancrures qui se remarquent sur les parties latérales et supérieures du coccix. La première paire sacrée est fort grosse. La seconde l'est moins : les paires suivantes diminuent de grosseur par degrés, de sorte que les deux dernières sont très-déliées. Ces nerfs naissent de la partie inférieure de la moëlle de l'épine, par deux faisceaux de filets, un antérieur plus considérable, et l'autre postérieur plus petit. Ces faisceaux descendent presque perpendiculairement dans le canal vertébral, et forment, avec ceux des deux dernières paires lombaires, ce qu'on appelle la queue de cheval. Lorsqu'ils sont arrivés vis-à-vis le trou par lequel ils doivent sortir du canal de l'os sacrum, ils se réunissent pour former un ganglion duquel partent deux branches, une antérieure fort grosse qui sort par le trou sacré antérieur, et l'autre postérieure très-petite, qui passe par le trou sacré postérieur. Dans la quatrième et la cinquième paires, ce ganglion est très petit et situé fort loin de l'endroit par lequel elles sortent du canal sacré. Dans la sixième, il n'existe point d'une manière bien marquée.

## De la première Paire sacrée.

La branche antérieure de la première paire sacrée est fort grosse. Aussitôt qu'elle est sortie du canal sacré par le premier trou de la face antérieure du sacrum, elle communique avec le grand sympathique par deux filets assez gros, mais fort courts. Ensuite elle descend en dehors, le long du bord supérieur du muscle pyramidal, et après avoir parcouru environ un pouce et demi de chemin, elle s'unit par son bord inférieur avec la branche antérieure de la seconde paire sacrée, et par son bord supérieur, avec le gros cordon nerveux formé par la jonction de la branche antérieure de la cinquième paire lombaire avec une partie de la quatrième. Elle contribue ainsi à la formation du plexus sciatique.

La branche postérieure de la première paire sacrée est très-petite. A sa sortie du canal sacré, elle communique avec la branche postérieure de la seconde paire sacrée; ensuite elle descend obliquement de dedans en dehors au-devant de la masse charnue qui couvre la face postérieure du sacrum, traverse le grand fessier, et va se perdre dans les tégumens de la partie interne et supérieure de la fesse.

### De la seconde Paire sacrée.

La branche antérieure de la seconde paire

sacrée sort du canal du sacrum, par le second trou de la face antérieure de cet os, entre les deux languettes supérieures du muscle pyramidal. Après avoir communiqué avec le grand nerf sympathique, elle se porte en dehors et un peu en bas, et s'unit bientôt à la branche antérieure de la première paire, et à celle de la troisième, pour concourir à la formation du plexus sciatique.

La branche postérieure de la seconde paire sacrée, est un peu plus grosse que celle de la première avec laquelle elle communique, ainsi qu'avec celle de la troisième. Elle descend un peu obliquement de dedans en dehors, traverse le muscle grand fessier, et va se distribuer aux tégumens de la partie interne de la fesse et de

la marge de l'anus.

#### De la troisième Paire sacrée.

La branche antérieure de la troisième paire sacrée est beaucoup plus petite que les précédentes. Après avoir communiqué avec le grand sympathique, elle fournit plusieurs rameaux assez considérables qui concourent à la formation du plexus hypogastrique. Ensuite elle marche un peu obliquement de dedans en dehors et de haut en bas, et s'unit bientôt à la branche antérieure de la seconde paire et à une portion de celle de la quatrième, pour concourir à la formation du plexus sciatique.

La branche postérieure de la troisième paire sacrée, plus grosse que les précédentes, à sa sortie du troisième trou sacré postérieur, communique avec la branche postérieure de la seconde et avec celle de la quatrième, ensuite

elle descend obliquement de dedans en dehors, traverse les attaches du muscle grand fessier, et va se distribuer aux tégumens de la partie interne et inférieure de la fesse, et à ceux de la marge de l'anus.

## De la quatrième Paire sacrée.

La branche antérieure de la quatrième paire sacrée, à sa sortie du canal du sacrum par le quatrième trou de la face antérieure de cet os, communique ordinairement avec le grand sympathique, ensuite elle se divise en deux portions dont l'une se joint à la branche antérieure de la troisième paire pour concourir à la formation du plexus sciatique; et l'autre, après avoir donné quelques rameaux qui vont au muscle ischio-coccigien, au releveur et aux sphincters de l'anus, se jette dans le plexus hypogastrique.

Ce plexus est un entrelacement nerveux bien difficile à débrouiller, situé sur les parties latérales de l'intestin rectum et du bas-fond de la vessie. Il est formé par plusieurs rameaux qui viennent de la branche antérieure de la troisième paire sacrée, et par la plus grande partie de la branche antérieure de la quatrième. Le grand sympathique lui envoie des filets que je décrirai en parlant de ce nerf. Le plexus hypogastrique fournit un grand nombre de filets qui se distribuent à la partie inférieure du rectum, à la vessie, à la glande prostrate, aux vésicules séminales, à la matrice et au vagin.

La branche postérieure de la quatrième paire sacrée est un peu plus grosse que les précédentes. Elle descend un peu obliquement de dedans en dehors, et après avoir communiqué avec la branche postérieure de la troisième paire et avec celle de la quatrième, elle traverse le muscle grand fessier, et va se distribuer aux tégumens de la partie inferieure interne de la fesse et à ceux des environs de l'anus.

### De la cinquième Paire sacrée.

La branche antérieure de la cinquième paire sacrée est très-petite. Elle sort entre le sacrum et le coccix; descend un peu obliquement de dedans en dehors, et se perd dans les muscles releveur et sphincters de l'anus. Cette branche communique avec celle de la quatrième paire et avec celle de la sixième.

Sa branche postérieure est moins grosse que celle de la quatrième. Elle communique avec cette dernière et avec la branche postérieure de la sixième paire, et se distribue dans les environs de l'anus.

#### De la sixième Paire sacrée.

La branche antérieure de la sixième paire sacrée est très-déliée. Elle passe par l'échancrure qu'on remarque sur la partie latérale et supérieure du coccix, descend le long de cet os et se distribue au muscle ischio-coccigien, au releveur et aux sphincters de l'anus. Sa branche postérieure, moins grosse que celle de la cinquième paire avec laquelle elle communique, se perd dans les environs de l'anus.

## Du Plexus sciatique.

Le plexus sciatique, un des plus considé-

rables du corps humain, est situé sur les parties latérales postérieures de l'excavation du bassin, au-devant du muscle pyramidal, derrière les vaisseaux hypogastriques, l'intestin rectum et la vessie. Ce plexus est formé par un gros cordon qui résulte de la réunion d'une portion de la branche antérieure de la quatrième paire lombaire avec la branche antérieure de la cinquième, par la branche antérieure de la première paire sacrée, par celle de la seconde, par la plus grande partie de la branche antérieure de la troisième, et par une petite portion de celle de la quatrième. Le plexus sciatique est beaucoup plus large en dedans qu'en dehors. Il fournit le nerf honteux et le petit sciatique; ensuite il se continue sous le nom de grand nerf sciatique.

## Du Nerf honteux.

Le nerf honteux se détache de la partie inférieure et postérieure du plexus sciatique, et vient principalement de la branche antérieure de la troisième paire sacrée et de celle de la quatrième. Il sort du bassin au dessous du muscle pyramidal, descend obliquement en devant et en dedans, et s'engage bientôt entre les deux ligamens sacro-sciatiques avec l'artère honteuse interne. Là, il se partage en deux branches principales, une inférieure et l'autre supérieure.

La branche inférieure envoie d'abord quelques filets aux muscles releveur et sphincter externe de l'anus, aux graisses et aux tégumens voisins; ensuite elle marche de derrière en devant et de bas en haut, le long du périnée, entre les muscles bulbo et ischio-caverneux, et ya gagner le scrotum et le dartos dans lesquels elle se perd. Dans son trajet, cette branche fournit un grand nombre de rameaux qui se distribuent au muscle transverse, au bulbo-caverneux, à l'ischio-caverneux, à l'urètre et

aux tégumens du périnée.

La branche supérieure du nerf honteux marche le long de la branche de l'ischion et de celle du pubis, jusqu'à la symphyse de ce dernier os. Dans son trajet, elle donne plusieurs rameaux qui se distribuent au muscle obturateur interne, au bulbo-caverneux, et sur-tout à l'urêtre. Lorsque cette branche est arrivée au-dessous de la symphyse des os pubis, elle passe entre les racines du corps caverneux, 'se porte sur la face supérieure de la verge et s'avance jusqu'à la racine du gland, où elle se partage en un grand nombre de filets qui se distribuent dans cette partie et dans le prépuce. En chemin, elle donne plusieurs filets qui se perdent dans le tissu cellulaire et dans la peau qui recouvre la verge.

Dans la semme, la branche inférieure du ners honteux se perd dans les parties extérieures de la génération. La branche supérieure se porte sur la face supérieure du clitoris, et se distribue principalement à l'extrémité de cette

partie.

## Du petit Nerf sciatique.

Le petit nerf sciatique vient de la partie postérieure et inferieure du plexus sciatique, et est fourni principalement par les branches antérieures de la seconde et troisième paires sacrées; il sort du bassin par l'echancrure ischiatique, au-dessous du muscle pyramidal conjointement avec le grand nerf sciatique, au côte postérieur et externe duquel il est situé. Aussitôt que ce nerf est sorti du bassin, il donne plusieurs rameaux assez considérables qui se perdent dans le grand fessier; ensuite il descend au-devant de ce muscle, et se divise bientôt en deux branches, une interne et l'autre

La branche interne se courbe de dehors en dedans et de bas en haut, en formant au-dessous de la tubérosité de l'ischion une espèce d'arcade renversée dont la concavité est tournée en haut et la convexité en bas. Cette branche se distribue aux tégumens de la partie interne et supérienre de la cuisse, à ceux du périnée, et à ceux de la verge, depuis sa racine jusqu'à sa partie

moyenne.

La branche externe descend au-devant du grand fessier, se dégage bientôt de dessous le bord inférieur de ce muscle, et donne quelques filets qui remontent sur sa face postérieure et se perdent dans les tégumens qui recouvrent sa partie inférieure. Puis elle descend le long de la partie postérieure de la cuisse, couverte par l'aponévrose fascia lata, et donne un grand nombre de filets qui traversent cette aponévrose, pour se porter aux tégumens des régions postérieure et interne de la cuisse. Lorsqu'elle est arrivée au jarret, elle se divise en deux rameaux principaux qui descendent le long de la partie posterieure de la jambe jusqu'à sa partie inférieure, et se perdent dans les tégumens par un grand nombre de filets.

# Du grand Nerf sciatique.

Ce nerf, le plus gros et le plus long de tous ceux du corps humain, peut être regardé comme la continuation du plexus sciatique. Il est formé par les branches antérieures des trois premières paires sacrées, par la branche antérieure de la cinquième paire lombaire, et par une partie de la branche antérieure de la quatrième. Le grand nerf sciatique passe au-devant du muscle pyramidal auquel il donne quelques filets, et sort du bassin par l'échancure ischiatique, entre le bord inférieur de ce muscle et le juineau supérieur. Ensuite il s'engage entre le grand trochanter et la tubérosité de l'ischion, et descend un peu obliquement de dedans en dehors, le long de la partie postérieure de la cuisse jusqu'au jarret. A sa sortie du bassin, ce nerf est situé au-devant du grand fessier, derrière les muscles jumeaux et le carré; un peu plus bas, il se trouve derrière le troisième adducteur, au-devant de la longue portion du biceps, puis au-devant de cette même portion et du bord voisin du demi-tendineux; enfin, vers le creux du jarret, il n'est recouvert que par l'aponévrose fascia lata et la peau. Aussitôt que le grand nerf sciatique est sorti du bassin, 11 donne quelques rameaux qui se distribuent aux muscles juineaux, à l'obturateur interne et au carré. Dans le resté de son trajet, il donne des rameaux dont le nombre et la grosseur varient suivant les sujets, et qui se distribuent au muscle demi-tendineux, au demi-membraneux, aux deux portions du biceps et au troisième adducteur. Lorsque ce nerf est arrivé à trois ou quatre pouces du jarret, il se divise en deux

troncs que l'on nomme nerfs sciatiques poplités, et que l'on distingue en interne et en externe. Dans certains sujets, cette division se fait beaucoup plus haut, et dès la partie supérieure de la cuisse. Quand cela a lieu, le rameau qui va à la courte portion du biceps, vient du nerf sciatique poplité externe, et ceux qui vont aux autres muscles de la partie postérieure de la cuisse, naissent de l'interne.

## Du Nerf sciatique poplité externe.

Le nerf sciatique poplité externe est moins gros que l'interne. Aussitôt qu'il s'est séparé de ce dernier, et quelquefois même avant, il fournit un filet mince et long qui passe entre le fémur et l'extrémité inférieure du muscle biceps; et se répand sur la partie antérieure supérieure interne de l'articulation du genou. Ensuite il descend un peu obliquement de dedans en dehors, derrière le condyle externe du fémur, au côté interne du tendon du biceps, entre ce tendon et le jumeau externe, puis il se contourne un peu de derrière en devant et de deliors en dedans, et s'engage entre la partie supérieure du péroné et le muscle long péronier latéral. Avant d'arriver au condyle externe du fémur, ce nerf fournit une branche assez considérable, qui descend le long de la partie postérieure externe de la jambe, entre le muscle jumeau externe et l'aponévrose qui le recouvre, et se divise en plusieurs rameaux dont le plus considérable s'unit vers la partie inférieure de la jambe, avec le nerf saphène externe fourni par le sciatique poplité interne, et les autres se perdent dans les tégumens. Avant de s'engager entre le péroné et le muscle long péronier latéral, le sciatique poplité externe fournit quelquefois une autre branche moins considérable, qui, après avoir donné quelques filets à la partie externe du genou, descend le long de la partie externe de la jambe, et se consume dans les tégumens.

Lorsque le nerf sciatique poplité externe est parvenu entre le péroné et le muscle long péronier, et quelquefois avant d'y arriver, il se divise en deux branches, une externe, que l'on peut appeler nerf musculo-cutané de la jambe, et l'autre interne, à laquelle on peut donner le

nom de nerf tibial antérieur.

La branche externe ou nerf musculo-cutané de la jambe, descend un peu obliquement de dehors en dedans et de derrière en devant, d'abord entre le muscle long péronier latéral et l'extenseur commun des orteils, puis entre ce dernier muscle et le court péronier latéral, et donne plusieurs rameaux qui se distribuent à ces différens muscles, ainsi qu'au péronier antérieur. Vers la partie moyenne de la jambe, ce nerf se dégage d'entre les muscles court péronier latéral et long extenseur des orteils, et se place derrière l'aponévrose par laquelle ces muscles sont recouverts. Il rampe derrière cette aponévrose et la perce ensuite à l'endroit où le tiers moyen de la jambe s'unit à son tiers inférieur, tantôt plus haut, tantôt plus bas. Aussitôt qu'il a percé cette aponévrose, il jette en dehors quelques rameaux qui descendent sur la partie inférieure du péroné, et se perdent dans les tégumens. Ensuite il se divise en deux branches, une interne plus grosse, et l'autre externe plus petite. Quelquefois cette division n'a lieu que sur la face supérieure du pied. Ces deux branches descendent en s'écartant un peu, entre l'aponévrose de la jambe et la peau dans laquelle elles répandent quelques filets, et se portent sur la face supérieure du

pied. La branche interne marche le long de la partie interne de cette face, et donne plusieurs filets qui se perdent dans les tégumens et communiquent avec ceux du saphène interne. Arrivée vers la partie moyenne du pied, elle se divise en deux rameaux, un interne plus gros, et l'autre externe plus petit. L'interne marche le long de la partie supérieure interne du premier os du métatarse, se porte sur la partie interne de la face supérieure du gros orteil, et se divise en un grand nombre de filets qui se perdent dans le tissu cellulaire et dans les téguniens. Le rameau externe marche de derrière en devant, entre le premier et le second os du métatarse, et se divise en plusieurs filets dont les uns se perdent sur la partie supérieure et externe du premier orteil, et les autres sur la partie supérieure et interne du second.

La branche externe du nerf musculo-cutané de la jambe marche de derrière en devant, le long de la partie moyenne de la face supérieure du pied, entre les tendons de l'extenseur commun des orteils et les tégumens dans lesquels elle jette plusieurs filets. Arrivée à l'extrémité postérieure des os du métastase, elle se divise ordinairement en trois rameaux, un interne, un moyen et un externe. Le rameau interne marche entre le second et le troisième os du métatarse, et se divise près de la tête de ces os en

.

27

deux filets, dont l'un se porte sur la partie supérieure et externe du second orteil, et l'autre sur la partie supérieure interne du troisième. Le rameau moyen marche entre le troisième et le quatrième os du métatarse jusqu'à leur extrémité antérieure, où it se divise en deux filets, dont l'un se porte sur la partie supérieure externe du troisième orteil, et l'autre sur la partie supérieure interne du quatrième. Le rameau externe suit l'intervalle du quatrième et du cinquième os du métatarse, et se divise en deux filets, un pour le côté supérieur et externe du quatrième orteil, et l'autre, pour le côté supérieur et interne du cinquième. Dans certains sujets, ce troisième rameau manque et est sup-

pléé par le nerf saphène externe.

La branche interne du nerf sciatique poplité externe, ou le nerf tibial antérieur, fournit d'abord un rameau assez considérable, qui passe transversalement derrière la partie supérieure du muscle extenseur commun des orteils, et se divise bientôt en plusieurs filets qui se perdent dans le jambier antérieur, dans les graisses qui se trouvent derrière le ligament de la rotule et dans le périoste du tibia. Ensuite le nerf tibial antérieur passe obliquement de haut en bas et de dehors en dedans, entre le péroné et la partie supérieure des muscles extenseur commun des orteils et long péronier latéral auxquels il donne plusieurs filets. Après quoi il descendentre le muscle jambier antérieur, l'extenseur commun des orteils et le long extenseur du gros orteil, au-devant du ligament inter-osseux, le long de l'artère tibiale antérieure. Il est placé au côté externe de cette artère supérieurement; mais en descendant il passe au-devant d'elle et gagne

son côté interne. Dans son trajet, il fournit plusieurs rameaux qui se distribuent aux muscles entre lesquels il est situé. Arrivé à la partie inférieure de la jambe, il s'engage sous le ligament annulaire du tarse avec l'artère tibiale anterieure et le tendon du long extenseur du gros orteil, et se porte sur la face supérieure du pied. Aussitôt qu'il y est parvenu, il se divise en deux branches, une externe plus petite, et l'autre interne plus grosse. La première se porte de dedans en dehors et de devant en arrière, sous la partie postérieure du muscle pédieux, et se divise en un grand nombre de filets qui se perdent dans ce muscle et dans les inter-osseux dorsaux. La seconde marche d'abord le long du bord interne du muscle pédieux; ensuite elle passe au-dessous de la portion de ce muscle, qui appartient au gros orteil et s'avance entre le premier et le second os du métatase, au-dessus du premier inter-osseux dorsal. Elle donne en chemin des filets qui se perdent dans ce muscle, dans le pédieux et dans les tégumens. Arrivée à l'extrémité antérieure des os du métatarse, elle se divise en deux rameaux, dont l'un se porte sur le côté externe supérieur du gros orteil, et l'autre sur le côté interne supérieur du second orteil. Ces rameaux se divisent en un grand nombre de filets qui se perdent dans la peau. Quelques-uns de ces filets communiquent avec ceux de la branche interne du nerf musculo-cutané de la jambe.

# Du Nerf sciatique poplité interne.

Le nerf sciatique poplité interne est beaucoup plus gros que l'externe. Il descend presque verticalement dans le creux du jarret, le long du bord externe du muscle demi-membraneux, derrière les vaisseaux poplités, au-devant de l'aponévrose fascia-lata. Ensuite il descend entre les muscles jumeaux, derrière l'articulation du genou et le muscle poplité, et s'engage bientôt entre ce muscle et la partie supérieure du soléaire, pour gaguer la face postérieure du tibia, où

il prend le nom de nerf tibial postérieur.

Le nerf sciatique poplité interne donne un pouce environ au-dessus du condyle interne du témur, un rameau considérable qui peut être appelé nerf saphène externé. Ce nerf descend avec la veine du même nom le long de la partie postérieure de la jambe, placé d'abord entre les gastrocnémiens; ensuite derrière la réunion de ces muscles, puis sur le bord externe du tendon d'Achille, au-devant des tégumens dans lesquels il envoie plusieurs filets. Ce nerf reçoit en chemin un rameau de communication qui vient de la première branche cutanée du sciatique poplité externe, comme il a été dit précédemment. Lorsqu'il est arrivé à la partie inférienre de la jambe, il donne plusieurs filets qui se répandent dans le tissu cellulaire graisseux et dans les tégumens qui recouvrent la partie inférieure du tendon d'Achille, le talon et la face externe du calcanéum. Ensuite il passe derrière la malléole externe, et se contourne de haut en bas et de derrière en devant pour gagner la face supérieure du pied. Il marche le long de la partie externe de cette face, donne des filets aux tégumens qui la recouvrent, et se divise en plusieurs rameaux qui se portent sur la face supérieure du cinquième orteil, et sur la partie externe de la face supérieure du quatrième.

Après avoir fourni le rameau que je viens de décrire, le nerf sciatique poplité interne en donne plusieurs autres qui vont aux muscles jumeaux, au plantaire grêle, au soléaire, au poplité et à la partie postérieure de la capsule articulaire du genou.

Lorsque ce nerf a traversé avec les vaisseaux poplités, l'ouverture qui se remarque entre la partie supérieure du bord interne du muscle soléaire et le poplité, sa grosseur diminue, et il prend le nom du tibial postérieur, comme il a

été dit plus haut.

Le nerf tibial postérieur descend le long de la face postérieure du tibia, derrière les muscles jambier postérieur et long fléchisseur commun des orteils, au-devant du muscle soléaire supérieurement, et de l'aponévrose de la jambe et des tégumens inférieurement, placé au côté externe de l'artère tibiale postérieure. Dans ce trajet, il donne plusieurs rameaux qui se distribuent à la partie insérieure du muscle poplité, au soléaire, au jambier postérieur, au long fléchisseur commun des orteils, et au long fléchisseur du gros orteil. Un de ces rameaux traverse la partie supérieure du ligament interosseux et se porte au muscle jambier antérieur. On en voit plusieurs qui marchent le long de l'artère tibiale postérieure sur laquelle ils forment une espèce de plexus.

Lorsque le nerf tibial postérieur est arrivé à la partie inférieure de la jambe, il jette quelques filets qui se perdent dans les graisses et dans les tégumens de la partie interne du talon. Ensuite il passe derrière la malléole interne et derrière l'articulation du pied, et s'engage sous

la voûte du calcanéum, entre cet os et le muscle

adducteur du gros orteil. Mais auparavant il fournit un rameau qui se glisse sous la plante du pied, entre l'aponévrose plantaire et les tégumens dans lesquels il se consume. Arrivé sous la voûte du calcanéum, le nerf tibial postérieur s'élargit, s'epaissit considérablement, et se divise en deux branches qu'on nomme plantaires, et que l'on distingue en interne et en externe.

### Du Norf plantaire interne.

Le nerf plantaire interne est plus gros que l'externe. Il marche directeinent de derrière en devant, an-dessus du muscle adducteur du gros orteil, à côté du tendon de son long fléchisseur, jusqu'a l'extrémité postérieure du premier os du métatarse. Il fournit d'abord plusieurs filets qui vont au muscle adducteur du gros orteil, an court fléchisseur commun des orteils et à son accessoire. Ensuite il se partage en quatre branches que l'on peut distinguer par les noms de première, seconde, etc., en comptant du gros orteil vers le petit. La première branche est beaucoup plus petite que les autres. Ele marche un peu obliquement de dehors en dedans et de derrière en devant, au-dessous du muscle court fléchisseur du gros orteil qui en reçoit quelques filèts, et se porte au côté interne de la face inferieure de cet orteil. La seconde se porte de derrière en devant, entre le premier et le second os du métatarse, et donne quelques filets à la portion externe du court fléchisseur du gros orteil et au premier lombrical. Lorsqu'elle est arrivée vis-à-vis la tête du premier os du métatarse, elle se partage en deux rameaux, dont l'un va an côté externe du premier orteil, et l'autre au côté interne du second. La troisième branche se porte aussi de derrière en devant, entre le second et le troisième os du métatarse, et donne un filet au second lombrical. Ensuite elle se divise en deux rameaux, dont l'un va au côté externe du second orieil, et l'autre au côté interne du troisième. La quatrième branche marche entre le troisième et le quatrième os du métatarse, donne un filet au troisième lombrical, et se divise ensuite en deux rameaux, un pour le côté externe du troisième orteil, et l'autre pour le côté interne du quatrième. Ce dernier communique avec un filet de la branche superficielle du nerf plantaire externe.

# Du Nerf plantaire externe.

Le nerf plantaire externe marche obliquement de dernère en devant, et de dedans en dehors, entre le muscle court fléchisseur commun des orters et l'accessoire du long fléchisseur, auxquels il donne des filets. Arrivé à l'extrémité postérieure du cinquième os du métatarse, il se divise en deux branches, une profonde, et l'autre superficielle.

La branche profonde envoie d'abord un filet à la partie postérieure du muscle court fléchisseur du petit orteil; ensuite elle s'enfonce de derrière en devant, de dehors en dedans et un peu de bas en haut, entre le muscle abducteur du gros orteil et les inter-osseux, et se divise en plusieurs filets qui se distribuent à ces muscles,

ainsi qu'an transversal des orteils.

La branche superficielle marche de derrière

en devant, et se divise bientôt en deux autres branches, une externe qui, après avoir donné un filet au court fléchisseur du petit orteil, se porte au côté externe de cet orteil; l'autre interne suit l'intervalle du quatrième et du cinquième os du métatarse, et après avoir donné un filet au quatrième lombrical, et avoir communiqué avec le nerf plantaire interne, se fend en deux rameaux, un pour le côté externe du quatrième orteil, et l'autre pour le côte interne du cinquième.

Les nerfs sacrés donnent le mouvement au muscle ischio-coccigien, au releveur et aux sphincters de l'anus, à l'intestin rectum, à la vessie, aux muscles de la verge, au pyramidal, aux jumeaux supérieur et inférieur, au carré, au grand fessier, au biceps, au demitendineux, au demi-membraneux, à tous les

muscles de la jambe et du pied.

Ces nerfs donnent le sentiment à l'intestin rectum, à la vessie, aux vésicules séminales, à la matrice, au vagin, à l'urêtre, aux parties génitales, aux tégumens qui couvrent la face postérieure du sacrum et la partie interne des fesses, à ceux des environs de l'anus, du périnee, de la partie postérieure de la cuisse, de la jambe et du pied.

### DU GRAND NERF SYMPATHIQUE OU INTER-COSTAL.

Ca nerf, connu autrefois sous le nom d'intercostal, a été nommé grand sympathique par Winslow, à cause de ses nombreuses communications avec la plupart des autres nerfs. Il est étendu sur la partie autérieure et latérale de la colonne vertébrale, depuis l'orifice inferieur du canal carotidien, jusqu'à la partie inferieure du sacrum.

Les sentimens des Anatomistes ont été partagés sur l'origine du grand nert sympathique: on a cru long-temps qu'il venoit de la moëlle de l'épine, et qu'il alloit communiquer dans le sinus caverneux avec l'ophtalmique de Willis et avec le nerf de la sixième paire. Un examen plus attentif ayant fait voir qu'au lieu de s'unir à l'ophtalmique qui ne pénètre certainement point dans le sinus caverneux, le grand sympathique communique hors du crâne avec le maxillaire supérieur, au moyen du filet inférieur du nerf vidien, on a pensé généralement que ce silet et celui que la sixième paire fournit pendant qu'elle est encore renfermée dans le sinus caverneux, donnoient naissance au grand sympathique. Mais il n'est pas probable qu'un perf aussi considérable, qui se distribue à presque tous les viscères, et qui joue un si grand rôle dans l'économie animale, tire son origine uniquement de ces deux filets. Il est bien plus naturel de penser qu'il est formé par tous les filets que lui fournissent quelques-uns des nerfs du cerveau, et presque tous ceux de la moëlle de l'épine.

Pour rendre plus facile la description de ce nerf singulier, nous le considérerons successivement le long du cou, dans la poitrine, dans

l'abdomen et dans le bassin.

Le grand sympathique commence à la partie supérieure du cou, par un ganglion auquel on a donné le nom de cerviçal supérieur. Ce ganglion est situé à la partie supérieure, antérieure et latérale du cou, au-devant du muscle grand droit antérieur de la tête, derrière l'artère carotide interne, au côté interne du tronc de la huitième paire et de celui de la neuvième, avec lesquels il est intimement uni. La grandeur de ce ganglion varie beaucoup: il s'étend ordinairement depuis l'orifice inférieur du canal carotidien, jusqu'à l'apophyse transverse de la troisième vertèbre du cou. Sa forme est assez semblable à celle d'un fuseau; il est cependant un peu plus gros en bas qu'en haut. Dans certains sujets, il ressemble à un gros cordon nerveux. Sa couleur est rougeâtre et sa consistance est assez molle.

Le ganglion cervical supérieur reçoit plusieurs filets; son extrémité supérieure est continue avec un rameau qui est formé par la réunion du filet inférieur du nerf vidien avec celui que le nerf de la sixième paire fournit en traversant le sinus caverneux. Il reçoit deux, trois ou quatre filets de l'anse nerveuse formée au-devant de l'apopliyse transverse de la première vertèbre du cou, par l'anastomose de la branche antérieure de la première paire cervicale avec un rameau de la branche antérieure de la seconde. Cette dernière paire lui envoie aussi un filet particulier assez gros, mais fort court; il en reçoit un aussi de la branche amérieure de la troisième paire cervicale; et dans certains sujets, la quatrième paire lui envoie un filet très-mince. Enfin il regoit quelques filets de la huitième et de la neuvième paires

Le ganglion cervical supérieur fournit de sa partie antérieure, plusieurs filets rougeâtres qui se jettent derrière la division de l'artère carotide, où ils forment une espèce de plexus dans lequel on trouve quelquefois un petit ganglion, et auquel se joignent des filets fournis par le nerf glosso-pharyngien et par la portion dure du nerf auditif. De ce plexus partent un grand nombre de filets très-fins qui se jettent autour de la carotide externe dont ils suivent les principales branches, telles que la thyroïdienne supérieure, la linguale, la labiale, la pharyngienne inférieure et la temporale. Ces filets forment autour de ces artères des espèces de plexus qui sans doute les accompagnent jusqu'à leurs dernières distributions, mais que leur excessive ténuité et leur grande mollesse ne permettent pas de suivre bien loin. Plusieurs de ces filets accompagnent en hant le tronc de l'artère carotide interne, et en bas celui de la carotide primitive.

Outre les filets dont il vient d'être parlé, le ganglion cervical supérieur en fournit plusieurs autres très-fins qui accompagnent le nerf glossopharyngien dans la langue et sur le pharynx. Il y en a quelquefois un qui se porte derrière la glande thyroïde où il s'anastomose avec le nerf récurrent. Enfin, ce ganglion fournit un rameau que l'on nomme nerf cardiaque supérieur, et qui contribue à la formation des plexus cardia-

ques, comme nous le dirons plus bas.

L'extrémité inférieure du ganglion cervical supérieur dégénère en un cordon fort menu qui est la continuation du tronc du grand sympathique. Ce cordon descend au-devant des muscles grand droit antérieur de la tête et long du cou; derrière l'artère carotide, la veine jugulaire interne et le nerf de la huitième paire, auxquels

il est uni par un tissu cellulaire filamenteux assez lâche. Dans son trajet, il reçoit quelques filets longs et minces de la quatrième et de la cinquième paires cervicales. Ces filets s'y portent dans des directions fort différentes et augmentent un peu sa grosseur. Quelquefois on remarque de petits ganglions aux endroits où ils se rendent. Dans ce même trajet, le tronc du grand sympathique donne plusieurs filets que leur finesse extrême ne permet pas de suivre bien loin, mais qui paroissent appartenir à l'œsophage et au tissu cellulaire voisin. Parmi ces filets, il y en a quelques uns qui s'unissent au rameau externe du nerf laryngé et vont avec lui à la glande thyroïde. Il fournit aussi ordinairement un ou deux filets un peu plus gros qui descendent dans la poitrine et vont concourir à la formation des plexus cardiaques.

Lorsque le tronc du grand sympathique est arrivé vis-à-vis la cinquième ou sixième vertèlres du cou, à l'endroit où l'artère thyroïdienne inférieure se courbe de dehors en dedans pour gagner la glande thyroïde, il se tuméfie ordinairement et forme un ganglion que l'on nomme cervical moyen. Ce ganglion manque quelquefois entièrement; quelquefois aussi il y en a deux. Sa grosseur, beaucoup moins considérable que celle du ganglion cervical supérieur, varie tellement, ainsi que sa figure, qu'il n'est guères possible de les déterminer. Il reçoit de la sixième paire cervicale un filet de communication qui passe derrière le muscle scalène antérieur. Il reçoit aussi quelquefois un filet de la quatrième paire cervicale et un autre de la cinquième. Quand cela a lieu, la portion du grand sympathique comprise

entre le ganglion cervical supérieur et le moyen, n'a aucune communication avec les nerfs cervicaux.

Le ganglion cervical moyen fournit plusieurs filets : les plus gros pénètrent dans la poitrine et vont concourir à la formation des plexus cardiaques : d'autres plus petits accompagnent l'artère thyroïdienne inférieure, autour de laquelle ils forment une espèce de plexus qui se porte vers la glande thyroïde et communique avec le nerf récurrent. Ceux qui naissent de la partie inférieure de ce ganglion passent, les uns devant, les autres derrière l'artère sousclavière qu'ils embrassent en manière d'anse et vont se rendre au ganglion cervical inférieur. Le nombre de ces filets varie dans les différens sujets : on en trouve quelquefois deux ou trois en devant et autant en arrière. Souvent il n'y en a que deux, un antérieur plus mince et plus long, et l'autre postérieur plus gros et plus court; mais quel qu'en soit le nombre, les postérieurs sont toujours moins longs que les antérieurs. Ces filets tiennent lieu du tronc du grand sympathique entre les ganglions cervicaux moyen et inférieur. Dans certains sujets, ce nerf se divise vis-à-vis la cinquième ou sixième vertèbre du cou, en deux filets dont l'un va former le ganglion cervical moyen, et l'autre le ganglion cervical inférieur. Au reste, cette partie du grand sympathique présente beaucoup de variétés.

Soit que le tronc du grand sympathique renaisse, pour ainsi dire, des filets dont il vient d'être parlé, soit qu'il s'étende jusqu'à l'apophyse transverse de la cinquième vertèbre du cou sans former de ganglion, lorsqu'il est arrivé à cette apophyse, il en présente constante un que l'ou nomme ganglion cervical inférieur. Ce ganglion est situé derrière l'artère vertébrale, dans l'angle qui se remarque entre la base de l'apophyse transverse de la septième vertèbre du cou et le col de la première côte. Il est moins grand que le ganglion cervical supérieur, et plus considérable que le moyen: il est quelquefois double; sa forme est arrondie. Dans certains sujets, il est confondu par sa partie inférieure avec le premier ganglion thorachique.

Le ganglion cervical inférieur reçoit plusieurs rameaux assez gros, mais fort courts, des branches antérieures de la sixième, septième et huitième paires cervicales et de la première dorsale. Ces filets contribuent beaucoup plus à sa formation que ceux qu'il reçoit de la parie inférieure du ganglion cervical moyen. Ce ganglion fournit plusieurs rameaux pour la formation des plexus cardiaques; il envoie un filet au récurrent, et d'autres qui se portent sur la raçine du poumon, et contribuent à la forma-

tion des plexus pulmonaires.

Les nerfs qui se distribuent au cœur, au commencement des gros vaisseaux qui en partent ou qui s'y rendent, et au sac membraneux dans lequel cet organe est renfermé, sont connus sous le nom de nerfs cardiaques. Les variétés nombreuses que ces nerfs présentent dans leur origine, dans leurs divisions, dans leurs anastomoses et dans leurs distributions, en rendent la description extrêmement difficile.

Ces nerfs viennent du grand sympathique et de la huitième paire, mais principalement du premier de ces nerfs.

Le ganglion cervical supérieur fournit ordinairement un rameau assez considérable que l'on nomme nerf cardiaque supérieur. Ce ramean est fortifié, presque en naissant, par des filets qui se détachent du plexus rougeâtre qui environne la division de l'artère carotide. Il descend le long de la partie antérieure du con à côté de la glande thyroïde et de la trachée-artère, donne quelquefois des filets à cette glande, au muscle constricteur inférieur du pharynx, et communique le plus souvent, par un ou plusieurs filets, avec le nerf récurrent. J'ai rencontré des sujets chez lesquels il présentoit un ganglion vers la partie moyenne inférieure du cou. On en trouve chez lesquels il est fourni par la huitième paire, soit qu'il vienne entièrement du tronc de ce nerf, ou qu'il soit fourni par la réunion de deux filets, dont l'un vient de ce tronc, et l'autre de sa branche laryngée. Arrivé à la partie inférieure du cou, le nerf cardiaque supérieur pénètre dans la poitrine en passant derrière la veine sous-clavière gauche, entre l'origine des artères sous-clavière et carotide droites, et se joint à quelques filets fournis par le ganglion cervical inférieur et par la huitième paire, pour former le plexus cardiaque antérieur.

La portion du grand sympathique, comprise entre leganglion cervical supérieur et le moyen, fournit ordinairement un ou deux filets qui pénètrent dans la poitrine et se joignent aux autres nerfs cardiaques. Dans certains sujets, cesfilets se joignent au nerf cardiaque supérieur et le fortifient. Mais les principaux nerfs du cœur sont fournis par le ganglion cervical

moyen. Les rameaux cardiaques qui naissent de ce ganglion varient singulièremeni par rapport à leur nombre et à leur grosseur. Ils descendent en dedans entre l'artère sous-clavière et la trachée-artère, et après avoir donné quelques filets qui vont au plexus cardiaque antérieur, ils se joignent derrière l'aorte avec ceux du côté opposé et avec les filets fournis par le ganglion cervical inferieur, pour former les plexus cardiaque moyen et postérieur.

Le ganglion cervical inferieur fournit quelques rameaux cardiaques qui passent derrière l'artère sous-clavière, et se portent en dedans vers la fin de la trachée-artère, où ils se joignent aux filets fournis par le ganglion cervical moyen, pour concourir à la formation des plexus cardiaques moyen et postérieur. Aux différens nerfs cardiaques dont je viens de parler, se joignent des filets fournis par le nerf de la huitième paire et par sa branche récurrente, comme il a été dit en parlant de ce nerf.

Les nerfs du cœur forment trois plexus que l'on nomme cardiaques, et que l'on distingue en

antérieur, en moyen et en postérieur.

Le plexus cardiaque antérieur est situé audevant de l'aorte, derrière la lame du péricarde, par laquelle cette artère est recouverte. Il est formé par les nerfs cardiaques
supérieurs, par quelques filets venant du ganglion cervical moyen, par ceux que le tronc
du grand sympathique donne quelquefois entre
le ganglion cervical supérieur et le moyen, et
enfin par quelques filets de la huitième paire.
Ce plexus donne d'abord quelques filets au péricarde et aux tuniques de l'aorte; ensuite il
descend au-devant de cette artère, et se par-

tage en un grand nombre de filets qui se répandent sur la face superieure du cœur. Parmi ces filets, il y en a qui se joignent autour de l'artère coronaire droite, avec des filets du plexus cardiaque moyen, et accompagnent cette artère dans ses distributions. D'autres accompagnent la branche de l'artère coronaire gauche qui règne dans le sillon que l'on remarque sur la face inférieure du cœur, et se joignent à ceux que le plexus cardiaque moyen envoie autour de la même branche. Le plexus cardiaque antérieur communique avec le moyen par plusieurs filets qui se contournent de devant en arrière,

an-dessous de la crosse de l'aorte.

Le plexus cardiaque moyen a été appelé par quelques Anatomistes le grand plexus cardiaque. Il est situé derrière l'aorte, au devant de la division de la trachée-artère, au-dessus de la branche droite de l'artère pulmonaire. Ce plexus est formé de la réunion de plusieurs rameaux qui viennent du nerf cardiaque supérieur, du ganglion cervical moyen, et de l'inférieur. Les filets nombreux qui partent de ce plexus se portent au cœur par deux endroits différens. Les uns passent entre l'artère aorte et la pulmonaire, accompagnent l'artère coronaire droite, se joignent aux filets que le plexus cardiaque antérieur envoie autour de cette artère, et se distribuent au ventricule droit et à l'oreillette du même côté. Les autres passent derrière l'artère pulmonaire et vont se distribuer au ventricule et à l'oreillette gauches, en accompagnant les différentes branches de l'artère coronaire gauche.

Le plexus cardiaque postérieur est moins un plexus particulier, qu'une division du 3. plexus cardiaque moyen, fortifiée par quelques filets qui viennent du nerf récurrent gauche. Il est placé entre l'artère pulmonaire et la bronche gauche, et se distribue à l'oreillette gauche et à la face inférieure du ventricule du même côté. Les nerfs du cœur ne se bornent point à la surface de cet organe : ils pénètrent dans l'épaisseur de sa substance musculaire; mais leur excessive ténuité ne permet pas de les suivre bien loin dans cette substance.

Au-dessous du ganglion cervical inférieur, le grand sympathiques'enfonce dans la poitrine, en passant au devant du col de la première côte. Il continue de descendre le long de la colonne vertèbrale, derrière la plèvre, audevant de l'extrémité postérieure des côtes, sur les ligamens de leurs articulations avec les vertèbres, jusqu'à la partie inférieure de la poitrine. Sa direction est la même que celle de la colonne vertébrale, de manière qu'il décrit une courbe dont la convexité est en arrière et en dehors, et la concavité en devant et en dedans. Dans tout ce trajet, il reçoit de chaque paire des nerfs dorsaux, deux filets dont l'un est supérieur et l'autre inférieur. Le supérieur, plus gros et plus court, monte un peu obliquement de dehors en dedans. L'inférieur, plus mince et plus long, descend um peu. Aux endroits où ces filets se rendent, le tronc du grand sympathique augmente beau-coup, et on le voit former autant de ganglions qu'il y a de nerfs dorsaux. Ces ganglions sont situés vis-à-vis les intervalles des extrémités postérieures des côtes. Leur grosseur est médiocre et leur figure oblongue. Le premier est beaucoup plus gros que les autres; dans certains sujets, il est uni au ganglion cervical inférieur.

La partie supérieure de la portion thorachique du grand sympathique fournit des filets excessivement déliés, dont les uns se portent vers la racine du poumon et se joignent au plexus pulmonaire, et les autres se jettent sur l'aorte descendante pectorale, et forment audevant de cette artère une espèce de plexus. J'en ai vu quelquefois un plus gros que les autres qui se portoit autour de l'œsophage et

s'y anastomosoit avec la huitième paire.

Depuis la cinquième vertèbre du dos jusqu'à l'onzième environ, la partie antérieure du grand sympathique donne des rameaux considérables dont le nombre varie depuis quatre jusqu'à sept. La grosseur de ces rameaux est à-peu-près la même; mais les supérieurs sont beaucoup plus longs que les inférieurs. Ces rameaux partent des ganglions du grand sympathique, marchent de haut en bas et de dehors en dedans sur la partie antérieure de la colonne vertébrale, et se réunissent vers la partie inférieure de la poitrine pour former un seul tronc qu'on nomme nerf splanchnique. Ce nerf descend derrière le pilier du diaphragme, s'engage entre ses fibres et le traverse pour pénétrer dans l'abdomen. Outre les rameaux que le grand sympathique fournit pour la production du nerf splanchnique, il donne vis-à-vis la douzième vertèbre du dos un rameau assez considérable qu'on peut appeler petit nerf splanchnique. Ce nerf est tormé quelquesois par la réunion de deux ou trois rameaux. Il pénètre de la poitrine dans l'abdomen en passant sous le

côté externe du pilier du diaphragme, et se jette dans le plexus rénal, comme nous le dirons

plus bas.

Après avoir fourni le petit nerf splanchnique, le tronc du grand sympathique dont la grosseur est considérablement diminuée, et qui s'est rapproché du corps des vertèbres, pénètre dans l'abdomen, en passant sous le bord externe du pilier du diaphragme, plus en dehors que le petit splanchnique. Dans certains sujets, ce tronc se consume entièrement dans le grand splanchnique, de sorte qu'on ne l'aperçoit plus vers la sixième ou septième côte; mais bientôt il est reproduit par les filets que lui envoie la septième ou la huitième paire dor-

sale et les paires suivantes.

Aussitôt que le grand nerf splanchnique a traversé le pilier du diaphragme, il forme un ganglion considérable auquel on a donné le nom de ganglion semi-lunaire. Ce ganglion est couché en partie sur le pilier du diaphragme et en partie sur l'aorte, au-dessus de la capsule atrabilaire, et un peu plus en arrière. Sa forme approche de celle d'un croissant. Il est situé obliquement, de sorte que sa convexité est en dehors et en bas, et sa concavité en dedans et en haut. Son extrémité supérieure est tournée en dehors et tient au tronc du grand nerf splanchnique : son extrémité inférieure est tournée en dedans, et se rencontre avec celle du ganglion semi-lunaire du côté opposé. Quelquefois, au lieu d'un seul ganglion, on en trouve plusieurs qui, réunis ensemble, forment une espèce de plexus qui tient lieu du ganglion semi-lunaire.

La partie supérieure concave de ce ganglion

fournit quelques filets qui accompagnent l'artère diaphragmatique inférieure, se portent au pilier du diaphragme et à la face concaye de ce muscle où ils s'anastomosent avec le nerf diaphragmatique. Ces filets forment quelquefois un petit ganglion avant de se distribuer au diaphragme. Toutes les autres parties du ganglion semi-lunaire, mais sur-tout son bord in-ferieur, fournissent un grand nombre de filets qui se portent au-devant de l'aorte, au-dessus et au-dessous du tronc cœliaque et de la mésentérique supérieure, où ils se joignent et s'entrelacent avec ceux qui partent du ganglion semilunaire du côté opposé, pour former autour de l'artère cœliaque un plexus considérable que l'on appelle plexus soléaire. Ce plexus est fortisié par des rameaux qui viennent des cordons stomachiques antérieur et postérieur de la huitième paire, et sur-tout du postérieur.

C'est du plexus soléaire que partent les autres plexus qui se distribuent aux viscères de l'abdomen; tels que le plexus coronaire stomachique, le plexus hépatique, le plexus splénique, le plexus mésentérique commun et le

plexus rénal.

Le plexus coronaire stomachique entoure l'artère du même nom, l'accompagne dans tout son trajet le long de la petite courbure de l'estomac, et se distribue dans les tuniques de ce viscère. Il communique de diverses manières avec les filets que l'estomac reçoit des deux cordons stomachiques de la huitième paire.

Le plexus hépatique est fort considérable. Il est composé par l'entrelacement d'un grand nombre de filets nerveux qui embrassent l'artère hépatique et la veine-porte en manière

de gaîne, et accompagnent les branches de ces vaisseaux dans la substance du foie. Il fournit aussi des filets au conduit cholédoque, au conduit hépatique, à la vésicule du fiel, au duodénum, à la grande courbure de l'estomac et à la partie supérieure droite du grand épiploon.

Le plexus splénique est composé d'un petit nombre de filets nerveux qui embrassent l'artère splénique, et accompagnent ses branches dans la substance de la rate. Dans son trajet, le long du bord postérieur du pancréas, il envoie quelques filets dans la substance de cet organe. Avant de pénétrer dans la rate, il en fournit d'autres qui accompagnent l'artère gastro-épiploïque gauche, et se distribuent sur la grosse extrémité de l'estomae, sur sa grande courbure et dans la partie gauche du grand épiploon.

Le plexus mésentérique commun est le plus considérable de tous ceux qui sont fournis par le plexus soléaire. Il embrasse l'origine de l'artère mésentérique supérieure, en manière de gaîne, et se partage bientôt en deux autres plexus, dont l'un, plus considérable, est le mésentérique supérieur, et l'autre, plus petit, est

le mésentérique inférieur.

Le plexus inésentérique supérieur accompagne l'artère mésentérique supérieure, et passe avec elle entre le pancréas et la portion transversale du duodénum, qui en reçoivent des filets. Dans ce passage, il donne plusieurs rameaux qui accompagnent l'artère colique droite supérieure et se distribuent à la portion transversale du colon. Ensuite le plexus mésentérique supérieur s'engage entre les deux lames du mésentère avec l'artère mésentérique supérieure, et envoie des rameaux avec toutes les divisions

de cette artère à la fin du duodénum, au jéjunum, à l'iléon, à la portion lombaire droite du colon, et au cœcum. Les glandes du mésentère et celles du mésocolon transverse en reçoivent

aussi des filets.

Le plexus mésentérique inférieur passe derrière la portion transversale du duodénum, descend au-devant de l'aorte, et reçoit plusieurs rameaux de la portion lombaire du grand sympathique et des plexus rénaux. Lorsqu'il est arrivé à l'origine de l'artère mésentérique inférieure, il fournit un faisceau qui embrasse cette artère, s'engage avec elle dans l'épaisseur du mésocolon iliaque, et produit un grand nombre de filets qui l'accompagnent dans toutes ses distributions, à la portion lombaire gauche du colon, et à sa portion iliaque. Ensuite le plexus mésentérique inférieur continue de descendre au-devant de l'aorte, et s'enfonce dans le bassin en passant derrière la fin de l'intestin colon, audevant de l'artère et de la veine iliaques gauches. Il se glisse entre la face antérieure du sacrum et l'intestin rectum, et se partage en un grand nombre de filets que l'on peut distinguer en moyens et en latéraux. Les premiers se distribuent à l'intestin rectum; les seconds se jettent de côté et d'autre dans le plexus hypogastrique dont il a été parlé à l'occasion de la quatrième paire des nerfs sacrés, et concourent à la production des nerfs qui vont à la vessie, à la prostate, aux vésicules séminales, à l'urêtre, à l'extrémité inférieure du rectum et à la matrice,

Le plexus rénal n'est pas fourni seulement par le ganglionsemi-lunaire et le plexus soléaire; il vient encore du petit nerf splanchnique dont il a été parlé précédemment. Ce plexus contient

quelquefois plusieurs petits ganglions. Il embrasse l'artère et la veine rénales, pénètre avec elles dans la scissure du rein, et accompagne toutes leurs divisions dans la substance de cet organe. Quelques filets accompagnent l'artère capsulaire, et se distribuent avec elle dans la capsule atrabilaire. Avant d'arriver au rein, le plexus rénal fournit de sa partie inférieure quelques filets qui, joints à d'autres fournis par le tronc même du grand sympathique, forment un petit plexus qu'on nomme spermatique. Ce plexus accompagne les vaisseaux spermatiques, sort avec eux de l'abdomen par l'anneau inguinal, et se porte aux testicules; mais les filets dont il est formé sont si fins, qu'on ne peut les suivre aisément jusqu'à cet organe. Dans la semme, les nerfs spermatiques se distribueut à l'ovaire et à la trompe de Fallope.

Arrivé à la partie inférieure de la poitrine, le tronc du grand sympathique entre dans l'abdomen, comme il a eté dit plus haut, et descend collé à la partie antérieure latérale du corps de toutes les vertèbres des lombes, le long du bord antérieur du psoas, couvert du côté droit par la veine cave, et du côté gauche par l'artère aorte. Dans ce trajet, il reçoit un ou deux filets de la branche antérieure de chaque paire lombaire. Ces filets longs et minces marchent un peu obliquement de derrière en devant et de haut en bas, entre le corps des vertèbres et le muscle psoas. Aux endroits où ils s'unissent an tronc du grand sympathique, on remarque des ganglions que l'on nomme lombaires. Ces ganglions sont au nombre de cinq ordinairement. Leur figure est oblongue, et leur grosseur varie beaucoup. Quelquefois on en trouve deux réunis en

an seul

La portion lombaire du grand sympathique donne de sa partie antérieure un nombre indéterminé de silets qui descendent obliquement en dedans et en devant, vont se joir dre aux dissérens plexus dont il a été parlé plus haut, et sur-tout à celui que l'on nomme mésentéri-

que inférieur.

Arrivé à la partie inférieure de la colonne vertébrale, le tronc du grand sympathique diminue de grosseur, et s'enfonce dans l'excavation du bassin, en passant derrière les vaisseaux iliaques, entre ces vaisseaux et la partie latérale et antérieure de l'articulation du corps de la dernière vertèbre des lombes avec la base du sacrum, à laquelle il est collé. Il descend obliquement de dehors en dedans au-devant de la partie latérale de la face antérieure du sacrum et s'étend plus ou moins bas, suivant les sujets. Dans ce trajet, il reçoit deux ou trois filets de communication de la branche antérieure des nerfs sacrés; mais le nombre des paires sacrées avec lesquelles il a des connexions, varie singulièrement. Dans certains sujets, il ne s'étend pas au-delà de la seconde; dans d'autres, il descend jusqu'à la troisième et même jusqu'à la quatrième; je l'ai vu quelquefois communiquer avec toutes les paires sacrées. Quoi qu'il en soit, on remarque constamment aux endroits où il reçoit des filets des nerfs sacrés, des ganglions que l'on nomme sacrés, et dont le nombre, la grosseur et la figure varient suivant les sujets.

La portion sacrée du tronc du grand sympathique fournit toujours de sa partie interne et antérieure des filets très-déliés, dont les uns se perdent dans le tissu cellulaire qui unit l'intestin rectum à la face antérieure du sacrom, et les autres se jettent dans le plexus hypogastri-

que.

Le grand nerf sympathique se termine en se confondant avec quelqu'une des paires sacrées. Je n'ai jamais vu distinctement celui d'un côté s'approcher de celui du côté opposé pour s'anastomoser avec lui, et former vers la partie inférieure du sacrum une arcade renversée, de la convexité de laquelle partent des filets pour la partie inférieure du rectum, et pour le muscle releveur de l'anus. J'ai rencontré un sujet chez lequel le grand sympathique, après avoir communiqué avec tontes les paires sacrées, descendoit sur la face antérieure du coccix, et sembloit se perdre dans le périoste de cet os.

Le grand sympathique donne le sentiment et le mouvement aux viscères du thorax et à ceux de l'abdomen. Il partage ces fonctions avec la

huitième paire des nerfs cérébraux.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

### TABLE

### DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CH VOLUME.

| DE L'ANGIOLOGIE,                               | pages 1 |
|------------------------------------------------|---------|
| Des Antères en Général,                        | ibid.   |
| DE LA CONFORMATION EXTERNE DES ARTÈRES,        | 3       |
| De la situation des Artères,                   | ibid.   |
| De la grandeur des Artères,                    | 3       |
| De la figure des Artères,                      | ibid.   |
| De la direction des Artères,                   | 5       |
| De l'origine, des divisions et des anastomoses | des Ar- |
| tères,                                         | ibid.   |
| De la terminaison des Artères,                 | . 9     |
| De la structure des Artères,                   | 12      |
| Des usages des Artères,                        | 16      |
| Des Artères en particulier,                    | 20      |
| De l'Artère pulmonaire,                        | ibid.   |
| De l'Artère Aorte;                             | 23      |
| Des Artères cardiaques ou coronaires,          | 25      |
| Des Artères carotides primitives,              | 28      |
| DE L'ARTÈRE CAROTIDE EXTERNE,                  | 30      |
| De l'Artère thyroïdienne supérieure,           | 31      |
| De l'Artère linguale,                          | 33      |
| De l'Artère labiale ou maxillaire externe,     | 34      |
| De l'Artère occipitale,                        | 38      |
| De l'Artère auriculaire postérieure,           | 40      |
| De l'Artère pharyngienne inférieure,           | 41      |
| De l'Artère temporale,                         | 42      |
| De l'Artère maxillaire interne,                | 44      |
| DE L'ARTÈRE CAROTIDE INTERNE,                  | 51      |

| De l'Artère ophtalmique,                          | pages 53  |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Suite de l'Artère carotide interne,               | pages 53  |
| Des Artères sous-clavières,                       | 63        |
| De l'Artère vertébrale,                           |           |
| De l'Artère thyroïdienne inférieure,              | 67        |
| De l'Artère scapulaire supérieure,                | 73        |
| De l'Artère cervicale transverse.                 | 74<br>75  |
| De l'Artère mammaire interne.                     | - F       |
| De l'Artère cervicale postérieure ou profonde     | 78        |
| De l'Artère inter-costale supérieure,             | 79        |
| DE L'ARTÈRE AXILLAIRE,                            | 81        |
| De l'Artère acromiale,                            | 82        |
| De l'Artère thorachique supérieure.               | 83        |
| De l'Artère thorachique inférieure.               | ibid.     |
| De l'Artère scapulaire commune.                   | 84        |
| De l'Artère circonflexe postérieure.              | 85        |
| De l'Artère circonflexe antérieure,               | ibid.     |
| De l'Artère brachiale,                            | 86        |
| De l'Artère radiale,                              | 89        |
| De l'Artère cubitale, .                           | 95        |
| De l'Artère aorte descendante,                    | 103       |
| DE L'ARTÈRE AORTE DESCENDANTE SUPÉRIEURE          | OU THO-   |
| RACHIQUE,                                         | ibid.     |
| Des Artères bronchiales,                          | 104       |
| Des Artères œsophagiennes,                        | 105       |
| Des Artères médiastines postérieures.             | 106       |
| Des Artères intercostales inférieures ou aortique | es, ibid. |
| De l'Artère aorte descendante inférieure          | OH VEN-   |
| TRALE,                                            | 108       |
| Des Artères diaphragmatiques inférieures,         | 109       |
| De l'Artère coeliaque,                            | 111       |
| De l'Artère coronaire stomachique,                | 112       |
| De l'Artère hépatique,                            | 113       |
| De l'Artère splénique,                            | 115       |
| De l'Artère mésentérique supérieure,              | 117       |
| Des Artères spermatiques,                         | 121       |
| De l'Artère mésentérique inférieure,              | 125       |

| DES MATIÈRES.                                                     | 445         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Des Artères capsulaires moyennes, Pa                              | ages 125    |
| Des Artères rénales,                                              | 126         |
| Des Artères lombaires,                                            | 127         |
| De l'Artère sacrée antérieure ou moyenne,                         | 128         |
| Des Artères iliaques communes ou primitiv                         |             |
| De l'Artère iliaque interne ou hypogastri                         | QUE, 130    |
| De l'Artère iléo-lombaire,                                        | 132         |
| De l'Artère sacrée latérale,                                      | 133         |
| De l'Artère obturatrice,                                          | 134         |
| De l'Artère iliaque postérieure ou fessière,                      | 135         |
| De l'Artère ischiatique,                                          | 137         |
| De l'Artère honteuse interne,                                     | 138         |
| De l'Artère hémoroïdale moyenne,                                  | 141         |
| De l'Artère ombilicale,                                           | 142         |
| Des Artères vésicales,                                            | ibid.       |
| De l'Artère utérine,                                              | 143         |
| De l'Artère vaginale,                                             | ibid.       |
| De l'Artère iliaque externe,                                      | 144         |
| De l'Artère épigastrique,                                         | ibid:       |
| De l'Artère iliaque antérieure,                                   | 146         |
| De l'Artère crurale ou femorale,                                  | 147         |
| De l'Artère qui se porte aux tégumens du ba                       |             |
| TO A DOLLA THE TOTAL THE                                          | 148         |
| Des Artères honteuses externes,                                   | 149         |
| De l'Artère profonde,                                             | 150         |
| De l'Artère circonflexe externe, De l'Artère circonflexe interne, | 152         |
| De l'Artère populitée,                                            | 15 <b>3</b> |
| Des Artères articulaires supérieures,                             |             |
| Des Artères articulaires inférieures,                             | 155         |
| De l'Artère tibiale antérieure,                                   | 159         |
| De l'Artère pédieuse,                                             |             |
| De l'Artère péronière,                                            | 164         |
| De l'Artère tibiale postérieure,                                  | 167         |
| De l'Artère plantaire interne,                                    | 171         |
| De l'Artère plantaire externe,                                    | .172        |
| Des Veines en général.                                            | 175         |

|                                              | ,           |
|----------------------------------------------|-------------|
| DE LA CONFORMATION EXTERNE DES VEINES,       | pages 175   |
| De la situation des Veines,                  | ibid.       |
| De la grandeur des Veines,                   | 176         |
| De la figure des Veines,                     | 177         |
| De la direction des Veines,                  | ihid        |
| De l'origine, de la réunion, des anastomoses | et des ter- |
| minaisons des Veines,                        | ibid.       |
| De la structure des Veines,                  | 179         |
| Des usages des Veines,                       | 182         |
| DES VEINES EN PARTICULIER,                   | 183         |
| DES VEINES PULMONAIRES,                      | 184         |
| DES VEINES DU COEUR,                         | 185         |
| DE LA VEINE-CAVE SUPÉRIEURE,                 | 187         |
| De la Veine azygos,                          | 188         |
| Drs Veines sous-clavières,                   |             |
| Des Veines mammaires internes                | 191         |
| Des Veines thyroïdiennes inférieures,        | ibid.       |
| Des Veines intercostales supérieures,        | 192         |
| De la Veine vertébrale,                      | 193         |
| De la Veine jugulaire externe,               | 194         |
| DE LA VEINE JUGULAIRE INTERNE,               |             |
| De la Veine thyroïdienne supérieure,         | 197         |
| De la Veine linguale,                        | 198         |
| De la Veine pharyngienne,                    | ibid.       |
| De la Veirie labiale ou faciale,             | ibid.       |
| De la Veine occipitale,                      | 201         |
| De la Veine maxillaire interne,              | ibid.       |
| De la Veine temporale,                       | 202         |
| Suite de la Veine jugulaire interne,         | ibid.       |
| De la Veine axillaire,                       | 204         |
| De la Veine céphalique,                      | ibid.       |
| De la Veine basilique,                       | 206         |
| Des Veines brachiales,                       | 207         |
| De la Veine cave inférieure,                 | 208         |
| Des Veines diaphragmatiques inférieures,     | 209         |
| Des Veines hépatiques,                       | ibid.       |
|                                              |             |

| Des Glandes thorachiques,                     | pages 248   |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Des Glandes du cou,                           | 250         |
| Des Glandes de la tête,                       | 25 <b>1</b> |
| Des Glandes axillaires                        | ibid.       |
| Des Glandes du bras,                          | 252         |
| Des Glandes du bas-ventre,                    | ibid.       |
| Des Glandes mésentériques,                    | · ibid.     |
| Des Glandes mésocoliques,                     | 253         |
| Des Glandes gastro-épiploïques,               | O.E.        |
| Des Glandes hépatiques, pancréatiques et sulé | niques. ih. |
| bes Glandes lombaires,                        | 255         |
| Des Glandes iliaques internes ou hypogastriq  | ues, ibid.  |
| Des chandes illaques externes.                | ibid.       |
| Des Glandes inguinales,                       | 256         |
| Des Glandes poplitées,                        | ibid.       |
| DES VAISSEAUX LYMPHATIQUES EN PARTICULIE      | R, 257      |
| Du Canal thorachique,                         | 258         |
| Des Vaisseaux lymphatiques du cou et de la t  | Ata of      |
| Des Vaisseaux lymphatiques superficiels du co | ou et de la |
| tete,                                         | ihid        |
| Des Vaisseaux lymphatiques profonds du con    | et de la    |
| · tele,                                       | 26%         |
| Des Vaisseaux lymphatiques des extrémités sur | érieures.   |
|                                               | 265         |
| Du tronc commun des Vaisseaux lymphatique     | es de l'ex- |
| trémité supérieure droite, de la partie latér | ale droite  |
| du cou et de la tête,                         | 270         |
| Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagner    | nt l'artère |
| mammaire interne, et de ceux du diaphrag      | me. 271     |
| Des Vaisseaux lymphatiques du médiastin.      | du péri-    |
| carde, du thymus, de l'œsophage et du cœ      | ur, 273     |
| Des Vaisseaux lymphatiques des poumons,       | 274         |
| Des Vaisseaux lymphatiques des espaces inter- |             |
| 7                                             | 276         |
| Des Vaisseaux lymphatiques du foie,           | 277         |
| Des Vaisseaux lymphatiques de l'estomac, de   |             |
| du pancréas.                                  | 281         |
| Des Vaisseaux lymphatiques des intestins.     | 283         |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Des Vaisseaux lymphatiques des reins, et des ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | apsule <b>s</b> |
| atrabilaires,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286             |
| Des Vaisseaux lymphatiques du testicule,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287             |
| Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagnent tères lombaires,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288             |
| Des Vaisseaux lymphatiques qui accompagnent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| tères iliaques primitives,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.           |
| Du Plexus lymphatique hypogastrique ou iliaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ue in-          |
| terne, et des branches qui en parteut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 289             |
| Du Plexus iliaque externe,<br>Des Vaisseaux lymphatiques qui sortent des g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291             |
| inguinales,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292             |
| Des Vaisseaux lymphatiques de l'extrémité infé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rieure.         |
| 200 ; universal symptoms in the second secon | 294             |
| DE LA NÉVROLOGIE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299             |
| DES NERFS EN GÉNÉRAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.           |
| DE LA CONFORMATION EXTERNE DES NERFS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.           |
| De la situation des Nerfs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.           |
| De la grandeur des Ners,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300             |
| De la figure des Nerfs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301             |
| De la direction des Nerfs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 302             |
| De l'origine, des divisions, des anastomoses et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | la ter-         |
| minaison des Nerfs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3o <b>3</b>     |
| De la structure des Nerfs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305             |
| DES USAGES DES NERFS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309             |
| Des Nerfs en particulier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313             |
| DES NERFS DU CERVEAU,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.           |
| De la première paire de Nerss ou Nerss olsactis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | s, 314          |
| De la seconde paire de Nerfs ou Nerfs optiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 315           |
| De la troisième paire de Nerfs ou Nerfs moteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cs com-         |
| mons des yeux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 318             |
| De la quatrième paire de Nerfs ou Nerfs pathé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Doe Nove de la circuita de la circui | 321             |
| Des Nerss de la cinquième paire ou Nerss tri-jui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| De l'Ophtalmique de Willis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 <b>3</b>     |
| Du Nerf maxillaire supérieur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324<br>330      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 030             |
| 3. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| Du Nerf maxillaire inférieur,                  | pages 336   |
|------------------------------------------------|-------------|
| De la sixième paire de Nei fs ou Nerfs moteurs | externes    |
| dos yella,                                     | <b>ス</b> /~ |
| De la septième paire de Nerfs ou Nerfs auditi  | fs, 343     |
| De la huitième paire de Nerfs                  | 75.         |
| De la neuvième paire de Nerfs ou Nerfs gran    | ds hypo-    |
| 8103363,                                       | 358         |
| DES NERFS DE LA MOELLE DE L'ÉPINE,             | 36 r        |
| Du Nerf spinal ou accessoire de Willis,        | ibid.       |
| DES NERFS CERVICAUX,                           | 363         |
| De la première Paire cervicale,                |             |
| De la seconde Paire cervicale,                 | 364<br>366  |
| De la troisième Paire cervicale,               | 368         |
| De la quatrième Paire cervicale                | 369         |
| De la cinquième Paire cervicale.               | 372         |
| De la sixième Paire cervicale,                 | 373         |
| De la septième Paire cervicale                 | ibid.       |
| De la huitième Paire cervicale.                | 374         |
| Du Nerf diaphragmatique,                       | ibid.       |
| Du Plexus Brachial,                            | 376         |
| Du Nerf sus-scapulaire,                        | 378         |
| Des Nerfs thorachiques,                        | ibid.       |
| Du Nerf cutané interne,                        | 379         |
| Du Nerf musculo-cutané,                        | 380         |
| Du Nerf médian,                                | 381         |
| Du Nerf cubital,                               | 384         |
| Du Nerf radial,                                | 386         |
| Du Nerf axillaire ou circonslexe,              | 589         |
| DES NERFS DORSAUX,                             | 390         |
| DES NERFS LOMBAIRES,                           | 395         |
| De la première Paire lombaire,                 | 396         |
| De la seconde Paire lombaire,                  | 399         |
| De la troisième Paire lombaire,                | 400         |
| De la quatrième Paire lombaire,                | ibid.       |
| De la cinquième Paire lombaire,                | 401         |
| Du Nerf obturateur,                            | 402         |
| Du Nerf crural,                                | 403         |

| DES MATIÈRES.                              | 452           |
|--------------------------------------------|---------------|
| Des Nerfs sacrès, page                     | s 40 <b>6</b> |
| De la première Paire sacrée,               | 407           |
| De la seconde Paire sacrée,                | ibid.         |
| De la troisième Paire sacrée,              | 408           |
| De la quatrième Paire sacrée,              | 409           |
| De la cinquième Paire sacrée,              | 410           |
| De la sixième Paire sacrée,                | ibid.         |
| Du Plexus sciatique,                       | ibid.         |
| Du Nerf honteux,                           | 411           |
| Du petit Nerf sciatique,                   | 412           |
| Du grand Nerf sciatique,                   | 414           |
| Du Nerf sciatique poplité externe,         | 415           |
| Du Nerf sciatique poplité interne,         | 419           |
| Du Nerf plantaire interne,                 | 422           |
| Du Nerf plantaire externe,                 | 423           |
| Du GRAND NERF SYMPATHIQUE OU INTER-COSTAL, | 424           |

FIN DE LA TABLE.

Ad ster . C

# TRAITÉ COMPLET D'ANATOMIE.

## · BIRAMT.

# TRAITÉ COMPLET D'ANATOMIE,

OU

## DESCRIPTION

DE TOUTES LES PARTIES

#### DU CORPS HUMAIN;

Par M. LE BARON BOYER,

Membre de la Légion-d'Honneur, Professeur à la Faculté de Médecine, Chirurgien en chef-adjoint de l'Hôpital de la Charité, Membre de plusieurs Sociétés savantes nationales et étrangères, etc.

TOME QUATRIÈME.

QUATRIÈME ÉDITION.

#### A PARIS,

CHEZ MIGNERET, IMPRIMEUR, RUE DU DRAGON, F. S. G., N.º 20.

1815.





# TRAITÉ D'ANATOMIE:

#### DE LA SPLANCHNOLOGIE.

La Splanchnologie est la partie de l'anatomie

qui traite des viscères et des organes.

Les viscères sont des parties dont la structure est plus ou moins composée, renfermées dans les cavités du corps, et qui exercent les principales fonctions de l'économie animale. Les organes sont des parties dont la structure est aussi plus ou moins composée, et qui, sans être renfermés dans les cavités du corps, comme les viscères, exercent des fonctions importantes.

Chaque partie de l'anatomie a été précédée par l'exposition de ce que les organes dont elle traite ont de commun entre eux: il n'en sera pas de même pour la Splanchnologie. Les parties qui en font l'objet, n'offrant presque rien de commun, soit dans leur conformation externe,

4.

soit dans leur structure, ce que l'on diroit d'un organe, ne pourrait être applicable qu'à l'organe du côté opposé, quand il y en a deux de la même espèce, et point du tout aux autres. Voici, au reste, l'ordre suivant lequel on traitera des qualités diverses des viscères et des organes. On examinera d'abord leur conformation externe, ensuite leur structure et leurs

usages.

La conformation externe des viscères comprendleur situation, leur grandeur, leur figure, leur direction et leurs regions, qui sont des faces, des hords, des angles et des extrémités. Nous considérerons ensuite chacune de ces régions en particulier, leurs rapports avec les parties environnantes et avec la surface du corps. Cette dernière considération est sur-tout importante; elle sert à faire connaître quel est le viscère particulièrement affecté dans les plaies pénétrantes de la poitrine et du basventre, et dans les maladies des organes tho-

rachiques et abdominaux.

De l'examen des qualités que comprend la conformation externe des viscères, nous passerons à celui des propriétés, dont l'ensemble forme leur structure; et d'abord nous parlerons de la couleur, qui très souvent se prolonge dans la substance même des organes, en offrant des variations qu'il est intéressant de connaître; ensuite de la consistance, ou densité, comparée à celle d'autres organes connus; des différences que la couleur et la consistance peuvent offrir dans les divers âges; des différentes parties dont les organes sont composés, comme os, cartilages, ligamens, muscles, artères et veines sanguines, vaisseaux lymphatiques,

nerfs, conduits excréteurs, tissu cellulaire qui unit entre elles ces différentes parties, et la membrane qui les recouvre. L'exposition de ces parties sera faite dans l'ordre suivant lequel elles viennent d'être nommées, en nous bornant à une description succincte, ou même à la simple indication de celles dont nous aurons déja parlé, et en entrant sur les autres dans les détails les plus étendus. Mais il est un point dans la structure des viscères et des organes qu'enveloppe encore la plus grande obscurité; c'est la disposition et l'arrangement intime des partics simples ou similaires, dont ils sont composés: on n'a sur cela presque aucune notion, et les premiers qui s'occuperent d'anatomie en savaient, à peu de chose près, autant que les anatomistes modernes. En traitant ce point, nous nous bornerons à ce qu'il y a de positif, et lorsque nous parlerons d'objets qui ne peuvent être découverts par les sens, ni soumis à des expériences propres à manifester leurs qualités, ce ne sera qu'avec la plus grande réserve.

Après avoir exposé la conformation externe et la structure d'un organe ou d'un viscère, nous parlerons de ses fonctions, sans entrer cependant dans des développemens qui appar-

tiennent à la Physiologie.

Nos descriptions commencent par les viscères et les organes de la tête et du cou: nous passons ensuite à ceux de la poitrine, après quoi nous décrivons ceux de l'abdomen; enfin, nous terminons la Splanchnologie par la description des tégumens communs.

#### DE LA TÊTE.

La tête présente, outre le cerveau qui est renfermé dans la cavité du crâne, les organes de l'ouie, de la vue, de l'odorat, du goût, de la parole, de la mastication, et quelques-uns de ceux qui servent à la déglutition.

#### DU CERVEAU.

Le cerveau, considéré en général, est un viscère mou, en quelque sorte pulpeux, qui remplit la cavité du crâne, et qui se continue dans le canal vertébral, jusqu'à la seconde vertèbre des lombes. On divise l'organe cérébral, en cerveau proprement dit, en cervelet, en moëlle alongée, et en moëlle de l'épine.

Toutes les parties de cet organe sont recouvertes de trois membranes, une externe, que l'on nomme dure-mère, une moyenne appelée arachnoïde, et une interne qui porte le nom de

pie-mère.

#### De la Dure-Mère.

La dure-mère est une membrane épaisse, dense et serrée, qui tapisse la cavité du crâne et le canal vertébral. Cette membrane présente deux faces, une interne convexe, et l'autre interne concave.

La face externe de la dure-mère est appli-

quée à la face interne du crâne, dont elle remplit tous les enfoncemens, toutes les petites cavités, et à laquelle elle est fort adhérente. Cette adhérence est plus intime à la base du crâne, à la circonférence des trous dont cette base est percée, et aux endroits des sutures, que partont ailleurs. Elle est très-peu considérable aux endroits minces du crâne, tels que ceux qui correspondent aux voûtes orbitaires, aux fosses temporales, etc. L'adhérence de la dure-mère au crâne est produite par des fibres et par des vaisseaux qui se détachent de cette membrane, et s'introduisent dans la substance des os, et dans les satures qui résultent de leur assemblage. Elle augmente avec l'âge, et devient si intime chez les vieillards, qu'il est presque impossible d'enlever la voûte du crâne, sans déchirer la dure-mère.

La face interne de la dire-mère est lisse et mouillée continuellement par une rosée limpide qui suinte de sa surface; elle est contiguë à l'arachnoïde, excepté aux endroits où les veines du cerveau s'ouvrent dans les sinus de la dure-mère, et sur-tout le long du sinus lon-

gitudinal supérieur.

La dure-mère est la plus épaisse et la plus dense de toutes les membranes du corps. Sa couleur est d'un blanc perlé, à peu près comme les aponévroses. Cette membrane est composée de deux lames, l'une externe plus épaisse, l'autre interne plus mince. Ces deux lames sont unies ensemble par un tissu cellulaire assez serré pour en rendre la séparation difficile, au moins dans une grande étendue, et pour les empêcher de glisser l'une sur l'autre, comme on dit que cela a lieu lorsqu'on tient un

lambeau de cette membrane entre deux doigts, qu'on fait mouvoir en sens contraire. La lame externe de la dure-mère n'a pas plus d'étendue qu'il en faut pour tapisser la cavité du crâne. L'interne en a beaucoup davantage, etse repliant sur elle-même, forme trois grands replis, qui sont la faux du cerveau, la tente et la faux du cervelet.

La faux du cerveau est située à la partie supérieure moyenne du crâne, entre les hémisphères du cerveau. Elle s'étend depuis la protubérance interne de l'occipital, jusqu'à l'apophyse crista galli de l'ethmoïde. Sa figure est semblable à celle de l'instrument dont elle emprunte le nom. On y considère deux faces latérales, un bord supérieur, un bord infériéur, une base qui est en arrière et en bas, et une pointe tournée en devant et en bas.

Les faces de la faux du cerveau sont contigues à la face interne des hémisphères de cet

organe.

Le bord supérieur est convexe; il est fixé à toute l'étendue de la crète coronale interne, au fond de la gouttière formée par la réunion des deux parietaux, et de celle dont est creusée la branche supérieure de l'épine cruciale de l'occipital. C'est dans l'épaisseur de ce bord qu'est logé le sinus longitudinal supérieur, comme nous le dirons plus bas.

Le bord inférieur est concave et très mince, sur tout à sa partie antérieure : il correspond à la partie moyenne de la face supérieure du corps calleux qu'il touche postérieurement, mais dont il s'éloigne antérieurement. La partie postérieure de ce bord loge le sinus longitudi-

pal inférieur.

La base de la faux du cerveau est continue avec la partie moyenne de la face supérieure de la tente du cervelet, sur laquelle elle tombe, pour ainsi dire, perpendiculairement. C'est dans l'épaisseur de cette base qu'est logé le sinus droit. La pointe de la faux du cerveau s'attache

à l'apophyse crista galli de l'ethmoide.

La faux du cerveau est un peu plus épaisse dans sa partie supérieure que dans l'inférieure, où l'on voit souvent des ouvertures garnies de sibres qui s'entre-croisent en divers sens, et forment une espèce de réseau. Elle est formée par la lame interne de la dure-mère, de la manière suivante : lorsque cette lame est arrivée de côté et d'autre aux bords de la gouttière qui loge le sinus longitudinal supérieur, elle se sépare de la lame externe, et après avoir formé les côtés de ce sinus, les deux feuillets qu'elle présente, s'adossent et s'unissent étroitement l'un à l'autre, pour former le repli dont nous parlons. Vers la base de ce repli, ces deux feuillets s'écartent pour sormer les côtés du sinus droit et donner naissance à la lame supérieure de la tente du cervelet.

La faux du cerveau paroît avoir pour usage d'empêcher que les deux hémisphères du cerveau ne pèsent l'un sur l'autre, quand on est couché sur l'un des deux côtés. Elle est propre aussi à prévenir les concussions de la partie supérieure de ce viscère, dans les violentes agitations du corps.

La tente du cervelet est une espèce de cloison transversale, beaucoup plus élevée à sa partie supérieure que sur ses côtés, située à la partie postérieure inférieure du crâne, et qui sépare la portion de cette boîte qu'occupe le cerveau,

d'avec celle qui est remplie par le cervelet. Cette cloison est percée à sa partie moyenne antérieure d'une ouverture ovale de derrière en devant, et dont la partie antérieure est formée par le corps du sphénoïde. Cette ouverture est remplie par l'éminence vermiculaire supérieure du cervelet, par la protubérance annulaire, et par les cuisses de la moëlle alongée.

La figure de la tente du cervelet est extrêmement difficile à déterminer. On y considère une face supérieure, une face inférieure et une cir-

conférence.

La face supérieure est unie dans sa partie moyenne avec la base de la faux du cerveau. Ses parties latérales, concaves de dedans en dehors, convexes de devant en arrière, sont lisses et contiguës à la face inférieure des lobes postérieures du cerveau.

La face inférieure, concave de derrière en devant, légèrement convexe d'un côté à l'autre, est contigué à la face supérieure des hémisphères du cervelet, excepté à sa partie moyenne et postérieure, où elle est confondue avec la base

de la faux du cervelet.

La circonférence de la tente du cervelet s'attache, de côté et d'autre, aux bords de la gouttière latérale de l'occipital, et au bord supérieur du rocher, jusqu'à l'apophyse clinoide postérieure, où elle se termine par une pointe fort épaisse. La portion de cette circonserence qui s'attache aux bords de la gouttière latérale, loge une partie du sinus latéral; celle qui s'attache au bord supérieur du rocher, renferme le sinus pétreux supérieur.

La tente du cervelet est formée par une duplicature de la lame interne de la dure-mère

cette lame, arrivée aux gouttières latérales de l'occipital et au bord supérieur de la portion pierreuse des temporaux, abandonne la lame externe, et après avoir formé les côtés supérieur et inférieur des sinus latéraux et des sinus pétreux supérieurs, s'applique à elle-même pour donner naissance à la tente. Le feuillet supérieur de ce repli est continu avec les feuillets droit et gauche de la faux du cerveau. Son feuillet inférieur se continue avec ceux de la faux du cervelet.

La tente du cervelet soutient les lobes postérieurs du cerveau, et empêche qu'ils ne pèsent sur le cervelet : elle est d'autant plus propre à cet usage, qu'elle est fort tendue, ainsi que la faux du cerveau. Ces deux replis empruntent leur fermeté l'un de l'autre; car si l'on coupe en travers l'un d'eux, l'autre s'affaisse et perd

toute sa tension.

La faux du cervelet est très-petite; elle est située à la partie moyenne postérieure et inférieure du crâne, entre les deux lobes du cervelet. Sa figure est semblable à celle de l'instrument dont elle porte le nom. On y considère deux faces, un bord postérieur, un bord antérieur, une base qui est tournée en haut, et une

pointe qui répond en bas.

Les faces sont contiguës à la partie interne des lobes du cervelet. Le bord postérieur, légèrement convexe, est attaché à la crète interne de l'occipital. Le bord antérieur concave correspond au fond de la scissure qui sépare les deux lobes du cervelet. La base est continue avec la partie moyenne postérieure de la face inférieure de la tente du cervelet. La pointe s'étend jusqu'à la partie postérieure du grand trou occipital,

où elle disparoît: quelquesois elle est bisurquée, et les deux portions qu'elle présente se perdent sur les parties latérales et postérieures de ce trou. La faux du cervelet, plus épaisse que celle du cerveau, est formée, comme cette dernière, d'un repli de la lame interne de la dure-mère. Elle empêche les lobes du cervelet de peser l'un sur l'autre, quand on est couché sur l'un des deux côtés.

Outre les trois grands replis dont nous venous de parler, la lame interne de la dure-mère en forme encore quatre autres très-petits, que l'on nomme sphénoïdaux, eu égard à leur situation.

De ces quatre replis, deux sont placés le long du bord postérieur des petites ailes du sphér roïde, et s'enfoncent dans la scissure de Sylvius; mais ils sont si petits, qu'à peine méritent-

ils d'être remarqués.

Les deux autres, un peu plus considérables, ne sont autre chose qu'un prolongement de la tente du cervelet; ils s'étendent de la pointe du rocher, jusqu'à l'apophyse clinoïde antérieure, et bordent latéralement l'enfoncement de la face supérieure du corps du sphénoïde, que l'on

nomme selle turcique.

Les replis de la lame interne de la dure-mère ne doivent pas être confondus avec les prolongemens de cette membrane, qui sont formés par ces deux lames. Ceux-ci sont aussi nombreux que les ouvertures qui vont de l'intérieur à l'extérieur du crâne: le plus considérable est celui qui tapisse le canal vertébral, et dont nous parlerons à l'occasion de la moëlle de l'épine. On voit encore deux autres prolongemens de la dure-mère, d'une assez grande étendue, qui

se portant dans l'orbite, soit par la fente sphénoïdale, soit par le trou optique, tapissent cette cavité et lui servent de périoste. Les autres cortent par les trous destines au passage des vaisseaux sanguins et des nerfs, et se continuent en partie avec le péricrâne, et forment en partie des espèces de gaînes qui environnent ces organes, mais sans les accompagner fort loin.

La dure-mère est composée d'un grand nombre de fibres qui s'entre-croisent dans toutes les directions, et qui paroissent être de la même nature que celles dont sont composés les ligamens fibreux qui affermissent les articulations. La direction des fibres de la lame externe est presque toujours différente de celle des fibres internes. Ces fibres résistent beaucoup à leur extension, et s'alongent difficilement. Quelques Anatomistes ont pensé qu'elles étoient musculeuses, et par conséquent susceptibles de contraction et de relâchement; mais cette opinion a été rejetée depuis long-temps, et n'est plus adoptée par personne.

La dure-mère a des artères et des veines, des vaisseaux lymphatiques et sans doute aussi des nerfs. En outre, elle renferme dans son épaisseur des conduits veineux d'une espèce particu-

lière, que l'on nomme sinus.

Les artères principales de la dure-mère sont connues sous le nom de meningées, ou d'artères moyennes de la dure-mère. Elles sont fournies par les artères maxillaires internes, et pénètrent dans le crâne par les trous petits ronds ou épineux de l'os sphénoïde; lorsqu'elles y sont parvenues, elles montent en avant et en dehors, et se divisent bientôt en deux branches, dont

l'une, plus considérable, va gagner l'angle antérieur et inférieur du pariétal, et l'autre, plus petite, se recourbe en arrière sur la face interne de la portion écailleuse du temporal. Ces deux branches se divisent en un grand nombre de rameaux qui se répandent dans tous les sens, en envoyant des ramifications en arrière, en devant et en haut, où elles s'anastomosent avec celles du côté opposé, en passant au-dessus du sinus longitudinal supérieur, sans qu'on en voie jamais aucune s'ouvrir dans ce sinus, comme on l'a cru anciennement.

Les autres artères de la dure-mère sont trèspetites, et viennent des ethmoidales antérieure et posterieure, de la dacrymale, de la pharyngienne insérieure, de la vertébrale, de l'occi-

pitale, et des temporales.

Les veines de la dure-mère ne sont pas moins nombreuses que les artères qu'elles accompagnent : elles s'ouvrent dans les sinus de cette membrane, soit qu'elles s'y rendent immédiatement, soit qu'avant d'y arriver, elles se joignent aux veines du cerveau.

Les vaisseaux lymphatiques de la dure-mère ne sont pas faciles à apercevoir, mais leur existence est suffisamment démontrée far l'exhalation qui a lieu entre cette membrane et l'arachnoïde, laquelle suppose nécessairement des vaisseaux lymphatiques, propres à absorber le liquide séreux que les vaisseaux exhalans laissent échapper continuellement.

Les nerfs de la dure-mère ne penvent point être démontrés par la dissection; mais leur existence est attestée par la sensibilité dont cette membrane jouit, lorsqu'elle est enflammée ou

affectée d'une autre manière quelconque.

Les sinus de la dure-mère sont des conduits veineux, logés dans l'épaisseur de cette membrane, qui reçoivent le sang des veines du cerveau, et le versent dans les veines jugulaires internes. Ces sinus sont le longitudinal supérieur, les latéraux, le sinus droit, le longitudinal inférieur, les pétreux supérieurs et inférieurs, les occipitaux postérieurs, les occipitaux antérieurs ou transverses de l'occipital, les caverneux et le circulaire de la selle turcique.

Le sinus longitudinal supérieur est un des plus considérables; il est situé dans l'épaisseur du bord supérieur de la faux du cerveau, et s'étend depuis le trou borgne ou épineux du coronal, jusqu'à la protubérance interne de l'occipital. Il est très-étroit antérieurement, et s'élargit de plus en plus à mesure qu'il se porte en arrière. Sa figure est triangulaire. On y considère trois côtes, un supérieur, et deux latéraux et inférieurs: deux extrémités, l'une antérieure, et l'autre postérieure.

Le côté supérieur, un peu moins large que les latéraux, est convexe, et logé dans une gouttière creusée à la partie moyenne du coronal, sous le bord supérieur des deux pariétaux, et à la partie moyenne et supérieure de l'occi-

pital.

Les côtés inférieurs sont légèrement concaves, et correspondent à la partie supérieure interne

des hémisphères du cerveau.

L'extrémité antérieure du sinus longitudinal supérieur est fermée, et présente un cul-de-sac. Lorsque le trou horgne ou épineux du co-ronal communique avec celui des os propres

du nez, par un conduit creusé dans l'épaisseur de cet os, comme je l'ai vu plusieurs fois sur des os secs, il est probable que le sinus se continue avec la veine qui est renfermée dans ce conduit.

L'extrémité postérieure de ce sinus s'ouvre, pour l'ordinaire, dans le sinus latéral droit, et quelquefois en même temps dans le gauche; de sorte qu'elle se bifurque, et que le sang que le sinus longitudinal supérieur contient, se partage pour les deux sinus latéraux, en se portant toujours en plus grande partie dans le droit. Dans certains sujets, elle s'ouvre entièrement

dans le sinus latéral gauche.

On remarque dans l'intérieur du sinus longitudinal supérieur, les orifices des veines qui s'y dégorgent; on y voit aussi vers la partie inférieure, un nombre plus ou moins considérable de petites brides membraneuses qui s'étendent d'un de ses côtés à l'autre. On y trouve souvent aussi quelques grains blanchâtres, tantôt isolés, tantôt rassemblés en grappes, dont le nombre varie beaucoup dans les différens sujets, et qu'un Anatomiste italien, nommé Pacchioni, a pris pour des glandes particulières; mais ces corpuscules ne présentant point de conduits excréteurs, on ne peut adopter cette idée. On en rencontre beaucoup ailleurs que dans ce sinus : la surface externe de l'arachnoïde en est souvent couverte à l'endroit où elle tient à la dure-mère, dans toute la longueur du sinus dont nous parlons. On en trouve aussi à la surface externe de la dure-mère, au voisinage du même sinus, où ils sont entassés en grand nombre, et où ils forment souvent une élévation qui répond à un enfoncement creusé

dans la partie antérieure et supérieure de chacun

des deux os pariétaux.

Le sinus longitudinal supérieur reçoit les veines qui rampent sur la partie supérieure des hémisphères du cerveau. Toutes ces veines s'y rendent de derrière en devant, c'est-à-dire, dans une direction contraire au cours du sang qui traverse ce sinus, lequel circule de devant en arrière; et quand on en rencontre quelquesunes qui paroissent avoir une direction contraire, elles ne se rendent pas dans le sinus immédiatement, elles se terminent dans quelqu'une des grosses veines qui y aboutissent, et dont la direction est de derrière en devant.

Le sinus longitudinal supérieur est formé par l'écartement des deux lames de la dure-mère. Son côté supérieur appartient à la lame externe de cette membrane, et les deux autres sont une production de la lame interne, qui s'écarte de la première, et dont les deux feuillets s'adossent pour donner naissance à la faux du cerveau. Une membrane très-mince et différente de la dure-mère, en tapisse la cavité

intérieure.

Les sinus latéraux portent aussi le nom de transverses : ils sont situés à la partie postérieure inférieure du crâne, et s'étendent depuis la protubérance interne de l'occipital, jusqu'à la partie postérieure des trous déchirés postérieurs. Ils sont logés d'abord dans la partie postérieure de la circonférence de la tente du cervelet, qu'ils abandonnent vers la base du rocher, pour se placer entre les deux lames de la dure-mère. Ces sinus sont reçus dans les gouttières que présentent les branches latérales de l'épine cruciale de l'occipital, dans celle qui se voit à la face interne de l'angle postérieur et inférieur de chacun des pariétaux, dans celle qui est pratiquée sur la face interné de la portion mastoïdienne des temporaux, et enfin dans cette gouttière qui se trouve de chaque côté sur la partie latérale inférieure de la face interne de l'occipital, entre son grand trou et son apo-

physe jugulaire.

Dans leur principe, les sinus latéraux ne le cèdent point en capacité à la partie la plus large du sinus longitudinal supérieur, et deviennent de plus en plus larges, à mesure qu'ils approchent des trous déchirés postérieurs. Le sinus latéral droit est ordinairement un peu plus large que le gauche. Quelquefois cette différence est si grande, que ce dernier ne paroît que comme une branche du premier : dans certains sujets, le contraire a lieu, mais cela est assez rare. Il arrive quelquefois que le sinus latéral, qui est le plus large, est aussi situé un peu plus bas que l'autre.

Ces sinus ont une direction horizontale, depuis leur origine jusqu'à la base de la portion pierreuse des temporaux; ensuite ils descendent en devant et en dedans; puis ils remontent un peu, pour gagner les trous déchirés postérieurs.

La portion des sinus latéraux, qui est logée dans le bord postérieur de la tente du cervelet, est triangulaire et présente trois côtés, un postérieur et deux antérieurs, dont l'un est supérieur, et l'autre inférieur. Le côté postérieur, convexe, est reçu dans la gouttière latérale. Les deux côtés antérieurs sont un peu concaves; le supérieur correspond au lobe postérieur du cerveau, et l'inférieur au lobe du cervelet.

La portion des sinus latéraux, qui s'étend depuis la base du rocher jusqu'au trou déchiré postérieur, est en quelque sorte demi - circulaire, et présente deux côtés, un externe ou inférieur, et l'autre interne ou supérieur. Le premier est convexe, et logé dans la gouttière latérale. Le second est légèrement concave, et correspond à la face inférieure du lobe du cervelet.

L'extrémité postérieure des sinus latéraux communique avec le sinus longitudinal supérieur, et avec le sinus droit. Leur extrémité antérieure communique, par le trou déchiré postérieur, avec le golfe de la veine jugulaire interne.

Les sinus latéraux reçoivent un grand nombre de veines de la partie postérieure inférieure du cerveau et de la partie supérieure du cervelet, qui viennent s'y ouvrir an-dessus et au-dessous de la tente qui separe ces deux portions de l'organe cérébral. Ces veines s'y rendent obliquement de dehors en dedans, par conséquent dans une direction contraire à celle du cours du sang qui circule dans ce sinus, lequel marche de dedans en dehors et de derrière en devant. Quelques - unes des veines qui appartiennent à la moëlle alongée, viennent aussi s'y ouvrir près du tron déchiré postérieur. Ces sinus reçoivent aussi, derrière la base de la portion pierreuse des temporaux, les sinus pétreux supérieurs. On remarque dans l'intérieur des sinus latéraux, des brides membraneuses, semblables à celles qui se trouvent dans le sinus longitudinal supérieur. On y trouve aussi des corpuscules blanchâtres de l'espèce de ceux que l'on nomme glandes de Pacchioni.

4.

Ces sinus sont formés par l'écartement des deux lames de la dure-mère : on voit sur la face externe de cette membrane, dans toute leur étendue, des fibres dont la disposition n'a rien de régulier, et qui s'entre-croisent les unes les autres. Ils sont tapissés par une membrane fort mince, différente de la dure-mère, et qui se continue avec celle qui tapisse la veine jugulaire interne.

Le sinus droit est le quatrième des anciens, qui prenoient les deux latéraux pour le premier et le second, et le longitudinal supérieur pour le troisième. On le nomme encore torcular Herophili, parce que cet auteur ayant imaginé qu'il communiquoit avec l'extrémité postérieure du sinus longitudinal supérieur, et avec le commencement des deux sinus latéraux, avoit pensé que le sang qu'il renferme devoit éprouver une pression assez forte à la rencontre de ces quatre sinus. Ce sinus est situé entre la base de la faux du cerveau et la partie moyenne de la tente du cervelet. Il s'étend obliquement de haut en bas et de devant en arrière, depuis la partie postérieure de l'ouver-ture de ce dernier repli, jusqu'à la protubérance occipitale interne. Sa figure est triangulaire; deux de ses côtés sont supérieurs, et formés par les deux lames, dont l'adossement donne naissance à la faux du cerveau : le troisième est inférieur et appartient au feuillet inférieur de la tente du cervelet. L'extrémité antérienre du sinus droit reçoit le sinus longitudinal inférieur, et deux grandes veines logées dans l'épaisseur de la membrane qui unit les deux plexus choroïdes, et que l'on nomme veines de Galien. Son extrémité postérieure s'ouvre ordinairement dans le sinus latéral gauche: quelquefois elle se partage pour les deux sinus latéraux, et dans certains sujets, elle s'ouvre entièrement dans le sinus latéral droit. Le sinus droit reçoit quelques veines de la partie supérieure du cervelet et de la partie postérieure et inférieure du cerveau. Il est tapissé, comme les autres sinus, par une membrane très - mince, différente de la dure-mère. On voit vers sa partie antérieure quelques petites brides et quelques corpuscules blanchâtres. Le sang qui remplit ce sinus, vient principalement des veines de Galien et du sinus longitudinal inférieur, et coule de haut en bas et de deyant en arrière.

Le sinus longitudinal inférieur est situé dans l'épaisseur du bord inférieur de la faux du cerveau dont il occupe le tiers postérieur seulement. Ce sinus se présente sous la forme d'une veine très-étroite en devant, et plus large en arrière, qui s'ouvre dans la partie antérieure du sinus droit. Il reçoit des petites veines qui viennent de la partie interne inférieure des hémis-

phères du cerveau.

Les sinus pétreux supérieurs sont situés dans la portion de la circonférence de la tente du cervelet, qui s'attache au bord supérieur de la portion pierreuse des temporaux. Ils s'étendent obliquement de devant en arrière et de dedans en dehors, depuis les sinus caverneux, jusques aux sinus latéraux. Ils sont beaucoup plus étroits antérieurement que postérieurement. Leur figure est en quelque sorte triangulaire. Deux de leurs côtés sont formés par les deux lames de la tente du cervelet; le troisième appartient à la lame externe de la dure-mère, et est logé dans le sillon qui se remarque le long du bord

supérieur du rocher. L'extrémité antérieure des sinus pétreux supérieurs passe au-dessus du nerf de la cinquième paire, et va communiquer avec le sinus caverneux, au-devant de l'apophyse clinoide postérieure. Leur extrémité postérieure s'ouvre dans le sinus latéral, derrière la base du rocher. Ces sinus reçoivent, vers leur partie postérieure, des veines qui viennent du cervelet et du commencement de la moëlle alongée, et d'autres qui naissent de la partie antérieure et moyenne du cerveau : ils en recoivent aussi de la dure-mère qui tapisse les fosses moyennes et latérales de la base du crâne. Le sang qui remplit les sinus pétreux supérieurs, coule de devant en arrière, et est versé dans les sinus latéraux.

Les sinus pétreux inférieurs sont situés le long de la suture qui résulte de l'articulation du bord inférieur du rocher avec la partie antérieure du bord inférieur de l'occipital. Ils sont logés dans une gouttière creusée dans ce dernier os, et s'étendent un peu obliquement de devant en arrière, de dedans en dehors, et de haut en bas, depuis les sinus caverneux jusqu'au golfe des veines jugulaires internes. Ces sinus sont plus amples et un peu moins longs que les sinus pétreux supérieurs. Ils communiquent en devant avec les sinus caverneux, et s'ouvrent en arrière dans le golfe des veines jugulaires, où ils versent le sang qui les parcourt. Les veines qui se rendent dans ces sinus, viennent de la moëlle alongée, du commencement de la moëlle de l'épine, et de la portion de la dure-mère qui avoisine l'articulation de l'occipital avec la première vertèbre du cou. Les sinus pétreux inférieurs communiquent l'un avec l'autre, par

le moyen des sinus transverses de l'occipital. Les sinus occipitaux postérieurs ou inférieurs sont situés dans l'épaisseur du bord postérieur de la faux du cervelet, et reçus dans une gouttière superficielle, pratiquée sur les côtés. de la crète interne de l'occipital, et ensuite sur les parties latérales et postérieures du grand trou de cet os. Ils sont pour l'ordinaire au nombre de deux, l'un à droite et l'autre à gauche; mais quelquefois il n'y en a qu'un qui est à droite, ou plus rarement à gauche. Leur extrémité supérieure s'ouvre dans le sinus latéral correspondant; lorsqu'il n'y en a qu'un, c'est dans le sinus latéral droit qu'il s'ouvre le plus communément. Leur extrémité inférieure s'ouvre dans le golfe de la veine jugulaire interne, et quelquefois dans le sinus pétreux inférieur. Quand il n'y en a qu'un, il se partage derrière le grand trou occipital en deux branches, dont une va à droite et l'autre à gauche. Les sinus occipitaux postérieurs reçoivent le sang de quelques veines qui viennent de la partie inféricure du cervelet, de celles qui appartiennent à la portion de la dure-mère qui tapisse les fosses occipitales inférieures, et de quelques-unes qui remontent du canal vertébral: ils versent ce sang dans le golfe des veines jugulaires internes.

Des sinus occipitaux antérieurs ou transverses de l'occipital sont placés en travers sur la face supérieure de l'apophyse basilaire de cet os. Leur nombre varie suivant les sujets : on en trouve quelquefois deux; d'autres fois il n'y en a qu'un. Ils se présentent sous la forme de conduits veineux assez larges, placés entre les deux lames de la dure-mère, parallèles les uns aux

autres, et qui vont du sinus pétreux inférieur gauche à celui du côté opposé. Ces sinus ne reçoivent d'autres veines que celles de la duremère qui tapisse la gouttière basilaire de l'oc-

cipital.

Les sinus caverneux sont situés sur les parties latérales de la selle turcique. Ils s'étendent depuis l'orifice interne du canal carotidien, jusqu'au-dessous de l'apophyse clinoïde antérieure. Leur forme est en quelque sorte triangulaire. Ils reçoivent antérieurement la veine ophtalmique; postérieurement, ils communiquent avec les sinus pétreux supérieurs et inférieurs. Ces sinus reçoivent quelques veines de la dure-mère qui tapisse les fosses moyennes de la base du crâne; ils en reçoivent aussi quelques - unes qui sortent de la partie interne de la scissure de Sylvius. Le sang qui y coule passe à travers le tissu cellulaire et filamenteux qui les remplit, et baigne le nerf de la sixième paire et l'artère carotide interne, qui les parcourent de derrière en devant. Ils versent ce sang en partie dans les sinus pétreux supérieurs et inférieurs, et en partie dans le plexus veineux qui avoisine l'apophyse ptérigoïde, au moyen d'une veine qui naît de leur partie inférieure, et qui sort du crâne par le canal carotidien, pour se jeter dans ce plexus.

Le sinus circulaire de la selle turcique environne la glande pituitaire. Il a moins la forme d'un cercle que d'un ovale, dont la moitié postérieure, plus large, est située derrière cette glande, et la moitié antérieure, plus étroite, est située devant cette même glande. Ces deux portions du sinus circulaire de la selle turcique, communiquent ensemble par leurs extrémités. et en même temps avec les sinus caverneux. Dans certains sujets, ce sinus communique avec les sinus pétreux supérieurs et inférieurs; et dans d'autres, avec le sinus occipital autérieur: en général, il présente beaucoup de variétés. Les veines qui s'y ouvrent viennent de la dure-mère, de la substance spongieuse du sphénoïde

et de la glande pituitaire.

Le sang qui revient des parties intérieures de la tête, est versé dans le golfe des veines jugulaires internes, par les sinus latéraux, dans lesquels presque tous les autres sinus de la duremères'ouvrentimmédiatement ou médiatement. Cependant il y a une portion de ce sang qui est transmise au-dehors du crâne, par des veines connues sous le nom d'émissaires de Santorini. Telles sont les veines qui passent par les trous pariétaux, mastoidiens et condyloidiens postérieurs. Telles sont encore les veines qui traversent les trous maxillaires supérieur et inférieur, avec les nerss du même nom; celle qui passe par une ouverture pratiquée dans l'épaisseur de la grande aile du sphénoïde, entre les trous maxillaires supérieur et inférieur, et celle qui naît de la partie inférieure des sinus caverneux, et qui sort du crâne par le canal carotidien. Ces dernières veines vont s'ouvrir dans le plexus veineux, qui se trouve à la base des apophyses ptérigoides, et dont il a été parlé dans l'Angiologie.

Le mouvement du sang est très-lent dans les sinus de la dure mère. Les causes de ce monvement sont le poids de ce liquide, qui agit d'autant plus efficacement, que l'homme est debout; et la compression que l'organe céré-bral, soulevé par la pulsation des troncs artériels qui se trouve à sa base, exerce sur les sinus.

La dure-mère n'est point sensible dans l'état naturel; mais sa sensibilité se développe et devient très-considérable, lorsqu'elle est enflammée ou affectée de quelqu'autre maladie. Elle ne jouit d'aucune faculté contractile, et son adhérence au crâne montre assez qu'elle ne peut exercer aucune espèce de mouvement. Cependant, lorsqu'on met cette membrane à découvert, dans une étendue un peu considérable, sur un animal vivant, elle jouit d'un mouvement de pulsation isochrône au pouls; mais ce mouvement ne lui appartient pas en propre : il lui est commun avec toute la masse du cerveau qui est soulevée, comme on l'a dit plus haut, par l'impulsion du sang qui distend les artères situées à la base de cet organe.

La dure - mère sert de périoste aux os du crâne; les replis de sa lame interne séparent les différentes parties de l'organe cérébral, et les empêchent de peser l'une sur l'autre. Les sinus de cette membrane ont pour usage d'empêcher que le reflux du sang que la gêne de la respiration et d'autres efforts occasionnent, ne s'étende jusqu'au cerveau, ce qui aurait pu déranger la texture molle et délicate de cet organe. Peut-être aussi est-il entré dans les vues de la nature, en construisant les sinus de la duremère, de ralentir le cours du sang qui revient du cerveau, et par là d'augmenter la sécrétion

cérébrale.

## De l'Arachnoïde.

L'arachnoïde est une membrane extrêmement

mince, située entre la dure-mère et la pie-mère, dont elle a été regardée pendant long-temps comme la lame externe. Cette membrane recouvre et enveloppe toutes les parties du cerveau, sans s'enfoncer dans les sillons de différentes espèces qui s'y remarquent, et sans pénétrer dans leurs cavités intérieures.

La face externe de l'arachnoïde est lisse, mouillée continuellement par de la sérosité, et contiguë à la face interne de la dure-mère. Sa face interne correspond à la pie-mère. A la partie supérieure du cerveau, elle est unie à cette membrane par un tissu très-fin, mais assez serré, qui pourtant se laisse pénétrer par l'air qu'on y souffle, après avoir fait une petite ouverture à l'arachnoïde. A la partie inférieure du cerveau, du cervelet et de la moëlle alongée, les connexions de cette membrane avec la piemère sont beaucoup moindres, et même il y a beaucoup d'endroits où ces deux membranes sont entièrement séparées l'une de l'autre.

L'arachnoïde est excessivement mince et transparente; quoique sa grande ténuité ne permette pas d'en appercevoir l'organisation, neanmoins il paroît probable qu'elle est composée de petites lames de tissu cellulaire fortement unies ensemble. L'industrie des Anatomistes n'a pas pu encore y démontrer aucun genre de vaisseaux. Ceux qui disent y avoir vu des artères, s'en seront sans doute laissé imposer par des portions de la pie-mère injectée, qu'ils au-

ront enlevées avec elle.

## De la Pie-More.

La pie-mère est une membrane très-mince,

qui recouvre immédiatement le cerveau, le cervelet, la moëlle alongée et la moëlle de l'épine. Son étendue est beaucoup plus considérable que celle de l'arachnoïde; car non-seulement elle recouvre toutes les circonvolutions du cerveau et du cervelet, mais elle s'insinue dans toutes leurs anfractuosités, où elle forme des replis ou espèces de cloisons ondoyantes, dans l'épaisseur desquelles on voit une quantité prodigieuse de vaisseaux; elle s'enfonce aussi dans la cavité du cerveau par plusieurs fentes qui se remarquent à sa base, pour en tapisser les parois, et donner naissance aux plexus choroïdes.

La face externe de la pie-mère est unie à l'arachnoïde, au moyen d'un tissu cellulaire très-fin, qui disparoît vers la base du cerveau où ces deux membranes ne tiennent ensemble que par quelques filamens dispersés çà et là. Le tissu cellulaire dont il vient d'être parlé, se prolonge dans l'épaisseur des replis que la pie-mère envoie entre les circonvolutions du cerveau, et unit ensemble les deux lames dont ils sont formés. La face interne de la pie-mère est unie assez fortement à la surface du cerveau, par un tissu cellulaire très-délié, et par une quantité prodigieuse de vaisseaux d'une finesse extrême, qui la font paroître comme lanugineuse.

La pie-mère est très-mince, molle, blanchâtre et presque transparente dans les endroits où elle n'est point parsemée de vaisseaux. Cette membrane est formée par du tissu cellulaire dont les lames sont très-minces, et fortement unies ensemble. Elle reçoit une quantité prodigieuse de vaisseaux sanguins qui se remarquent principalement dans l'épaisseur des replis qu'elle envoie entre les circonvolutions du cerveau et du cervelet. On n'y a point encore découvert de vaisseaux lymphatiques, ni de nerfs.

La pie-mère est la membrane propre du cerveau; elle soutient les vaisseaux de cet organe

et favorise leurs divisions multipliées.

## Du Cerveau proprement dit.

Le cerveau proprement dit forme la plus grande partie de la masse cérébrale. Il occupe l'espace compris entre la voûte du crâne, les fosses antérieures et moyennes de la base de cette boîte osseuse et la tente du cervelet. Sa figure est assez semblable à celle d'un ovale plane inférieurement, et dont la grosse extrémité est tournée en arrière, et la petite en avant: On remarque à sa partie moyenne supérieure, un sillon qui se porte de derrière en devant, et qui le divise en deux parties latérales que l'on nomme les hémisphères du cerveau. Ce sillon pénètre jusqu'à la face inférieure du cerveau antérieurement et postérieurement; mais à la partie moyenne, il ne s'étend que jusqu'au corps calleux.

Chaque hémisphère du cerveau ressemble à un quart d'ovale, et présente trois faces; une interne, une supérieure et externe, et une inférieure. La face interne est plate, et correspond à celle de l'hémisphère du côté opposé, dont elle est séparée par la faux du cerveau, excepté en avant et en bas, où ces deux faces se touchent immédiatement. La face supérieure et externe est convexe, et correspond à la con-

cavité de la partie supérieure et de la partie latérale du crâne. La face inférieure est presque plate antérieurement, où elle correspond à la fosse antérieure et latérale de la base du crâne; sa partie moyenne est convexe, et remplit la fosse moyenne et latérale de cette base; sa partie postérieure est un peu concave, et appuie sur la tente du cervelet. On remarque sur cette face un sillon profond, qui la partage inégalement en deux parties; une postérieure plus grosse, et une antérieure plus petite, que l'on nomme les lobes postérieur et antérieur du cervean. Ce sillon, connu sous le nom de grande scissure de Sylvius, répond au bord postérieur de la petite aile du sphénoïde. Il est un peu oblique de dedans en dehors, de devant en arrière, et de bas en haut : sa partie interne est assez profonde; mais à mesure qu'il se porte en dehors, sa profondeur diminue, et il disparoît sur la partie externe de l'hémisphère, vers le milien de l'os pariétal. Les anciens Anatomistes distinguoient trois lobes dans chaque hémisphère cérébral; un antérieur, un moyen et un postérieur. Haller n'en a admis qué deux, et il a été suivi par presque tous les Anatomistes qui ont écrit depuis lui.

Toute la surface des hémisphères du cerveau présente un grand nombre de sillons ondoyans, que l'on nomme anfractuosités, et des bosselures que l'on appelle circonvolutions, parce qu'elles ont de la ressemblance avec des circonvolutions d'intestins. Au premier coup-d'œil, les anfractuosités paroissent bornées à la surface du cerveau; mais lorsqu'on en écarte les parois, on voit qu'elles pénètrent dans l'épaisseur de ce viscère, et que leur profondeur, dans certains

endroits, est d'environ un pouce et demi. Elles contiennent des prolongemens de la pie-mère, qui unissent leurs parois ensemble. Les circonvolutions du cerveau varient beaucoup par rapport à leur grandeur et à leur direction, suivant les différens endroits de cet organe, et suivant les sujets. Celles de la base du cerveau sont plus ou moins longitudinales, et parallèles dans le milieu, tandis que sur les côtés et vers les bords, leur direction est très-irrégulière. En général, la forme et la disposition des circonvolutions cérébrales sont plus constantes et beaucoup moins variables dans la base que dans la partie supérieure et convexe du cerveau.

Les différens objets dont on a parlé jusqu'ici, peuvent être aperçus sans aucune dissection du cerveau; mais lorsqu'on entame cet organe dans quelque sens qu'on le coupe, pourvu qu'on pénètre à une certaine profondeur, on observe que toute sa masse est composée de deux substances; une extérieure que l'on nomme corticale, cendrée ou grise, et l'autre intérieure, qui est connue sous le nom de blanche ou mé-

dullaire.

La substance corticale occupe l'extérieur du cerveau, et s'introduit jusqu'au fond de ses anfractuosités. Elle entoure de toutes parts la substance médullaire, comme une écorce qui a environ une ligne et demie d'épaisseur. Dans quelques endroits de l'intérieur du cerveau, elle se trouve mêlée avec la substance blanche, comme nous le dirons par la suite. La substance corticale est grisâtre, mêlée d'une teinte rougeâtre. Elle est mollasse, sur-tout dans les jeunes sujets où elle ressemble à une espèce de pulpe. L'organisation intime de cette substance

n'est point connue. Les uns ont cru qu'elle · étoit formée d'une quantité prodigiense de petites glandes destinées à la secrétion d'un fluide subtil qu'on a appelé esprit animal. Les autres ont pensé que cette substance étoit composée d'une quantité prodigieuse de vaisseaux excessivement fins, réunis par du tissu cellulaire très délié. Sans entrer dans la discussion de ces deux sentimens, nous dirons que le dernier est plus probable que le premier, et qu'il est plus conforme à ce que montrent les injections anatomiques.

La substance blanche ou médullaire du cerveau forme la plus grande partie de ce viscère, et en occupe l'intérieur. Elle forme au milieu de chaque hémisphère cérebral, une espèce de noyau considérable, environné d'une couche corticale, plus ou moins épaisse, auquel Vicqd'Azir a donné le nom de centre latéral, et qu'on ne doit pas confondre avec le centre ovale de Vieussens, dont on parlera plus bas. Cette substance occupe aussi l'épaisseur des circonvolutions du cerveau, où elle forme des lames plus ou moins épaisses, environnées de substance corticale, en sorte qu'il y a autant d'anfractuosités médullaires en dedans, qu'il y a d'anfractuosités corticales en dehors.

La substance médullaire du cerveau est d'un blanc de lait. Sa consistance est plus considérable que celle de la substance corticale. L'organisation intime de cette substance est inconnue : elle ne présente aucun arrangement marqué de parties, excepté dans quelques endroits où elle est manisestement sibreuse. Elle est traversée par un grand nombre de petites artères et de petites veines fort longues, qui se portent au loin, sans jeter aucun rameau apparent dans le trajet qu'elles parcourent. Ces vaisseaux étant coupés en travers, laissent échapper le sang qu'ils contiennent, et paroissent sous la forme de points rouges. Les substances médullaire et corticale du cerveau sont unies d'une manière inséparable, et ne présentent d'autres différences marquées, que celles qui résultent de leur couleur et de leur consistance. C'est du mélange et de l'arrangement particulier de ces deux substances dans l'intérieur ducerveau que résulte la structure connue de cet organe.

Lorsqu'après avoir détaché la faux du cerveau d'avec l'apophyse crista galli, et après l'avoir renversée en arrière, on écarte un peu les deux hémisphères cérébraux, on aperçoit au fond de la fente qui les sépare une espèce de plancher médullaire que l'on nomme corps calleux; on remarque en même temps à droite et à gauche, entre les parties latérales de ce corps et la partie saillante des hémisphères, un vide on une cavité applatie, que quelques Anatomistes ont comparée à celle des ventri-

cules on sinus du larynx.

Si l'on porte le scalpel dans cette excavation, et qu'on enlève les hémisphères en faisant une section horizontale et seulement un peu renflée vers les parties latérales du corps calleux, il en résulte un espace dont la figure est un ovale irrégulier, entièrement composé de substance blanche, au milieu duquel, dans un léger enfoncement, est le corps calleux: cet espace a été désigné par Vieussens, sous le nom de centre ovale. Ce centre ovale est environné d'une substance cendrée, qui forme une convexité à l'extérieur. Les proportions

de ce centre varient, ainsi que celles du corps calleux; sa longueur, sa largeur, sont bien éloignées d'être les mêmes dans les différens

sujets.

Le corps calleux, situé au milieu du centre ovale, est également distant de la parlie droite et de la partie gauche du cerveau; mais il n'est pas également éloigné de l'extrémité antérieure et de l'extrémité postérieure de ses hémisphères; il y a un pouce, deux ou trois lignes de distance de ce corps à la première de ces extrémités, et trois pouces environ de ce même corps à la seconde. La longueur du corps calleux est d'environ trois pouces; sa largeur, prise dans sa partie moyenne, est de huit à dix lignes; mais elle augmente un peu en arrière, et diminue sensiblement en avant.

La face supérieure du corps calleux est légèrement convexe de devant en arrière. Sa partie moyenne correspond au bord inférieur de la faux du cerveau et aux artères calleuses. Sur les côtés, elle correspond à la partie inférieure des hémisphères cérébraux. Lorsqu'on a enlevé la pie-mère qui recouvre cette face et les artères qui règnent dans toute sa longueur, on remarque à sa partie moyenne un léger enfoncement qui en parcourt toute la longueur, et qui est connu sous le nom de raphé. Sur les côtés de cet enfoncement on aperçoit deux lignes saillantes, dirigées longitudinalement, que quelques-uns ont regardées comme des nerfs, et qu'on nomme les filets ou tractus médullaires longitudinaux. Ces filets sont plus rapprochés antériéurement que postérieurement; ils ne sont jamais parallèles, et souvent l'on observe dans leur trajet de légères flexuosités. Ces deux filets longitudinaux sont quelquefois réunis en une seule ligne vers la partie antérieure du corps calleux. Les filets dont on vient de parler sont coupés à angle droit, par un grand nombre d'autres filets qui passent audessous d'eux, et qu'on désigne par le nom de filets ou tractus transversaux. Ces filets s'étendent transversalement, sans interruption et sans s'entre croiser, d'un hémisphère à l'autre. Ils sont plus saillans et plus remarquables sur la partie postérieure du corps calleux que sur l'antérieure.

La face inférieure du corps calleux est légèrement concave, et forme une partie de la paroi supérieure des ventricules latéraux. Sa partie moyenne est unie avec le bord supérieur de la cloison qui sépare ces ventricules l'un de l'autre. Sur les parties latérales elle est contiguë aux corps cannelés, aux couches des nerfs optiques, aux plexus coroïdes et à la voûte à trois piliers. Cette voûte est beaucoup plus éloignée du corps calleux en devant qu'en arrière, où ces deux productions médullaires se confondent. La partie antérieure de cette face, prolongée au-devant des ventricules latéraux, forme entre les hémisphères du cerveau une espèce de plancher médullaire, au dessous duquel se trouvent les artères calleuses, qui suivent son trajet et se recourbent sur le bord antérieur du corps calleux, pour gagner sa face supérieure. Les bords du corps calleux sont confondus avec la substance médullaire des hémisphères cérébraux. Les extrémités antérieure et postérieure sont convexes de haut en bas, et légèrement concaves transversalement. L'antérieure correspond aux ar-4.

tères calleuses; et la postérieure à la faux du cerveau.

Le corps calleux a un peu plus de consistance que le reste du cerveau. Son épaisseur est d'environ deux lignes. Il est formé de substance médullaire disposée en manière de stries ou de fibres, dont la plupart sont transversales. Ces fibres sont quelquefois entremêlées d'un peu de substance cendrée.

Le corps calleux unit les deux hémisphères cérébraux l'un à l'autre. Plusieurs Anatomistes l'ont regardé comme le siège de l'ame; mais l'on sait aujourd'hui, à n'en pas douter, que ce corps n'a point de prérogatives supérieures à celles des autres parties de l'organe cérébral.

Le corps calleux et la partie voisine du centre ovale, forment la paroi supérieure ou la voûte de deux grandes cavités, qu'on nomme les ventricules latéraux ou supérieurs. Ces ventricules sont bien moins des cavités réelles, que des parois de cavités contiguës, des espaces imaginaires, comme l'a dit Haller. La forme de ces ventricules est très-difficile à déterminer. Ils commencent antérieurement derrière la scissure de Sylvius, à deux pouces environ de l'extrémité de chaque hémisphère; dans cet endroit, ils sont sépares l'un de l'autre par un intervalle d'environ un pouce: delà ils montent en arrière et en dedans, et se rapprochent tellement, qu'ils ne sont séparés que par une cloison très-mince. Ensuite ils marchent horizontalement jusqu'à la partie postérieure du corps calleux. Là, ils s'écartent l'un de l'autre, se recourbent de dedans en dehors et de haut en bas; puis de dehors en dedans, de derrière en devant, et toujours de haut en bas, et se terminent derrière la scissure de Sylvius, plus bas et plus en dehors que l'endroit où ils ont commencé.

A l'endroit où les ventricules latéraux commencent à se recourber en dehors, chacun d'eux s'étend en arrière, dans l'épaisseur du lobe postérieur du cerveau, par un prolongement triangulaire, dont la partie la plus large est en devant, et qui est recourbé en dedans, de sorte que la concavité de l'un regarde celle de l'autre. La cavité de ce prolongement est connue sous le nom d'ancyroïde, ou anchyroïde; on l'appelle aussi cavité digitale. Cette cavité a environ un pouce de long; mais sa longueur, ainsi que sa largeur, varient dans les differens sujets. Elle est un peu oblique de devant en arrière et de haut en bas.

Nous venons d'exposer la longueur et la direction des ventricules latéraux; quant à leur largeur, elle varie dans les differens points de leur étendue: ils sont d'abord assez larges à leur partie antérieure, se rétrécissent vers leur partie moyenne pour s'élargir de nouveau jusqu'à leur terminaison. On distingue dans les ventricules latéraux: 1.º leur partie moyenne ou horizontale; 2.º l'extrémité, ou prolongement, ou corne antérieure de ces ventricules, vers l'extrémité antérieure, large et arrondie des corps striés; 3.º l'extrémité, prolongement ou corne postérieure des ventricules latéraux . c'est la cavité digitale ou ancyroide; 4.º l'extrémité ou prolongement inférieur; c'est la cavité qui sert d'étui à la corne d'ammon: cette extrémité des ventricules latéraux s'ouvre dans la base du cerveau, ou elle n'est fermée que

par l'intermède de l'arachnoide et de vaisseaux

soutenus par la pie mère.

Les parois des ventricules latéraux sont tapissées par une membrane extrêmement mince, de laquelle s'exhale continuellement une vapeur qui lubréfie ces parois, empêche leur adhérence, et est ensuite repompée par les vaisseaux absorbans.

Les ventricules latéraux sont séparés l'un de l'autre, par une cloison qu'on a appelée septum lucidum, cloison transparente, quoiqu'elle soit presqu'entièrement opaque. Cette cloison est beaucoup plus large antérieurement que postérieurement, et en quelque sorte triangulaire. Ses faces sont contiguës à la partie interne des corps striés. Son bord supérieur est uni avec la partie moyenne de la face inférieure du corps calleux, où cette adhérence forme une espèce de raphé exprimé par deux lignes, qu'un sillon longitudinal sépare. Son bord inférieur est uni avec la partie moyenne de la face supérieure de la voûte à trois piliers. Le sommet de cette cloison est tourné en arrière, et se perd insensiblement, entre le corps calleux et la voûte à trois piliers, dans l'endroit où ces deux productions médullaires se confondent l'une avec l'autre.

La cloison transparente résulte de l'adossement de deux lames, dont chacune est formée de deux membranes très-minces; l'une d'une extrême ténuité, médullaire et interne, l'autre cendrée et externe.

Les deux lames du septum lucidum sont contiguës l'une à l'autre dans l'état naturel, et lubréfiées par une vapeur très-subtile qui s'exhale de leur surface: lorsqu'on écarte ces deux lames, on voit entre elles un intervalle qu'on nomme cavité du septum lucidum, ou fosse de Sylvius. La grandeur de cette cavité varie; mais elle ne manque point dans l'état naturel. Sa forme est presque triangulaire : elle est plus large et plus évasée en devant qu'en arrière, où elle se termine en pointe. En bas, elle est fermée par une lame médullaire très-mince, et ne communique point avec le troisième ventricule.

Lorsqu'après avoir enlevé le corps calleux et la cloison transparente, on écarte en dehors deux productions membraneuses, connues sous le nom de plexus choroïdes, on aperçoit la voûte à trois piliers : c'est un triangle médullaire, situé au-dessus de l'adossement des couches des nerfs optiques. On y considère une face supérieure, une face inférieure, deux bords latéraux, et trois angles, un antérieur et deux postérieurs, un de chaque côté. La face supérieure, convexe, est unie, dans sa partie moyenne, avec le bord inférieur de la cloison transparente: ses parties latérales sont contiguës au plexus choroïde, et à la face inférieure du corps calleux. La face inférieure est concave; sa partie moyenne, saillante, est logée entre les deux couches optiques : ses parties latérales embrassent la partie interne et supérieure de ces couches, et n'en sont séparées que par une membrane très-mince, qui va d'un plexus choroïde à l'autre. On voit sur cette face des lignes saillantes, auxquelles on a donné le nom de corpus psalloides, ou lyre. Ces lignes divergent assez régulièrement de devant en arrière. Elles paroissent répondre aux petits vaisseaux de la toile choroïdienne qui y laissent

leurempreinte. Les variétés qu'on observe dans la disposition de ces vaisseaux, sont la cause de celles que l'on rencontre dans l'arrangement

des filets de la lyre.

Les bords latéraux de la voûte à trois piliers, minces et concaves, embrassent la partie supérieure des couches optiques, auxquelles ils sont unis par le plexus choroïde; de sorte qu'il n'y a aucune communication, dans cet endroit, entre les ventricules latéraux et le troisième ventricule. Le bord postérieur est confondu avec la partie postérieure et inférieure du corps calleux.

L'angle antérieur de la voûte, vu supérieurement, paroît simple; mais lorsqu'après l'avoir coupé en travers on le renverse de derrière en devant, on voit qu'il est réellement double et composé de deux cordons adossés l'un à l'autre. Ces cordons descendent de devant en arrière, en s'écartant un peu, passent derrière la commissure autérieure, au-dessous des couches optiques, et s'étendent jusqu'aux bras de la moëlle alongée, et aux éminences mamillaires avec lesquelles ils se confondent. Au-dessous du tronc le plus antérieur des veines des corps striés, dans un espace étroit, triangulaire, placé de chaque côte entre ces troncs, la partie la plus enfoncée de chacun des cordons dont le pilier antérieur de la voûte est formé, et l'extrémité antérieure ou épanouissement du tænia semicircularis, on trouve de petites ouvertures ou fentes qui établissent une communication entre les ventricules supérieurs ou latéraux et le troisième ventricule.

Les angles postérieurs de la voûte se divisent chacun en deux bandelettes, dont l'une est postérieure et l'autre antérieure. La première fort courte, se confond après un court trajet, avec l'écorce blanche ou médullaire de la corne d'ammon. La seconde, beaucoup plus longue, est placée tout le long du bord interne de la même corne d'ammon; on la connoît sous le nom de corps frangé, corpus fimbriatum.

Nous avons dit plus haut que la voûte à trois piliers ne pouvoit être bien aperçue que lors-qu'on l'a dégagée des plexus choroïdes qui en recouvrent les bords latéraux : on nomme ainsi deux productions membraneuses, flottantes par un de leurs bords dans chacun des ventricules latéraux. Ils commencent au-devant de l'adossement des couches des nerfs optiques, où ils sont très-étroits, et se continuent ordinairement l'un avec l'autre, en passant sous la partie antérieure de la voûte à trois piliers. De là ils se portent en arrière et en dehors en s'élargissant : lorsqu'ils sont arrivés vis-à-vis la partie postérieure de la voûte, ils se rétrécissent un peu et se recourbent sur la partie postérieure des couches optiques; ensuite ils se continuent tout le long des hyppocampes, et leur largeur augmente de plus en plus, jusqu'à l'extré-mité postérieure des ventricules où ils se terminent.

On considère dans chaque plexus choroïde, une face supérieure, une face inférieure, un bord externe et un bord interne. La face supérieure est contiguë à la voûte du ventricule. La face inférieure recouvre la couche optique, à laquelle elle est unie par des vaisseaux extrêmement fins. Le bord externe est libre et flottant dans la cavité du ventricule. Le bord interne est uni dans sa partie antérieure avec le bord in-

terne du plexus choroïde du côté opposé, au moyen d'une membrane très-mince, qu'on appelle toile choroïdienne. Cette membrane est située entre les couches optiques et la face inférieure de la voûte à trois piliers. Sa figure est en quelque sorte triangulaire. Ses bords latéraux sont unis avec les plexus choroïdes. Son bord postérieur passe au-dessous de la voûte, au-dessus de la glande pinéale, et se continue avec la pie-mère de la face inférieure des lobes postérieurs du cerveau. On trouve dans la partie moyenne de la toile choroïdienne, deux veines considérables, connues sous le nom de veines de Galien. Ces veines marchent de devant en arrière, et vont s'ouvrir dans l'extrémité antérieure du sinus droit. Outre ces deux grandes veines, la toile choroidienne soutient un grand nombre de petits vaisseaux artériels et veineux. La partie postérieure du bord interne du plexus choroïde, se continue au-dessous de la couche optique, avec la pie-mère de la partie inférieure du cerveau. Les plexus choroïdes ne sont autre chose que des prolongemens de la pie-mère, parsemés d'un grand nombre de vaisseaux sanguins qui leur donnent une couleur rougeâtre. Ils contiennent beaucoup de corpuscules d'un blanc jaunâtre, assez semblables à ceux qu'on connoît sons le nom de glandes de Pacchioni. On y trouve aussi quelquefois des petites vésicules membraneuses très minces, semblables à des hydatides, remplies d'une sérosité rougeâtre, mais qui paroissent être des tumeurs contre nature.

Lorsqu'on a enlevé la voûte à trois piliers, la toile choroïdienne et les plexus choroïdes, on aperçoit plusieurs éminences qui forment une grande partie des parois des ventricules latéraux: ces éminences sont, les corps cannelés ou striés, les couches des nerfs optiques, les cornes d'ammon ou les hyppocampes, les corps frangés, et les tubercules en forme

d'ergots.

Les corps cannelés, corpora striata, sont situés à la partie antérieure, inférieure et externe des ventricules latéraux. Ce sont deux éminences, grosses et arrondies en avant, étroites en arrière, et dont la figure est assez semblable à celle d'une poire fort alongée; mais il est à remarquer que ces éminences ne sont figurées que du côté des ventricules, et que dans le reste de leur circonférence, elles sont confondues avec la substance médullaire voisine; qu'ainsi elles représentent seulement la moitié d'une poire coupée suivant sa longueur, sail-

lante dans le fond du ventricule.

Les corps cannelés sont placés obliquement, de manière que leur extrémité antérieure est tournée en dedans et en bas, et leur extrémité postérieure en dehors et en haut. Ils ne sont séparés l'un de l'autre antérieurement que par la cloison transparente; mais en arrière, ils laissent entre eux un intervalle très-grand, dans lequel les couches des nerfs optiques sont logées. Les corps cannelés sont formés extérieurement de substance grise. Leur intérieur est composé de lames alternativement grises, et médullaires ou blanches. Ces lames sont transversales, et leur direction est perpendiculaire à la base du cerveau, de manière que lorsqu'on coupe les corps cannelés horizontalement, ou perpendiculairement, la surface de la coupe

présente des lignes alternativement grises et blanches.

Les couches des nerfs optiques sont deux éminences ovoïdes, placées dans l'intervalle que les corps cannelés laissent entre eux postérieurement. On peut considérer dans chacune de ces éminences quatre côtés, un supérieur, un inférieur, un externe et un interne.

Le côté supérieur de la couche optique, convexe, est recouvert par le corps calleux, par le plexus choroïde et par la voûte à trois piliers: il n'est que contigu au corps calleux et au plexus choroïde; mais il est uni à la face inférieure de la voûte, au moyen de la toile choroïdienne,

comme il n été dit plus haut.

Le côté inférieur est confondu dans sa partie antérieure avec le bras de la moëlle alongée et la protubérance annulaire : dans sa partie postérieure, il est arrondi et correspond à la corne d'ammon, et au plexus choroïde. On remarque sur cette partie un tubercule ovoïde de devant en arrière, plus ou moins saillant, d'où le nerf optique tire son origine. C'est entre cette partie inférieure et postérieure de la couche optique et la corne d'ammon, que la pie-mère pénètre dans le ventricule latéral, pour donner naissance au plexus choroïde.

Le côté externe de la couche optique est confondu en devant avec le corps cannelé, et en arrière avec la partie voisine de l'hémisphère

cérébral.

Son côté interne est aplati, lisse et adossé à celui de la couche opposée. Ces deux éminences sont simplement contiguës, excepté à leur partie moyenne et antérieure, où elles sont unies par une espèce de corde, d'une ligne ou d'une

ligne et demie de diamètre, appelée commissure sure des couches optiques. Cette commissure est légèrement échancrée en devant et en arrière; elle est molle, de couleur grise, et se continue avec la substance grise dont sont enduites les parties internes des couches optiques; mais il n'y a point de continuité proprement dite, entre la substance intime de ces couches, et la commissure dont il s'agit. Les couches des nerfs optiques sont blanchâtres à leur surface; mais leur substance intérieure est mêlée de gris et de blanc.

On remarque sur la partie interne et supérieure de la couche optique, immédiatement au-dessus de son adossement avec celle du côté opposé, une espèce de petit cordon médullaire auquel on a donné le nom de péduncule de la glande pinéale. Ce cordon, au premier coupd'œil, paroît venir de la partie postérieure de la couche optique, mais son origine est beau-coup plus éloignée. Il naît de la partie inférieure et latérale du pilier antérieur de la voûte, et monte obliquement en arrière. Il marche ensuite le long de la partie supérieure interne de la couche, en grossissant un peu, après quoi il descend pour se rendre au-dessus de la commissure postérieure, où il s'élargit et se réunit à celui du côté opposé pour former une espèce d'anse, dans laquelle on remarque plusieurs stries transversales qui tiennent à la base de la glande pinéale. On reconnoît aisément ce cordon à la saillie qu'il forme dans tout son trajet, et à sa couleur plus blanche que celle de la couche du nerf optique.

Le sillon qui sépare les couches des nerfs optiques d'avec les corps cannelés, loge de chaque

côté une espèce de cordon blanchâtre, fibreux, que l'on a désigné sous les noms de limbus posierior corporis striati Willisii, geminum centrum semi-circulare Vieussenii, frenulum novum Tarini, tænia semi-circularis Halleri, bandelette demi-circulaire, et que Vicq-d'Azir appelle bandelette fibreuse du corps strié. Ce cordon sort de la partie antérieure et latérale du troisième ventricule, tout près de celui qui forme le cordon du pilier antérieur de la voûte. De là il monte en arrière et en dehors, jusqu'à l'endroit où le ventricule latéral se recourbe pour se porter en dehors: ensuite il se continue le long de la partie supérieure de la portion du ventricule qui loge l'hyppocampe, et va se terminer à la partie interne de l'extrémité antérieure de cette éminence. La bandelette demi-circulaire est évidemment fibreuse; les filets qui la composent sont sur-tout trèsmarqués dans son origine et dans sa terminaison.

La bandelette fibreuse du corps strié, ou tania semi-circularis, est recouverte, dans la partie antérieure de son trajet, par une lame mince, semi-transparente, de couleur grise, sous laquelle passent des rameaux veineux. On l'a comparée à une lame de corne, à raison de sa demi-transparence, et on l'a désignée sous le nom de lame cornée, ou lame grise de la bandelette fibreuse du corps strié.

Les cornes d'ammon, ou pedes hyppocampi, sont des protubérances médullaires, demi-cylindriques, qui occupent la partie postérieure et recourbée des ventricules latéraux. Leur forme les a fait comparer à des cornes de bélier, et mieux encore à des pieds de cheval marin. Elles commencent vis-à-vis la partie postérieure du corps calleux, par une extrémité étroite et mince, qui se continue avec ce corps et avec le pilier postérieur de la voûte. De là elles se portent de devant en arrière, de dedans en dehors, et un peu de haut en bas; ensuite elles se courbent de dehors en dedans, et de derrière en devant : de cette manière elles décrivent une courbe, dont la convexité est tournée en dehors, et la concavité en dedans. L'extrémité antérieure de l'hyppocampe est plus basse que la postérieure; elle présente deux, trois et quelquefois quatre tubercules, séparés par deux ou trois sillons de peu de profondeur. Les hyppocampes sont formés de substance médullaire extérieurement, et de substance grise ou cendrée intérieurement.

Les corps frangés, corpora fimbriata, sont deux lames médullaires, étroites et minces, qui règnent le long du bord interne, concave des hyppocampes. Ces lames ne sont autre chose qu'un prolongement des angles postérieurs de la voûte à trois piliers : elles diminuent à mesure qu'elles se portent en devant, où elles finissent en pointe. Leur bord supérieur est libre, flottant, et présente de légères échancrures qui le font paroître comme festonné.

Les tubercules appelés ergots ou éperons, remplissent la cavité ancyroïde ou digitale des ventricules latéraux. Leur forme est semblable à celle de cette cavité. Ils sont larges en devant, étroits et pointus en arrière, et recourbés de deliors en dedans, de sorte que le bord concave de l'un regarde celui de l'autre. Leur surface, ainsi que celle de la cavité qui les renferme, est couverte de substance médullaire ; mais leur intérieur est formé de substance

Au-devant de l'adossement des couches optiques, on voit une ouverture que l'on nomme vulva, et autrement, l'ouverture antérieure du cerveau. Cette ouverture se trouve précisément au-dessous du pilier antérieur de la voûte. Elle est fermée en devant par la commissure antérieure.

Cette commissure est un cordon médallaire transversal, cylindrique, d'une grosseur médiocre, placé au-devant du pilier antérieur de la voûte, et qui unit ensemble ceux dont la jonction forme ce pilier. La partie de la commissure antérieure qui peut être aperçue en renversant en devant le pilier antérieur de la voûte, et en écartant un peu les couches des nerfs optiques, n'a guères qu'une ligne et demie de longueur; mais cette production a une étendue beaucoup plus considérable, et lorsqu'on enlève avec le manche aplati d'un scalpel, ou avec un autre instrument de semblable espèce, la substance grise dont elle est entourée, on voit qu'elle se prolonge à plus d'un pouce et demi de côté et d'autre dans l'épaisseur du corps cannelé; qu'elle aboutit de chaque côté à la substance blanche qui forme en devant le plancher supérieur de l'étui des cornes d'ammon; et qu'elle unit ensemble les deux hémisphéres cérébraux, sans se confondre avec les parties qui l'avoisinent- On voit aussi alors qu'elle est un peu convexe en arrière à sa partie moyenne, et convexe en devant sur ses parties latérales. · Cette commissure, dont la grosseur augmente sensiblement, depuis sa partie moyenne jus-. qu'à ses extrémités, est manifestement fibreuse

sur-tout dans la région où sa largeur est la plusconsidérable.

Dans un grand nombre de sujets, on voit sortir de la partie antérieure et convexe de cette commissure, des stries blanches qui se dirigent vers la substance médullaire des lobes antérieurs. Ces stries forment quelquefois de chaque côté une colonne blanche, dont le volume égale presque celui de la commissure antérieure, sur laquelle elle tombe presque perpendiculairement.

Derrière l'adossement des couches des nerfs optiques, on voit une seconde ouverture connue sous le nom d'anus, ou d'ouverture postérieure. Cette ouverture se trouve au-dessous de la partie postérieure de la voûte à trois piliers. Elle est bornée en arrière par un cordon médullaire, cylindrique, situé en travers, que l'on nomme commissure postérieure. Cette commissure est plus grosse et plus manifestement fibreuse que l'antérieure. Elle se confond par ses extrémités avec les couches des nerfs optiques, mais sans se prolonger par aucun tractus blanc qui lui soit particulier dans la substance de ces couches. Sa partie postérieure et inférieure est confondue avec les tubercules quadrijumeaux. Sa partie antérieure et inférieure contribue à la formation de l'aqueduc de Sylvius.

La commissure postérieure et les tubercules quadrijumeaux soutiennent un corps, que sa forme, en quelque sorte semblable à celle d'une pomme de pin, a fait appeler la glande pinéale. La partie inférieure de ce corps repose sur les tubercules quadrijumeaux et sur la commissure postérieure. Sa partie supérieure, recouverte et

enveloppée par la toile choroïdienne, se trouve au-dessous de la partie postérieure de la voûte à trois piliers. Sa base, qui est tournée en devant et un peu en haut, tient aux deux cordons médullaires que nous avons décrits plus haut, sous le nom de péduncules de la glande pinéale.

La couleur de la glande pinéale est d'un gris rougeâtre. Sa substance est molle, friable, et souvent entremêlée de petits calculs ou graviers. Ces calculs sont distribués de trois manières différentes: 1.º ils sont réunis et grouppés à la base de cette glande, près de la commissure postérieure, et sous le plexus choroïde. 2.º On les voit quelquefois répandus vers les côtés de la glande pinéale, où ils forment de petits amas particuliers. 3.º Souvent aussi ils sont irrégulièrement semés dans la substance de la glande elle-même.

Au-dessous de la commissure postérieure et de la glande pinéale, on remarque une production médullaire presque perpendiculaire, dont la face antérieure est confondue avec le pont de Varoli, excepté dans sa partie moyenne, où elle concourt à la formation de l'aqueduc de

Sylvius.

La face postérieure de cette production présente quatre tubercules auxquels on a donné autrefois le nom de nates et testes; mais que l'on connoît à présent sous celui de tubercules quadrijumeaux. Ces tubercules sont disposés par paires et situés les uns au-dessus des autres. Ils sont transversalement oblongs. Les supérieurs sont un peu plus arrondis et un peu plus larges que les inférieurs. La surface des tubercules quadrijumeaux est blanche; mais leur épaisseur est grisâtre. La partie inférieure de la production médullaire qui porte en arrière les tybercules quadrijumeaux, est continue avec deux espèces de colonnes médullaires qui viennent du cervelet, et avec la valvule de Vieussens. Sa partie supérieure est continue avec la partie postérieure et inférieure des couches des nerfs opti-

ques, et avec la commissure postérieure.

Les couches des nerfs optiques adossées l'une à l'autre, et contiguës par leur côté interne, forment les parois d'une cavité que l'on appelle le troisième ventricule, et le ventricule antérieur ou inférieur. Ce ventricule se présente sous la forme d'une fente verticale, dont les parois, tapissées par une membrane très-fine, sont contiguës, et mouillées par une vapeur qui s'exhale de leur surface. La partie inférieure ou le fond de ce ventricule présente une espèce de rigole qui résulte de la réunion des cuisses du cerveau, ou bras de la moëlle alongée. Il est caché en partie par la commissure molle des couches optiques.

La partie postérieure du troisième ventricule présente l'orifice supérieur d'un canal que l'on nomme aqueduc de Sylvius. Ce canal est pratiqué entre la commissure postérieure, les tubercules quadrijumeaux, et la protubérance annulaire. Il descend obliquement de devant en arrière, et va s'ouvrir dans le quatrième ven-

tricule.

La partie antérieure du troisième ventricule, plus basse que la postérieure, se prolonge en bas et en devant, au-dessous de la commissure antérieure et du pilier antérieur de la voûte, et s'y termine par uue espèce de fosse dont l'ouverture évasée se rétrécit insensiblement, et que

4.

sa ressemblance avec un entonnoir aplati latéralement, a fait appeler l'infundibulum. On a cru autrefois que cette espèce de fosse se terminoit par un canal membraneux, qui aboutissoit au corps logé dans l'enfoncement que présente la face supérieure du corps du sphénoïde, et que l'on connoît sous le nom de glande pituitaire; mais l'on sait aujourd'hui que l'infundibulum se termine par une espèce de cylindre de deux ou trois lignes de longueur, que l'on appelle tige pituitaire, parce qu'il aboutit à la partie moyenne de la face supérieure de la glande du même nom.

La base de l'entonnoir, ou infundibulum, est formée d'une substance grise, qui se continue sur les parois du troisième ventricule, et qui s'étend sur les côtés des éminences mamillaires, lesquelles en sont comme enveloppées. Cette substance se porte jusqu'à l'angle que font en devant les deux cuisses du cerveau, ou bras de la moëlle alongée. La tige pituitaire est formée aussi d'une substance médullaire de couleur grise, recouverte par la pie-mère.

La glande pituitaire est un corps spongieux, situé dans la selle turcique, et qui en remplit exactement la cavité. Elle est enfermée entre les deux lames de la dure-mère; l'inférieure lui fournit des attaches assez solides; la supérieure est percée pour laisser passer la tige pituitaire qui est unie à la partie moyenne de la face supérieure de cette glande. Elle reçoit encore une enveloppe de la pie-mère, qui n'est que la continuité de celle qui embrasse la tige pituitaire. La figure de la glande pituitaire est semblable à celle d'une fêve de haricot, placée transyersalement, et de manière que son bord

convexe est en devant, et son bord concave en arrière. La couleur en est jaunâtre extérieurement, et grise intérieurement, et la consistance molle et friable. Du reste, l'organisation n'en est pas connue, et l'on n'y voit rien qui permette d'assurer positivement que ce soit une glande. Elle reçoit des artérioles qui viennent des carotides internes. Ses veines se dégorgent dans les sinus caverneux. Ses usages ne sont pas connus.

#### Du Cervelet.

Le cervelet est logé dans les fosses postérieures et latérales de la base du crâne, au-dessous de la tente qui porte son nom. Son volume est beaucoup moins considérable que celui du cerveau. Sa figure est difficile à déterminer. Sa largeurest plus considérable d'un côté à l'autre, que de devant en arrière, et son épaisseur médiocre. On y considère deux faces, l'une supérieure, et l'autre inférieure; deux bords, l'un

postérieur, et l'autre antérieur.

La face supérieure du cervelet correspond à la face inférieure de la tente du même nom. On remarque à sa partie moyenne et antérieure une éminence que l'on nomme vermiculaire supérieure. Cette éminence remplit en partie l'ouverture que présente la partie antérieure de la tente du cervelet. Sa partie antérieure couvre la valvule de Vieussens, et les prolongemens médullaires entre lesquels cette valvule est située. L'éminence vermiculaire supérieure est recouverte d'un lacis vasculeux qui se continue avec le plexus choroïde. Les parties latérales de la face supérieure du cervelet sont lé-

gèrement concaves d'un côté à l'autre, et con-

vexes de derrière en devant.

La face inférieure du cervelet est convexe; on remarque à sa partie moyenne un sillon qui se porte de derrière en devant, et qui divise ce viscère en deux lobes, l'un à droite et l'autre à gauche. Ce sillon, dont la profondeur est médiocre, reçoit en arrière la petite faux de la dure-mère, et en devant la queue de la moëlle

alongée.

En écartant les lobes du cervelet, on remarque dans le fond du sillon qui les sépare, une espèce d'éminence cruciale, dont la branche transversale, assez grosse, a peu de longueur, et se continue avec la partie interne de ces lobes. La partie postérieure de la branche longitudinale de cette éminence est fort courte et pen saillante. Sa partie antérieure, plus longue, plus saillante, aplatie transversalement, correspond par son extrémité à la face postérieure de la queue de la moëlle alongée, et à la partie inférieure de la face antérieure de la valvule de Vieussens: elle contribue à la formation du quatrième ventricule. L'éminence cruciale dont on vient de parler, a été nommée vermiculaire inférieure. L'extrémité antérieure de sa branche longitudinale, n'est séparée de l'éminence vermiculaire supérieure, que par la valvule de Vieussens.

La face inférieure de chaque lobe du cervelet présente deux régions, une antérieure presque plate qui correspond à la face postérieure du rocher, l'autre postérieure convexe qui est logée dans la fosse occipitale inférieure. On remarque sur cette face trois éminences ou lobules que l'on peut distinguer en postérieur,

en moyen et en antérieur; mais ces lobules ne sont pas également distincts dans tous les sujets, par leur convexité et par leurs bornes. Le lobule postérieur se remarque sur la partie interne et antérieure de cette face, près le sillon qui sépare les deux lobes du cervelet. La partie antérieure de ce lobulé, légèrement concave, correspond à la face postérieure de la queue de la partie de la queue de la correspond à la face postérieure de la queue de la correspond à la face postérieure de la queue de la correspond à la face postérieure de la queue de la moëlle alongée; et se termine par un sommet arrondi qui contribue à la formation du quatrième ventricule. Le lobule moyen est trèspetit : il est situé immédiatement au-devant du lobule postérieur, au-dessous de la cuisse de la moëlle alongée, entre le nerf de la luitième paire et celui de la septième. Le lobule antérieur, oblong de devant en arrière et de dedans en dehors, est situé au-dessous de la partie antérieure de la cuisse de la moëlle alongée. Il est séparé du reste de la face inférieure des lobes du cervelet, par un sillon au fond duquel on voit la substance médullaire de cet organe.

Le bord postérieur du cervelet est convexe. On remarque à sa partie moyenne l'extrémité postérieure du sillon qui sépare les deux lobes

de ce viscère.

Le bord antérieur s'étend depuis la base de l'apophyse pierreuse d'un côté, jusqu'à celle du côté opposé. Ses parties latérales, obliques de derrière en devant et de dehors en dedans, correspondent à la portion de la circonférence de la tente, qui s'attache au bord supérieur des rochers Sa partie moyenne présente une échancrure qui embrasse les tubercules quadrijumeaux, les prolongemens médullaires qui montent du cervelet à ces tubercules, et ceux que l'on nomme cuisses de la moëlle alongée. C'est

de cette partie moyenne, au-dessous de l'échancrure dont il vient d'être parlé, que sortent ces

prolongemens médullaires.

La surface du cervelet présente un grand nombre de circonvolutions, séparées par des sillons qui pénètrent fort profondément dans l'épaisseur de cet organe, mais qui ont une disposition et un arrangement tout-à-fait différens de ceux du cerveau. Ces sillons très-rapprochés les uns des autres et presque par-tout parallèles entre eux, font paroître le cervelet comme découpé par lames de peu d'épaisseur. Sur la face supérieure de cet organe, ils décrivent des courbes dont la convexité est en arrière, et la concavité en avant. Les sillons de la face inférieure, irrégulièrement semi-circulaires, ne sont pas parallèles, et se coupent en plusieurs points. Parmi ces sillons on en aperçoit le plus souvent quelques uns qui pénètrent plus profondément que les autres. Ceux de la partie postérieure du cervelet ne sont pas parallèles entre eux : ils se coupent en formant des angles très-aigus. Sur les lobules, ils ont une marche qui leur est particulière.

L'arachnoide passe sur les sillons du cervelet, et se porte d'une circonvolution à l'autre. La pie-mère forme des replis qui s'enfoncent dans chacun de ces sillons, et qui soutiennent les vaisseaux qui s'introduisent dans la substance de ce viscère. Les parois des sillons ou anfractuosités du cervelet, au lieu d'être lisses, comme celles des anfractuosités du cerveau, présentent un grand nombre de sillons qui suivent la longueur de ces parois, et qui ne pénètrent guères qu'à une ligne de profondeur. La pie-mère s'enfonce aussi dans ces petits sillons et en tapisse les parois. Cette disposition donne à la surface du cervelet, et à la piemère qui la recouvre, une étendue très-considérable.

Le cervelet est formé, comme le cerveau, d'un mélange de substance grise et de substance blanche. La première en occupe l'extérieur et couvre la surface de toutes les circonvolutions et de tous les sillons dont il a été parlé; la seconde est située à l'intérieur. Leur proportion est telle que la substance grise est plus abondante que la substance blanche. Cette dernière forme au milieu de chaque lobe du cervelet un noyau ou centre médullaire qui est uni à celui du côté opposé, par une espèce de lame médullaire transversale, que l'on aperçoit lorsqu'on coupe le cervelet horizontalement à peu de profondeur.

Le centre ou noyau médullaire de chaque lobe du cervelet envoie dans l'épaisseur de toutes les couches de ce viscère des lames minces qui sont recouvertes par la substance grise. Cette disposition des deux substances du cervelet fait que si l'on coupe cette partie de l'organe cérébral par tranches à-peu-près parallèles à la base du cerveau, on aperçoit des lames blanches, courbes, concentriques, entremêlées de lames grises; mais lorsqu'on coupe l'un des lobes du cervelet du haut en bas, la substance médullaire représente des espèces de branchages dépouillés de feuilles, dispersées dans l'épaisseur de la substance grise. C'est ce que l'on nomme l'arbre de vie.

Outre les lames minces que le centre médullaire de chaque lobe du cervelet envoie dans l'épaisseur des différentes couches, comme il

vient d'être dit, le centre ou noyau médullaire fournit trois prolongemens ou colonnes médullaires continus par leurs bords voisins, mais très-distincts par leur terminaison et par des sillons qu'on remarque sur leur partie externe. Ces prolongemens peuvent être distingués en supérieurs, en moyens et en inférieurs.

Les prolongemens supérieurs ont été noinmés par Petit de Namur, et depuis par Haller, processus à cerebello ad testes. Ils montent en devant et en dedans, couverts par l'éminence vermiculaire supérieure, et vont se confondre avec la partie inférieure des tubercules

quadrijumeaux.

L'intervalle que ces deux colonnes médullaires laissent entre elles, plus large inférieurement que supérieurement, et dont la figure ressemble en quelque sorte à un triangle qui auroit son sommet tronqué, est rempli par une lame médullaire tirant un peu sur le gris, et fort mince, que l'on nomme la valvule de Vieussens, ou lame médullaire moyenne du cervelet. Cette lame est plus large dans sa partie inférieure, que dans la supérieure. Pour s'en former une idée exacte, il faut y considérer une face postérieure, une face antérieure, deux bords latéraux, un bord supérieur et un bord inférieur. La face postérieure, légèrement inclinée en haut, est recouverte de plusieurs petits rubans de substance grisâtre, dont la direction est horizontale: ils répondent aux sillons de l'appendice vermiculaire supérieure dont il faut lever le sommet pour les apercevoir. La face antérieure, légèrement inclinée en bas, est contiguë à la face postérieure de la queue de la moëlle alongée, et à l'éminence vermiculaire inférieure: elle fait partie du quatrième ventricule. Les bords latéraux sont unis avec la partie interne des colonnes médullaires supérieures du cervelet. Le bord supérieur est continu avec la partie inférieure des tubercules quadrijumeaux. Le bord inférieur est confondu avec la lame blanche qui unit le centre médullaire du lobe droit du cervelet, avec celui du lobe ganche.

Les colonnes médullaires moyennes du cervelet, presque semblables aux supérieurs, prontent un peu en devant et en dedans, et vont se confondre avec les parties latérales et posté-

rieures de la queue de la moëlle alongée.

Les colonnes médullaires inférieures, plus considérables que les précédentes, sont commes sous le nom de cuisses de la moëlle alongée; nous en parlerons à l'occasion de cette dernière partie.

# De la Moëlle alongée.

Nous comprenons sous le nom de moëlle alongée toutes les parties blanches ou médullaires qui se voient à la base du cerveau, lorsqu'on a renversé cet organe, et qu'on a enlevé la pie-mère et les artères vertébrales et carotides. Ces parties sont les cuisses du cerveau ou bras de la moëlle alongée, les tubercules mamillaires, la protubérance annulaire ou pont de Varoli, les cuisses de la moëlle alongée, et la queue ou tige de cette même moëlle alongée.

Les cuisses du cerveau ou les bras de la moëlle alongée, sont deux grosses colonnes médullaires couchées presque horizontalement sous la base du cerveau, et qui s'étendent de la

partie movenne et antérieure de ses hémisphères, à la partie antérieure de la protubérance annulaire. Ces colonnes sont plus grosses et plus écartées l'une de l'autre antérieurement que postérieurement. Leur partie supérieure est confondue avec les couches des nerfs optiques et des corps cannelés. Leur partie inférieure, libre, arrondie et légèrement aplatie, est marquée par des sillons qui en suivent la longueur. Du côté interne, ces colonnes sont unies autérieurement aux éminences mamillaires : postérieurement dans l'angle qui résulte de leur rapprochement, à la partie antérieure de la protubérance annulaire, on trouve une substance d'un blanc mat, qui s'étend de l'une à l'autre, et qui sert en partie de base au troisième ventricule. Cette substance est percée d'un grand nombre de trous qui donnent passage à des vaisseaux artériels : elle est comme surajoutée aux bords internes des cuisses du cerveau; mais elle n'est point fibreuse comme la substance de ces péduncules; et en général elle n'offre à l'œil, ni la même couleur, ni le même tissu que cette dernière. La partie de ce bord, qui est immédiatement au-dessous de cette substance, donne naissance au nerf de la troisième paire. Le bord externe des cuisses du cerveau correspond au lobe moyen de cet organe, et au nerf optique qui en recoit un prolongement. Leur extrémité antérieure est confondue avec la partie antérieure et inférieure des corps cannelés. Leur extrémité postérieure se confond avec la partie antérieure de la protubérance annulaire.

Les cuisses du cerveau sont composées d'une substance blanche et fibreuse, qui est

une continuation de celle des hémisphères de

cet organe.

Les éminences mamillaires sont deux petits tubercules médullaires, situés entre les cuisses du cerveau, derrière la tige pituitaire et le concours des nerfs optiques, au-dévant de la protubérance annulaire. Ces éminences sont arrondies, et assez semblables à un gros pois. Leur partie inférieure est libre et couverte par la piemère. Leur partie supérieure se continue avec les deux cordons médullaires qui forment le pilier antérieur de la voûte, ce qui les a sait nommer par Santorini, les oignons, ou bulbes des piliers antérieurs de la voûte : elle se continue aussi avec la bandelette semi-circulaire et le tractus médullaire qui forme le péduncule de la glande pinéale. La partie antérieure de ces éminences est unie à la substance grise qui forme la base de l'infundibulum. Leur partie postérieure est libre inférieurement; supérieurement, elle est unie à la substance d'un blanc mat qui remplit l'angle de rapprochement des cuisses du cerveau. Les éminences mamillaires sont unies entr'elles supérieurement par leur côté interne; inférieurement, elles sont distinctes et séparées. Leur côté externe est confondu supérieurement avec le bord interne des cuisses du cerveau: inférieurement, il en est séparé par un sillon qui quelquefois est à peine sensible. Ces éminences sont blanches en dehors, et cendrées en dedans : les piliers antérieurs de la voûte qui sont blancs y aboutissent, comme il a été dit plus haut, et se confondent avec la substance de même nature qui forme l'écorce de ces éminences.

La protubérance annulaire a été nommée aussi

le pont de Varoli, parce que Varoli, Anatomiste italien, l'a comparée à un pont sous lequel quatre bras de rivière viendroient se réunir : c'est un corps médullaire situé entre le cerveau et le cervelet. Cette protubérance est en quelque sorte demi-sphérique, cependant un peu plus étendue de devant en arrière, que transversalement. On y considère une face inférieure, une face supérieure, un bord antérieur, un bord postérieur, et deux bords latéraux.

La face supérieure est inclinée en arrière. Sa partie moyenne correspond en devant au fond du troisième ventricule, et en arrière à l'aqueduc de Sylvius. Ses parties latérales sont confondnes avec les couches des nerfs optiques et

les tubercules quadrijumeaux.

La face inférieure, inclinée en devant, est convexe et correspond à la gouttière basilaire de l'occipital. On remarque à sa partie moyenne un enfoncement longitudinal peu profond, mais assez large, qui loge l'artère basilaire. Ses côtés présentent un grand nombre de petits sillons dont la direction est transversale, et qui logent des rameaux artériels.

Le bord antérieur est un peu tourné en haut. Il est confondu avec les cuisses du cerveau. Entre ces péduncules et la partie moyenne de ce bord est une excavation que Vicq-d'Azyr appelle la fosse des nerss oculo-musculaires. A la partie postérienre de cette sosse, immédiatement au-devant de la protubérance annulaire, est un enfoncement, anquel le même Anatomiste a donné le nom de trou borgne antérieur.

Le bord postérieur est incliné en bas. Sa partie moyenne donne naissance à la queue de la moëlle alongée. Ses parties latérales sont confondues avec les jambes du cervelet.

Les bords latéraux sont arrondis, et n'offrent

d'ailleurs rien de remarquable.

La protubérance annulaire est formé par le concours des bras et des cuisses de la moëlle alongée. Ces quatre prolongemens ressemblent assez bien à une croix de Saint-André, dont la protubérance fait la partie moyenne. Cette protubérance est composée de substance médulaire fibreuse, mêlée intérieurement de stries grisâtres ou cendrées. La substance des bras de la moëlle alongée se confond et s'entre-croise tellement dans cette protubérance, avec celles des péduncules du cervelet, qu'il est impossible d'en démêler l'intrication.

Les péduncules du cervelet, ou les cuisses de la moëlle alongée, sont deux grosses productions ou prolongemens médullaires, qui sortent de la partie moyenne, inférieure et antérieure des lobes du cervelet, et vont se rendre à la protubérance annulaire. Ces prolongemens sont écartés en arrière, en dehors et en bas, et se rapprochent en devant, en dedans et en haut. Leur partie supérieure est confondue avec les prolongemens moyens de la substance médullaire du cervelet. Leur partie inférieure est arrondie, libre en devant, et converte en arrière par les circonvolutions de la partie antérieure et inférieure du cervelet. Leur extrémité postérieure, tournée en bas et en dehors, se continue avec la substance médullaire des lobes du cervelet. Leur extrémité antérieure, tournée en haut et en dedans, se confond avec la partie postérieure, inférieure et latérale de la protubérance annulaire. Les cuisses de la moëlle alongée sont

entièrement blanches: leur substance est un prolongement de la substance médullaire des lobes du cervelet, qui se confond dans la protubérance annulaire avec celle du cerveau.

La tige ou queue de la moëlle alongée est un prolongement médullaire, qui s'étend depuis la partie supérieure de la protubérance annulaire, jusqu'au grand trou occipital, où elle prendle nom de moëlle de l'épine. Sa figure est assez ressemblante à celle d'une pyramide quadrangulaire, dont la base est tournée en haut, et le sommet en bas. On y considère une face antérieure, une face postérieure, deux faces

latérales, une base et un sommet.

La face antérieure, un peu inclinée en bas, est logée dans la partie inférieure de la gouttière basilaire de l'occipital. On remarque à sa partie moyenne un sillon longitudinal assez profond, qui la partage en deux parties égales, et la fait paroître composée de deux gros cordons médullaires adossés l'un à l'autre. En écartant les côtés de ce sillon, on y voit des filets. qui paroissent s'entre - croiser et passer obliquement d'un côté à l'autre. François Petit, de l'Académie des Sciences, a cru que ces silets donnoient naissance aux ners, et il a conclu de leur disposition, que ceux de ces organes, qui vont se distribuer à la partie droite du corps, naissent de la partie gauche du cerveau et réciproquement. Les faits pathologiques et les expériences faites sur les animaux vivans, montrent que les choses se passent ainsi; mais l'entre - croisement des fibres de la moëlle alongée ne peut être démontré en aucune manière, et n'est rien moins que prouvé par l'Anatomie. Au côté externe du

sillon dont on vient de parler, est une éminence oblonguequ'on nomme olivaire; cette éminence est séparée d'une autre un peu moins longue, située plus en dehors, connue sous le nom de pyramidale, par un sillon longitudinal peu profond, qui donne naissance au nerf de la neu-

vième paire.

La face postérieure est un peu inclinée en haut. On remarque à sa partie moyenne un sillon longitudinal qui correspond à celui de la face antérieure, mais qui a moins de profondeur. En écartant ce sillon, on y trouve des fibres médullaires transversales, semblables à celles dont on a parlé à l'occasion du sillon de la face antérieure. Les bords de ce sillon sont élevés, arrondis, et forment deux saillies oblongues qui correspondent aux éminences olivaires. Cette face est lisse, et forme la paroi antérieure du quatrième ventricule: elle est couverte en partie par l'extrémité du lobule postérieur de la face inférieure du cervelet, et par l'éminence vermiculaire inférieure.

Les faces latérales de la queue de la moëlle alongée, présentent un enfoncement longitudinal superficiel, de la partie supérieure duquel le nerf de la huitième paire tire son ori-

gine.

La base de la queue de la moëlle alongée, tournée en haut et un peu en devant, est continue avec la partie moyenne du bord postérieur de la protubérance annulaire. En arrière on ne voit aucune ligne de démarcation entre ces deux parties; mais en devant elles sont séparées, par un sillon transversal, d'où naissent les nerfs de la sixième paire. Dans l'endroit où ce sillon coupe à angle droit celui de la partie moyenne

de la face antérieure de la queue de la moëlle alongée, on remarque un eufoncement auquel Vicq-d'Azyr a donné le nom de tron borgne postérieur.

Le sommet de la queue de la moëlle alongée, tourné en bas et un peu en arrière, se continue

avec la moëlle de l'epine.

La queue de la moëile alongée est formée de substance médullaire, mêlée intérieurement

d'un peu de substance grise.

La face postérieure de la queue de la moëlle alongée, les prolongemens médullaires du cervelet, la partie antérieure de l'éminence vermiculaire inférieure et la valvule de Vieussens, forment les parois d'une cavité qu'on appetle le quatrième ventricule, ou calamus scriptorius. La figure rhomboïdale de ce ventricule permet d'y considérer une face antérieure, une face postérieure, et quatre angles, un supérieur, un inférieur et deux latéraux.

La face antérieure est un peu inclinée en haut; sa partie moyenne présente un sillon long tudinal, dont la partie inférieure ressemble assez bien au bec d'une plume à écrire. Sur les côtés de cette partie inférieure, on remarque quelques fibres médullaires, obliques de bas en haut et de dedans en dehors, dont les unes se continuent avec la portion molle de la septième paire de nerfs, et les autres s'étendent à droite et à gauche vers les lobes du cervelet. Cette face est formée par la partie postérieure de la queue de la moëlle alongée.

La face postérieure, un peu inclinée en bas, est formée par la valvule de Vieussens, par les prolongemens médullaires supérieurs du cervelet, et par l'éminence vermiculaire

inférieure.

L'angle supérieur présente l'orifice inférieur de l'aqueduc de Sylvius, au moyen duquel le troisième ventricule communique avec le quatrième.

L'angle inférieur présente une espèce de culde-sac formé par l'adhérence de la partie inférieure et postérieure de la queue de la moëlle alongée avec les lobes du cervelet. Quelquefois cependant le quatrième ventricule se continue derrière la moëlle de l'épine, sous la forme d'un canal alongé, dans lequel on trouve une sérosité jaunâtre; mais cette disposition n'est pas encore prouvée par un assez grand nombre de faits, pour qu'on puisse la regarder comme constante, ainsi que l'ont fait plusieurs Anatomistes.

Les angles latéraux sont obtus et n'offrent

rien de remarquable.

Les parois du quatrième ventricule sont tapissées, comme celles des autres ventricules du cerveau, par une membrane extrêmement fine qui est une continuation de la pie-mère; elles sont contiguës l'une à l'autre et lubréfiées par une vapeur lymphatique qui s'exhale de leur surface.

Le cerveau, le cervelet et la moëlle alongée donnent naissance à neuf paires de nerfs dont l'origine et la distribution particulière ont été

exposées dans la Névrologie.

Le cerveau est de tous les organes celui qui reçoit le plus d'artères relativement à son volume. Ces artères, qui ont été décrites dans l'Angiologie, sous le nom de carotides internes et de vertébrales, ont leurs troncs placés sous la base de l'organe cérébral. Leurs principales branches sont logées dans les sillons qui séparent les différentes parties de la masse cérébrale. Les rameaux que ces branches fournissent, après avoir rampé sur la surface du cervau, s'enfoncent dans ses anfractuosités et s'y divisent à l'infini, en sorte que la propre substance de ce viscère n'en reçoit que des ramifications extrêmement fines.

Les veines qui correspondent à ces artères naissent des différentes parties du cerveau, du cervelet et de la moëlle alongée, et se réunissent pour former des troncs assez gros dépourvus de valvules, et dont les tuniques ont peu d'épaisseur. Ces troncs veineux rampent sur la surface du cerveau, particulièrement à sa partie supérieure, et vont s'ouvrir dans les sinus de la dure-mère. Les plus gros et les plus nombreux sont ceux qui se rendent dans le sinus longitudinal supérieur.

## De la Moëlle de l'épine.

La moëlle de l'épine est un prolongement médullaire renfermé dans le canal vertébral, et qui s'étend depuis la fin de la moëlle alongée dont elle est la continuation, jusqu'au bas de la première vertèbre des lombes. La moëlle de l'épine n'est pas seulement protégée par le canal vertébral et par les parties molles qui le recouvrent; elle est encore entourée de trois membranes qui sont une continuation des enveloppes du cerveau.

La première de ces membranes est la duremère; l'enveloppe qu'elle fournit à la moëlle de l'épine, se présente sous la forme d'un tuyau qui s'étend depuis le grand trou occipital jusqu'à la partie inférieure du sacrum. Ce tuyau n'a pas la même largeur partout : à la partie supérieure du cou, il est fort large et aplati de devant en arrière; il se rétrécit à la partie moyenne de cette région, pour s'élargir de mouveau à sa partie inférieure. Ensuite il se resserre jusque vers la partie inférieure du dos, où sa largeur augmente, ainsi qu'à la partie supérieure des lombes; après quoi il se rétrécit jusqu'à la partie inférieure du sacrum où il se termine en pointe. Dans certains sujets, sa largeur diminue depuis le grand trou de l'occipital, jusqu'à la quatrième vertèbre du dos; ensuite elle augmente jusqu'au sacrum, où il se rétrécit de nouveau. On considère à ce tuyau membraneux une face externe, une face interne, une extrémité supérieure, et une extrémité inférieure.

La face externe correspond aux parois du canal vertébral : elle est fortement unie dans sa partie supérieure aux ligamens qui vont de la circonférence du grand trou de l'occipital à l'arc postérieur de la première vertèbre du cou et à la face postérieure du corps de la seconde : dans le reste de son étendue antérieurement et postérieurement, elle ne tient aux parois du canal vertébral et aux ligamens qui les tapissent, que par une substance celluleuse et graisseuse très-molle et très-lâche : sur les côtés, elle est fixée dans l'intervalle de chaque vertèbre, par l'espèce d'entonnoir que la lame externe de la dure-mère forme en se prolongeant sur les ganglions des nerfs que la moëlle de l'épine fournit, et sur le commencement de ces nerfs.

La face interne est lisse, contiguë à l'arach-

noide, et lubrésiée par une vapeur sérense. L'extrémité supérieure est continue à la duremère qui tapisse le crâne : elle est sortement unie à la circonférence du grand tron occipital.

L'extrémité inférieure représente le sommet d'un cône, et forme un cul-de-sac : il s'en détache un grand nombre de filets celluleux qui l'unissent au périoste dont est tapissée la partie

inférieure du canal sacré.

La dure-mère qui enveloppe la moëlle de l'épine, est plus forte que celle qui tapisse la cavité du crâne: elle est composée de deux lames étroitement collées ensemble. La lame interne est percée latéralement, pour le passage des filets nerveux qui forment les nerfs vertébraux. La lame externe se prolonge sur les ganglions et sur le commencement de ces nerfs, et leur sert de gaîne. Ses fibres sont pour la plupart longitudinales. Elle reçoit ses artères des vertébrales, des intercostales, des lombaires et des sacrées latérales. Ses veines s'ouvrent dans des sinus particuliers qu'on nomme vertébraux.

Ces sinus ressemblent beaucoup plus à des veines qu'aux sinus de la dure-mère; ils se distinguent en longitudinaux et en transverses. Les premiers, au nombre de deux, sont situés sur les parties latérales et antérieures du canal vertébral, derrière le corps des vertèbres. Ils s'étendent depuis le grand trou occipital jusqu'à la partie inférieure de l'os sacrum. Leur calibre est considérable : ils communiquent ensemble par le moyen des transverses. Ceux ci sont situés entre le ligament vertébral commun postérieur et le milieu de la hauteur du corps des

vertèbres, dans l'épaisseur desquelles ils sont creusés. Le long du cou, ces sinus s'ouvrent dans des veines vertébrales; au dos, ils communiquent avec les intercostales; aux lombes, ils s'ouvrent dans les lombaires; et plus bas, dans

les veines sacrées.

La seconde enveloppe membraneuse de la moëlle de l'épine, est une production de l'arachnoide. Cette membrane est ici beaucoup plus distincte et plus séparée de la pie-mère que sur le cerveau. Son étendue n'est pas bornée à celle de la moëlle de l'épine : elle se prolonge sur la queue de cheval, et fournit une enveloppe à chacun des nerfs que cette moëlle produit. La face externe de l'arachnoïde est contiguë à la face interne de la dure-mère. Sa face interne est unie à la pie-mère par des filets celluleux extrêmement fins et déliés; de sorte qu'en 'soufflant par un petit trou fait à l'arachnoïde, le vent la soulève d'un bout à l'autre, comme une espèce de tuyau transparent. Cette membrane est excessivement mince, et sans aucune organisation apparente. Cependant, ses parties laterales sont un peu plus épaisses, plus fortes, d'une couleur resplendissante, en quelque sorte semblable à celle des tendons, et forment de chaque côté ce qu'on appelle le ligament dentelé. Ce ligament, moins large supérieurement qu'inférieurement, a été ainsi nommé, parce qu'il présente une suite de dentelures dont le nombre varie depuis vingt jusqu'à vingt-deux. Ces deutelures sont fixées à la face interne du tuyan formé par la duremère, entre le faisceau antérieur et le faisceau postérieur dont les nerfs vertébraux sont composés. La première de ces dentelures s'attache à la dure-mère qui couvre l'occipital, au-dessous de la sortie des nerfs de la neuvième paire. La dernière correspond ordinairement à la douzième vertèbre du dos. La figure de ces dentelures est, en général, triangulaire; mais elles varient beaucoup par rapport à leur longueur et à leur largeur. Il n'est pas rare d'en voir qui sont partagées en deux filets, lesquels s'attachent séparément à la dure-mère. Il est à observer que ces dentelures existent à peine dans le rapport naturel des parties, et qu'elles sont le résultat du tiraillement de l'arachnoïde,

lorsqu'on l'écarte de la dure-mère.

La pie-mère forme la troisième enveloppe de la moëlle de l'épine. La face externe de cette membrane correspond à l'arachnoïde, comme il a été dit plus haut. Sa face interne couvre immédiatement la moëlle de l'épine, et lui est unie par du tissu cellulaire, et par des vaisseaux sanguins qu'elle entraîne lorsqu'on l'enlève. Sur la face antérieure de la moëlle épinière, elle présente une ligne resplendissante qui s'ensonce dans le sillon longitudinal qu'on y remarque, et accompagne les vaisseaux qui vont se distribuer à la substance cendrée qu'on remarque dans l'épaisseur de la moëlle de l'épine. Lorsque la pie-mère est arrivée à l'extrémité de cette moëlle, elle dégénère en une espèce de ligament assez mince, cylindrique, qui renferme l'artère spinale antérieure. Ce prolongement, semblable en quelque sorte à un nerf, descend au milieu de ceux dont l'assemblage forme la queue de cheval, perce la dure-mère au bas de l'os sacrum, et va s'implanter à la face postérieure du coccix. La structure de la pie-mère qui enveloppe la moëlle de l'épine,

est la même que celle de la pie-mère qui recouvre le cerveau.

La grosseur de la moëlle de l'épine, proportionnee, en général, au diamètre du canal osseux qui la renferme, varie dans différens points de son étendue: elle est fort considérable vis-à-vis la première vertèbre du cou; ensuite elle diminue jusqu'à la quatrième; puis elle augmente, jusqu'à la première vertèbre du dos: on la voit ensuite diminuer jusqu'à la neuvième vertèbre dorsale; puis augmenter jusqu'au bord supérieur de la première vertèbre des lombes, où elle se rétrécit de nouveau pour former une pointe alongée en manière de fuseau, de laquelle part le prolongement de la pie-mère dont on a parlé plus haut.

La moëlle de l'épine est de forme à-peu-près cylindrique, légèrement aplatie de devant en arrière, mais moins dans la région dorsale que par-tout ailleurs. Elle affecte les mêmes courbures que le canal vertébral; en sorte qu'elle est recourbée en arrière, au cou; en devant, à la partie moyenne du dos, et en arrière, à la partie inférieure de cette région et au commencement des lombes. On considère dans la moëlle de l'épine, une face antérieure, une face postérieure, deux faces latérales, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

Les faces antérieure et postérieure présentent chacune un sillon longitudinal : ces sillons sont une suite de ceux qu'on remarque sur les faces antérieure et postérieure de la queue de la moëlle alongée, et font paroître la moëlle de l'épine comme formée de deux cordons médullaires adoss és l'un à l'autre. Celui de la face antérieure

est beaucoup plus marqué que celui de la face

postérieure.

Les faces latérales, un peu moins aplaties que les précédentes, donnent naissance aux faisceaux de filets dont la réunion forme les nerfs vertébraux.

L'extrémité supérieure de la moëlle de l'épine est continue avec la queue de la moëlle alongée, sans qu'on puisse distinguer entre ces parties aucune ligne de séparation.

L'extrémité inférieure forme une pointe alongée en manière de fuseau, au milieu du faisceau de nerfs dont l'assemblage constitue la queue

de cheval.

La moëlle de l'épine est beaucoup plus molle que le cerveau, et se convertit promptement, après la mort, en une espèce de bouillie qui s'échappe facilement, lorsque l'enveloppe plus solide qui la renferme est entamée. Elle est presqu'entièrement composée de substance médullaire; cependant on remarque dans son intérieur un peu de substance grisâtre, disposée de manière que si l'on coupe en travers la moëlle de l'épine, elle représente une espèce de fer àcheval ou de croissant, dont la convexité est tournée en devant, et les extrémités en arrière.

Les vaisseaux de la moëlle de l'épine viennent des artères spinales antérieure et postérieure; elle en reçoit aussi des vertébrales au cou, des dorsales au dos, et des lombaires aux lombes. Cette moëlle donne naissance à trente-une paires de nerfs, dont l'origine, le trajet et la distribution particulière ont été exposes dans la Névrologie. En outre, elle fournit les nerfs spinaux

ou accessoires de Willis.

Le cerveau est l'organe principal du sentiment

et du mouvement. Il communique ses influences à toutes les parties du corps, et reçoit celles que ces mêmes parties exercent sur lui, par le moyen des nerfs auxquels il donne naissance; mais l'on ignore entièrement le mécanisme de son action. Peut-être est-il, comme on le dit, un organe secrétoire dans lequel se sépare un fluide très-subtil, d'où dépendent le sentiment et le mouvement. Les raisons de la disposition de ses parties ne sont point encore connues; et lorsqu'on veut déterminer l'utilité des tubercules, des cavités, des cannelures, etc., les difficultés se présentent de toutes parts. Peutêtre, avec le temps, des expériences sur les animaux, des observations réfléchies sur les vices organiques du cerveau et sur ses maladies, nous conduiront à la connaissance du mécanisme des fonctions de cet organe, et des usages particuliers de ses différentes parties.

#### DES YEUX.

Les yeux sont les organes de la vue. Leur nombre est de deux. Placés dans les fosses orbitaires, ils sont protégés, non-seulement par les parois de ces cavités osseuses, mais encore par d'autres parties molles, dont quelques-unes secrètent une humeur nécessaire à leur conservation. Haller a désigné sous le nom de tutamina oculi, cet ensemble de parties accessoires à l'organe de la vue, et que composent les sourcils, les paupières et les voies lacrymales.

### Des Sourcils.

Les sourcils sont deux éminences arquées, recouvertes de poils, placées à la partie inférieure du front, au-dessus de la paupière supérieure, et qui s'étendent depuis les côtés de la racine du nez jusqu'aux tempes. Leur longueur, leur largeur et leur épaisseur offrent un grand nombre de différences, suivant les divers individus; on observe qu'ils sont plus marqués chez les vieillards, que sur les sujets moins avancés en âge. Les sourcils naissent des parties latérales de la racine du nez, par une extrémité que l'on appelle tête du sourcil, et qui est plus ou moins distante de celle du côté opposé. Tantôt un intervalle d'un demi-pouce environ les sépare; assez souvent ils se touchent et se trouvent réunis au-dessus de la racine du nez. Delà ils montent en dehors, puis descendent un peu, et décrivent ainsi une légère courbure dont la convexité est tournée en haut: enfin, ils se terminent près de la tempe par une extrémité pointue, que l'on nomme queue du sourcil.

Des os, des ligamens, des muscles, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et des nerfs entrent dans la composition des sourcils: en outre, ils sont recouverts par une portion de peau dans laquelle leurs poils sont implantés. L'arcade surcillaire du coronal forme une partie essentielle du sourcil, dont la saillie est toujours proportionnée à celle de cette arcade. Le ligament qui convertit en trou l'échancrure surcillaire, doit être aussi compté au nombre des parties qui entrent dans la composition du

sourcil. Lorsqu'au lieu d'échancrure, l'arcade orbitaire est percé d'un véritable trou, ce ligament n'existe pas: au reste, lorsqu'il existe, ses deux extrémités s'attachent aux deux côtés de l'échancrure. Le muscle orbiculaire des paupières et l'occipito - frontal envoient dans l'épaisseur des sourcils plusieurs fibres, qui s'entrelacent tellement avec celles du surcilier, qu'il est assez difficile d'en démêler l'intrication: ce dernier muscle, comme son nom l'indique, appartient plus spécialement au sourcil. Il s'attache à l'extrémite interne de l'arcade surcillaire, et de là se porte en dehors, en devenant plus mince, jusques vers la partie moyenne de l'arcade orbitaire du coronal où il se termine.

L'artère surcillaire, la frontale, des branches de l'ophtalmique, et même la branche antérieure de la temporale superficielle, envoient de nombreux rameaux dans l'épaisseur des sourcils. Ils sont accompagnés par des veines qui portent le même nom, et suivent la même

distribution.

Le rameau frontal du nerf ophtalmique de Willis, en montant derrière le sourcil, lui envoie plusieurs filets: il en reçoit encore du rameau lacrymal, du même nerf et de la portion dure de la septième paire. La peau des sourcils ne paroît pas beaucoup plus épaisse que celle du front; elle est intimement unie aux fibres musculaires.

Les poils dont les sourcils sont recouverts, varient beaucoup, par rapport à leur longueur et à leur couleur. Ils sont plus nombreux et plus longs du côté du nez que du côté de la tempe. Leur couleur est le plus souvent la même

que celle des cheveux ; cependant elle en diffère quelquefois. Cespoils sont couchés obliquement, de manière que leur racine est tournée vers le

nez, et la pointe vers la tempe,

Les sourcils sont doués d'une sensibilité assez vive, et susceptibles de mouvemens très-variés. Le muscle occipito-frontal les élève et les écarte de la paupière superieure. Le seul poids de cette paupière suffit pour déterminer leur descente, quand l'action de ce muscle cesse; mais si l'orbiculaire des paupières se contracte, ils sont sortement abaissés. Les surciliers les portent en dedans et en devant, en fronçant la peau du front en long. Les mouvemens des sourcils ne contribuent pas moins que ceux des yeux et des nutres parties du visage à exprimer les passions de l'ame.

Lorsque nous regardons un objet éloigné ou peu éclairé, nous élevons les sourcils; nous les abaissons au contraire quand l'objet est trèsrapproché, qu'il est fortement éclairé, ou que la sensibilité de l'œil est trop grande. Ces mouvemens, que nous exécutors par une sorte d'instinct machinal, rendent les sourcils propres à écarter les rayons lumineux, et à préserver l'œil de l'impression d'une lumière trop vive. Outre cet usage des sourcils relatifs à la vision, ils donnent de la grace au visage, et empêchent que la sueur qui coule du front ne tombe sur les paupières et ne s'introduise entre elles.

## Des Paupières.

Les paupières sont deux espèces de voiles mobiles, placés sur la partie antérieure du globo de l'œil. On les distingue en supérieure et en inférieure.

La paupière supérieure, plus large et plus mobile que l'inférieure, descend un peu audessous du diamètre transversal de l'œil. On considère dans chaque paupière une face antérieure, une face postérieure, un bord adhérent, un bord libre, et deux extrémités, une

interne, et l'autre externe.

La face antérieure, convexe, présente des rides transversales, plus nombreuses et plus marquées à la paupière supérieure qu'à l'inférieure, et qui paroissent plus à un âge avancé que dans la première jeunesse. Ces rides sont courbes: à la paupière supérieure, leur convexité est tournée en haut, et à l'inférieure, en bas.

La face postérieure des paupières est lisse, concave, contiguë à la partie antérieure du globe de l'œil, et toujours mouillée par l'hu-

meur lacrymale.

Le bord adhérent de la paupière supérieure est tourné en haut, et continu avec le sourcil. Celui de l'inférieure est tourné en bas, et se continue avec la joue. Des enfoncemens plus ou moins profonds, suivant les sujets, distinguent

les paupières des joues et des sourcils.

Le bord libre de la paupière supérieure est tourné en bas, et celui de l'inférieure en haut. Ce bord est droit, et arrondi dans l'étendue de deux ou trois lignes du côté du nez, où il correspond à la caroncule lacrymale. Dans le reste de son étendue qui correspond au globe de l'œil, il est légèrement concave, et présente une épaisseur assez grande, qui diminue du côté de la tempe. Il est légèrement arrondi, sur-tout vers

le globe de l'œil; de manière que quand les bords libres des paupières se touchent, il reste entre eux et ce globe une espèce de canal triangulaire assez large du côté du nez, et qui se termine en pointe du côté de la tempe. A l'endroit où la portion droite et la portion courbe du bord libre des paupières se réunissent, on remarque un petit tubercule sur lequel est creusé le point lacrymal.

Les extrémités des paupières se joignent ensemble en formant deux angles, dont celui qui est du côté du nez est un peu arrondi, et se nomme interne ou grand angle; et celui qui est du côté de la tempe est très-aigu, et s'appelle

angle externe ou petit angle.

Les paupières sont formées de cartilages, de ligamens, de muscles, d'artères et de veines sanguines, de vaisseaux lymphatiques, de ners,

de glandes, de membranes et de poils.

On trouve dans l'épaisseur du bord libre de chaque paupière, une lame cartilagineuse que l'on nomme cartilage tarse. Ces cartilages sont un peu moins longs que les paupières. Celui de la supérieure a environ six lignes de largeur, et celui de l'inférieure n'a qu'environ deux lignes. Ils sont plus larges à leur partie moyenne qu'à leurs extrémités, et en quelque sorte demi circulaires. On considère dans chaque cartilage tarse, une face antérieure, une face postérieure, un bord adhérent, un bord libre ou ciliaire, et deux extrémités, une interne et une externe. La face antérieure, convexe, est recouverte par le muscle orbiculaire des paupières. La face postérieure, concave, est tapissée par la conjonctive : elle présente des lignes jaunâtres, dont nous parlerons par

la suite. Le bord adhérent, mince, convexe dans le cartilage tarse supérieur, et presque droit dans l'inférieur, tient au ligament palpébral. Le bord libre ou ciliaire est assez épais, arrondi et recouvert par la conjonctive. L'extrémité externe est mince et pointue, l'interne est plus épaisse et arrondie.

Les cartilages tarses sont minces et flexibles. Leur couleur est jaunâtre. Ils ont pour usage de tenir les paupières étendues au-devant des yeux, et de les empêcher de se plisser, suivant leur

largeur, lorsqu'elles se meuvent.

Les ligamens des paupières sont des productions membraneuses et celluleuses qui s'étendent depuis le contour de l'orbite jusqu'aux cartilages tarses. Le ligament de la paupière supérieure est placé entre le muscle orbiculaire et le releveur de cette paupière : celui de l'inférieure se trouve entre le muscle orbiculaire et la conjonctive. Ces ligamens sont assez épais vers le contour de l'orbite, où ils semblent se confondre avec la lame externe de la portion de la dure-mère qui tapisse cette fosse; mais en s'éloignant de ce contour, leur épaisseur diminue, et avant d'arriver aux cartilages tarses, ils dégénèrent en tissu cellulaire. Ils sont percés en plusieurs endroits pour donner passage à des vaisseaux et à des nerfs.

Les muscles des paupières se distinguent en commun et en propre. Le premier est l'orbiculaire des paupières, muscle qui en occupe toute l'étendue, et qui, mince, ovalaire et fendu transversalement, s'étend du grand angle de l'œil à la partie antérieure de la tempe; le second se nomme releveur de la paupière

supérieure, et s'étend du sommet de l'orbite au bord supérieur du cartilage tarse de cette

paupière.

Les artères palpébrales viennent de l'optique, tantôt par un tronc commun, d'autres fois séparément: elles marchent de dedans en deliors, le long du bord adhérent du cartilage tarse de chaque paupière, et se terminent vers leur extréinité externe. Les paupières reçoivent aussi des rameaux de la labiale, de la sous-orbitaire, de la surcillaire et de la temporale superficielle. Les veines des paupières portent le même nom et suivent le même trajet que leurs artères. Les paupières ont un grand nombre de vaisseaux lymphatiques. Elles reçoivent beaucoup de filets nerveux venant de l'ophtalmique de Willis, du sous-orbitaire, et de la portion dure de la

septième paire.

Les glandes des paupières, connues sous le nom de glandes de Méibomius, sont de petits follicules ronds, logés dans des sillons creusés sur la face postérieure des cartilages tarses. Ces follicules sont rangés les uns au bout des autres, de manière qu'ils représentent des lignes jaunâtres dont la direction est en général perpendiculaire à la longueur des cartilages tarses. Ces lignes sont plus nombreuses à la paupière supérieure où l'on en compte de trente à quarante, qu'à la paupière inférieure où elles sont de vingt à trente. Leur longueur et leur largeur varient beaucoup : à la paupière supérieure, elles sont plus longues et moins larges qu'à l'inférieure. Celles qui correspondent à la partie moyenne des cartilages tarses, sont plus longues et moins larges, que celles qui se trouvent vers leurs extrémités; mais leur longueur ne diminue pas

toujours progressivement, et il n'est pas rare d'en voir d'assez courtes, placées entre d'autres beaucoup plus longues. Ces lignes sont parallèles, tantôt droites, tantôt flexueuses, et séparées par des intervalles plus grands à la paupière supérieure qu'à l'inférieure, et vers le bord adhérent des cartilages tarses, que vers leur bord libre. Il n'est pas rare de voir deux de ces lignes se réunir, et l'angle de leur union est tourné tantôt vers le bord libre ou ciliaire des cartilages tarses, et tantôt vers leur bord adhérent. Le nombre des follicules dont chacune de ces lignes est composée, n'est point connu. Leur forme est arrondie, et leur couleur jaunâtre. Ils communiquent les uns avec les autres, et ceux qui sont le plus près du bord libre des paupières, s'ouvrent sur la partie postérieure de ce bord par des ouvertures à peine visibles, qui forment une et quelquefois deux rangées. Ces follicules filtrent une humeur onctueuse, grasse et coulante pendant la vie, mais qui s'épaissit après la mort, et sort de leurs ouvertures sous la forme de vers, lorsqu'on les comprime. Cette humeur diminue les effets du frottement qui résulte du clignottement perpétuel des paupières, et empêche que l'humeur des larmes ne tombe sur la joue.

Les membranes des paupières sont la peau et la conjonctive. La peau des paupières est trèsmince et très-fine; le tissu cellulaire qui l'unit au muscle orbiculaire, est assez lâche, et ne

contient point de graisse.

La conjonctive est une membrane très-mince qui, après avoir tapissé la face postérieure des paupières, se réfléchit sur la face antérieure du globe de l'œil qu'elle recouvre en entier. Cette

4.

membrane paroît formée par la continuation des tégumens fort amincis. Elle présente deux faces, une externe et une interne. La face externe est lisse, et mouillée continuellement par l'humeur des larmes. La face interne est unie aux paupières et au globe de l'œil, par du tissu cellulaire. Ce tissu est très serré sur les cartilages tarses, sur la face postérieure desquels la conjonctive est fortement tendue; mais sur le reste des paupières et sur la face antérieure de l'œil, jusqu'à la circonférence de la cornée, ce tissu cellulaire est fort lâche : il devient si serré sur la cornée, dont la conjonctive forme la lame la plus antérieure, qu'on ne peut l'en séparer au moyen du scalpel. La conionctive est formée principalement du tissu cel-Iulaire. Elle est parsemée d'un grand nombre de vaisseaux sanguins, sur-tout à la face postérieure des paupières. Elle reçoit beaucoup de filets nerveux qui lui communiquent la grande sensibilité dont elle jouit. Cette membrane unit les paupières avec le globe de l'œil. La laxité de ses adhérences favorise les mouvemens de cet organe.

La conjonctive forme sur la partie interne de l'œil un repli semi-lunaire, en manière de croissant, semblable à la troisième paupière des oiseaux. Ce repli, plus grand lorsque l'œil est tourné du côté du nez, disparoît quand on tourne cet organe du côte de la tempe. Une de ses faces est tournée vers le globe de l'œil, et l'autre vers les paupières et la caroncule lacrymale. Son bord convexe est tourné en dedans, et son bord concave en dehors; une de ses extrémités est en haut, et l'autre en bas. L'usage de ce repli est difficile à déterminer, à moins

qu'on ne dise qu'il facilite le mouvement du

globe de l'œil en dehors.

Le bord libre des paupières est garni de poils qu'on nomme les cils. Ces poils forment deux, et quelquefois trois rangées. Ceux de la paupière supérieure sont plus nombreux et plus longs que ceux de la paupière inférieure. Ils sont aussi plus nombreux et plus longs vers le milieu du bord des paupières, que vers les extrémités, et il ne s'en trouve point sur la partie interne et droite de ce bord. Leur direction est telle, qu'à la paupière supérieure, ils sont courbés de bas en haut, au lieu qu'à l'inférieure, ils le sont de haut en bas. La couleur des cils est différente suivant les sujets. Ils sont implantés dans la peau, et tirent, comme les autres poils, leur nourriture d'une espèce d'oignon ou bulbe. Les cils modèrent l'impression de la lumière, lorsqu'elle est trop vive: ils servent aussi à empêcher que les ordures ou les insectes qui voltigent dans l'air, ne s'in-troduisent entre les paupières et le globe de l'œil.

La paupière inférieure est peu mobile; mais la supérieure est douée d'une mobilité très-grande. Elle est élevée et abaissée alternativement par l'action de son muscle releveur, et de l'orbiculaire. Ces mouvemens, qu'on nomme clignottemens, se succèdent plus ou moins rapidement, suivant la sensibilité de l'œil et la vivacité de la lumière.

Les paupières mettent le globe de l'œil à l'abri d'une lumière trop vive: elles étendent les larmes uniformément sur sa surface. En le couvrant tout-à-fait dans le temps du sommeil, elles empêchent qu'il ne soit desséché par le contact de l'air, ou blessé par les agens extérieurs.

### Des Voies lacrymales.

Les voies lacrymales comprennent la glande et la caroncule lacrymales, les points et les conduits lacrymaux, le sac lacrymal, et le canal nasal.

### De la Glande lacrymate.

Cette humeur limpide, connue sous le nom de larmes, qui mouille continuellement la surface antérieure du globe de l'œil et la face postérieure des paupières, n'est pas seulement fournie par les vaisseaux exhalans de la conjonctive. Sa source la plus abondante est la glande lacrymale. Cette glande, de l'espèce de celles que l'on nomme conglomérées, est située à la partie supérieure, antérieure et externe de l'orbite. Sa longueur est d'environ dix lignes, et sa largeur de quatre à cinq. Elle est partagée en quelque sorte en deux lobes, un interne et supérieur plus petit, et l'autre externe et inférieur plus grand. Sa forme aplatie permet d'y considérer deux faces, une supérieure et externe, et l'autre inférieure et interne. La face supérieure convexe correspond à la partie antérieure externe et supérieure de la voûte orbitaire, sur laquelle elle imprime un ensoncement proportionné à sa convexité. La face inférieure concave correspond au globe de l'œil et à ses muscles droits supérieur et externe, auxquels elle est assez fortement unie par du tissu cellulaire. De ses deux extrémités, l'une

est interne et supérieure, plus mince et plus étroite, et l'autre est externe et inférieure, plus large et plus épaisse. La glande lacrymale est d'une couleur jaunâtre, tirant un peu sur le rouge. Elle est formée d'un assez grand nombre de petits lobes unis ensemble par du tissu cellulaire, et dans les intervalles desquels rampent des vaisseaux et des nerfs. Ces petits lobes sont euxmêmes composés d'un grand nombre de petits grains réunis par du tissu cellulaire dense et serré, et dans lesquels pénètrent des ramifications artérielles très-fines. La structure intime de ces grains glanduleux n'est pas mieux connue que celle des petits grains dont sont composées les autres glandes conglomérées en général. La glande lacrymale reçoit ses artères de la branche lacrymale de l'ophtalmique. Ces artères pénètrent par son bord postérieur : leurs rameaux rampent entre ses lobes, et leurs ramissications pénètrent dans les petits grains dont ces lobes sont composés. Ses veines viennent de la branche lacrymale de la veine ophtalmique. Les nerfs lui sont fournis par la branche lacrymale de l'ophtalmique. Les conduits excréteurs de la glande lacrymale sont très-apparens sur les grands animaux, tels que le bœuf, le cheval, etc.; mais il n'est pas également facile de les apercevoir dans l'homme. Cependant Monro fils et Hunter sont parvenus à les injecter avec du mercure. Leur nombre est de six ou sept. Ils sortent du bord antérieur de la glande, descendent dans l'épaisseur de la paupière supérieure, entre son ligament et la conjonctive, et vont s'ouvrir sur sa face postérieure du côté du petit angle, à quelques lignes au-dessus du cartilage tarse de cette paupière. Ces conduits n'ont aucune communication les uns avec les autres.

## De la Caroncule lacrymale.

La caroncule lacrymale est un petit corps rougeâtre, situé entre l'angle interne des paupières, et la partie antérieure et interne du globe de l'œil. Sa grosseur varie suivant les sujets: elle est toujours plus apparente dans l'homme vivant que sur le cadavre. Sa forme est oblongue et conique. Elle a sa base tournée en arrière et en dedans, et son sommet en devant et en dehors. Ce sommet correspond à la partie du bord libre des paupières qui est plus en dedans que les points lacrymaux. La couleur rougeâtre de la caroncule lacrymale est susceptible de nuances très-variées depuis le rouge intense de la chair musculaire, jusqu'à la couleur blanchâtre et à peine rosacée qu'elle présente dans presque toutes les maladies chroniques.

La caroncule lacrymale est composée de la réunion de plusieurs follicules sébacés, unis entre eux par du tissu cellulaire, et recouverts par la conjonctive. Chacun de ces follicules est percé d'une ouverture ronde, par laquelle on peut, en comprimant la caroncule, exprimer sous la forme de petits vers l'humeur sébacée qu'ils contiennent. Il sort de chacun de ces follicules des poils extrêmement fins et qui sont à peine visibles à l'œil simple. La caroncule lacrymale est parsemée de vaisseaux sanguins : elle reçoit quelques filets nerveux de la branche masale de l'ophtalmique.

Les anciens ont cru que les larmes étoient fournies par la caroncule lacrymale; mais on tait depuis long-temps qu'elle n'a aucun rapport à la sécrétion de cette humeur. Son principal usage est de tenir les paupières écartées l'une de l'autre, ain que les larmes puissent se ramasser vers leur grand angle, et y être plus aisément pompées par les points lacrymaux. L'humeur grasse et huileuse que versent les follicules dont elle est composée, lubréfie les paupières, et est propre à invisquer les corpuscules étrangers qui pourroient s'être engagés entre elles. Les poils dont elle est couverte paroissent destinés à retenir cette humeur.

# Des Points et des Conduits lacrymaux.

Le tubercule qu'on remarque sur le bord libre de chaque paupière, à l'endroit où la portion droite de ce bord s'unit à la portion courbe, est percé d'une ouverture ronde connue sous le nom de point lacrymal. Cette ouverture, toujours béante dans l'état sain, et souvent plus visible dans les vivans que dans les morts, peut aisément recevoir une soie de cochon. Les points lacrymaux sont vis-à-vis l'un de l'autre, et dirigés de manière que l'inférieur est tourné en haut, en dehors et un peu en arrière; et le supérieur en bas, en dehors et en arrière aussi. Il résulte de là, que quand l'œil est fermé, ils ne se touchent que du côté de la peau, et non pas du côté de cet organe. La circonférence des points lacrymaux est formée d'une substance blanchâtre, dure et celluleuse qui les tient toujours ouverts : elle est tapissée d'une membrane très-fine, qui n'est autre chose qu'un prolongement de la con-

jonctive.

Les points lacrymaux forment le commencement de deux petits canaux connus sous le nom de conduits lacrymaux, distingués en supérieur et en inférieur. Ces conduits, placés dans l'épaisseur de la partie interne des paupières, sont plus près de leur face postérieure que de l'antérieure où ils sont recouverts par le muscle orbiculaire. Ils sont un peu plus larges que les points lacrymaux, et le supérieur est un peu plus long que l'inférieur. Leur direction est différente : le conduit lacrymal supérieur monte d'abord presque perpendiculairement dans l'étendue d'une ligne environ; ensuite il se recourbe à angle presque droit, et descend obliquement de dehors en dedans. Le conduit lacrymal inférieur se porte d'abord de haut en bas, puis il marche presque horizontalement de dehors en dedans; je dis presque horizontalement, car, en l'examinant avec attention, on observe qu'il va un peu en montant.

Lorsque les conduits lacrymaux sont parvenus au-delà de l'angle interne des paupières, ils
s'unissent à angle aigu pour former un canal
commun. Ce canal, long d'une ligne environ,
marche de dehors en dedans, derrière le tendon
du muscle orbiculaire des paupières, et va s'ouvrir dans la partie externe du sac lacrymal,
un peu au-dessus du milieu de sa hauteur.
Quelquefois ces conduits marchent l'un à côté
de l'autre, séparés par une cloison très-mince,
et s'ouvrent séparément dans le sac lacrymal.
Cette disposition est peut-être même la plus ordinaire; mais comme la cloison qui les sépare
finit ayant leur insertion dans le sac lacrymal,

il en résulte qu'ils ont un orifice commun dans ce sac. Les conduits lacrymaux sont formés d'une membrane mince, blanchâtre et poreuse, continue d'un côté avec la conjonctive, et de l'autre, avec la membrane qui tapisse le sac lacrymal.

## Du Sac lacrymal.

Le sac lacrymal est une petite poche membraneuse, située au grand angle de l'œil, et qui est logée dans une gouttière formée par l'os unguis et l'apophyse montante de l'os maxillaire. Ce sac est en quelque sorte ovale de haut en bas, un peu aplati transversalement. On peut y considérer un côté externe, un côté interne, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. Le côté externe, presque plat, est recouvert dans sa partie antérieure par la peau, par le muscle orbiculaire des paupières, et par son tendon; dans sa partie postérieure, il est recouvert par la caroncule lacrymale et par la conjonctive. Le côté interne, convexe, est logé dans la gouttière lacrymale, et fortement uni aux os qui la forment. L'extrémité supérieure est arrondie, et se prolonge un peu audessus du tendon du muscle orbiculaire des paupières. L'extrémité inférieure se continue avec le canal nasal.

Vu à l'intérieur, le sac lacrymal présente une espèce d'intestin aveugle qui s'ouvre inférieurement dans le canal nasal, et qui est fermé et arrondi supérieurement. On voit à sa partie externe et supérieure l'orifice des conduits lacrymaux.

Le côté externe du sac lacrymal est recouvert

par une membrane aponévrotique qui s'attache à la circonférence de la gouttière lacrymale, et qui a de fortes connexions avec le tendon et les fibres charnues du muscle orbiculaire des

paupières.

Les parois du sac lacrymal sont formées de deux membranes, une externe et l'autre interne. L'externe est blanche, dense, celluleuse, et en quelque sorte aponévrotique. L'interne est rougeâtre, molle, pulpeuse, et couverte de mucus, comme la membrane pituitaire dont elle est la continuation. Le sac lacrymal reçoit des vaisseaux et des filets nerveux. Les premiers lui sont fournis par les artères palpébrales; et les seconds par le rameau nasal de l'ophtalmique.

#### Du Canal nasal.

La partie inférieure du sac lacrymal se rétrécit et dégénère en un conduit qu'on appelle canal nasal. Ce canal s'étend depuis la partie inférieure du sac lacrymal jusques sous le cornet inférieur du nez. Il est logé dans un conduit osseux, formé par la réunion de l'apophyse montante de l'os maxillaire, du bec qui termine inférieurement la gouttière de l'os unguis, et de la petite lame recourbée qui s'élève du bord supérieur du cornet inférieur du nez. Le canal nasal a quatre lignes environ de longueur. Son diamètre, qui est d'une ligne environ, varie suivant les sujets : il est un peu moins large à sa partie moyenne qu'à ses extrémités. Sa direction est un peu oblique de haut en bas, et de dedans en dehors; il décrit une légère courbure dont la convexité est tournée en devant, et la concavité en arrière. L'extrémité supérieure du canal nasal s'ouvre dans le sac lacrymal par une ouverture circulaire qui n'est garnic d'aucune valvule. Son extrémité inférieure
s'ouvre dans le méat inférieur de la fosse nasale,
sous la partie moyenne antérieure du cornet inférieur du nez, par une ouverture coupée obliquement de haut en baset de dedans en dehors,
et qui par conséquent regarde en dedans et en
bas. Le côté interne de cette ouverture, qui
descend moins bas que l'externe, présente un
repli semi-lunaire, qui a quelque ressemblance
avec une valvule. L'orifice inférieur du canal
nasal est plus ou moins grand, suivant les sujets, mais jamais égal à la capacité de la partie
inférieure de ce canal.

Les parois du canal nasal sont une continuation de celles du sac lacrymal, et formées par conséquent de deux lames, une externe blanchâtre, serrée et fort adhérente aux os auxquels elle sert de périoste; et l'autre interne, muqueuse, et toute semblable à la membrane pituitaire qui paroît lui donner naissance.

Les larmes fournies par la glande lacrymale, mêlées à la sérosité qui suinte par les vaisseaux exhalans de la conjonctive, sont étendues uniformément sur la surface antérieure du globe de l'œil, par les mouvemens alternatifs d'élévation et d'abaissement de la paupière supérieure. Ces mouvemens font couler les larmes de l'angle externe vers l'interne, le long du canal triangulaire formé par le rapprochement du bord libre des paupières. Elles y sont dirigées par la forme de ce canal qui s'élargit insensiblement du côté du nez, par la direction du bord libre des paupières, qui est un peu oblique de dehors en dedans et de haut en bas, et sur-

tout par l'action du muscle orbiculaire que ses attaches fixes à l'apophyse montante de l'os maxillaire ramenent continuellement du côté du nez. Arrivées au grand angle de l'œil, les points lacrymaux quisont toujours ouverts, et que leur petitesse permet de regarder comme des tuyaux capillaires, les pompent par une espèce d'absorption qui leur est propre et qui dépend de leur organisation particulière. Elles sont versées, par les conduits lacrymaux, dans le sac lacryinal, d'où elles sont conduites dans les fosses nasales au moyen du canal nasal.

Les larmes, dont la quantité est assez considérable, comme on peut en juger par celles qui coulent dans la tristesse, ou quand l'œil est irrité par une cause quelconque, humectent cet organe, empêchent son desséchement, entretiennent la souplesse des parties, préviennent les effets nuisibles du frottement continuel des paupières sur l'œil, entraînent les corps étrangers qui pourroient s'y introduire ou s'y arrêter, et ne permettent pas que les paupières contractent aucune adhérence avec cet organe.

#### Du Globe de l'OEil.

L'œil est un organe très-composé, situé à la partie antérieure interne de l'orbite. La base de cette cavité osseuse étant coupée obliquement de dedans en dehors et de devant en arrière, le globe de l'œil dépasse la partie externe de cette base, et n'est soutenn en dehors que par les muscles obliques, et droit externe.

La partie antérieure du globe de l'œil est couverte par les paupières. Sa partie postérieure est

appuyée sur une graisse mollasse qui remplit le fond de l'orbite, et environne les muscles de

cet organe et le nerf optique.

La grosseur de l'œil varie suivant les sujets; en général, dans l'adulte, son diamètre de devant en arrière, a depuis dix jusqu'à onze lignes. Ses autres diamètres ont une ligne de moins. Dans la femme, l'œil est toujours un peu moins grand que dans l'homme. Le volume de cet organe, considéré dans ses rapports avec les autres parties du corps, est plus grand dans l'enfance que dans l'âge adulte.

La figure de l'œil est presque sphérique. Sa partie antérieure est surmontée par la cornée quiest comme un segment de sphère plus petite, ajouté à une sphère plus grande. Sa partie postérieure tient au fond de l'orbite par un pédicule cylindrique qui n'est autre chose que le nerf

optique.

Le globe de l'œil est composé de membranes ou tuniques, et d'humeurs. Les membranes de l'œil sont la sclérotique, la choroïde, et la rétine; les humeurs sont le corps vitré, le cristallin, et l'humeur aqueuse.

## De la Sclérotique.

Cette membrane, ainsi nommée à cause de sa dureté, a reçu aussi le nom de cornée, et a été divisée en opaque qui est la sclérotique, et en transparente qui est la cornée proprement dite.

La sclérotique est la plus exterieure et la plus forte des membranes de l'œil. Elle s'étend depuis l'entrée du nerf optique jusqu'à la cornée. Cette membrane présente deux faces, une externe convexe, l'autre interne concave. La face ex-

terne est recouverte par les muscles de l'œil et par le tissu cellulaire graisseux qui environne cet organe; elle est recouverte aussi anterieurement par la conjonctive. Lorsque ces parties ont été enlevées, cette face paroît lisse. La face interne est appliquée sur la choroïde, et lui est unie par un tissu cellulaire très sin et par des vaisseaux. Cette face présente un grand nombre de petites ouvertures qui transmettent les vaisseaux et les nerfs ciliaires; ces ouvertures sont plus nombreuses en arrière, près l'entrée du nerf optique, et en devant, près l'origine de la cornée, que par tout ailleurs. On y voit aussi de légers sillons qui logent les nerfs ciliaires. Elle est d'un blanc un peu terne tirant sur le brun.

La sclérotique présente antérieurement une ouverture circulaire, dont le diamètre est d'environ six lignes, et qui reçoit la cornée. La circonférence de cette ouverture est coupée en biseau aux dépens de la face interne, et s'avance sur la face externe de la cornée. La partie postérieure de la sclérotique est percée d'un trou assez considérable qui transmet le nerf optique.

La sclérotique est d'une couleur blanche resplendissante, semblable à celle des aponévroses. Son épaisseur est d'un tiers de ligne environ; cette épaisseur est plus grande en arrière, vers l'entrée du nerf optique où elle a près d'une ligne; mais elle diminue de derrière en devant; de sorte que cette membrane est d'autant plus mince, qu'elle approche davantage de la cornée. Elle est aussi plus mince aux endroits qui répondent aux aponévroses des muscles droits de l'œil, que dans leurs intervalles. La sclérotique est dense, serrée, et ne présente au premier

coup-d'œil aucune organisation; mais lorsqu'on l'examine attentivement, et sur-tout lorsqu'on l'a soumise à la macération, on remarque qu'elle est composée d'un tissu cellulaire, dont les filets et les petites lames s'entre-croisent diversement et sont tellement unis, qu'il est très - difficile de les séparer. Cette membrane reçoit quelques vaisseaux sanguins qui viennent des artères et

des veines ciliaires.

Les anciens ont cru que la sclérotique étoit formée par l'épanouissement de la dure-mère qui enveloppe le nerf optique. Cette opinion a été adoptée par plusieurs Anatomistes modernes; mais on voit manifestement les fibres dont l'enveloppe du nerf optique est composée, se rassembler en plusieurs faisceaux solides et resplendissans, qui s'insèrent au bord du trou de la sclérotique, par lequel entre la substance

médullaire de ce nerf.

La sclérotique est formée de deux lames; une externe fort epaisse, et l'autre interne trèsmince. Dans l'âge adulte, ces deux lames sont tellement unies ensemble, qu'il est impossible de les séparer. Dans le fœtus et dans les enfans nouvellement nés, leur union est assez lâche pour qu'on puisse les séparer dans toute leur étendue. La lame externe de la sclérotique est une membrane particulière et indépendante, comme on vient de le dire, de la dure - mère qui enveloppe le nerf optique. Il n'en est pas de même de la lame interne : elle est évidemment une continuation de la pie-mère qui forme l'enveloppe intérieure de ce nerf.

La couleur blanche et brillante de la partie de la sclérotique qui est recouverte par la conjonctive, a été attribuée à une membrane particulière, à laquelle on a donné le nom de tunique albuginée; et on a cru que cette tunique étoit formée par la réunion des aponévroses qui terminent antérieurement les quatre muscles droits de l'œil; mais ces aponévroses ne sont pas assez larges pour s'unir par leurs bords voisins, et elles sont manifestement séparées par des intervalles où la sclérotique n'est pas moins blanche et moins brillante que dans les endroits qui sont recouverts par ces aponévroses.

La sclérotique est fort élastique, et c'est à cette élasticité qu'est due l'expulsion de l'humeur vitrée, et celle de la choroïde et de la rétine par une petite plaie faite à la sclérotique. Cette membrane forme une espèce de coque qui détermine la forme du globe de l'œil, contient les humeurs dont cet organe est rempli, et sert

de soutien à ses autres membranes.

#### De la Cornée.

La cornée est une membrane transparente qui est enchâssée dans l'ouverture que présente la partie antérieure de la sclérotique. La cornée est circulaire, et forme, par sa convexité, la portion d'une sphère qui a sept lignes et demie environ de diamètre. La corde de ce segment de sphère mesurée par sa partie extérieure, a cinq lignes de diamètre; mais elle a cinq lignes et demie, mesurée par sa partie interne, à cause de la coupe oblique de sa circonférence. On distingue dans cette membrane une face antérieure, une face postérieure, et une circonférence.

La face antérieure de là cornée n'est pas parfaitement circulaire: son diamètre transversal a un peu plus d'étendue que le vertical, et elle est un peu plus large du côté du nez que du côté de la tempe. La convexité de cette face dépasse un peu celle de la sclérotique, ensorte que la cornée forme, comme il a été dit plus haut, un segment de sphère plus petite, ajoutée à une sphère plus grande.

La face postérieure de la cornée est concave, et forme la paroi antérieure de la chambre anté-

rieure de l'œil.

La circonférence de cette membrane est coupée en biseau aux dépens de la face antérieure: elle est reçue dans l'ouverture de la sclérotique qui est coupée en sens contraire, de sorte que ces deux membranes se rencontrent obliquement, et que la cornée anticipe un peu sur la face interne de la sclérotique, et celle-ci sur la face antérieure de la cornée. Il résulte de là que la circonférence de la cornée a un peu moins d'étenduc extérieurement qu'intérieurement, où elle représente un cercle saillant qui dépasse un peu la surface de la sclérotique. La cornée et la sclérotique sont unies ensemble d'une manière si intime, et les fibres de l'une semblent se continuer tellement avec celles de l'autre, qu'on à regardé long-temps la cornée comme une continuation de la sclérotique; mais la forme particulière de ces membranes, leurs propriétés et leur organisation, montrent qu'elles sont trèsdifférentes l'une de l'autre, et ne permettent pas de douter que la cornée ne soit une membrane particulière. D'ailleurs, si l'on fait macérer des yeux dans l'eau, qu'on les y laisse jusqu'à ce qu'ils commencent à se corrompre, et qu'ensuite on les plonge dans l'eau bouillante, on séparera très-aisément la sclérotique de la cornée, et

l'on verra qu'elles ne sont unies que par du tissu cellulaire.

La cornée est plus épaisse que la sclérotique, sur-tout dans les enfans nouveaux-nés, où sa face postérieure touche presque à l'iris et au cristallin. Elle est composée d'un grand nombre de lames concentriques, fortement unies par une substance cellulaire très-fine, dans les aréoles de laquelle il y a de la serosité. Cette substance est moins serrée entre les lames antérieures qu'entre les postérieures. La face postérieure de la cornée est couverte par une pellicule trèsmince, dont il sera parlé à l'occasion de l'humeur aqueuse. Sa face antérieure est recouverte par la conjonctive, comme il a été dit plus haut en parlant de cette membrane. La cornée reçoit des vaisseaux sanguins, puisqu'elle devient rouge dans les fortes inflammations: mais ces vaisseaux sont si fins, que l'injection ne peut y pénétrer, et que la partie rouge du sang ne s'y introduit qu'en quelques circonstauces. On n'a point encore découvert de nerfs dans cette membrane, aussi ne donne - t - elle aucune marque de sensibilité, du moins dans l'état naturel.

#### De la Choroïde.

La choroïde est la seconde des membranes de l'œil. Elle est située immédiatement au-dessous de la sclérotique, et s'étend depuis l'entrée du nerf optique jusqu'à la circonférence de la cornée. On y considère deux faces, une externe convexe, et l'autre interne concave. La face externe est appliquée contre la face interne de la sclérotique, à laquelle elle est unie par un

grand nombre de vaisseaux sanguins qui passent de l'une à l'autre, et par un tissu cellulaire trèsfin, plus abondant chez les enfans que chez les adultes, et le long du trajet des gros vaisseaux et des nerfs ciliaires, que par-tout ailleurs. Ce tissu est assez lâche pour que l'air pousse par une ouverture faite à la selérotique, se glisse facilement entre elle et la choroïde. La face interne correspond à la rétine et lui est contiguë, de manière que nul intervalle ne sépare ces deux membranes, qui ne tiennent ensemble par au-

cun vaisseau, ni par aucune cellulosité.

La partie postérieure de la choroïde est percée d'une ouverture ronde, très-étroite, par laquelle passe la partie médullaire du nerf optique. Antérieurement, cette membrane se termine de la manière suivante : à une ligne environ de la cornée, sa face externe se couvre d'une cellulosité blanche, courte, molle, abreuvée de sérosité, et qui représente un anneau blanchâtre auquel on a donné différens noms: on l'appelle communément le ligament ciliaire: plusieurs le nomment le cercle ciliaire, le cercle de la choroïde, et le plexus ciliaire. Ce cercle a une ligne de largeur; sa partie antérieure est plus épaisse et plus dense que sa partie postérieure : elle adhère fortement à la face interne de la sclérotique, précisément à l'endroit où finit intérieurement la cornée. Cette adhérence est assez forte pour résister à l'impulsion de l'air introduit par une ouverture faite à la sclérotique, et l'empêcher de pénétrer dans la chambre antérieure; elle est assez forte aussi pour qu'on ne puisse séparer, dans cet endroit, la choroïde de la sclérotique sans la déchirer. Plusieurs Anatomistes ont avancé qu'à l'endroit du ligament ciliaire, la lame externe de la choroïde se continue en devant pour former l'iris, et que sa lame interne se jette en arrière pour former les procès ciliaires; mais l'iris paroît être une membrane particulière que le cercle ciliaire sépare de la choroïde, laquelle s'amincit et se continue au-dessous de ce cercle, pour donner maissance aux procès ciliaires, comme nous le

dirons plus bas.

La choroïde est très-mince, très-molle, et se déchire avec la plus grande facilité. Sa couleur est différente à ses deux faces; l'externe est d'une couleur brune, obscure dans les adultes, et rougeâtre dans les enfans nouveau-nés. Cette couleur s'étend au tissu cellulaire qui unit la choroïde à la sclérotique, ainsi qu'à la face interne de cette dernière membrane. Elle est inhérente à la choroïde, et paroît dépendre de sa texture même; car on ne peut l'enlever, en passant le doigt dessus, comme on le feroit, si elle dépendoit d'une humeur répandue sur cette membrane. D'ailleurs, elle ne se dissipe pas par la macération.

La face interne de la choroïde est couverte d'une mucosité noirâtre, plus épaisse, plus consistante et plus noire chez les enfans que chez les adultes. Cette mucosité, semblable en quelque sorte à une pâte molle, forme une couche plus épaisse à la partie antérieure de la choroïde qu'à sa partie postérieure, près l'entrée du nerf optique, où l'on voit un cercle blanchâtre, sur lequel on aperçoit à peine un peu de cette mucosité. Lorsqu'on a enlevé cette espèce de vernis de dessus la choroïde, et que cette membrane a été tenue en macération dans l'alkool, à sa place on trouve une sorte de du-

vet très-sin, dont les flocons sont saillans, et qui a sans doute pour usage de siltrer la muco-

sité dont on vient de parler.

La choroïde est formée d'une quantité prodigieuse de vaisseaux, tant artériels que veineux, unis ensemble par du tissu cellulaire très-fin. L'arrangement particulier de ces vaisseaux est très-difficile à décrire : voici ce que l'inspection anatomique démontre à cet égard. Lorsqu'on a enlevé la sclérotique, si l'on examine attentivement la face externe de la choroïde, on aperçoit les nerfs ciliaires qui se présentent sous la forme de petits rubans, lesquels marchent de derrière en devant à travers le tissu cellulaire qui unit la choroïde à la sclérotique. On aperçoit aussi les deux artères ciliaires longues, une de chaque côté, qui se dirigent de derrière en devant, et se portent vers le ligament ciliaire, dans lequel elles se plongent. Ces artères, presque toujours pleines de sang, ne donnent que des rameaux extrêmement fins à la choroïde. Au - dessous de ces artères et des nerfs ciliaires, vers la partie moyenne de la choroïde, on aperçoit un autre ordre de vaisseaux, dont les ramifications nombreuses se contournent en manière de tourbillons, et à peu de distance de leur origine, marchent parallèlement entre elles, les unes en devant, et les autres en arrière. Ces vaisseaux, décrits par Stenon sous le nom de vasa vorticosa, ont été regardés autrefois comme des artères; mais Haller a démontré que ce sont des veines. Dans un œil récent, ces vaisseaux sont toujours remplis de sang, et paroissent rougeâtres; mais lorsqu'on a fait macérer la choroïde dans l'alkool, ils prennent une couleur blanchâtre qui permet de les distinguer des autres vaisseaux qui se trouvent au-dessous. Les intervalles que ces vaisseaux laissent entre eux, sont remplis par les ramifications des artères ciliaires courtes on postérieures. Ces artères percent la sclérotique tout près de l'entrée du nerf optique; elles sont d'abord placées sur la face externe de la choroïde; mais à mesure qu'elles se portent en devant, elles s'engagent sous les vasa vorticosa, et se rapprochent de la face interne de cette membrane. Les rameaux nombreux qu'elles fournissent s'en séparent à angle trèsaign, marchent presque parallèlement de derrière en devant, et forment sur la face interne de la choroïde un reseau si uniforme et si fin, qu'on n'en distingue les mailles qu'avec une forte loupe. Ces mailles ou aréoles sont quadrangulaires et rhomboidales. Les vaisseaux de la choroïde sont unis entre eux par une cellulosité très fine, dont la couleur noirâtre résiste à la macération.

La disposition des vaisseaux de la choroïde fait que cette membrane paroît être composée de deux plans, un externe formé par les veines, et un interne qui l'est par les artères. Rhuysch étant parvenu à séparer quelques lambeaux de cette membrane, en deux lames, a cru qu'elle en avoit par-tout deux distinctes, et a donné le nom de Ruyschienne à l'interne. Mais cette division a été rejetée par les meilleurs Anatomistes, qui se sont convaincus que s'il est possible de partager quelques portions de la choroïde en deux lames sur les animaux, cela ne se pouvoit faire dans l'homme, à cause de la ténuité et de la mollesse de cette membrane.

# Des Procès et du Corps ciliaires.

On a donné le nom de procès ciliaires à des petits replis de la choroïde qui sont disposés en manière de rayons, autour du cristallin, et logés dans des enfoncemens de la partie antérieure du corps vitré. Le nombre des procès ciliaires varie depuis soixante jusqu'à quatrevingt. Leur longueur est d'une ligne et demie environ; mais elle n'est pas la même dans tous. On remarque qu'ils sont alternativement plus longs et plus courts. Chacun de ces replis ressemble assez bien à un triangle scalène, très-alongé, placé de champ, et présente trois bords et trois angles. Des trois bords, l'un est postérieur, l'autre antérieur, et le troisième interne. Le bord postérieur concave est reçu dans une cannelure du corps vitré. Le bord antérieur, convexe, est continu avec la face interne du ligament ciliaire et de la partie voisine de la choroïde. Le bord interne, long au plus d'une demi-ligne, mesure l'espace compris entre la circonférence de l'iris, et celle du cristallin : il est légérement dentelé. La suite de tous les bords internes des procès ciliaires forme la circonférence de la chambre postérieure de l'œil. Des trois angles des procès ciliaires, l'un correspond au cristallin, l'autre à l'iris, et le troisième à la choroïde. Celui qui répond au cristallin est arrondi, et anticipe un peu sur la partie antérieure de la capsule cristalline, sans contracter avec elle aucune adhérence. L'angle qui correspond à l'iris, tient à l'union de cette membrane avec la cornée et le ligament ciliaire par des filets celluleux et par des vaisseaux. Du point de réunion de cet angle

avec l'iris, il part des lignes droites qui se prolongent sur la face postérieure de cette membrane vers la pupille. L'angle qui correspond à la choroïde est fort alongé, et se divise en deux ou trois lignes qui se perdent insensiblement sur la surface interne de cette membrane.

La surface des procès ciliaires est enduite d'une mucosité noirâtre, semblable à celle qui tapisse la face interne de la choroïde, Cette mucosité est plus épaisse sur les faces des procès ciliaires, que sur leur bord postérieur. Elle est plus noire chez les enfans que chez les adultes. Lorsqu'on l'a enlevée, et qu'on examine les procès ciliaires à la loupe, on apercoit qu'ils sont tapissés par un duvet semblable à celui dont la face interne

de la choroïde est recouverte.

Les procès ciliaires ne sont autre chose que des replis de la choroïde, qui, appliquée à la sclérotique, ne peut l'abandonner, pour embrasser la partie antérieure du corps vitré, sans se froncer et sans former des plis. Suivant cette idée, chaque procès ciliaire est composé de deux lames adossées l'une à l'autre, et unies par une couche de tissu cellulaire très-fin. En examinant attentivement la choroïde, on voit les procès ciliaires naître de sa face interne à une ligne et demie environ de l'iris, par deux, trois ou quatre lignes presqu'imperceptibles qui se réunissent bientôt pour former un seul repli dont la largeur augmente à mesure qu'il s'approche du cristallin, sur la face antérieure duquel il anticipe, comme il a été dit plus haut.

La texture des procès ciliaires est vasculeuse comme celle de la choroïde qui les forme; leurs artères viennent des ciliaires courtes, qui, après avoir marché parallèlement les unes aux autres

sur la face interne de cette membrane, se continuent dans chaque procès ciliaire au nombre de plus de vingt. Elles parcourent la longueur de ces replis en serpentant, et en donnant un grand nombre de rameaux qui, par leurs divisions multipliées et leurs fréquentes anastomoses, forment un réseau extrêmement fin. Lorsqu'elles sont parvenues à leur bord libre, elles se courbent les unes vers les autres et s'anastomosent pour former des arcades concentriques. Les veines des procès ciliaires viennent de celles de la choroïde qu'on a appélées vasa vorticosa.

Les procès ciliaires ne peuvent être bien aperçus que lorsqu'on a enlevé les membranes de l'œil de dessus le corps vitré et le cristallin, et qu'on a abstergé la mucosité noirâtre qui les enduit. On voit alors qu'ils sont vraiment la continuation de la choroïde, qui, après avoir été concentrique à la sclérotique, l'abandonne pour se jeter sur la partie antérieure du corps vitré et sur le cristallin. Si l'on plonge les membranes de l'œil dans l'eau, les procès ciliaires y flottent librement de côté et d'autre, et l'on remarque qu'ils n'ont entre eux aucune connexion latérale.

L'ensemble des procès ciliaires forme autour du cristallin, sur la partie antérieure du corps vitré, un anneau très-élégant, semblable au disque d'une fleur radiée, et qu'on nomme corps ciliaire. Cet anneau s'aperçoit très-bien à travers le corps vitré, lorsqu'on a enlevé un peu plus de la moitié postérieure des membranes de l'œil. Sa largeur est de deux lignes environ vers la tempe, et un peu moindre du côté du nez. Le corps ciliaire est terminé du côté de la choroïde par un bord dentelé et onduleux

qui le distingue de cette membrane, et qui est egalement noir par-tout. Du côté du cristallin, il présente des lignes blanches séparées par des intervalles noirs, de sorte qu'il paroît formé de deux parties, une postérieure, plus grande et entièrement noire, et une antérieure, plus petite, formée de lignes alternativement noires et blanches. Les lignes blanches appartiennent aux procès ciliaires, et les noires à l'espèce de vernis dont ils sont enduits.

Le corps ciliaire n'appuie pas immédiatement sur le corps vitré; il en est séparé par une production membraneuse qui couvre la partie antérieure de ce corps jusqu'au cristallin, et qui est bridée par quelques fibres transversales; c'est la couronne ciliaire dont il sera parlé dans

la suite.

Lorsque les membranes de l'œil ont été enlevées de dessus le corps vitré, ce qui se fait aisément sur les yeux qui sont un peu anciens, la plus grande partie du vernis noir qui enduit les procès ciliaires, et même la totalité de ce vernis chez les enfans, reste sur la partie antérieure du corps vitré, et y forme un très-bel anneau noir, rayonné, de la même grandeur que le corps ciliaire.

#### De l'Iris.

L'iris a été ainsi nommée à cause de la variété des couleurs de sa face antérieure; c'est une membrane circulaire qui sous-tend le segment de sphère que représente la cornée, et qui, flottante dans l'humeur aqueuse, sépare la chambre antérieure de la chambre postérieure de l'œil. L'iris est percée dans sa partie moyenne d'une ouverture circulaire à laquelle on a donné le nom de pupille ou de prunelle. Cette ouverture n'occupe pas exactement la partie moyenne de l'iris. Elle est un peu plus près du nez que de la tempe, ensorte que l'iris est plus large en dehors qu'en dedans. La pupille a une ligne environ de diamètre; mais sa grandeur varie dans les différens sujets, et dans le même individu, elle est plus ou moins grande, suivant diverses circonstances dont il sera parlé plus bas. On considère à l'iris une face antérienre, une face postérieure et une circonférence.

La face antérieure correspond à la face postérieure de la cornée dont elle est séparée par un espace qu'on appelle la chambre antérieure de l'œil, et qui contient la plus grande partie de l'humeur aqueusc. Cette face est plane ou presque plane, et diversement colorée dans les différens sujets; mais quelle que soit sa couleur, elle présente toujours deux anneaux distincts, un externe plus large et d'une teinte plus claire, et l'autre interne plus étroit, dont les couleurs sont plus obscures. Cette face présente aussi un grand nombre de stries disposées en manière de rayons et simplement distinctes par leur couleur plutôt que par leur saillie. Ces lignes, droites lorsque l'iris est dilatée et la pupille rétrécie, sont flexueuses dans le cas contraire. Celles qui appartiennent au grand anneau dont il vient d'être parlé, sont plus longues et plus apparentes que celles qui appartiennent au petit.

La face postérieure de l'iris correspond à la partie antérieure du cristallin dont elle est séparée par un espace qu'on nomme la chambre postérieure de l'œil, et dans lequel se trouve une partie de l'humeur aqueuse. Cette face est couverte d'un enduit noir, tenace, semblable à celui qui tapisse la face interne de la choroïde, et qui lui a fait donner le nom d'uvée.

La circonférence de l'iris est unie au bord antérieur du ligament ciliaire, à l'un des angles dés procès ciliaires et à la face interne de la sclérotique, précisément à l'endroit où finit intérieurement la circonférence de la cornée.

L'iris est composée de deux lames, l'une antérieure et l'autre postérieure. Ces deux lames sont adossées l'une à l'autre, et tellement unies qu'il est très-difficile de les séparer. Elles sont formées d'un grand nombre de fibres, de vaisseaux sanguins et de neris, unis ensemble par

un tissu cellulaire très-fin.

En parlant de la face antérieure de l'iris, nous avons dit qu'elle présente toujours deux anneaux très-distincts, uu externe plus large, et un interne plus étroit. Si l'on considère cette face attentivement avec le secours d'une loupe, on voit que ces deux anneaux sont essentiellement composée d'une quantité prodigieuse de sibres entassées les unes sur les autres, et disposées de la manière suivante. Ces fibres, simplement distinctes par leur couleur qui est grisâtre, convergent de la circonférence de l'iris vers la pupille. Les unes sont plus longues et presque toujours blanches. Les autres sont plus courtes, plus déliées et d'une couleur plus foncée. Elles sont flexueuses quand la pupille est dilatée, et plus droite quand elle est resserrée. Lorsqu'elles sont arrivées à la circonférence du petit anneau, les plus grandes se divisent en deux branches qui se séparent sous un angle

assez obtus, et s'inclinent vers des branches semblables avec lesquelles elles se joignent pour former un cercle onduleux et comme dentelé, qui sépare le grand anneau du petit. De ce cercle procède un grand nombre de fibres très-déliées, presque droites, qui convergent en manière de rayons vers la pupille, et forment le petit anneau dont cette ouverture est entourée. Cet appareil de fibres est recouvert d'une membrane mince, transparente, dont il sera parlé par la suite. C'est de l'entrelacement de ces fibres, des vaisseaux et des nerfs qui se ramifient dans l'iris, que paroissent résulter les couleurs variées de sa face antérieure; à quoi paroît contribuer aussi le vernis noir qui enduit sa face

postérieure.

Losqu'on a enlevé le vernis noir qui couvre la face postérieure de l'iris, ce qui se fait toujours plus aisément sur les yeux qui ont été soumis à la macération et sur ceux qui sont un peu anciens, cette face paroit blanchâtre, et présente un grand nombre de lignes saillantes, droites, qui convergent de la circonférence de cette membrane vers la pupille, et paroissent être comme la continuation des procès ciliaires. Ces lignes entièrement différentes des fibres radiées et flexueuses de la face amérieure, deviennent plus saillantes, et forment des espèces de plis, lorsqu'on tend l'iris de manière à augmenter sa largeur. A mesure qu'elles s'approchent de la pupille, elles paroissent s'effacer en se confondant les unes avec les autres, et dégénerer en une espèce de zône membraneuse, mais en les examinant avec beaucoup d'attention, an moyen d'une bonne loupe, on voit évidemment qu'elles se continuent jusqu'à cette ouverture. Outre les fibres rayonnées des deux faces de l'iris, plusieurs Anatomistes en ont admis de circulaires qui environnent la pupille en manière de sphincter; mais avec quelque attention qu'on examine cette membrane, on n'y voit aucune fibre de cette espèce. La nature des fibres de l'iris n'est pas connue. La nécessité d'expliquer ses mouvemens, les a fait prendre pour des fibres musculeuses; mais cette opinion a été rejetée par les plus habilés Anatomistes.

Les artères de l'iris viennent principalement des ciliaires longues. Ces artères, au nombre de deux, rampent entre la sclérotique et la choroide jusqu'au ligament ciliaire. Lorsqu'elles y sont parvenues, elles se divisent en deux rameaux qui s'écartent à angle obtus, et s'avancent vers la circonférence de l'iris, où cenx de l'une s'anastomosent avec ceux de l'autre pour former un cercle artériel qui répond à cette circonsérence. De ce cercle arteriel fortisié par les artères ciliaires antérieures qui viennent s'y joindre, il part une quantité prodigieuse de rameaux en quelque sorte parallèles, rayonnés et flexueux, qui se dirigent vers la pupille. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils se bifurquent : leurs branches s'écartent, s'anastomosent avec les branches voisines, et donnent naissance à un autre cercle vasculeux qui est voisin de la petite circonférence de l'iris, et duquel partent d'autres vaisseaux radiés qui vont à la pupille.

Les veines de l'iris sont moins bien connues que les artères. Elles sont fournies par celles de la choroïde qu'on nomme vasa vorticosa, et

par les veines ciliaires longues.

Les nerfs de l'iris tirent leur origine des nerfs ciliaires. Ces nerfs, après avoir percé la partie postérieure de la selérotique, s'avancent entre cette membrane et la choroïde jusqu'au ligament ciliaire, où ils se divisent chacun en deux filets qui traversent ce ligament pour gagner la face antérieure de l'iris, sur laquelle ils répandent un grand nombre de filamens; mais ces filamens sont si mous et si fins, qu'on ne peut pas les suivre bien loin et les distinguer des autres fibres blanchâtres de l'iris avec lesquelles ils se confondent.

L'iris a été regardée par la plupart des Anatomistes comme une continuation de la choroïde; quelques - uns admettant avec Ruysch deux lames dans cette dernière membrane, ont dit que l'externe se continuoit pour donner naissance à l'iris, pendant que l'interne se réfléchit en arrière pour former les procès ciliaires; mais cette opinion peut d'autant moins être admise, que l'iris a des mouvemens qui lui sont particuliers; que sa structure est différente de celle de la choroïde; que ses vaisseaux ne sont pas continus avec ceux de cette membrane, et qu'ils ont leur disposition propre. D'ailleurs, l'iris est séparée de la choroïde par le ligament ciliaire.

Dans le fœtus, avant le septième mois, la pupille est fermée par une membrane extrêmement mince, grisâtre, continue à l'iris, et qu'on nomme membrane pupillaire. Cette membrane est parsemée de vaisseaux sanguins qui sont une continuation de ceux de l'iris. Elle se déchire et disparoît avant la naissance, et on n'en trouve plus de vestige dans l'enfant nouveau-né. On a vu des sujets sur qui cette membrane s'est con-

servée après la naissance, et qu'elle a rendus

aveugles.

L'iris est susceptible de se contracter et de se relâcher. Lorsqu'elle se relâche, sa largeur augmente et la pupille se rétrécit; quand elle se se contracte, sa largeur diminue, et la pupille s'élargit. C'est à la faveur de ces mouvemens que le diamètre de cette ouverture se proportionne à l'intensité de l'impression produite par la lumière. Il diminue si la lumière qui doit y passer est vive; il augmente si elle est foible. La même chose arrive lorsqu'on examine des objets éloignés ou proches; et la pupille tourà-tour rétrécie ou dilatée, se refuse ou se prête aux divers degrés de lumière convenables à la netteté de la division. Ces mouvemens, plus rapides dans les jeunes sujets que dans les vieillards, sont involontaires, et dépendent uniquement des rayons lumineux qui tombent sur la rétine : une lumière qui ne tomberoit que sur l'iris elle - même, ne lui causeroit aucun mouvement; aussi ces mouvemens s'affoiblissent ils lorsque la sensibilité de la rétine diminue, et ils cessent entièrement, si cette meinbrane ne peut plus être affectée par l'impression de la lumière.

#### De la Rétine.

La rétine a été ainsi nommée, parce qu'elle est formée de l'entrelacement d'un réseau de vaisseaux sanguins et de fibres médullaires. C'est la troisième membrane ou tunique de l'œil; elle est située entre la choroïde et le corps vitré qu'elle embrasse en manière de cupule, depuis l'entrée du nerf optique dans l'œil, jusqu'au

bord postérieur du corps ciliaire. On considère dans la rétine, une face externe, une face interne, et un bord ou circonférence-

La face externe convexe est appliquée à la face interne de la choroïde, et lui est simplement contiguë sans aucune espèce d'adhérence.

La face interne concave couvre le corps vitré, et n'a avec lui d'autre adhérence que celle qui résulte de l'artère centrale de ce corps, laquelle pénètre par sa partie moyenne et postérieure.

Le bord de la rétine correspond à la grande circonférence du corps ciliaire, où il forme une espèce de bourrelet circulaire au-delà duquel ce corps reste à nu. Cependant il semble se détacher de ce bourrelet une membrane extrêmement mince qui s'avance au-dessous du corps ciliaire, jusqu'au-devant de la capsule du cristallin, à laquelle elle est unie. Cette membrane, plus facile à apercevoir dans les jeunes sujets que dans ceux qui sont avancés en âge, est révoquée en doute par plusieurs Anatomistes.

La rétine est d'un blanc tirant un peu sur le gris, demi - transparente. Son épaisseur est assez considérable; mais elle est si molle, qu'elle se déchire avec la plus grande facilité, et qu'elle perd sa forme lorsqu'elle cesse d'être soutenue.

Cette membrane est formée essentiellement. par l'expansion de la partie médullaire du nerf optique. Ce nerf, dont l'origine, le trajet et la structure particulière ont été exposés dans la Névrologie, pénètre dans le globe de l'œil par sa partie postérieure, un peu plus en dedans que l'endroit qui correspond au centre de la pupille. En traversant la sclérotique, ce

nerf se réfrécit, et forme un cône tronqué; d'autant plus long que la sclérotique a plus d'épaisseur. Mais ce rétrécissement n'est pas le même par-vut; il est plus grand du côté de la tempe que du côté du nez, en sorte que quand on le divise verticalement, sa moitié interne est plus épaisse que l'externe. Arrivé à la choroide, le sommet tronqué de ce cône rencontre une ouverture ronde, garnie d'une petite membrane percée d'une multitude de pores par lesquels la substance médullaire, dont le nerf optique est rempli, semble s'écouler pour former la rétine. Aussitôt que cette substance a traversé la membrane criblée dont il vient d'être parlé, les faisceaux qui la composent se réunissent et s'épanouissent pour former la partie médullaire de la rétine, dans laquelle on ne voit point les fibres radiées admises par plusieurs Anatomistes, et qui se remarquent dans la rétine de certains animaux. Cependant, lorsqu'on examine attentivement cette membrane encore étendue sur le corps vitré, on observe plusieurs lignes transparentes, distribuées sans ordre, unies ensemble par d'autres lignes transversales, entre lesquelles on remarque des aréoles un peu plus opaques; mais ces lignes ne sont autre chose que les ramifications des vaisseaux de la rétine, vues à tra-vers sa partie médullaire. Outre l'épanouissement pulpeux et médullaire dont la rétine est composée, cette membrane présente un réseau vasculaire et filamenteux qui en occupe la face interne, et qui est formé par les ramifications de l'artère centrale du nerf optique, unies entre elles au moyen d'un tissu cellulaire très-sin. Ce réseau vasculaire et cellulaire soutient la partie

médullaire de la rétine, de sorte que cette membrane simple paroît composée de deux lames distinctes, l'une nerveuse et l'autre vasculaire; mais il est impossible de les séparer, même à l'aide de la macération, qui ne détache qu'une partie de sa mucosité. A la partie postérieure de la rétine, au côté externe de l'entrée du nerf optique, à-peu-près au point qui répond à l'axe de l'œil, on remarque un petit pli qui forme une légère convexité, lorsqu'on a enlevé la choroide. Au milieu de ce repli est un point transparent, que l'on prend au premier coup-d'œil pour un trou. La circonférence de ce point est teinte en jaune dans les adultes, mais non dans les enfans nouveau-nés. Ces objets, découverts par Sæmmering dans la rétine de l'homme, ne se trouvent, suivant les observations de M. Cuvier, que dans l'œil des singes.

La rétine est l'organe immédiat de la vision. Seule, elle peut recevoir l'impression de la lumière qui est ensuite transmise au sensorium, par le moyen du nerf optique dont elle n'est que

l'épanouissement.

### Du Corps vitré.

Le corps vitré a tiré son nom de sa ressemblance avec du verre fondu. C'est une masse molle, en quelque sorte gélatineuse, transparente, qui s'étend depuis l'entrée du nerf optique jusqu'au cristallin, et occupe par conséquent un peu plus des trois - quarts postérieurs de la cavité du globe de l'œil. Sa figure est sphérique; il est creusé à sa partie antérieure et moyenne, par un enfoncement qui loge le cristallin. Sa surface est recouverte dans la plus grande partie de son étendue par la rétine, avec laquelle elle n'est unie que par un rameau artériel qui pénètre dans la partie moyenne postérieure de ce corps, et qu'on appelle son artère centrale. Au devant de la rétine, cette surface est recouverte par le corps ciliaire, et présente des cannelures qui logent les replis membraneux dont ce corps est com-

Le corps vitré est d'une limpidité et d'une transparence qui ne changent point avec l'âge. Cependant il est rougeâtre dans le fœtus, ainsi que toutes les autres parties de l'œil, et paroît comme s'il avoit été injecté. Quoique ce corps paroisse inorganique au premier coup-d'œil, néanmoins il est de texture celluleuse, et rempli d'une liqueur limpide, qui est proprement l'hu-

meur vitrée.

Le corps vitré est enveloppé d'une membrane qui lui sert de capsule, à laquelle on a donné le nom de membrane hyaloïde. Cette membrane, excessivement mince et transparente, jette intérieurement un grand nombre de prolongemens, qui, par leur entre - croisement varié, forment des cellules de figure et de grandeur différentes, mais qui communiquent toutes entre elles, comme le demontre l'écoulement lent et successif de toute l'humeur vitrée par une ouverture faite à cette membrane.

Plusieurs Anatomistes ont avancé que cette membrane est composée de deux lames, dont l'externe n'a d'étendue que ce qu'il lui en faut pour recouvrir le corps vitré, pendant que l'interne s'enfonce au-dedans de ce corps, et donne naissance aux prolongemens dont on

vient de parler; mais ces deux lames ne peuvent être aperçues nulle part ailleurs qu'à la partie antérieure du corps vitré. Vers le commencement du corps ciliaire, la membrane hyaloïde se divise en deux lames, dont l'interne continue de recouvrir le corps vitré, et passe derrière le cristallin, pendant que l'externe, marchant sous le corps ciliaire, s'avance jusques à la circonférence du cristallin, et s'attache à la partie antérieure de la capsule dans laquelle il est renfermé. Ces deux lames, contiguës l'une à l'autre, forment les parois d'une cavité triangulaire et curviligne, dont la base est appuyée sur la circonférence du cristallin, et à laquelle François Petit, qui l'a décrite le premier, a donné le nom de

canal goudronné.

Depuis son origine jusqu'au cristallin, la lame externe de ce canal est couverte de stries noirâtres et rayonnées dont on a parlé à l'occasion du corps ciliaire. Elle se trouve aussi traversée par un grand nombre de fibres également rayonnées, et qui, n'ayant point une longueur égale à la largeur de cette membrane, la brident et la contractent, pour ainsi dire, d'espace en espace. Aussi, lorsqu'en y fait une petite ouverture, et qu'on y pousse de l'air avec un tube, on voit que le canal goudronné qui environne le cristallin de toute part, est alternativement élevé et déprimé. Ce canal, qui a la même étendue que le corps ciliaire, est un peu plus large du côté de la tempe que du côté du nez. Il n'a aucune communication avec la capsule du cristallin; aussi l'air qu'on y pousse ne pénètre pas dans cette capsule, comme celui qu'on fait entrer dans cette dernière, ne pénètre jamais dans le canal.

Les cellules du corps vitré sont remplies par une liqueur limpide, qui est, à proprement parler, l'humeur vitrée. La quantité de cette humeur est proportionnée au volume de l'œil. Petit a trouvé que son poids étoit de 104 grains dans un œil qui en pesoit 142. Dans le fœtus, elle est un peu rougeâtre; mais bientôt après la naissance, elle s'éclaircit, et prend une extrême limpidité qui se conserve jusqu'à l'âge le plus avancé. Elle est un peu plus pesante que l'eau commune, legèrement visqueuse, et à-peu-près semblable à de l'eau distillée dans laquelle on auroit fait dissoudre un peu de gomme.

Le corps vitré reçoit des artères qui viennent de celle qu'on nomme artère centrale de la rétine. Leur tronc principal est connu sous le nom d'artère centrale du corps vitre. Il pénètre par sa partie postérieure et moyenne, et le parcourt de derrière en devant, jusqu'à la partie postérieure du cristallin dans la capsule duquelil se perd par plusieurs rameaux. Dans son trajet, ilfournit des rameaux d'une ténuité excessive, lont les uns se ramifient sur la membrane hyaloïde, et les autres sur les prolongemens qu'elle

jette intérieurement.

La structure du corps vitré, telle qu'on vient de la décrire, ne peut être bien aperçue que sur des yeux soumis à la congélation. Au moyen de ce procédé, on voit dans ce corps une quantité considérable de glaçons séparés les uns des autres par des lames membraneuses d'une ténuité excessive, et qu'il faut rompre pour pouvoir les enlever. Ces glaçons représentent des écailles, dont les plus extérieures ont deux, trois, et même quatre lignes de long, sur un

peu moins de large. Les postérieurs et ceux qui sont à la circonférence, sont les plus grands. Les antérieurs, ainsi que ceux qui sont les plus près du centre du corps vitré, sont les plus petits. Leur figure est assez semblable à celle d'un coin dont la base est tournée en arrière, et le sommet en devant. Ils sont appliqués les uns sur les autres, de manière que leur portion la plus épaisse regarde la circonférence du corps vitré, et que la plus mince est tournée du côté du cristallin.

## Du Cristallin.

Le cristallin a été ainsi nommé, et mis au nombre des humeurs de l'œil, à cause de sa transparence, qui est à-peu-près semblable à celle du cristal. C'est un corps lenticulaire, situé à la partie antérieure du corps vitré, qui est creusé pour le recevoir, et renfermé dans une membrane particulière qu'on appelle sa capsule. Le cristallin se trouve à-peu-près à l'endroit où les trois-quarts postérieurs de l'axe de l'œil se joignent au quart antérieur; mais comme son axe est le même que celui de la pupille, et que l'iris a un peu moins de largeur du côté du nez que du côté de la tempe, il en résulte que le centre de ce corps est un peu plus en dedans que l'axe du même œil.

Le cristallin ressemble à une lentille. Son diamètre est de quatre lignes environ, et son épaisseur d'environ deux lignes. On y considère une face antérieure, une face postérieure, et une circonférence. La face antérieure correspond à l'iris, dont elle est séparée par un espace qu'on nomme la chambre pos-

térieure de l'œil, et qui contient une partie de l'humeur aqueuse. La face postérieure est logée dans l'enfoncement que présente la partie antérieure du corps vitré. La circonférence du cristallin correspond au canal goudronné et aux procès ciliaires qui s'avancent un peu sur sa face antérieure, et contribuent à le fixer

dans sa position.

Les deux faces du cristallin ne sont pas également convexes; l'antérieure l'est un peu moins que la postérieure. La première représente un segment de sphère, dont le diamètre varie depuis six jusqu'à neuf lignes. La seconde forme un segment de sphère, dont le diamètre est d'environ cinq lignes. Cependant cette disposition varie, et il y a des sujets sur lesquels les deux faces de ce corps n'ont rien qui puisse les faire distinguer l'une de l'autre. Dans le fœtus, elles ont plus de convexité, et la forme du cristallin approche en quelque sorte de la sphérique.

Le cristallin est un peu rougeâtre dans le fœtus; après la naissance, il prend une transparence parfaite, qu'il conserve jusqu'à l'âge de vingt - cinq ou trente ans; mais alors il contracte insensiblement une opacité jaunâtre qui gagne de son centre à sa circonférence, et qui, dans la vieillesse, approche de celle du succin

ou de la topaze.

La consistance du cristallin varie, comme sa transparence, suivant l'âge. Dans les enfans nouveau-nés, il ressemble à de la bouillie refroidie. Cette grande mollesse diminuant toujours, le cristallin a dans toute sa substance, vers l'âge de quinze ou vingt ans, une fermeté assez égale; ensuite elle augmente encore, mais inégalement; elle est plus grande vers le centre que vers la circonférence, et quoiqu'elle continue d'augmenter encore avec l'âge, elle con-

serve toujours cette inégalité.

Le cristallin est d'une si belle transparence, qu'il paroîtinorganique au premier coup-d'œil: mais lorsqu'on l'examine après l'avoir soumis à l'ébullition ou à la macération, dans un acide végétal très-mitigé, on voit qu'il est formé de lames concentriques dont l'arrangement est assez semblable à celui que l'on remarque dans les oignons. Chacune de ces lames est composée de fibres parallèles qui se dirigent de la circonférence vers le centre du cristallin, et qui sont unies entr'elles par des filets celluleux excessivement déliés. Les lames concentriques du cristallin sont unies les unes aux autres par une cellulosité très - fine, remplie d'une sérosité limpide, dont l'évaporation fait perdre au cristallin une partie de son poids, et le rend opaque.

Le cristallin est renfermé dans une petite poche membraneuse qu'on nomme capsule cristalline. La partie antérieure de la face externe de cette eapsule forme la paroi postérieure de la chambre postérieure de l'œil, et est baignée par l'humeur aqueuse. La partie postérieure de cette face est appliquée contre la membrane hyaloïde, à laquelle elle est unie par un tissu cellulaire extrêmement fin. Dans sa circonférence, cette même face est unie à la zône membraneuse du canal goudronné, laquelle anticipe un peu sur sa face antérieure, qui en est peut-être recouverte dans toute son étendue. La face interne de la capsule cristalline n'a aucune adhérence avec le cristallin. On trouve

entr'elle et la surface de ce corps une humeur, très-limpide, plus abondante en devant qu'en arrière, et qui s'échappe aussitôt que la capsule est ouverte. Cette humeur, fournie par les vaisseaux exhalans de la capsule, empêche que le cristallin ne se dessèche et ne devienne adhérent à sa capsule; peut-être aussi sert-elle à la nourriture de ce corps.

La capsule du cristallin est d'une transparence parfaite, et qui ne peut être troublée que par l'immersion dans l'acide nitrique. La partie postérieure de cette capsule est extrêmement mince. Sa partie antérieure est un peu plus épaisse, et d'une solidité qui approche de celle d'une lame de corne extrêmement

mince.

La texture de la capsule cristalline est peu connue. Elle reçoit des vaisseaux qui viennent de l'artère centrale du corps vitré. Ces vaisseaux se ramifient sur sa face postérieure, où ils forment un réseau très-compliqué dont les branches s'étendent sur sa face anterieure. Plusieurs Anatomistes croient que le cristallin en reçoit quelques branches; mais ces vaisseaux sont révoqués en doute par d'autres Anatomistes qui pensent que le cristallin, privé de toute communication avec les parties voisines, se nourrit par imbibition.

# De l'Humeur aqueuse.

L'humeur aqueuse est une liqueur limpide et transparente qui occupe l'espace compris entre la face postérieure de la cornée et la face antérieure du cristallin. L'iris divise cet espace en deux parties qu'on appelle les chambres de l'œil, et qu'on distingue en antérieure et en postérieure. Ces deux chambres communiquent ensemble par l'ouverture de l'iris. L'existence de la chambre postérieure a été niée par quelques Anatomistes qui pensent que l'iris est appliquée immédiatement sur le cristallin; mais outre que l'on trouve une petite portion d'humeur aqueuse entre le cristallin et l'iris sur des yeux congelés, on y en rencontre aussi sur ceux dont l'iris n'est point percée. D'ailleurs, l'existence de la chambre postérieure est prouvée par la mucosité noire qui enduit la face postérieure de l'iris. En effet, si cette face étoit appliquée immédiatement sur la face antérieure du cristallin, sa mucosité seroit abstergée dans les mouvemens que l'iris exécute, et communiqueroit à l'humeur aqueuse une teinte noire qui troubleroit nécessairement la vision.

On a beaucoup disputé sur la grandeur respective des deux chambres de l'œil; mais l'on convient généralement aujourd'hui que l'antérieure est beaucoup plus grande que la postérieure. L'épaisseur ou la profondeur de la première est pour l'ordinaire d'une ligne et demie, et celle de la seconde d'environ un quart de ligne; mais il y a beaucoup de variétés dans l'étendue de ces chambres, et il est impossible de la déterminer d'une manière rigoureuse.

La quantité de l'humeur aqueuse est en général d'environ cinq grains; mais elle varie dans les différens sujets, suivant le volume de l'œil. Cette humeur un peu rougeâtre dans les enfans nouveau-nés, prend bientôt une transparence semblable à celle de l'humeur dont les cellules du corps vitré sont remplies. Sa consistance approche aussi de celle de cette humeur,

c'est-à-dire qu'elle a une sorte de viscosité qu'on pourroit comparer à celle de l'eau dans laquelle on auroit fait dissoudre un peu de goinme. L'humeur aqueuse exposée à la chaleur s'évapore entièrement, sens laisser aucun sédiment. Elle n'est coagulable ni par l'action du feu, ni par l'alkool, ni par les acides. Ces derfliers, et sur-tout l'acide nitrique, la troublent un peu. Abandonnée à elle-même, dans un petit vase, elle éprouve un mouvement spontané de putréfaction qui la rend fétide. Cette humeur est fournie par les artères qui se distribuent aux parois des chambres de l'œil, et notamment par celles qui rampent à la face antérieure de l'iris, et par celles des procès ciliaires. Elle est continuellement reprise par des vaisseaux absorbans, comme le prouve la facilité avec laquelle se dissipent les humeurs étrangères qui se sont mêlées avec elles. L'humeur aqueuse se reproduit aisément, lorsqu'elle s'est échappée par une ouverture faite à la cornée, et l'œil qui étoit affaissé et flétri, reprend en peu de temps sa forme et son brillant ordinaires.

L'humeur aqueuse est renfermée dans une capsule qui lui est particulière, et que l'on peut en quelque façon comparer à celles qui renferment le cristallin et le corps vitré. C'est une membrane extrêmement mince, qui, après avoir recouvert la face postérieure de la cornée, se réfléchit sur la face antérieure de l'iris, et se porte de la circonférence de cette partie à l'ouverture de la pupille. En s'avançant sur l'iris, cette membrane s'amincit tellement, qu'elle ne peut être suivie jusqu'à la prunelle. Quelques Anatomistes croient cependant qu'elle passe par cette ouverture, et qu'elle va tapisser les parois de la chambre postérieure; mais il ne m'a jamais été possible de la démontrer dans cette partie de l'espace qu'occupe l'humeur

aqueuse.

La cavité osseuse dans laquelle l'œil est renfermé, les muscles qui meuvent cet organe, ses vaisseaux et ses nerss ayant été décrits dans chacune des parties de l'anatomie à laquelle ces objets se rapportent, nous pensons qu'il seroit

inutile d'en parler ici.

Les yeux sont les organes de la vue. Les rayons lumineux directs ou réfléchis qui partent d'un corps visible, et arrivent au globe de l'œil, forment différens cônes dont la pointe est à l'objet, et la base sur la cornée. Ceux qui tombent sur cette membrane, dans une direction oblique, et en faisant un angle considérablement ouvert, sont résléchis, et ne la traversent point; mais tous les rayons tombant sous un angle de quarante-huit degrés, passent à travers la cornée, et subissent de sa part une réfraction qui les rapproche de la perpendiculaire; en sortant de la cornée, ces rayons entrent dans l'humeur aqueuse. Cette humeur, beaucoup moins dense que la cornée, leur fait subir une seconde réfraction qui les éloigne un peu de la perpendiculaire, et diminue la ten-dance qu'ils avoient à converger. Après avoir passé par la pupille, ils se présentent presque parallèles entr'eux sur le cristallin qu'ils traversent, en se rapprochant encore davantage de la perpendiculaire; ils s'écartent ensuite un peu en traversant le corps vitré moins dense que le cristallin; mais cependant ils sont encore assez rompus pour se rapprocher de la perpen-diculaire, et se réunir en un seul point sur la rétine, qui reçoit l'image des objets que la lumière y grave, comme elle la trace dans les expériences de la chambre obscure. Cette image est transmise au sensorium par le moyen du nerf optique.

### DE L'ORGANE DE L'OUIE.

Les oreilles, au nombre de deux, sont l'organe de l'ouïe. Elles sont situées sur les parties latérales et inférieures de la tête. On les divise en deux parties séparées par la membrane du tambour; l'une est l'oreille externe, et l'autre l'oreille interne.

### De l'Oreille externe.

L'oreille externe comprend le pavillon de l'o-

reille et le conduit auditif.

Le pavillon de l'oreille est situé sur la partie latérale de la tête, au bas de la tempe, dorrière l'articulation de la mâchoire inférieure, au-devant de l'apophyse mastoïde. Sa grandeur varie suivant les sujets. Il représente une espèce de cornet ovale et aplati, dont le grand diamètre s'étend de haut en bas, et la grosse extréinité est en haut. On y considère une face externe, une face interne et une circonférence.

La face externe, plus ou moins tournée en avant, suivant les divers sujets, présente des éminences et des enfoncemens. Les éminences sont l'hélix, l'anthélix, le tragus et l'anti-tra-

gus. Les enfoncemens sont la fosse naviculaire,

la couque et la cavité de l'anthélix.

L'hélix ou le grand repli de l'oreille commence à la partie moyenne de la face externe du pavillon par une pointe assez aiguë; delà cette éminence se porte en devant, et un peu en haut, et va gagner la circonférence du pavillon en passant au-dessus de l'orifice du conduit auditif externe, et du tragus dont elle est séparée prr une petite échancrure; ensuite elle monte verticalement, puis elle se courbe de devant en arrière et de haut en bas, et se termine pour ainsi dire en mourant, au-dessus du lobule, derrière l'anti-tragus. Cette éminence, peu saillante à ses extrémités, présente une largeur assez considérable à sa partie moyenne. Elle n'est autre chose qu'un repli du pavillon de l'oreille qui se recourbe sur luimême de la face interne vers l'externe, et de hant en bas.

L'éminenceanthélix occupe la partie moyenne de la face externe du pavillon de l'oreille. Plus épaisse, mais moins longue que l'hélix, elle décrit une courbe dont la concavité est tournée en devant et en bas, et la convexité en arrière et en haut. Son extrémité supérieure ou antérieure, tournée en devant, est divisée en deux parties qui s'écartent l'une de l'autre, et s'enfoncent sous la partie la plus large de l'hélix. De ces deux parties, la supérieure est plus large que l'inférieure, mais elle est moins saillante. L'extrémité postérieure ou inférieure de l'anthélix est simple, et se termine derrière et audessus de l'anti-tragus, dont elle est séparée par une légère échancrure.

L'éminence appelée tragus est située à la par-

tie antérieure, moyenne et inférieure du pavillon de l'oreille, devant l'orifice du conduit auditif qu'elle couvre en grande partie. Sa forme est plate et en quelque sorte triangulaire, sa base est tournée en devant et en dedans, et son sommet en arrière et en dehors. Le bord supérieur de cette éminence est séparé de l'hélix par une légère échancrure. Son bord inférieur est séparé de l'anti-tragus par une échancrure beaucoup plus profonde.

L'éminence anti-tragus est située au-dessous de l'anthélix, vis-à-vis le tragus, mais un peu plus bas que cette dernière éminence, dont elle est séparée par une échancrure profonde, comme il a été dit plus haut. L'anti-tragus est en quelque sorte conique; son sommetest tourné en haut et en devant, et sa base en bas et en

arrière.

L'enfoncement qui sépare l'hélix d'avec l'anthélix, est ce que les uns nomment la fosse naviculaire, et les autres la grande cavité de l'hélix; cet enfoncement est plus large et plus pro-

fond supérieurement qu'inférieurement.

La fosse naviculaire est ce grand enfoncement que circonscrivent l'anthelix, le tragus, et l'anti-tragus. Elle est divisée en deux parties par le commencement de l'hélix, une supérieure plus étroite, et une inférieure plus large qui se continue antérieurement dans le conduit auditif.

L'enfoncement qui sépare les deux branches de l'extrémité supérieure de l'anthélix, n'a pas reçu de nom particulier. Il est oblong, plus large et plus profond supérieurement qu'inférieurement.

La partie du pavillon de l'oreille quise trouve

au-dessous des éminences et des enfoncemens dont on vient de parler, est ce qu'on appelle le lobule ; elle est plus molle que le reste, et n'est formée que par les tégumens et par un tissu cellulaire graisseux. C'est cette partie qu'on est dans l'usage de percer pour y suspendre des bijoux. Sa grandeur et sa figure varient suivant les différens sujets.

La face interne du pavillon de l'oreille est inclinée en arrièrer Sa partie antérieure est unie par du tissu cellulaire à la portion mastoïdienne du temporal. Sa partie postérieure, séparée de la tête par un intervalle plus ou moins grand, suivant les divers sujets, présente des éminences et des enfoncemens qui correspondent à ceux

de la face externe.

La circonférence du pavillon de l'oreille est unic antérieurement avec la tempe et la partie postérieure de la joue. Elle est libre dans le reste de son étendue.

Les parties qui composent le pavillon de l'oreille, sont, un cartilage, des ligamens, des muscles, des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des nerss et la peau qui recouvre

toutes ces parties.

Le cartilage du pavillon de l'oreille a la même forme que cette partie; mais il est moins grand et ne s'étend point dans le lobule. Lorsque ce cartilage est déponillé des parties qui l'envirounent, on y voit les mêmes éminences et les mêmes enfoncemens que sur la totalité de l'oreille. On y remarque de plus une légère émimence sur la partie antérieure de l'helix, audessus du tragus; et deux échancrures, dont l'une, plus petite, se trouve entre l'anthelix et l'anti-tragus, et l'autre, plus grande, sépare

l'hélix du tragus. Le cartilage de l'oreille est d'un blanc jaunâtre, très-flexible, quoique d'un tissu très-serré. Il est recouvert de son périchondre comme tous les autres cartilages, et il reçoit des artères dont quelques-unes passent d'une face à l'autre, à travers les ouvertures dont il est percé. Ce cartilage détermine la figure du pavillon de l'oreille, et lui donne la solidité et l'élasticité nécessaires à l'exercice de

ses fonctions.

Le cartilage de l'oreille est sixé à la partie latérale de la tête par trois ligamens, un antérieur, un supérieur et un postérieur. L'antérieur vient de l'apophyse zygomatique du temporal, au-dessus de l'articulation de cet os avec la mâchoire inférieure, et va se terminer à la base du tragus, et à la partie voisine de la convexité de l'hélix. Le supérieur tire son origine de la partie inférieure de l'aponévrose externe du muscle crotaphyte ou temporal, et va se fixer à la partie supérieure de la convexité qui correspond à la conque. Le postérieur naît de la partie antérieure de l'apophyse mastoide, et va s'attacher à la partie postérieure de la conque. Ces ligamens ne sont autre chose qu'un tissu cellulaire dense et serré.

Les muscles de l'oreille externe sont distingués en communs ou extrinsèques qui la meuvent en entier, et en propres ou intrinsèques qui n'agissent que sur diverses portions de son

cartilage.

Les muscles communs sont au nombre de trois, le supérieur, l'antérieur et le postérieur.

Ils ont été décrits dans la Myologie.

Les muscles propres ou intrinsèques du pavillon de l'oreille sont le grand et le peit muscles de l'hélix, le muscle du tragus, celui de

l'anti-tragus et le transversal.

Le grand muscle de l'hélix, long et grêle, naît de l'éminence de l'hélix que l'on voit audessus du tragus; il monte un peu en devant, en s'amincissant, et se termine sur la partie antérieure de l'hélix, après un trajet de trois ou quatre lignes.

Le petit muscle de l'hélix est très-mince, et ne s'aperçoit pas dans tous les sujets. Il naît de la partie de l'hélix, qui divise la conque en deux

parties, et s'y termine presqu'aussitôt.

Le muscle du tragus est assez large et fort apparent. Placé sur la face externe de cette éminence qu'il recouvre presqu'entièrement, il naît de sa base, et se termine à son sommet. Aponévrotique à ses extrémités, il est charnu à sa partie moyenne. La direction de ses fibres est transversale.

Le muscle de l'anti-tragus, moins large, mais un peu plus épais que le précédent, naît du bord postérieur de cette éminence, monte un peu obliquement de devant en arrière, et va se terminer à l'extrémité postérieure et inférieure de l'anthélix.

Le muscle transversal, situé sur la face interne du pavillon de l'oreille, n'est pas toujours également apparent. Il naît de la convexité de la conque, et va se terminer sur celle de la fosse naviculaire, et dans l'enfoncement qui correspond à l'anthélix.

Il seroit bien difficile d'assigner l'usage de ces petits muscles d'une manière bien positive; cependant ils paroissent propres à relâcher le cartilage de l'oreille, quand ils agissent seuls, et qu'ils ne sont pas contre-balancés par les muscles extrinsèques ; et à le tendre lorsque leur action est simultanée avec celle de ces muscles.

Au reste, l'action des muscles intrinsèques de l'oreille, ainsi que celles des extrinsèques, est extrêmement bornée et à peine sensible sur le plus grand nombre des hommes; ce qui paroît venir spécialement de l'habitude où nous sommes dès l'enfance, d'avoir les oreilles serrées contre la tête pendant la nuit. Cependant on en trouve quelques- uns chez lesquels ils agissent d'une manière manifeste, et telle que les oreilles peuvent être portées en devant et en

arrière, s'élever et s'abaisser à volonté.

Les artères de l'oreille externe viennent de l'auriculaire postérieure et de la temporale. Ces artères se distribuent à toutes les parties du pavillon de l'oreille. Elles sont accompagnées par des veines qui suivent la même marche et la même distribution. Les vaisseaux lymphatiques de l'oreille externe traversent les glandes lymphatiques superficielles de la partie latérale et supérieure du cou. Ses nerfs viennent de la portion dure de la septième paire et des branches supérieures du plexus cervical, formé par la seconde, la troisième et la quatrième paires cervicales.

La peau qui recouvre le pavillon de l'oreille est unie fort étroitement à son cartilage et à ses muscles intrinsèques par un tissu cellulaire serré, et qui ne contient presque pas de graisse, si ce n'est vers la partie inférieure où l'on en trouve quelquefois un peu. Elle est extrêmement mince, et parsemée de follicules qui fournissent une humeur sébacée, dont l'usage est d'entretenir la souplesse de cette partie.

Sur la face interne du tragus et sur le sommet de cette éminence, la peau du pavillon de l'oreille est garnie de poils plus ou moins nombreux et plus ou moins longs, suivant les sujets, et qui paroissent propres à empêcher que les corpuscules qui voltigent dans l'air, ne s'in-

troduisent dans le conduit auditif.

Le pavillon de l'oreille a pour usage de réfléchir les rayons sonores, et de les diriger dans le conduit auditif. Cet usage est suffisamment prouvé par la diminution de l'ouie dans ceux qui sont privés de l'oreille externe, par la facilité avec laquelle nous apercevons les sons, en plaçant la main derrière cette partie, et par le secours que les personnes qui ont l'onie dure tirent de l'usage des cornets acoustiques.

# Du Conduit auditif.

Le conduit auditif s'étend depuis la conque jusqu'à la caisse du tympan, dont il est séparé par la membrane du même nom. Sa longueur qui est d'environ dix à douze lignes, est toujours un peu plus grande inférieurement que supérieurement, à cause de la coupe oblique de son extrémité interne. Sa direction est oblique de dehors en dedans, et de derrière en devant; mais il est un peu courbé sur sa longueur, de manière que la convexité de sa courbure est tournée en haut et en arrière, et la concavité en bas et en devant. Il est plutôt ovale qu'arrondi, et sa partie moyenne est moins large que ses extrémités. Ce conduit est en partie osseux et en partie cartilagineux et membraneux,

La partie osseuse du conduit auditif appartient au temporal, et a été décrite dans l'Ostéologie. Dans les adultes, elle est un peu plus longue que la cartilagineuse; mais dans le fœtus, elle n'existe point encore. On trouve à sa place un cercle osseux, creusé intérieurement d'une rainure dans laquelle s'attache la membrane du tambour.

La partie cartilagineuse du conduit auditif, la seule qui existe dans le fœtus, est formée par une same en quelque sorte triangulaire, dont la base est continue avec celle du tragus, et avec la partie antérieure et inférieure de la conque. Cette lame, recourbée sur elle-même de bas en haut et de devant en arrière, ne fait pas un cercle entier : elle forme un tuyau interrompu dans sa partie supérieure et postérieure où l'on trouve une substance cellulaire, dense, serrée et comme membraneuse, qui tient aux bords de l'interruption. Ce tuyau cartilagineux se termine par un bord oblique, dont la partie inférieure forme une espèce de bec ou de pointe. Ce bord tient fortement, et comme par engrenure, aux aspérités qui se remarquent à la partie inférieure de l'orifice du conduit auditif osseux.

La lame recourbée qui forme la portion cartilagineuse du conduit auditif, présente diverses fentes ou interruptions que l'on nomme les incisures du conduit auditif. Ces fentes varient par rapport à leur nombre, à leur situation, à leur grandeur et à leur figure, suivant les différens sujets. Elles sont remplies par une substance celluleuse que recouvrent en dehors des fibres musculeuses, auxquelles Santorini a donné le nom de musculus incisure majoris.

Le conduit auditif est tapissé intérieurement par un prolongement de la peau qui s'y insinue, et forme une espèce de tuyau dont l'épaisseur diminue d'autant plus, qu'on approche de la membrane du tambour sur laquelte il se réfléchit en formant une espèce de cul-de-sac. Ce prolongement de la peau est uni aux parois du conduit auditif par un tissu cellulaire très-serré. Vers l'entrée de ce conduit, il est garni de poils très-sins, mais assez longs, qui empêchent que les corpuscules qui voltigent dans l'air et les in-

sectes ne s'y introduisent.

Les mailles du tissu cellulaire qui unit la peau aux parois du conduit auditif, logent des corpuscules qui ne sont autre chose que des glandes du genre de celles que l'on nomme sébacées. Ces glandes, dont la figure est ronde ou ovale, et la couleur jaune foncé, tirant sur le brun, ont chacune un conduit excréteur qui perce la peau, et laisse suinter au-dedans du conduit auditif une humeur que l'on nomme cerumen. Cette humeur est jaunâtre, amère, et semblable à une huile ténue; mais elle s'épaissit bientôt par l'action de l'air, et s'amasse quelquefois en assez grande quantité pour former une espèce de bouchon qui intercepte les rayons sonores et rend l'ouïe dure et difficile. La surdité produite par cette cause est assez commune chez les vieillards. On y remédie aisément en versant dans le conduit auditif de l'huile on de l'eau de savon qui amolissent et détrempent l'humeur amassée, et en facilitent l'extraction. Le cerumen sert à lubrésier le conduit auditif, et à écarter les insectes qui voudroient y pénétrer.

Le conduit auditif reçoit des vaisseaux et des nerfs, lesquels viennent de ceux qui se distribuent au pavillon de l'oreille. Ce conduit est doué d'une sens bilité exquise. Ses usages sont de transmettre les rayons sonores jusqu'à la membrane du tambour, et d'augmenter la force du son en le condensant dans un espace étroit,

### De l'Oreille interne.

L'oreille interne comprend plusieurs cavités creusées dans l'os temporal. Ces cavités sont la caisse du tambour, le vestibule, le limaçon et les canaux demi-circulaires. Les trois dernières forment ce que l'on appelle le labyrinthe.

# De la Caisse du Tambour.

La caisse du tambour a été ainsi nommée, par rapport à sa ressemblance avec une caisse militaire. Elle est située dans l'épaisseur de l'os temporal, entre le conduit auditif et le labyrinthe, au dessous de l'union du rocher avec la portion écailleuse, au-dessus de la fosse jugulaire, au-devant de l'apophyse et des cel-lules mastoïdiennes, derrière la trompe d'Eustache et la fosse glénoïde. Sa figure ressemble assez bien à une portion de cylindre, placée de champ et un peu plus épaisse supérieurement qu'inférieurement. Son étendue est un peu plus grande de devant en arrière que de haut en bas. On y considère une paroi externe, une paroi interne, et une circonférence.

La paroi externe est un peu oblique de haut en bas, de dehors en dedans et de derrière en devant. Elle est ossense supérieurement et postérieurement, mais dans le reste de son étendue, elle est formée par la membrane du

tambour.

La membrane du tambour, ainsi nommée parce qu'elle est tendue sur la caisse du même nom, se trouve à l'extrémité du conduit auditif, et sépare l'oreille externe d'avec l'interne. Elle est située obliquement de haut en bas et de dedans en dehors, de manière qu'elle forme un angle aigu avec la partie inférieure du conduit auditif, et un angle obtus avec sa partie supérieure. La figure de la membrane du tambour est presque circulaire. Sa face externe forme le fond du conduit auditif, et presente un enfoncement dans sa partie moyenne. Sa face interne répond à la caisse, et présente dans sa partie moyenne une élévation qui correspond à l'enfoncement de la face externe. Cette élévation est produite par le manche du marteau qui est uni à cette face depuis sa partie moyenne jusqu'à sa partie supérieure.

La circonférence de la membrane du tambour est comme enchâssée dans la rainure dont est creusée l'extrémité interne du conduit auditif.

La membrane du tympan est sèche et presque transparente. Quoique très-mince, elle est cependant composée de quatre lames distinctes, appliquées les unes aux autres. Les deux plus extérieures sont la continuation de la peau et de l'épiderme qui tapissent le conduit auditif. Ces deux lames penvent être séparées à l'aide de la macération. La troisième est une membrane propre, qui s'attache dans le fond de la rainure de l'extrémité interne du conduit auditif. La quatrième, qui est la plus intérieure, est une continuation du périoste de la caisse; le manche du marteau se trouve entre cette membrane et la troisième.

La membrane du tympan est parsemée d'un

grand nombre de vaisseaux sanguins, lesquels viennent principalement de deux troncs qui accompagnent le manche du marteau, et se divisent au centre de cette membrane en un grand nombre de ramifications qui vont à sa circonférence. Ces vaisseaux, très-apparens dans le fœtus, disparoissent presque entièrement dans l'âge adulte. Les nerfs de la membrane du tympan ne peuvent pas être démontrés par la dissection; mais la sensibilité exquise dont cette membrane jouit, ne permet pas de douter de leur existence.

On a cru long-temps que la membrane du tympan étoit percée d'une ouverture au moyen de laquelle il y avoit une communication du conduit auditif avec la caisse du tambour; mais les recherches ultérieures des Anatomistes les plus exacts ne permettent pas même de soupçonner que cette ouverture existe dans l'état naturel.

La membrane du tympan ne sert pas seulement à garantir les parties contenues dans la caisse du tambour; son principal usage est de transmettre les vibrations que ces sons excitent en elle à l'air contenu dans la caisse du tambour et aux osselets de l'ouïe. Mais pour que cette membrane s'acquitte convenablement de cette fonction, il faut que par les différens degrés de tension et de relâchement que lui impriment les muscles du marteau, elle devienne susceptible de répéter tous les sons qui la frappent, et de se mettre avec eux en rapports harmoniques. On pense communément qu'elle est tendue pour la perception des sons aigus, et relâchée pour celle des sons graves.

La paroi interne de la caisse du tambour est

un peu inclinée en arrière, et plus éloignée de l'externe dans sa partie supérieure que dans l'inférieure. On remarque à sa partie antérieure et supérieure une petite lame osseuse, recourbée de bas en haut, formant un petit canal dans lequel est logé le tendon du muscle interne du marteau. Cette lame est ce qu'on appelle bec de cuiller.

Au-dessous de cette lame et un peu plus en arrière est une ouverture de communication entre la caisse et le vestibule. Cette ouverture est connue sous le nom de fenêtre ovale; c'est un ovale dont un côté est un peu arrondi, et l'autre un peu aplati. Le côté arrondi est en haut, et le côté aplati est en bas. L'une de ses extrémités est en devant, et l'autre en arrière. Le contour de cette ouverture a du côté du vestibule un petit rebord plat, fort mince, qui la rend plus étroite du côté de cette cavité que du côté de la caisse. Dans l'état naturel, la fenêtre ovale est couverte par la base de l'étrier qui ne la remplit pas exactement, et qui est unie à sa circonférence au moyen d'une membrane très-mince qui n'est autre chose qu'une continuation du périoste de la caisse.

Au-dessus de la partie postérieure de la fenêtre ovale, on remarque une saillie qui en suit le contour, et qui est formée par l'aqueduc de Fallope.

Au-dessous de cette même fenêtre ovale est une éminence que l'on nomme le promontoire, et qui répond à la rampe externe du li-

maçon.

Au-dessous du promontoire, et un peu plus en arrière, est une ouverture arrondie, moins grande que la fenètre ovale; c'est la fenêtre ronde. Cette ouverture est oblique et regarde en deliors, en arrière et en bas. Elle communique dans la rampe interne du limaçon; mais dans l'état naturel, elle est fermée par une membrane mince qui n'est autre chose qu'une

production du périoste de la caisse.

Derrière la fenêtre ovale, au bas de la saillie formée par l'aqueduc de Fallope, est une petite éminence creuse qui renferme le muscle de l'étrier; c'est la pyramide. La base de cette éminence est tournée en arrière et le sommet en avant. Celui-ci est percé d'une ouverture très-apparente, par laquelle sort le muscle dont on vient de parler. On remarque quelquefois un ou deux filets osseux qui s'étendent de la pyramide au promontoire, et qui les joignent l'un à l'autre.

La circonférence de la caisse du tambour est plus large dans sa partie supérieure que partout ailleurs. Cette partie correspond à la jonction de la portion écailleuse du temporal avec le rocher. Elle est fort mince et présente plusieurs petites ouvertures par lesquelles passent des rameaux de l'artère méningée moyenne qui

pénètrent dans la caisse.

A la partie supérieure et postérieure de la circonférence de la caisse du tambour, on trouve une onverture assez large et évasée, de forme triangulaire, qui communique dans les cellules mastoïdiennes. Ces cellules sont des cavités pratiquées dans l'épaisseur de l'apophyse mastoïde. On en trouve à peine quelque trace dans le fœtus; elles se développent avec l'âge. Leur nombre et leur figure varient; mais elles communiquent toutes ensemble, et leur

surface est couverte par une espèce de périoste qui est continu à celui de la caisse du tambour. L'usage de ces cellules paroît être de réfléchir

les sons et d'en augmenter la force.

Au-dessous de l'ouverture des cellules mastoïdiennes, la circonférence de la caisse du tambour est assez étroite, raboteuse, et présente la trace de l'aqueduc de Fallope. On y voit aussi une petite ouverture par laquelle passe la corde du tympan:

La partie antérieure et inférieure de cette même circonférence presente la fêlure de Glaser ou fente glénoïdale, qui donne passage à la corde du tympan, à des vaisseaux sanguins, au muscle antérieur du marteau, et quelquefois

à l'apophyse grêle de cet os.

Au-dessus de la fente glénoïdale, on trouve deux ouverture; séparées par une petite lame osseuse qui, en se prolongeant en arrière, forme le bec de cuiller; de ces deux ouvertures, l'une est inférieure, et l'autre supérieure; la première est l'orifice postérieur de la trompe d'Eustache, et la seconde est un petit conduit

qui loge le muscle interne du marteau.

La trompe d'Eustache est un conduit en partie osseux, et en partie cartilagineux et membraneux, qui s'étend depuis la caisse du tambour, jusqu'à la partie supérieure du pharynx, derrière l'ouverture postérieure de la fosse nasale. Ce conduit est oblique de derrière en devant, de dehors en dedans et de haut en bas. Sa portion osseuse, située au-dessus du canal de la carotide, est creusée dans l'épaisseur du temporal, entre la partie pierreuse et la partie écailleuse de cet os. Elle commence à la partie supérieure et antérieure de la caisse par un

orifice assez large; après quoi elle se rétrécit; pour s'élargir de nouveau, et se terminer par une ouverture un peu évasée que complète en dehors l'apophyse épineuse du sphénoïde. Elle est un peu aplatie de dehors en dedans, de

manière que la coupe en est ovale.

La portion cartilagineuse de la trompe d'Eustache ressemble assez bien à un cône aplati de dehors en dedans. Son sommet tourné en haut, en dehors et en arrière, se continue avec la portion osseuse. Sa base tournée en bas, en dedans et en devant, présente une espèce de pavillon évasé, aplati de dedans en dehors, dont le bord interne forme un bourrelet fort saillant, qui correspond à la partie externe de l'ouverture postérieure de la fosse nasale, vis-àvis l'extrémité postérieure du cornet inférieur.

Cette portion de la trompe d'Eustache est essentiellement formée de deux cartilages, dont l'un est externe, et l'autre interne. L'externe, beaucoup plus petit que l'interne, se présente sous la forme d'une languette étroite et mince, en quelque sorte triangulaire, à laquelle on peut distinguer une face externe, une face interne, un bord supérieur, un bord inférieur; une base et un sommet. La face externe correspond au muscle ptérigoïdien interne, et au péristaphylin externe qui s'y attache. La face interne est couverte par la membrane interne de la trompe. Le bord supérieur est confondu avec celui du cartilage interne, et s'attache à la base du crâne. Le bord inférieur descend beaucoup moins bas que celui du cartilage interne, auquel il est uni par une membrane très-mince qui passe de l'un à l'autre. Le sommet s'implante au côté externe de l'orifice antérieur de

la portion osseuse de la trompe. La base est attachée à la partie supérieure du bord postérieur de l'aile interne de l'apophyse ptérigoïde.

Le cartilage interne de la trompe d'Eustache, beaucoup plus grand que l'interne, ressemble assez bien à un triangle isocèle fort alongé. On y considère une face interne, une face externe, un bord supérieur, un bord inférieur, un sommet et une base. La face interne est recouverte par la membrane du pharynx. La face externe est tapissée par la membrane interne de la trompe. Le bord supérieur, confondu avec celui du cartilage externe, est attaché à la base du crâne. Le bord inférieur est côtoyé par le muscle péristaphylin interne qui s'attache à sa partie postérieure; il est uni à celui du cartilage externe par une membrane très-mince qui forme la partie inférieure de la trompe. Le sommet s'implante à la partie interne de l'orifice de la portion osseuse de ce canal. La base, tournée en devant et en dedans, est libre et forme la partie interne et saillante de l'orifice de la trompe.

La trompe d'Eustache est tapissée intérieurement par une membrane qui est une continuation de la membrane du pharynx et de celle qui revêt les fosses nasales. Cette membrane a une épaisseur considérable sur le bord saillant de l'orifice de la trompe où elle forme une espèce de bourrelet mollasse. A mesure qu'elle s'enfonce dans ce canal, son épaisseur diminue; et en s'approchant de la caisse du tambour, elle prend une consistance plus ferme et plus approchante de celle du périoste qui tapisse cette cavité, avec'lequel elle se continue. Cette membrane contient, dans les endroits où elle est plus épaisse, un grand nombre de glandes muqueuses.

La trompe d'Eustache reçoit des vaisseaux et des nerfs qui viennent de ceux qui se distri-

buent au pharynx et au voile du palais.

On croit que la trompe d'Eustache peut être élargie par l'action du muscle péristaphylin externe, et rétrécie par celle du péristaphylin interne; mais cela ne paroît guère vraisemblable, lorsqu'on fait attention à la direction de ces muscles, et à leur connexion avec les cartilages

de la trompe.

Cette trompe est ouverte dans presque tous les temps de la vie. Elle établit une communication libre entre l'air de l'atmosphère et celui qui est contenu dans la caisse du tambour. C'est par son moyen que ce dernier se renouvelle sans cesse, et conserve les qualités nécessaires à la transmission du son. L'étroitesse de la trompe d'Eustache, et l'action du voile du palais qui se relève en arrière pour boucher l'ouverture postérieure des fosses nasales, pendant la déglutition, empêchent que les alimens ne puissent s'y introduire.

La caisse du tambour est traversée par un filet nerveux q'on nomme la corde du tympan, et qui a été décrit dans la Névrologie. Elle renferme quatre petits os qu'on appelle les osselets de l'ouïe, et qui sont le marteau, l'enclume,

l'os lenticulaire et l'étrier.

Le marteau est situé presque verticalement contre la paroi externe de la caisse. C'est le plus long de tous les osselets de l'ouie. On le diviscentête, en col et en manche. La tête en forme la partie la plus élevée et la plus grosse. Sa forme est ovale et assez alongée: ses parties

supérieure, interne et externe sont arrondies et lisses. L'antérieure est un peu concave. La postérieure présente deux légers enfoncemens séparés par une saillie, recouverts dans l'état frais d'une couche cartilagineuse excessivement mince, et qui s'articulent avec l'enclume. Le col du marteau est la partie étroite qui se trouve immédiatement au-dessous de sa tête. Il est fort court, mais assez épais. Sa partie antérieure porte une apophyse plus ou moins longue et d'une extrême ténuité, qui est nommée l'apophyse grêle du marteau, ou l'apophyse grêle de Rau. Cette apophyse est quelquefois assez longue pour s'engager dans la fente glénoïdale. Sa grande fragilité fait qu'on la conserve rarement en son entier. Elle donne attache au tendon du muscle antérieur du marteau.

Le manche du marteau naît de la partie inférieure du col, avec lequel il forme un angle obtus et saillant en devant et en dehors. Il est assez long, et en quelque sorte aplati sur deux faces, l'une antérieure et l'autre postérieure. Sa base est assez large et légèrement recourbée en dedans; ensuite il se rétrécit, se courbe un peu en dehors, et se termine par une pointe mousse qui correspond au centre de la membrane du tympan. De l'angle saillant formé par la base du manche du marteau avec le col de cet os, s'élève un tubercule gros et court qui se dirige en dehors et un peu en arrière, et qu'on appelle l'apophyse du manche du marteau.

Le marteau est compact à l'extérieur, et légèrement celluleux à l'interieur. Sa grosseur et sa forme sont presque les mêmes dans le fœtus à terme que dans l'âge le plus avancé, mais il a beaucoup moins de consistance, et quelquefois

4.

le manche et son apophyse sont encore cartilagineux. La tête du marteau s'articule avec le
corps de l'enclume auquel elle est unie par une
substance ligamenteuse qui n'est autre chose
que le périoste très-mince qui passe de l'un à
l'autre de ces os. Son manche est collé à la face
interne de la membrane du tympan dont il fait
un demi diamètre, et qu'il entraîne du côté
de la caisse. Pour mettre le martean dans sa
situation naturelle, et distinguer le gauche
du droit, il faut placer sa tête en haut, l'apophyse du col en avant, et celle du manche en
dehors.

L'enclume est située à la partie postérieure, supérieure et externe de la caisse du tambour, derrière la tête du marteau, au devant de l'ouverture des cellules mastoïdiennes. Un peu plus grosse, mais moins longue que le marteau, elle ressemble assez bien à une dent molaire dont les racines seroient fort écartées. On la divise en corps et en deux branches, l'une supérieure ou courte, et l'autre inférieure ou longue.

Le corps de l'enclume en forme la partie antérieure. Il représente un ovale aplati transversalement, et dont le grand diamètre est vertical. Sa face interne est un peu concave. Sa face externe, legèrement convexe, est appliquée contre la paroi externe de la caisse; sa partie antérieure présente deux éminences séparces par un enfoncement mitoyen, qui s'articulent avec la partie postérieure de la tête du marteau.

La branche supérieure de l'enclume naît de la partie postérieure et supérieure du corps, et se porte horizontalement en arrière, jusqu'à l'entrée des cellules mastoidiennes. Elle est fort courte, mais assez épaisse. Sa figure ressemble à celle d'un cône aplati transversalement, dont la base est en devant, et le sommet en arrière.

La branche inférieure de l'enclume naît de la partie inférieure et postérieure du corps. Elle est un peu plus longue que la branche supérieure. Sa figure est arrondie, et sa direction un peu oblique de haut en bas et de derrière en devant. Sa partie inférieure est légèrement recourbée de dehors en dedans, et sa dernière extrémité est creusée pour recevoir l'os lenticulaire qui s'y soude ordinairement. Placée plus en dedans et plus en arrière que le manche du marteau, la branche inférieure de l'enclume en est éloignée supérieurement et rapprochée inférieurement, ou elle le touche presque, et forme avec lui un angle très-aigu.

La structure intérieure de l'enclume est la même que celle du marteau. Dans le fœtus à terme, cet os a déja acquis les dimensions qui lui sont propres, et ne diffère de l'état où on le trouve dans l'âge adulte que par sa consistance qui est moins considérable. Il s'articule par la partie antérieure de son corps avec la tête du marteau, et avec l'os lenticulaire par l'extrémité de sa branche inférieure. Pour le mettre dans sa situation naturelle, et distinguer le côté auquel il appartient, on tourne son corps en devant, sa longue branche presque perpendiculairement en bas, et la concavité de la courbure de cette branche en dedans.

L'os leuticulaire est très-petit; il est situé entre l'extrémité de la branche inférieure de l'enclume et la tête de l'étrier. Il est presque orbiculaire et légèrement convexe sur ses deux faces, dont une est externe et l'autre interne. La première s'articule avec la tête de l'étrier; et la seconde avec l'extrémité de la longue branche de l'enclume à laquelle l'os lenticulaire

reste presque toujours attaché.

L'étrier est le plus intérieur des osselets de l'ouie. Il est situé transversalement entre l'extrémité de la longue branche de l'enclume et la paroi interne de la caisse. Sa figure est parfaitement semblable à celle de l'instrument dont il porte le nom. On le divise en base, en branches et en tête. La base en est la partie la plus interne et la plus large : c'est une lame trèsmince dont le contour est convexe supérieurement et presque droit inférieurement, comme la fenêtre ovale que cette base recouvre, et à la circonférence de laquelle elle est unie par une membrane très-mince.

Des deux branches de l'étrier, l'une est antérieure et l'autre postérieure. Elles sont courbées l'une vers l'autre; mais l'antérieure est plus longue, plus mince et moins courbe que la postérieure. Le côté concave de chacune de ces branches présente une cannelure qui se continue sur la face externe de la base, et dans laquelle s'attache la circonférence d'une membrane très-mince qui remplit l'intervalle qu'elles

laissent entr'elles.

La tête de l'étrier est placée à l'extrémité d'un col très-court, formé par la réunion des deux branches. Elle est concave à son sommet, pour recevoir la face interne de l'os lenticulaire.

L'étrier est entièrement formé de substance compacte. Dans le fœtus, il ne diffère en rien de ce qu'il est dans l'âge adulte. Il s'articule avec l'os lenticulaire, et par le moyen de cet os, avec la longue branche de l'enclume. Le pourtour de sa base tient, comme il a été dit, à la circonférence de la fenêtre ovale, par une production membraneuse qui n'est autre chose qu'une continuation du périoste de la caisse. Pour mettre cet os dans sa situation naturelle, et distinguer le gauche du droit, il faut mettre sa tête en dehors, le bord convexe de sa base en haut, et la branche la plus longue et la moins courbe en devant.

Les osselets de l'ouie sont recouverts d'un périoste très-fin qui est une continuation de celui qui tapisse les parois de la caisse du tambour. En passant de l'un à l'autre de ces os, ce périoste en affermit les articulations, et leur tient lieu de ligamens. Dans le fœtus, il est parsemé d'un grand nombre de vaisseaux sanguins qui disparoissent avec l'âge.

Les osselets de l'onie sont mus par des muscles qui appartiennent au marteau et à l'étrier. Les muscles du marteau sont au nombre de deux, distingués en interne et en antérieur : l'étrier

n'en a qu'un.

Le muscle interne du marteau est situé dans un canal osseux pratiqué dans l'épaisseur du rocher, au-dessus de la portion osseuse de la trompe d'Eustache. Il naît, par des fibres tendineuses, de la partie cartilagineuse de cette trompe, et de la partie de la face inférieure du rocher qui est au-devant de l'orifice inférieur du canal carotidien. Ce muscle devient bientôt charnu, et marche de devant en arrière, de dedans en dehors et de bas en haut, environné par une membrane très-forte, et renfermé dans le canal osseux dont il a été parlé plus haut. Arrivé

à l'extrémit postérieure de ce canal, il dégénère en un rendon qui, après s'être contourné sur le locale cuiller, traverse la caisse du tambour de dedans en dehors, un peu de haut en bas, et de devant en arrière, et va s'implanter à la partie inférieure et interne du manche du marteau, au-dessous de l'apophyse grêle. L'usage de ce muscle est d'entraîner le marteau en dedans, et par conséquent de tendre la membrane du tambour à laquelle cet osselet est attaché.

Le muscle antérieur du marteau est beaucoup plus petit que le précédent. Il naît de l'apophyse épineuse du sphénoïde et du cartilage
externe de la trompe d'Eustache, par des fibres tendineuses très-courtes. Devenu charnu,
il monte en dehors et en arrière, et s'engage
dans la fêlure glénoïdale par laquelle il pénètre
dans la caisse du tambour. Avant d'y arriver,
il se termine par un tendon qui va s'attacher à
l'extrémité de l'apophyse grêle du marteau. Les
fibres charnues du muscle antérieur du marteau
sont si peu apparentes, que plusieurs Anatomistes doutent de leur existence. Ce muscle est
propre à relâcher un peu la membrane du
tympan, en tirant le marteau en dehors et en
devant.

Outre les deux muscles dont on vient de parler, la plupart des Anatomistes en décrivent un troisième auquel ils donnent le nom d'externe. Il est placé à la partie interne, supérieure et postérieure du conduit auditif, entre le périoste et les tégumens. Il est assez large en dehors, mais ses fibres se rassemblent bientôt pour former un tendon qui se porte en dedans et en devant, et qui, pénétrant dans la caisse du

tambour par le défaut de la rainure circulaire à laquelle est attachée la membrane du tympan, va s'implanter à la partie externe du col du marteau, près la base de sa grosse apophyse. Les sibres charnues de ce muscle sont encore plus obscures que celles du muscle antérieur; aussi de très-habiles Anatomistes le regardentils comme un ligament. Si c'est un muscle, il relâche la membrane du tympan qu'il entraîne

en dehors.

Le muscle de l'étrier est le plus petit de tous ceux qui se rencontrent dans le cerps humain. Il naît du fond de la cavité de la pyramide, et se termine presqu'aussitôt par un tendon grêle qui sort de cette cavité par un petit trou dont la pointe de la pyramide est percée. Ce tendon se porte en devant, et après avoir fait environ une ligne de chemin, se fixe à la partie postérieure du col de l'etrier. Ce muscle imprime à cet os un mouvement de bascule, en vertu duquel la partie postérieure de sa base s'enfonce du côté du vestibule, en se portant en dedans, ct l'antérieure s'en éloigne, en se portant en dehors.

Les parois de la caisse du tambour sont tapissées par un périoste très-mince qui s'enfonce dans les cellules mastoidiennes, et recouvre la surface de leurs parois. Il se continue avec la membrane interne de la trompe d'Eustache. Celui qui couvre les osselets de l'ouïe et les unit l'un à l'autre, en est une continuation, aussi bien que la lame interne de la membrane du tympan, la membrane qui couvre la fenêtre ronde et celle qui unit la base de l'étrier à la circonférence de la senètre ovale. Dans le sœtus et dans les enfans, ce périoste est parsenté d'un grand nombre de vaisseaux sanguins, et couvert d'une humeur légèrement muqueuse qui exsude de tous les points de sa surface; mais dans un âge avancé, ces vaisseaux disparoissent, et il s'amincit et se dessèche au point qu'on a de la peine à le reconnoître.

Dans le fœtus, la caisse du tambour contient une sérosité rougeâtre, un peu visqueuse; après la naissance, l'air s'y introduit par la trompe d'Eustache, et elle continue à en être remplie

pendant toute la vie.

# Du Labyrinthe.

Le labyrinthe est composé de plusieurs cavités qui communiquent ensemble, et qui sont creusées dans l'épaisseur de la portion pierreuse du temporal. Ces cavités sont le vestibule, le limaçon et les canaux demi-circulaires.

### Du Vestibule.

Le vestibule forme la partie moyenne du labyrinthe. Il est situé derrière le limaçon, devant les canaux demi-circulaires, entre la caisse du tambour et le fond du conduit auditif interne. Il représente une cavité presque ovale, augmentée par deux enfoncemens, l'un hémisphérique, situé dans la partie antérieure et un peu interne de cette cavité, du côté du limaçon; l'autre demi-elliptique, placé dans la partie postérieure et interne, du côté des canaux demi - circulaires. Ces deux enfoncemens sont séparés par une épine osseuse qui s'élève de la partie inférieure du vestibule, se porte en dehors et un peu en devant, et se termine au-devant et au-

dessus de la fenêtre ovale par une pyramide fort petite dont le sommet est aplati et garni de,

quelques aspérités.

On remarque dans le vestibule sept grandes ouvertures, dont une est la fenêtre ovale, une seconde l'orifice de la rampe externe du limaçon, et les cinq autres appartiennent aux canaux demi-circulaires. La fenêtre ovale occupe la partie externe du vestibule. L'orifice de la rampe externe du limaçon se trouve un peu plus bas et un peu plus en devant. Les ouvertures des canaux demi-circulaires se remarquent dans l'enfoncement demi-elliptique de la partie postérieure du vestibule. Outre les grandes ouvertures dont on vient de parler, on remarque dans le vestibule l'orifice extrêmement petit de son aqueduc, et un assez grand nombre de petits trous qui donnent passage à des vaisseaux sanguins et à des filets de la portion molle de la septième paire de nerfs. Le vestibule est tapissé d'un périoste très-fin, qui se continue avec celui de la rampe externe du limaçon, et dans lequel se ramifient les vaisseaux sanguins dont on vient de parler. Il contient aussi d'autres parties molles dont il sera fait mention plus bas.

## Du Limaçon.

Le limaçon forme la partie antérieure du labyrinthe. C'est une cavité qui représente une espèce de cornet spiral double, creusé dans la partie antérieure du rocher, à peu-près comme la cavité d'une coquille de limaçon. La forme du limaçon de l'oreille droite est semblable à celles de toutes les coquilles; celle du limaçon gauche est à contre-sens, et n'a que peu de semblables dans la nature. A cette marque, il est facile de

les distinguer l'un de l'autre.

On considère dans le limaçon une base et un sommet. La base est tournée en dedans, en arrière et en haut, vers le fond du conduit auditif interne ou acoustique; elle est percée de plusieurs trous qui communiquent an-dedans de la cavité du limaçon. Le sommet est tourné en dehors, en devant et un peu en bas, du côté de la trompe d'Eustache.

Le limaçon est formé d'un noyau commun, d'un cornet spiral qu'on peut appeler la lame des contours, et d'une lame spirale ou demi-

cloison osseuse.

Le noyau commun du limaçon en forme le centre. Il a la figure d'un cône fort court, dont la direction est oblique de derrière en devant, de dedans en dehors, et un peu de haut en bas. Sa base, qui est assez large, répond an fond du conduit acoustique, et fait le milieu de la base du limaçon. Son sommet se termine vers le milieu de l'axe du limaçon, en formant une espèce de cône concave auquel on a donné le nom d'entonnoir. La surface du noyau commun est taillée en vis par une double rainure, et percée d'un grand nombre de trous disposés sur deux lignes : ces trous sont plus nombreux dans celle de ces rainures qui répond à la rampe interne du limaçon, que dans celle qui répond à la rampe externe.

Le cornet spiral du limaçon est formé par une lame osse use, mince, qu'on peut appeler la lame des contours. Cette lame, semblable à un triangle isocèle fort alongé, est recourbée sur elle-même suivant sa largeur, et forme une espèce de demi-canal dont les bords plus épais

que le reste sont étroitement unis à la surface du noyau. Elle tourne en spirale, d'abord autour de ce noyau, ensuite autour de l'entonnoir qui le termine, et fait deux tours et demi; mais la spirale diminue rapidement, en sorte que le limaçon approche en total de la forme globuleuse. Ces tours sont étroitement unies ensemble, le long de leur rencontre, et forment par leur adossement une cloison osseuse entière, que l'on nomme la cloison des contours, pour la distinguer d'une autre cloison en partie osseuse, en partie membraneuse, qui sépare les deux rampes du limaçon, et que l'on nomme la demi-cloison. La face interne ou concave du cornet spiral du limaçon forme la plus grande partie des parois de cette cavité. Sa face externe ou convexe est entourée, dans le fœtus, d'une substance spongieuse que l'on peut enlever facilement; mais dans l'adulte, elle est confondue avec la substance compacte du rocher.

La cavité du limaçon est divisée, dans toute sa longueur, en deux parties, par une cloison qui est osseuse du côté du noyan commun, et membraneuse du côté de la paroi opposée de la cavité. La partie osseuse de cette cloison est ce qu'on nomme la lame spirale. Cette lame, plus large vers la base du limaçon, que vers son sommet, est disposée en manière de spirale autour du noyau commun; mais elle finitvers le milieu du second contour, par une espèce de bec, où commence la pointe de l'entonnoir du limaçon. Elle présente deux faces et deux bords; des deux faces, l'une répond à la rampe interne du limaçon, et l'autre à la rampe externe. La première présente des lignes saillantes, disposées en manière de rayons; la seconde est inégale et plèine d'aspérités. Des deux bords, l'un est extrêmement mince, en quelque sorte dentelé, et donne attache à la portion membraneuse de la cloison; l'autre est plus épais, et tient au noyau commun. Cette lame est composée de deux plans qui laissent un interstice occupé par une série de petits canaux osseux.

La portion membraneuse de la cloison du limaçon tient par un de ses bords à la portion osseuse, et par l'autre, à la face interne de la lame qui forme le cornet spiral. Cette portion est extrêmement mince, et formée par l'adossement des deux lames du périoste qui couvrent la portion osseuse. Vers le milieu du second coutour, cette portion osseuse disparoît, comme il vient d'être dit, en sorte que la cloison est totalement membraneuse à sa dernière extrémité où se voit une ouverture par laquelle les deux rampes du limaçon communiquent ensemble.

La cloison spirale dont on vient de parler, sépare la cavité du limaçon en deux parties que l'on nomme les rampes du limaçon, et qui sont distinguées en interne ou rampe du tympan, et en externe ou rampe du vestibule. La rampe interne plus large, mais plus courte, est proche de la base du limaçon, et commence à la fenêtre ronde. La rampe externe, plus étroite et plus longue, est voisine du sommet du limaçon, et commence à la partie antérieure, inférieure et externe du vestibule, par un orifice plus ample que la fenêtre ronde. Assez larges dans leur origine, ces deux rampes se rétrécissent en s'avançant vers le sommet du limaçon, où elles communiquent ensemble par l'ouverture

dont le sommet de la cloison spirale est percé. Il résulte de cette communication, qu'une liqueur quiseroit versée dans la caisse du tambour, pourroit pénétrer de la base au sommet du limaçon, par sa rampe interne, si elle n'en étoit empêchée par la membrane qui bouche la fenêtre ronde, et retourneroit à contre-sens du sommet vers sa base, par sa rampe externe, pour s'épancher dans le vestibule.

Les parois des deux rampes du limaçon sont tapissées par un périoste très-fin qui se conti-

nue avec celui du vestibule.

### Des Canaux demi-circulaires.

Les canaux demi-circulaires tirent leur nom de la forme de leur courbure, quoique chacun d'eux excède un demi-ovale. Ce sont des conduits qui partent du vestibule, et y rentrent après avoir parcouru un certain espace de chemin dans l'épaisseur du rocher. Ils sont au nombre de trois : on les distingue en supérieur, en postérieur et en externe ou horizontal.

Le canal demi-circulaire supérieur, un peu moins grand que le postérieur, mais plus grand que l'externe, ést disposé de manière que la convexité de sa courbure est tournée en haut, et la concavité en bas. Un de ses côtés est antérieur, et l'autre postérieur. Ses deux extrémités sont inférieures, l'une en dehors, l'autre en dedans. La première s'ouvre dans la partie supérieure et externe du vestibule, au-dessus de l'extrémité externe du canal demi-circulaire horizontal, par un orifice évasé, et de forme elliptique. La seconde se réunit avec l'extrémité supérieure du canal demi-circulaire pos-

térieur, et forme avec elle un conduit commun, long d'environ deux lignes, qui s'ouvre dans la partie interne et supérieure du vestibule, au-dessus de l'extrémité interne du canal demi-circulaire externe, par un orifice arrondi.

Le canal demi-circulaire postérieur est un peu plus grand que le supérieur. Sa convexité est tournée en arrière, et sa concavité en devant. Un de ses côtés est en dehors, et l'autre en dedans. Ses deux extrémités sont tournées en devant, l'une en haut, et l'autre en bas, La première est unie, comme il a été dit plus haut, avec l'extrémité interne du canal demicirculaire supérieur. La seconde s'ouvre dans la partie inférieure interne du vestibule, un peu plus bas et plus en dedans que l'extrémité interne du canal demi-circulaire externe, par un orifice évasé, tantôt orbiculaire, et tantôt

elliptique.

Le canal demi - circulaire externe ou horizontal, le plus petit des trois, est situé entre le supérieur et le postérieur. Sa convexité est tournée en arrière, et sa concavité en devant; un de ses côtés est en haut, et l'autre en bas. Ses deux extrémités, tournées en devant et assez près l'une de l'autre, se distinguent en externe et en interne. La première s'ouvre dans la partie externe supérieure et postérieure du vestibule, entre la fenêtre ovale et l'orifice externe du canal demi-circulaire supérieur, par un orifice infundibuliforme. La seconde s'ouvre dans la partie interne du vestibule, entre l'orifice commun aux canaux demi-circulaires supérieur et postérieur, et l'orifice inférieur de ce dernier, par une ouverture assez étroite et arrondie.

Les canaux demi-circulaires sont tapissés par un périoste très-sin qui se continue avec celui du vestibule, et dans lequel se ramifient des

vaisseaux sanguins.

Dans le fœtus et dans les enfans nouveaunés, on peut débarrasser le labyrinthe de la substance qui l'enveloppe, et qui n'a point alors acquis la même dureté que la lame osseuse qui en forme les parois; mais dans l'âge adulte, ces parois sont tellement confondues avec la substance du rocher, qu'on ne peut point les distinguer du reste de l'os, et les cavités qui composent cette partie de l'organe de l'ouie, ne sont que comme des conduits et des enfoncemens qui seroient pratiqués dans un morceau d'ivoire.

# Des parties molles du Labyrinthe.

Ce que l'on savoit des parties molles du labyrinthe, rouloit sur le périoste qui le tapisse, les vaisseaux sanguins qui s'y distribuent, les cordons ou silamens des canaux demi-circulaires et du limaçon, la cloison nerveuse du vestibule, etc.; mais les Anatomistes étoient si divisés sur l'organisation de ces parties, que la plus grande obscurité enveloppoit encore ce point d'anatomie. Nous devons aux recherches laberienses de Scarpa, professeur d'anatomie et de chirurgie clinique à l'Université de Pavie, la connoissance des objets suivans. « Les canaux demicirculaires osseux renferment autant de tuyaux membraneux d'un diamètre beaucoup plus petit, attachés à la paroi interne des premiers, par un tissu cellulaire très-fin, et presque muqueux. Chacun de ces tuyaux membraneux commence dans le vestibule par une ampoule, la-quelle dégénère en un tuyau cylindrique qui parcourt tout le trajet du canal osseux, et va s'implanter dans un sac commun, où aboutissent également les troisampoules. Avant de s'ouvrir dans ce sac, les conduits membraneux supérieur et postérieur se réunissent pour former un canal commun. Le conduit membraneux externe s'y ouvre séparément.

» Ces tuyaux membraneux ne sont, comme Scarpa le présume, autre chose que les conduits nerveux de Duverney et de Vieussens, les cordes sonores de Valsalva, les ligamens solides de Cassebohm, les fils transparens de

Morgagni, etc.

» L'ampoule du tuyau membraneux supérieur est situé dans l'évasement elliptique de l'orifice externe du canal osseux correspondant; celle du postérieur, dans l'évasement orbiculaire de l'extrémité inférieure du canal demicirculaire postérieur; celle de l'externe, dans l'évasement infundibuliforme de l'extrémité externe du canal osseux correspondant; et le sac commun, dans l'enfoncement demi - elliptique du vestibule. Ces parties ont entr'elles une communication directe, de manière que si on injecte avec la seringue d'Anelun de ces tuyaux, la liqueur pénètre dans les deux autres, dans les ampoules et dans le sac commun. Elles sont remplies d'une humeur qui donne au sac commun l'apparence d'une bulle d'air, et aux tuyaux membraneux celle de vaisseaux lymphatiques. Ces tuyaux, de même que les ampoules et le sac commun, flottent en outre dans l'eau du labyrinthe.

» L'enfoncement hémisphérique du vestibule

renferme, dans son fond, la moitié d'un autre sac sphérique transparent, qui est si fortement attaché à ses parois, qu'on ne peut l'en séparer sans le déchirer. L'autre moitié de ce petit sac, contenue dans la cavité du vestibule, est contiguë au sac commun des tuyaux membraneux, sans cependant communiquer avec lui. Ce petit sac, rempli d'une humeur propre, est composé de tuniques si fortes et si épaisses, que, quoique percées par un instrument tranchant, et laissant échapper par cette ouverture le fluide qu'elles contiennent, il conserve toujours sa première forme sphérique. On remarque dans son fond une tache oblongue, qui n'est autre chose que l'expansion du nerf qui s'y distribue.

» La partie molle de la cloison spirale du limaçon est formée de deux substances, l'une coriace, dont la consistance est moyenne entre celle des cartilages et celle des membranes, et l'autre membraneuse et presque muqueuse. La coriace tient fortement au bord libre de la lame spirale, au delà de laquelle elle se prolonge autour de l'entonnoir jusqu'au sommet du limaçon. Le côté de cette partie coriace, qui répond à la lame spirale, est percé de petits trous correspondans aux canelets placés dans l'interstice de cette lame. Examinée au microscope, cette partie paroît une aggrégation de petites cellules remplies d'une humeur limpide, et de la portion pulpeuse des nerfs qui s'y distribuent. Ces cellules sont plus nombreuses et plus grandes dans la partie coriace qui aboutit à l'entonnoir.

«La portion membraneuse de la cloison molle du limaçon, n'est autre chose qu'une duplicature du périoste, renfermant la lame spirale osseuse et la substance coriace, remplissant en outre l'espace qui est entre le bord de cette dernière et la paroi correspondante du limaçon. Ce prolongement du périoste devient plus considérable à mesure qu'il s'approche de l'entonnoir. »

L'oreille interne reçoit un grand nombre d'artères qui procèdent de l'auriculaire postérieure, de la méningée, de l'occipitale, de la stylo-mastoidienne, de la pharyngienne supérieure, de la carotide interne, de l'externe, et du tronc basilaire ou commun des artères vertébrales. Les rameaux de ces artères, difficiles à suivre, à cause de leur petitesse et de la dureté de l'os qu'elles traversent, se distribuent au périoste de la caisse, à celui du vestibule, du limaçon et des canaux demi-circulaires.

Les veines de l'oreille interne ne sont pas aussi connues; on sait cependant que le vestibule et le limaçon en ont chacun une qui leur est

propre.

La veine du vestibule vient du golfe de la veine jugulaire. Elle traverse la substance du rocher, pénètre dans le vestibule par un petit trou qui est voisin de l'orifice de son aqueduc, et répand ses rameaux sur le périoste de cette cavité, et sur celui des canaux demi-circulaires.

La veine du limaçon vient du sinus latéral, traverse la substance de la partie inférieure du rocher, et pénètre dans la rampe interne par un trou qui lui est propre, et qui est voisin de l'orifice de l'aqueduc du limaçon. Ses rameaux se répandent sur le périoste des deux rampes, et sur la cloison spirale.

Les nerfs de l'oreille interne et les petits trous qui leur donnent passage, ont été supérieure-ment décrits par Scarpa; c'est d'après cet Anatomiste que nous allons en faire l'exposition.

«Le fond du conduit auditif interne ou acoustique, présente deux fossettes distinctes et inégales, l'une supérieure plus petite, l'autre inférieure plus grande. Cette dernière est encore subdivisée en deux enfoncemens, dont l'un correspond à la paroi interne du vestibule, et l'autre, plus profond et en forme d'entonnoir, à la base du noyan du limaçon. La petite fossette et les deux enfoncemens de la grande sont percés d'une infinité de petits trous qu'on peut diviser en deux ordres; les uns donnent passage aux nerfs du vestibule et des canaux demi circulaires, et les autres à ceux du limaçon. Les trous du premier ordre sont également placés dans la petite fossette, dans la grande et dans l'espace intermédiaire; ceux du second ordre, seulement dans la grande.

Les trous de la petite fossette sont le commençement de petits canaux qui se portent dans le vestibule, où ils se divisent encore en d'autres plus petits; les uns se dirigeant vers la pyramide osseuse; les autres, en plus grand nombre, vers les évasemens elliptiques des canaux demi-circulaires supérieur et extérieur, où ils forment des espèces de taches ou points cribleux qu'on peut apercevoir dans le fœtus, comme dans l'adulte, même sans microscope. Le trou de la petite fossette qui a fixé l'attention de Morgagni, sans qu'il en ait connu le véritable usage, est l'orifice d'un canelet nerveux qui forme, près l'évasement orbiculaire du canal demi-circulaire postérieur, une autre

tache ou point cribleux moindre que le premier.

Des trous pratiqués dans la partie intermédiaire des deux fossettes, répondent à de petits canaux qui se terminent, par d'autres points cribleux, dans l'enfoncement hémisphérique du vestibule. Il est à remarquer que ces taches ou points cribleux sont en proportion des nerfs auxquels ils donnent passage, et qu'ils sont situés près les évasemens des canaux osseux dans lesquels sont logées les ampoules des

tuyaux membranenx.

» Les trous du second ordre, qui donnent passage aux nerfs du limaçon, pratiqués dans la grande fossette du conduit auditif interne, sont le commencement d'une infinité de petits canaux qui parcourent les différentes circonvolutions du limaçon, plus longs et plus grands vers sa base, diminuant à mesure qu'ils s'approchent de son sommet. Ces petits canaux aboutissent au noyau osseux, et sont parallèles entr'eux, jusqu'à la racine de la lame spirale; ensuite ils s'écartent du noyau, et marchent à travers les deux plans de cette lame dont ils remplissent l'interstice par une nouvelle subdivision. Il résulte de cette structure, que si l'on coupe verticalement le noyau du limaçon en deux parties, il paroît composé de deux substances, l'une tubuleuse et friable, l'autre compacte et solide; toutes les deux se recouvrent alternativement.

» Le nerf acoustique ou la portion molle de la septième paire est, dans le conduit auditif interne, comme entortillé et roulé en différens plis qui le rendent très-propre à gagner les divers trous à travers lesquels il doit se rendre dans le labyrinthe. Le commencement de cet

entortillement forme une espèce de renflement gangliforme, d'où partent trois rameaux inégaux. Le plus grand, arrivé aux trous de la petite fossette du conduit auditif interne, se dépouille de ses enveloppes, et se sépare en petits filamens qui pénètrent dans le vestibule par les points cribleux situés près les évasemens elliptiques des canaux demi-circulaires supérieur et externe, où ils forment une substance pulpeuse qui donne origine à deux autres branches nerveuses, lesquelles se distribuent, en forme d'évantail, dans les ampoules des tuyaux membraneux supérieur et extérieur.

De second rameau est le plus petit des trois; il traverse le trou remarquable de Morgagni, situé dans la grande fossette du conduit auditif interne; se porte dans le vestibule par les points cribleux placés près l'évasement orbiculaire du canal demi-circulaire postérieur, et se distribue dans l'ampoule du tuyau mem-

braneux correspondant.

» Le troisième rameau, qui est le moyen en grandeur, parvient par les trous cribleux de l'enfoncement hémisphérique du vestibule, dans le petit sac sphérique, où il forme une substance pulpeuse qui en occupe la cavité, et

principalement le fond.

» Les tuyaux membraneux ne reçoivent de nerfs que dans les ampoules et le sac commun. Ces nerfs s'y terminent par une substance pulpeuse, formant dans cette partie une espèce de demi-cloison qui avoit été décrite par plusieurs Anatomistes, sans qu'ils sussent quelle était sa liaison et son usage.

» Le nerf acoustique, après avoir donné ces trois rameaux, se porte, conservant toujours

ses replis, dans le limaçon, où il se divise en une infinité de filamens qui se distribuent dans les différens petits canaux qui entrent dans la composition de cette partie du labyrinthe. L'arrangement de ces nerfs, dans ces petits canaux, forme un coup d'œil tout-à-fait curieux, dont on peut jouir au moyen d'un microscope, tant dans l'adulte que dans le fœtus, sur-tout si on fait macérer pendant quelque temps le limaçon dans un mélange d'esprit-de-vin et d'acide nitrique affaibli. »

Dans l'etat naturel, le limaçon et les trois canaux demi circulaires sont remplis d'une sérosité limpide qui est sans doute fournie par l'extrémité des artères, et qui transmet aux nerfs les ébranlemens qui lui ont été communiqués par la membrane qui bouche la fenètre ronde, et sur-tout par la base de l'étrier qui couvre la fenêtre ovale. Lorsque cette sérosité devient trop abondante, elle s'échappe par deux conduits ou aqueducs, dont l'un appar-

tient au limaçon, et l'autre au vestibule.

L'aqueduc du li naçon est un canal osseux très-étroit creusé dans l'épaisseur du rocher. Il commence à la partie inférieure de la rampe interne, tout près de la fenêtre ronde, par un orifice excessivement délié; delà il descend en dedans et en devant, et après un trajet de trois ou quatre lignes, vient se terminer au-dedans du crâne, vers le milieu du bord inférieur du rocher, par une ouverture triangulaire un peu aplatie et assez évasée. Ce canal est tapissé par un prolongement de la dure-mère, qui est continu avec le périoste de la rampe interne du limaçon. Dans l'état frais, le côté interne de son orifice inférieur représente une espèce

d'arcade sous la partie antérieure de laquelle passe la branche glosso-pharyngienne de la huitième paire. La sérosité qui s'ecoule du limaçon par cet aqueduc, est versée dans la cavité du crâne où elle est bientôt résorbée, comme celle qui suinte de la surface interne de

la dure-mère.

L'aqueduc du vestibule commence à la partie postérieure, interne et supérieure de cette cavité, au-dessus et au côté interne de l'ouverture commune au canal demi-circulaire supérieur et au postérieur, par un orifice triangulaire dont le sommet est tourné en haut. Delà cet aqueduc monte un peu obliquement de devant en arrière dans l'épaisseur du rocher, en passant derrière le canal commun. Lorsqu'il a parcouru environ une ligne de chemin, il se courbe en arrière et en bas, et va se terminer à la face postérieure du rocher, au-dessous de la partie moyenne de son bord supérieur, par une fente dont il a été parlé dans l'Ostéologie. L'aqueduc du vestibule décroît depuis son origine, jusqu'au lieu de sa courbure; ensuite il s'élargit beaucoup, et représente en quelque sorte le pavillon d'une trompe qui seroit aplatie. Il est tapissé par un prolongement de la lame externe de la dure-mère, qui se continue avec le périoste du vestibule. A l'endroit où il se termine, sur la face postérieure du rocher, les deux lames de la dure mère sont écartées l'une de l'autre, et il se trouve entr'elles une petite cavité triangulaire remplie de sérosité, et que l'on nomme le réceptacle de Cotunni.

Lorsqu'on a ouvert cette cavité en coupant la lame interne de la dure-mère, on y introduit facilement une soie, et on la pousse dans le vestibule; ou si on la porte par l'orifice qui se trouve dans cette cavité, on la fait pénétrer dans le crâne; mais pour que cette introduction réussisse, il faut employer, non une soie de porc, mnis une de celles que les renards ou les chats portent au museau. On peut aussi injecter du mercure dans cet aqueduc, soit du côté du crâne, soit du côté du vestibule, à l'aide de la seringue d'Anel, dont les siphons sont capillaires.

Lorsqu'on a rempli le réceptacle de Cotunni, en poussant l'injection par le vestibule, si l'on appuie le doigt sur le réceptacle, et qu'on presse le haut en bas, on voit entrer le mercure dans des petits vaisseaux qui rampent dans l'épaisseur de la dure-mère, et qui vont s'ouvrir dans le sinus latéral, de sorte qu'il paroît vraisemblable que la liqueur du vesti-

bule est versée dans ce sinus.

Les oreilles sont les organes de l'ouie : les rayons sonores qui viennent frapper la surface externe de leur pavillon, sont réfléchis par les éminences et les enfoncemens de cette partie, et dirigés pour la plupart vers le conduit auditif externe qui les condense et en augmente la force. Arrivés au fond de ce conduit, ils frappent la membrane du tambour, qui est tendue ou relâchée par l'action des muscles du marteau, suivant que le son est plus grave ou plus aigu. L'ébranlement occasionné par les rayons sonores se transmet, avec les vibrations qu'il excite, de la membrane du tympan à l'air qui remplit la caisse, et aux osselets de l'ouïe: et par le moyen de l'étrier, qui est le dernier de ces osselets, et la membrane qui bouche la se-nêtre ronde à la liqueur qui remplit le labyrinthe. Les agitations de cette liqueur sont transmises au siège immédiat de l'ouie, c'est-àdire, aux ramifications que le nerf acoustique distribue dans les différentes parties de cette cavité. Ce nerf porte au sensorium l'impression du son.

## DE L'ORGANE DE L'ODORAT.

L'ORGANE de l'odorat a son siège dans le nez et dans les fosses nasales.

#### Du Nez.

Le nez est cette éminence qu'on remarque au milieu du visage, et qui couvre l'ouverture antérieure des fosses nasales, en forme de chapiteau. La grandeur très-variable du nez et sa figure pyramidale, sont trop connues pour qu'il soit nécessaire d'en offrir ici une description détaillée. On y distingue deux faces latérales, un bord antérieur, un sommet et une

Les faces latérales du nez, moins larges supérieurement qu'inférieurement, sont un peu inclinées en avant et en haut. On remarque vers leur partie inférieure une espèce de gouttière courbe, dont la concavité est tournée en bas. Cette gouttière se continue en arrière et en bas, et sépare la base du nez d'avec la joue. La partie qui est au-dessous de cette gouttière, se nomme l'aile du nez. Le bord autérieur du nez se nomme aussi le dos du nez. Il est oblique de haut en bas et de derrière en devant, arrondi, et plus ou moins épais suivant les sujets. Il se termine infétieurement par une partie globuleuse qu'on nomme le lobe ou le bout du nez. Le sommet du nez, que l'on nomme communément la racine du nez, correspond à la partie moyenne inférieure du front, entre les sourcils. La base du nez est percée de deux ouvertures oblongues de derrière en devant, qui communiquent dans les fosses nasales, et qu'on nomme les narines. Ces ouvertures sont séparées par une partie qu'on appelle la souscloison. Le côté externe des narines est formé par le bord inférieur des ailes du nez.

Le nez est composé d'os, de cartilages, de muscles, de vaisseaux, de nerfs et de mem-

branes.

Les os propres du nez, l'apophyse montante des os maxillaires, et l'épine nasale antérieure de ces os sont les parties osseuses qui entreut dans sa composition. Ces parties ont été décrites dans l'Ostéologie.

Les cartilages du nez sont au nombre de cinq; savoir, un grand impair qu'on appelle le cartilage de la cloison, et quatre autres petits, deux de chaque côté, dont l'un est le cartilage de l'aile du nez, et l'autre son cartilage latéral.

En parlant des fosses nasales dans l'Ostéologie, nous avons dit que la partie antérieure de la cloison qui les sépare, présente une grande échancrure. Cette échancrure est remplie, dans l'état frais, par un cartilage qui se continue jusqu'à la base du nez, et qu'on nomme le cartilage de la cloison. Ce cartilage, d'autant plus grand proportionnément, que les sujets sont plus jeunes, est de forme triangulaire. On y considère deux faces latérales et trois bores, un supérieur, un inférieur, et un antérieur. Les faces latérales correspondent aux fosses nasales, et sont tapissées par la membrane pituitaire. Le bord superieur est uni avec la partie autérieure du bord inférieur de la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Le bord inferieur est fortement uni, dans sa partie postérieure, avec la partie inférieure du bord antérieur du vomer : sa partie antérieure se trouve dans l'épaisseur de la souscloison, et correspond à la partie antérieure des cartilages des ailes du nez. Le bord antérieur est uni aux cartilages latéraux; dans les enfans, il correspond aussi aux os propres du nez, et monte même jusqu'à l'épine nasale de l'os frontal. Le cartilage de la cloison est plus épais que les autres cartilages du nez. Sa consistance est plus grande aussi, et dans les sujets avancés en âge, il n'est pas rare d'y rencontrer quelques germes d'ossification.

Les cartilages latéraux du nez sont situés sur les parties latérales, moyennes et inférieures de cet organe, entre le bord inférieur de ses os propres, et les cartilages de ses ailes. Leur figure est triangulaire. On distingue une face externe, une face interne, un bord supérieur,

un bord inférieur, et un bord antérieur.

La face externe est recouverte par la peau, et par les muscles pyramidal et transversal du nez. La face interne est tapissée par la membrane pituitaire. Le bord supérieur est uni au bord inférieur de l'os propre du nez par une substance celluleuse dense et serrée, que traverse le filet ethmoïde de la branche nasale du nerf ophtalmique. Le bord inférieur est uni par du tissu cellulaire assez dense au bord supédu tissu cellulaire assez dense au bord supéder

rieur du cartilage de l'aile du nez. Le bord antérieur est uni avec le cartilage de la cloison, et avec le bord antérieur du cartilage latéral du côté opposé, de manière que ces trois cartilages paroissent n'en former qu'un seul. Dans l'adulte, les cartilages latéraux sont confondus ordinairement par leurs bords voisins; dans certains sujets, une substance moins dense et moins épaisse que leur substance propre, les unit ensemble. On remarque tout le long de leur adossement, sur le bord antérieur du cartilage de la cloison, une cannelure très-superficielle qui se termine en bas par une crête.

L'angle arrondi, formé par la réunion des bords supérieur et inférieur de ces cartilages, est uni à l'os maxillaire au moyen d'un tissu

cellulaire dense et serré.

Les cartilages des ailes du nez commencent à l'endroit où ces ailes se joignent avec les joues : delà ils s'avancent jusqu'au bout du nez, et lorsqu'ils y sont parvenus, ils se replient sur eux-mêmes de devant en arrière, s'adossent l'un à l'autre, et se prolongent jusqu'à la partie postérieure de la sous-cloison où ils se terminent. Ces cartilages sont plus larges dans leur partie moyenne qu'à leurs extrémités. On y considère une face externe, une face interne, un bord supérieur, un hord inférieur et deux extrémités, l'une postérieure et l'autre antérieure. La face externe est recouverte postérieurement par le muscle élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, et par les tégumens; antérieurement, elle est adossée à celle du cartilage opposé, et lui est unie par du tissu cellulaire. La face interne est tapissée par la membrane pituitaire. Le bord supérieur est uni dans sa

partie postérieure avec le bord inférieur du cartilage latéral; dans sa partie antérieure, il correspond à la partie antérieure du bord inférieur du cartilage de la cloison, et lui est uni par un tissu cellulaire assez lâche. Le bord inférieur est recouvert par la peau. L'extrémité postérieure tient à l'os maxillaire par un tissu cellulaire membraneux. L'antérieure est unie par une substance semblable au bord inférieur du cartilage de la cloison.

Les cartilages des ailes du nez sont moins épais, moins denses, plus souples et plus mobiles que les cartilages latéraux. Ils sont quelquefois divisés en plusieurs segmens qui n'ont rien de régulier: cette division a sur-tout lieu dans leur

partie postérieure.

Les cartilages du nez ont pour usage de donner aux narines la fermeté et la mobilité nécessaires au passage de l'air, et à l'excrétion des mucosités nasales. Si le nez eût été composé de parties molles, leur affaissement se fût opposé à l'entrée et à la sortie de l'air, dans les mouvemens de la respiration; s'il eût été, au contraire, entièrement osseux, on n'eût pas pu rapprocher ses ailes de la sous-cloison, et fermer les narines, comme on le fait, lorsque, par de fortes expirations, on yeut déterminer la sortie des mucosités nasales.

Les muscles du nez sont au nombre de quatre de chaque côté; savoir, le pyramidal, le transversal, l'abaisseur de l'aile du nez, et l'élévateur de cette aile et de la lèvre supérieure. Les trois premiers lui appartiennent en propre, le dernier lui est commun avec la lèvre supérieure. Ces muscles ont été décrits dans la Myologie.

Les artères du nez viennent de la labiale, de

la sous-orbitaire, et du rameau nasal de l'opli-

talmique.

Les veines qui correspondent à ces artères ont à-peu-près la même marche. Elles s'ouvrent dans le tronc de la veine ophtalmique, et dans celui de la veine faciale.

Les nerfs du nez lui sont fournis par la portion dure de la septième paire, par le nerf sousorbitaire, et par la branche nasale de l'oph-

talmique.

Les membranes du nez sont la peau et la membrane pituitaire. La peau qui recouvre le nez est fort tendue, et unie aux parties sousjacentes par du tissu cellulaire dense, compact, et qui ne contient que très-peu de graisse; elle est plus mince sur la racine du nez et sur son dos, que sur son lobe et sur ses ailes. On trouve dans son épaisseur beaucoup de glandes sébacées qui versent continuellement sur cette partie une humeur grasse et onctueuse, propre à la lubréfier. Arrivée aux narines, la peau du nez s'amincit, se réfléchit sur le bord de ces ouvertures, et s'enfonce dans les fosses nasales, où elle prend le nom de membrane pituitaire. La partie de cette membrane qui tapisse l'intérieur du nez, est moins épaisse, moins rouge et moins pulpeuse que celle qui revêt le reste des fosses nasales. A l'entrée des narines, elle est garnie d'une quantité plus ou moins grande de poils qui deviennent assez longs chez quelques sujets, et dont l'usage paroît être d'empêcher que les corpuscules qui voltigent dans l'atmosphère ne s'introduisent dans les fosses nasales.

De toutes les parties du nez, les ailes sont les seules mobiles: elles peuvent être portées alternativement en dehors et en haut, et en dedans et en bas. Dans le premier cas, l'ouverture des narines est agrandie, et dans le second, elle est rétrécie. Ces mouvemens sont sur-tout remarquables lorsque la respiration est dificile et laborieuse.

Le nez ne sert pas seulement à l'ornement du visage; il forme une espèce de chapiteau qui couvre les fosses nasales, et empêche que le contact trop multiplié de l'air ne dessèche la membrane muqueuse dont elles sont tapissées.

### Des Fosses nasales.

Les fosses nasales sont deux grandes cavités situées dans l'épaisseur de la face, au-dessous de la base du crâne, au-dessus de la bouche, devant le pharynx, derrière le nez, entre les orbites et les fosses zygomatiques. Très-petites dans les enfans, elles augmentent avec l'âge, et deviennent très-grandes dans les vieillards. Cette augmentation dépend non-seulement de l'accroissement des os qui en forment les parois, mais encore du développement des différens sinus qui s'y ouvrent.

Les fosses nasales sont séparées l'une de l'autre par une cloison que forment la lame perpendiculaire de l'ethinoïde, le vomer, et le cartilage triangulaire dont on a parlé plus haut. On considère à chaque fosse nasale une voûte, un plancher, une paroi interne, une paroi externe, et deux ouvertures, une antérieure et

l'autre postérieure.

La voûte présente trois parties, une moyenne très-étroite, horizontale, formée par la lame criblée de l'ethmoïde; une antérieure un peu plus large, oblique de haut en bas, et de derrière en devant, qui correspond au dos du nez; et une postérieure assez large, mais fort courte, dont la direction est presque verticale, et qui correspond au corps du sphénoïde. C'est un peu au-dessus du milieu de cette partie que se trouve l'ouverture du sinus sphénoïdal.

Le plancher des fosses nasales se présente sous la forme d'une large gouttière qui s'étend horizontalement de devant en arrière; c'est la partie la plus large des fosses nasales, et celle dans laquelle il faut porter les instrumens convenables, soit pour opérer sur les fosses nasales mêmes, soit pour les conduire dans le pharynx.

La paroi interne est verticale, lisse et sans aspérités, comme la cloison osseuse et cartila-

gineuse qui la forme.

La paroi externe est oblique de haut en bas et de dedans en dehors, en sorte qu'elle est beaucoup plus rapprochée de la cloison dans sa partie supérieure que dans l'inférieure. Cette paroi présente trois cornets que l'on distingue en supérieur, en moyen et en inférieur; et trois gouttières qu'on appelle les méats des fosses nasales, et que l'on distingue aussi en supérieur, en moyen et en inférieur.

Le méat supérieur, le plus petit des trois, est placé entre le cornet supérieur et le moyen. On remarque à sa partie moyenne une petite ouverture qui communique dans les cellules

postérieures de l'ethmoïde.

Le méat moyen, beaucoup plus grand, se trouve entre le cornet moyen et l'inférieur; lorsque le premier de ces cornets est enlevé, on voit à la partie moyenne et antérieure de ce méat une gouttière étroite qui monte de derrière en devant, et va communiquer dans les cellules antérieures de l'ethmoïde, et par le moyen de celles ci dans le sinus frontal. Derrière cette gouttière est une ouverture ronde, d'une ligne environ de diamètre, qui communique dans le sinus maxillaire. Cette ouverture est quelquefois double. Sa situation et sa grandeur, varient suivant les sujets.

Le méat inférieur, beaucoup plus grand que le moyen, est situé entre le plancher et le cornet inférieur. On remarque à sa partie antérieure l'orifice inférieur du canal nasal. Cet orifice ne peut être aperçu que lorsqu'on a enlevé le cor-

net inférieur.

L'ouverture antérieure de chaque fosse nasale se remarque à la base du nez, et a été décrite à l'occasion de cet organe. L'ouverture postérieure est large, évasée, oblongue de haut en

bas, et s'ouvre dans le pharynx.

Les fosses nasales sont formées par la rencontre des os maxillaires, de ceux du palais, des os propres du nez, des os unguis, des cornets inférieurs, de l'ethmoïde, du sphénoïde et du vomer. Elles sont tapissées par une membrane muqueuse qu'on nomme pituitaire, à cause de la mucosité dont elle est toujours enduite, et membrane de Schneider, du nom de l'Anatomiste qui en a donné la meilleure description.

La membrane pituitaire, continue antérieurement avec la peau du nez et de la lèvre supérieure, et postérieurement avec la membrane du pharynx, ne recouvre pas seulement les fosses nasales; elle s'étend jusqu'à diverses cavités qui communiquent dans ces fosses, telles que les sinus frontaux; sphénoidaux et maxil-

laires, et les cellules ethmoïdales. Outre les prolongemens que la membrane pituitaire envoie dans ces cavités, elle en a encore d'autres qui s'enfoncent de chaque côté dans la trompe d'Eustache, dans le canal nasal, et dans le

conduit palatin antérieur.

On considère dans la membrane pituitaire deux faces, une externe et l'autre interne. La face externe est lisse, toujours mouillée par une humeur muqueuse, et percée d'un grand nombre d'ouvertures qui ne sont autre chose que les orifices des follicules qui fournissent cette humeur. La face interne est fortement attachée aux os et aux cartilages qui forment les parois des fosses nasales, et confondue avec leur pé-

rioste et leur périchondre.

La couleur de la membrane pituitaire est d'un gris rougeâtre. Son épaisseur et sa con-sistance varient dans les différens points de son étendue. Elle est plus épaisse et plus mollasse sur les cornets, et à la partie postérieure des fosses nasales que par-tout ailleurs; elle est beaucoup moins épaisse, moins pulpeuse et moins rouge vers les narines, et sa ressemblance, dans cet endroit avec les tégumens communs, est si remarquable, que l'on peut dire que toute la membrane en est en quelque sorte la continuation; mais cette membrane n'est nulle part aussi mince que dans les cellules ethmoidales, et dans les sinus frontaux, sphénoïdaux et maxillaires. Les prolongemens membraneux qui tapissent ces sinus ne ressemblent presqu'en rien au reste de la membrane pituitaire; aussi ces cavités ne diffèrent de l'état où elles se trouvent dans les os secs, qu'en ce que les ouvertures en sont plus étroites et plus difficiles à apercevoir.

L'organisation de la membrane pituitaire n'est pas bien connue; en l'examinant à la vue simple et à la loupe, on voit qu'elle est molle et fongueuse à l'extérieur, comme la membrane interne de l'estomac et des intestins, et d'un tissu fort serré et blanchâtre à l'intérieur, c'està-dire du côté de sa face adhérente. Cette membrane renferme dans son épaisseur un grand nombre de follicules ou sinus muqueux qui fournissent le mucus nasal ou la morve. Ces follicules muqueux, très-différens de ce qu'on appelle proprement des glandes, s'ouvrent sur la surface de la membrane pituitaire par des orifices très-étroits, qui se remarquent principalement sur le plancher des fosses nasales, sur les côtés de la cloison, sur les cornets inférieur et moyen, et sur-tout en arrière vers le pharynx.

Les artères et les veines de la membrane pituitaire ont été décrites dans l'Angiologie; elles sont fournies par les ethmoïdales anterieure et postérieure, par la sphéno-palatine, par la dentaire supérieure et postérieure, par la palatine

et par la sous-orbitaire.

Les nerfs de cette membrane sont de deux sortes; les uns lui donnent la sensibilité générale qu'elle partage avec toutes les parties du corps; les autres la douent d'un mode particulier de sensibilité qui la rend propre à recevoir l'impression des odeurs. Les premiers sont le nerf sphéno-palatin, branche du maxillaire supérieur, et le rameau ethmoïdal de la branche nasale de l'ophtalmique. Les seconds sont les nerfs olfactifs, ou la première paire cérébrale.

L'usage principal des fosses nasales est de

renfermer l'organe de l'odorat. Cet organe réside exclusivement dans les filets de la première partie des nerfs ou nerfs olfactifs, lesquels se répandent sur la portion de la membrane pituitaire qui tapisse la voûte des fosses nasales, et sur celle qui couvre la partie supérieure de la cloison et de la paroi externe de ces fosses.

L'air est le véhicule des odeurs, et il porte sur la membrane pituitaire, pendant l'inspiration seulement, les molécules très-sines, invisibles et volatiles dont il est chargé. Les odeurs les plus fortes ne font aucune impression sur l'odorat, si, après la section de la trachéeartère, un animal respire par la blessure; et on observe que quand on veut distinguer exactement les odeurs, on fait des inspirations fortes et fréquentes, afin qu'il y ait moins de distance entre chaque impression, et que par ce moyen elle soit, pour ainsi dire, toujours présente; en même temps on ferme la bouche, asin que l'air qui est attiré dans les poumons, passe entièrement par les fosses nasales. On suspend an contraire la respiration momentanement, ou bien on respire par la bouche, quand on veut éviter l'impression d'une odeur désagréable.

L'humeur muqueuse qui mouille continuellement la membrane pituitaire, empêche que cette membrane ne soit desséchée par le passage continuel de l'air, et la préserve de l'impression

trop forte des odeurs.

Les fosses nasales n'ont pas seulement pour usage de renfermer l'organe de l'odorat; elles servent encore au retentissement de la voix, et procurent à l'air qui les traverse dans la respiration, un degré de chaleur et d'humidité,

sans lequel il feroit sur les poumons une impression trop forte et trop vive.

### DE LA BOUCHE.

Le mot bouche a plusieurs acceptions; on s'en sert communément pour désigner l'ouverture transversale qui est au dessons du nez, entre les lèvres; ou l'emploie aussi pour désigner la cavité à laquelle cette ouverture conduit.

La bouche, prise dans ce dernier sens, est la cavité comprise entre les deux mâchoires, et qui est interceptée latéralement par les joues, et antérieurement par les lèvres. Sa grandeur varie suivant les différens sujets, et sa figure ne peut guère être déterminée. On y considère six parois, une antérieure, une postérieure, une supérieure, une inférieure, et deux latérales.

La paroi antérieure est formée par les lèvres, distinguées en supérieure et en inférieure, et que sépare une fente transversale à laquelle on donne communément le nom de bouche, mais qui est mieux désignée par celui d'ouverture de la bouche. L'étendue de cette fente varie suivant les différens sujets. Elle est en général proportionnément plus grande dans le fœtus et dans les enfans, que dans les adultes et dans les vieillards. Les deux lèvres ont à-peu-près la même grandeur; lorsque le contraire a lieu, il en résulte une difformité assez désagréable. Leur figure est demi - circulaire; on considère dans chacune d'elles une face antérieure, une

s'ace postérieure, un bord libre, un bord adhérent et deux extrémités.

La face antérieure de la lèvre supérieure est convexe; on remarque à sa partie moyenne une gouttière longitudinale asssez large, mais peu profonde, dont la partie supérieure aboutit à la sous-cloison du nez.

La face postérieure, concave et lisse, est contiguë aux gencives et aux dents. Dans sa partie moyenne et supérieure, elle tient aux gencives par un repli de la membrane interne de la bouche, auquel on a donné le nom de

frein de la lèvre supérieure.

Le bord libre de cette lèvre est tourné en bas, arrondi et couvert d'une pellicule rouge, très mince, qui n'est autre chose qu'une continuation de la peau. On remarque à sa partie moyenne une légère saillie, et sur ses parties latérales, deux enfoncemens plus ou moins

marqués, suivant les différens sujets.

Le bord adhérent de la lèvre supérieure est tourné en haut; vu intérieurement, c'est-à-dire du côté de la bouche, on remarque qu'il est attaché à la partie moyenne de la mâchoire supérieure, au-dessus de son bord alvéolaire. Extérieurement, il est confondu dans sa partie moyenne avec la base du nez, et dans ses parties latérales avec les joues. Les extrémités de la lèvre supérieure sont unies avec celles de la lèvre inferieure, et forment avec elles les angles ou les commissures.

La face antérieure de la lèvre inférieure est un peu concave de haut en bas et convexe transversalement. Sa face postérieure, concave et lisse, est contiguë aux gencives et aux dents. Dans sa partie moyenne et inférieure, elle est unie aux gencives par un repli de la membrane interne de la bouche, semblable au frein de la lèvre supérieure, mais un peu moins

grand.

Le bord libre de la lèvre inférieure, tourné en haut, est couvert d'une pellicule semblable à celle du bord libre de la lèvre supérieure. On remarque à se partie moyenne un léger enfoncement, et sur ses parties latérales deux légères saillies.

Le bord adhérent, tourné en bas, est attaché intérieurement à la mâchoire inférieure. Extérieurement, il est confondu dans sa partie moyenne avec le menton, et dans ses parties latérales avec les joues. On remarque entre ce bord et le menton une rainure transversale plus ou moins profonde suivant les sujets. Les extrémités de la lèvre inférieure sont unies, comme il a été dit plus haut, avec celles de la lèvre supérieure.

Les lèvres sont composées de muscles, d'artères, de veines, de nerfs, de membranes et de

glandes.

Les muscles des lèvres se divisent en propres et en communs. Les muscles propres appartiennent à chaque lèvre en particulier, et les communs les meuvent toutes deux. Les muscles propres à la lèvre supérieure sont les releveurs de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, les incisifs ou les releveurs de cette lèvre, et les petits zygomatiques. Les muscles propres à la lèvre inférieure sont les carrés et les houppes du menton. Les muscles communs aux deux lèvres sont les grands zygomatiques, les canins, les triangulaires, les buccinateurs et l'orbiculaire. Tous ces muscles ayant été décrits dans la Myo-

logie, il seroit inutile d'en présenter ici l'exposition.

Les lèvres reçoivent leurs artères de la labiale ou maxillaire externe, de la submentale, de la dentaire ou maxillaire inférieure, de la buccale, de la sous-orbitaire, de l'alvéolaire et de la transversale de la face. Les veines qui répondent à ces artères portent les mêmes noms et suivent la même marche. Elles vont toutes s'ouvrir dans la veine jugulaire externe, ou dans l'interne. Les vaisseaux absorbans des lèvres sont très - nombreux, et traversent les glandes lymphatiques qui sont situées au-dessous du menton, dans le trajet de l'artère submentale.

Les nerfs des lèvres viennent du maxillaire inférieur, du sous-orbitaire, et de la portion

dure de la septième paire.

Les membranes des lèvres sont la peau et leur membrane interne. La peau qui recouvte les lèvres ne diffère en rien de celle qui se rencontre sur les autres parties du corps, si ce n'est que le tissu cellulaire qui l'unit aux parties sousjacentes, ne contient presque point de graisse, et qu'elle est garnie dans l'homme, à l'âge de puberté, d'un grand nombre de poils qui forment la barbe. Arrivée au bord libre des lèvres, la peau s'amincit et dégénère en une membrane rougeâtre très fine, qui, après avoir recouvert ce bord, se réfléchit sur la face interne ou postérieure des lèvres qu'elle reconvre, et va se continuer avec la membrane qui tapisse l'intérieur de la bouche. Quelques-uns ont cru que cette membrane couvroit un tissu particulier, susceptible de s'étendre et de se telâcher, àpeu-près comme le tissu caverneux de la verge;

mais ce tissu n'existe pas.

Au-dessous de la membrane interne des lèvres, on trouve beaucoup de petits corps arrondis, connus sous le nom de glandes labiales. Ces glandes, isolées pour la plupart, ont chacune un conduit excréteur, au moyen duquel elles versent sur la surface interne des lèvres une salive gluante et visqueuse, propre à la lubréfier.

Les lèvres sont douées d'une sensibilité trèsgrande et proportionnée à la quantité de nerfs qu'elles reçoivent. Elles exécutent des mouvemens extrêmement variés, qui dépendent de l'action simple ou combinée des différens muscles qui entrent dans leur composition. Leurs usages sont de servir à l'articulation des sons, et de retenir la salive et les alimens durant la mastication: ce dernier usage appartient surtout à la lèvre inférieure.

La paroi postérieure de la bouche est formée, dans sa partie supérieure, par le voile du palais, cloison mobile qui est commune à la bouche et au pharynx, et dont nous parlerons par la suite. Au-dessous du voile du palais, cette paroi présente une ouverture qui communique dans le pharynx, et qu'on nomme l'isthme du gosier. Cette ouverture est terminée supérieurement par le voile du palais; inférieurement par la base de la langue, et latérale-ment par les glandes amygdales et par les pi-liers du voile du palais. Elle est plus ou moins grande, suivant que la base de la langue et le voile du palais se rapprochent ou s'éloignent l'un de l'autre.

La paroi supérieure de la bouche est connue

sous le nom de palais. Cette paroi, concave de figure demi-ovale, est circonscrite par l'arcade dentaire supérieure. On voit à sa partie moyenne une ligne blanchâtre, légèrement enfoncée, qui la traverse de devant en arrière, et la divise en deux parties latérales. A l'extrémité antérieure de cette ligne, entre les deux dents incisives moyennes, est un tubercule peu saillant, qui correspond à l'orifice inférieur des conduits palatins antérieurs, dont il a été parlé dans l'Ostéologie. Dans l'état frais, ces conduits sont remplis par une substance membraneuse solide, en sorte qu'il n'y a aucune communication de la bouche dans les fosses nasales : seulement ils donnent passage à un rameau de l'artère palatine. La partie antérieure du palais présente des rugosités transversales, dont le nombre et la grandeur varient suivant les sujets. Dans le reste de son étendue, il est lisse, et présente un grand nombre de petits trous, qui ne sont autre chose que les orifices des glandes palatines. Parmi ces trous, il en est deux plus considérables, situés à la partie postérieure du palais, sur les côtés de la ligne qui le partage suivant sa longueur, auxquels viennent aboutir les tuyaux excréteurs de quelques-unes de ces glandes.

La paroi supérieure de la bouche est formée d'os et de membranes. Les os sont les dents, l'arcade alvéolaire supérieure, l'apophyse patatine des os maxillaires, et la portion carrée ou horizontale des os du palais. Les membranes sont les gencives et la membrane palatine.

On appelle gencives un tissu rougeâtre, ferme et solide, qui couvre les deux faces du bord alvéolaire de l'une et l'autre mâchoires, se continue entre toutes les dents, environne le collet de chaque dent en particulier, et s'y attache fort étroitement, de sorte que les gencives externes et les gencives internes ne sont qu'une même continuité, et forment ensemble autant

de trous qu'il y a de dents.

Les gencives se continuent antérieurement avec la membrane interne des lèvres et des joues, et postérieurement avec la membrane palatine. La nature des gencives est peu connue: on sait seulement que leur tissu est confondu avec le périoste, et qu'il reçoit un grand nombre · de vaisseaux sanguins et de nerts. Ses artères viennent des alvéolaires, de la maxillaire inférieure, de la submentale, de la sousorbitaire, de la labiale et de la buccale. Ses veines se rendent dans la jugulaire externe et dans l'interne. Il reçoit ses nerfs de la portion dure de la septième paire, du sous-orbitaire et du maxillaire inférieur. Les gencives ont pour usage d'affermir les dents dans leurs alvéoles.

La voûte osseuse du palais est couverte par une membrane qu'on nomme palatine. Cette membrane, continue en avant avec les gencives, et en arrière avec celle qui couvre la face antérieure du voile du palais, est fortement unie à la voûte palatine, et confondue avec le périoste des os qui forme cette voûte. La membrane palatine est fort épaisse, et de couleur blanche tirant un peu sur le rouge. Son tissu ressemble assez à celui des gencives; cependant il ne reçoit pas un si grand nombre de vaisseaux sanguins. Ses artères viennent des palatines supérieures. Ses veines se rendent dans la veine maxillaire interne. Ses nerfs sont fournis par le rameau palatin du maxillaire supérieur. Cette membrane renferme dans son épaisseur beaucoup de glandes dont les conduits excréteurs s'ouvrent à sa surface. Ces glandes, connues sous le nom de palatines, sont isolées et moins nombreuses à la partie moyenne du palais, rassemblées et plus nombreuses à sa partie

postérieure.

La paroi inférieure de la bouche est semiovale comme l'arcade dentaire et le bord alvéolaire inférieurs qui en forment la circonférence. La partie postérieure la plus large de cette puroi, sert d'attache à la langue, corps mollasse et charnu qui remplit toute l'arcade alvéolaire de la mâchoire inférieure et l'intervalle des dents de cette mâchoire, et qui s'étend en arrière jusqu'à la partie moyenne antérieure du pharynx.

La grandeur de la langue, différente suivant les sujets, est en général proportionnée à la grandeur de l'espace circonscrit par l'arcade alvéolaire inférieure, lequel est comme le moule et la mesure de la longueur et de la largeur de cet organe. Son épaisseur et sa figure correspondent à la profondeur et à la forme de cet espace. On divise la langue en face supérieure, en face inférieure, en deux bords latéraux, en base et

en pointe.

La face supérieure, presque plate, est divisée également en deux moitiés latérales par une ligne enfoncée, très-superficielle, appelée ligne mediane de la langue. A l'extrémité postérieure de cette ligne, près la base de la langue, est une ouverture assez considérable que Morgagnia nomme le trou aveugle de la langue, foramence cum lingue. C'est dans ce trou, dont la pro-

fondeur varie suivant le sujet, que les conduits excréteurs des glandes muqueuses, situées dans le voisinage, versent l'humeur visqueuse filtrée par ces glandes. On distingue sur cette face un grand nombre de tubercules, qu'on nomme les mamelons ou les papilles de la langue, et que les Anatomistes rangent sous trois classes différentes : savoir, les papilles boutonireés ou à tête, les papilles lenticu-

laires, et les papilles coniques.

Les papilles boutonnées ou à tête, sont situées vers la base de la langue, et placées plus ou moins régulièrement sur deux lignes, qui, rapprochées l'une de l'autre en arrière vers le trou aveugle, et écartées en avant, ressemblent assez bien à un V, dont la pointe correspond souvent au trou aveugle. Le nombre de ces papilles varie beaucoup, et lorsqu'elles sont nombreuses, on en voit qui sont répandues çà et là, hors des deux lignes dont on vient de parler. Leur grosseur est assez considérable; mais elle n'est pas la même dans toutes. Leur figure est celle d'un cône tronqué. Leur sommet, tourné vers la langue, est uni au fond d'une fossette, dans laquelle les papilles sont comme nichées: quelquefois on rencontre deux ou trois de ces papilles qui sont logées dans le même enfoncement. Leur base, libre et tournée en haut, présente un enfoncement infundibuliforme plus ou moins marqué. Ces papilles sont assez dures, et paroissent formées de vaisseaux sanguins et de nerfs unis ensemble par un tissu. cellulaire dense et serré.

Les papilles lenticulaires occupent toute la partie postérieure de la langue. Ce sont de petites éminences orbiculaires, d'une convexité aplatie, dont le bord circulaire, un peu moins large que le reste, n'est pas séparé de la surface de la langue, comme le pédicule des papilles boutonnées. Elles sont percées à leur milieu d'une ouverture qui conduit à un follicule muqueux pratiqué dans leur épaisseur. Ces papilles paroissent n'être autre chose que des glandes, que l'on peut appeler linguales, et qui séparent une salive visqueuse qui lubréfie la surface de la langue. Elles perdent facilement leur consistance après la mort, de sorte qu'en les frottant plusieurs fois, on peut les alonger, et les rendre comme de petites pyra-

mides mollasses et couchées sur le côté.

Les papilles coniques sont les plus petites de toutes et les plus nombreuses. Elles couvrent toute la face supérieure de la langue, même dans les intervalles des autres papilles; mais on les trouve en plus grand nombre vers la pointe de cet organe que par-tout ailleurs. Elles ressemblent à de petits cônes qui tiennent par leur base à la langue, et dont le sommet est libre. Les postérieures sont plus grosses, et leur direction est perpendiculaire; les antérieures plus minces, sont un peu inclinées, et leur sommet est plus mobile. Ces papilles sont formées par l'épanouissement des filets nerveux de la branche linguale du nerf maxillaire inférieur, quis'élèvent sur la surface de la langue, pour être l'organe immédiat du goût. Ces filets nerveux sont environnés d'un lascis de vaisseaux sanguins qui leur est uni au moyen d'un tissu cellulaire très-fin, mais assez serré.

La face inférieure de la langue est unie dans sa moitié postérieure à la paroi inférieure de la bouche, au moyen des muscles que cet organe reçoit des parties voisines, et qui vont se perdre dans son intérieur. Dans sa moitié antérieure, cette face est lisse et contiguë à la paroi inférieure de la bouche. On remarque à sa partie moyenne un sillon longitudinal qui sépare deux saillies oblongues formées par les muscles linguaux, et qui correspond à la ligne médiane de la face supérieure. Dans sa partie postérieure et moyenne, cette face tient à la paroi inférieure de la bouche par une espèce de ligament, qu'on nomme le filet ou le frein de la langue. Ce ligament, qui devient trèssaillant, et prend une forme triangulaire pour peu qu'on élève la pointe de la langue en ouvrant la bouche, n'est autre chose que la continuation, et comme une duplicature lâche de la membrane qui tapisse la paroi inférieure de la bouche.

Les bords de la langue, plus épais dans leur partie postérieure que dans l'antérieure, sont arrondis, lisses, et peu remarquables d'ailleurs. La pointe de cet organe est assez mince, et plus ou moins arrondie, suivant les sujets.

La base de la langue est unie à l'épiglotte et

aux piliers antérieurs du voile du palais.

La langue est composée de fibres charnues, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, de nerfs et d'une membrane qui couvre

toutes ces parties.

Les fibres charnues de la langue en forment la plus grande partie. On en distingue de deux sortes; les unes sont bornées à la langue même au-delà de laquelle elles ne s'étendent pas; les autres sont la continuité des muscles que cet organe reçoit des parties voisines. Les faisceaux que forment les premières ont été nommés muscles intrinsèques de la langue, et les autres

sont ses muscles extrinsèques.

Les muscles intrinsèques sont connus sous le nom de linguaux; les extrinsèques sont les styloglosses, les hyo-glosses, et les génio-glosses. Tous ces muscles ont été décrits dans la Myo-

Les sibres de ces différens muscles, en s'enfonçant dans le corps de la langue, dont elles forment la plus grande partie, se confondent tellement les unes avec les autres, qu'il est impossible d'en démêler l'intrication, et de retrouver leur direction primitive. Elles sont unies par un tissu cellulaire très-fin et trèsserré, dans lequel il ne s'amasse jamais de

graisse.

Les artères de la langue lui sont principalement fournies par celles que l'on nomme linguales, et qui viennent de la carotide externe. Sa base en reçoit encore quelques autres peu considérables qui viennent des rameaux palatins et tonsillaires de la labiale. Ses veines, moins constantes, sont la veine superficielle de la langue, la ranine, la linguale, la submentale et quelques autres qui n'ont pas reçu de nom particulier, et qui vont s'ouvrir dans celles du pharynx et du larynx. Ses vaisseaux lymphatiques se rendent dans les glandes jugulaires supérieures.

Les nerfs de la langue viennent de la neuvième paire, de la branche glosso-pharyngienne de la huitième, et de la branche linguale du nerf maxillaire inférieur. Les filets qu'elle reçoit de la neuvième et de la huitième paires se distribuent principalement à ses muscles. Ceux que la cinquième paire lui donne vont à la membrane qui couvre sa face supérieure, et forment, comme il a été dit plus haut, les papilles

dont elle est garnie.

La langue est recouverte d'une membrane qui est une continuation de celle qui tapisse la bouche, et par conséquent des téguinens communs. Cette membrane, unie aux fibres charnues de la langue par un tissu cellulaire trèsfin et très-court, est beaucoup plus mince sur sa face inférieure que sur la supérieure, où elle présente les trois espèces de papilles dont on a parlé plus haut. Cette membrane, dont la nature est la même que celle de la peau, présente d'abord une espèce d'épiderme qui embrasse exactement toutes ces papilles, en leur fournissant des gaînes proportionnées à leur volume. Cet épiderme est dépourvu de vaisseaux comme celui du reste du corps, et ne présente aucune ouverture, si ce n'est lorsqu'on l'a déchiré en le séparant des papilles, ce qui arrive facilement, parce qu'il leur est fortement uni. Au-dessous de l'épiderme se trouve le corps muqueux, dont l'épaisseur est d'autant plus considérable, qu'il est plus humecté que par-tout ailleurs.

Au-dessous de la membrane qui couvre la face supérieure de la langue, vers la base de cet organe, on trouve un nombre considérable de petites glandes simples, rondes ou oblongues, percées d'un on de plusieurs trous qui versent une liqueur salivaire, onctueuse, propre à maintenir la langue dans un état de souplesse et d'humidité favorable à la mastication

et au goût.

La langue est le principal organe du goût. Elle sert encore à la prononciation, à la mas-4.

tication, à la déglutition et à l'expulsion des crachats. Cependant des observations authentiques prouvent qu'elle peut être détruite ou manquer en grande partie, sans que ces fonctions cessent entièrement.

La paroi inférieure de la bouche, dans l'endroit où elle correspond à la partie libre de la face inférieure de la langue, est lisse et contignë à cette face. On remarque sur ses parties latérales deux espèces de crêtes plus ou moins saillantes, un peu obliques de devant en arrière et de dedans en dehors, et qui sont formées par les glandes sublinguales. On voit aussi à sa partie moyenne et postérieure, sur les côtés du filet de la langue, les orifices des conduits excréteurs des glandes maxillaires.

Cette partie de la paroi inférieure de la bouche est formée de muscles, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques, de nerfs, de membranes et de glandes. Les muscles sont les peauciers, les digastriques, les mylo-hyoïdiens, les génio-hyoidiens et les génio-glosses. Les artères viennent de la labiale. Les veines sont fournies par la jugulaire interne et par l'externe. Les vaisseaux lymphatiques sont ceux qui viennent des parties voisines, et qui passent dans les glandes dont l'artère submentale est environnée. Les nerfs sont des filets du maxillaire inférieur et de la portion dure de la septième paire. Les membranes sont la peau extérieurement, et intérieurement une membrane très - fine et trèsmince qui est continue antérieurement avec les gencives, et postérieurement avec la membrane qui couvre la face inférieure de la langue. Les glandes sont, outre les lymphatiques dont on vient de parler, les glandes maxillaires et les

sublinguales.

La glande maxillaire est située au côté interne de l'angle et de la branche de la mâchoire inférieure. Elle est beaucoup moins volumineuse que la parotide. Sa figure est en quelque sorte prismatique et triangulaire. On y considère une face inférieure, une face externe et une face interne; deux extrémités, une postérieure, et l'autre antérieure.

La face inférieure est couverte par la peau, par le muscle peaucier et par quelques glandes lymphatiques. La face externe correspond au muscle ptérigoidien interne et à la partie postérieure et inférieure de la face interne du corps de la mâchoire inférieure qui présente un enfoncement pour la recevoir. La face interne correspond au muscle digastrique, au stylohyoïdien, à l'hyo-glosse et au nerf de la neuvième paire. L'extrémité postérieure est unie par du tissu cellulaire lâche à la partie inférieure de la glande parotide. L'extrémité antérieure est divisée en deux parties par un sillon dans lequel s'enfonce le bord postérieur du muscle mylo-hyoidien. De ces deux parties, l'inférieure, qui est assez volumineuse et arrondie, est située au-dessous de ce muscle; la supérieure passe au-dessus, entoure le conduit excréteur de cette glande, et va s'unir ordinairement à la glande sublinguale.

La glande maxillaire est d'un blanc rougeâtre, comme la parotide; mais elle a beancoup moins de consistance que cette glande, et ses lobes sont plus gros. Il n'est pas rare de voir à sa partie moyenne un sillon profond qui la divise en deux parties, l'une antérieure et

l'antre postérieure. Du reste, les lobes de cette glande, comme ceux de la parotide, sont formés d'un grand nombre de grains glanduleux, unis ensemble par du tissu cellulaire, et par des

vaisseaux qui passent de l'un à l'autre.

La glande maxillaire reçoit un grand nombre d'artères qui viennent de la sublinguale, de la submentale, et de la labiale qui est reçue dans un sillon de cette glande. Ses veines se rendent dans des troncs correspondans, tels que la labiale et la linguale. Ses nerfs viennent du ra-

meau lingual du maxillaire inférieur.

Le conduit excréteur de la glande maxillaire est connu sous le nom de conduit salivaire inférieur, ou de conduit de Warthon. Ce canal, beaucoup moins grand que celui de la glande parotide, est formé d'un grand nombre de ramuscules qui viennent de chacun des grains glanduleux dont la glande maxillaire est composée. Il sort de la partie antérieure et supérieure de cette glande, se porte de derrière en devant, et un peu de bas en haut, entre le muscie mylo - hyoidien et le génio - glosse, le long du côté interne de la glande sublinguale, et va percer la membrane interne de la bouche, à côté du frein de la langue. Son orifice, fort étroit, est tourné en devant et un peu en haut, et placé au sommet d'une espèce de mamelon. Ce conduit est entouré par des parties graisseuses, et par un prolongement de la glande maxillaire qui l'accompagne jusqu'à la glande sublinguale, et se confond souvent avec elle. Les parois du conduit de Warthon sont fort minces, d'un blanc rougeâtre, et formées de tissu cellulaire que parcourent beaucoup de vaisseaux sanguine, llest tapissé intérieurement par une membrane très-mince, continue avec

la membrane de la bouche.

La glande sublinguale est située dans l'épaisseur de la paroi inférieure de la bouche, sous. la partie antérieure de la langue, derrière le milien du corps de la mâchoire inferieure. Elle est oblongue de derrière en devant, aplatie transversalement, et assez semblable à une amande. dépouillée de son écorce ligneuse. Sa face externe correspond à un enfoncement qu'on remarque sur la face interne du corps de la mâchoire inférieure. Sa face interne est appuyée sur le muscle génio-glosse. Son bord supérieur est recouvert par la membrane interne de la bouche. Son extrémité autérieure est logée entre le corps de la mâchoire et le muscle géniohyoïdien. Son extrémité postérieure est unie ordinairement avec le prolongement glanduleux, qui entoure le conduit de la glande maxillaire. La glande sublinguale est lobuleuse; mais ses lobes et ses lobules sont moins grands que ceux de la glande maxillaire. Ses artères viennent de la labiale et de la sublinguale. Ses nerfs procèdent de la branche linguale du maxillaire inférieur. Cette glande présente des conduits extéricurs, très-difficiles à apercevoir, à cause de leur petitesse, et dont le nombre est souvent de vingt. Parmi ces conduits, les uns s'ouvrent dans le conduit de Warthon, et les autres dans la cavité de la bouche, au-dessous de la langue, entre cet organe et les gencives.

Les parois latérales de la bouche se nomment les joues. Leur figure quadrilatère permet d'y considérer une face externe, une face interne, quatre bords, un supérieur, un inférieur, un

antérieur et un postérieur.

La face externe est convexe dans les personnes qui ont de l'embonpoint; plate, et même concaves dans celles qui sont maigres, sur-tout lors-

qu'elles ont perdu leurs dents molaires.

La face interne est concave, lisse et contiguë aux gencives et aux dents. On remarque à sa partie supérieure, vis-à-vis la troisième dent molaire, l'orifice du conduit excréteur de la

glande parotide.

Le bord supérieur, vu extérieurement, se continue antérieurement avec la paupière inférieure, et postérieurement avec la tempe. Vu intérieurement, c'est-à-dire du côté de la bouche, il s'attache à l'os maxillaire supérieur, un peu au-dessus de son bord alvéolaire.

Le bord inférieur correspond à la base de la mâchoire inférieure, et s'attache à la face externe du corps de cet os, au-dessous de son bord alvéolaire.

Le bord antérieur est confondu avec les lèvres.

Le bord postérieur est continu extérieurement avec l'oreille et la partie supérieure et latérale du cou; intérieurement il s'attache au bord antérieur de la branche de la mâchoire inférieure qui forme une saillie par laquelle la joue est séparée de l'isthme du gosier.

Les joues sont composées de muscles, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, de

ners, de membranes et de glandes.

Les muscles qui se trouvent dans l'épaisseur des joues, sont le buccinateur, le masséter, le grand et le petit zygomatiques, et une portion du peaucier. Les artères des joues viennent de la labiale, de la transversale de la face, de

la buccale, de l'alvéolaire supérieure et de la sous - orbitaire. Les veines qui répondent à ces artères portent le même nom, et suivent la même marche; elles vont s'ouvrir dans la jugulaire externe et dans l'interne.

Les vaisseaux lymphatiques des joues se rendent dans les glandes jugulaires supérieures. Leurs nerfs viennent du maxillaire supérieur, du maxillaire inférieur, du sous-orbitaire, et sur - tout de la portion dure de la septième

paire.

Les membranes des joues sont la peau et leur membrane interne. La peau qui couvre les joues ne diffère en rien de celle qui se trouve par-tout ailleurs, si ce n'est qu'elle est trèsfine, et qu'elle est garnie dans l'homme, à l'âge de puberté, d'un nombre plus ou moins considérable de poils qui forment la barbe. Elle est séparée ordinairement du muscle buccinateur, par une quantité considérable de graisse. Dans les jeunes sujets, elle est très-lisse; mais dans les vieillards, elle présente des rides dont le nombre et la direction varient beaucoup, suivant les sujets. La membrane interne des joues est une continuation de celle des lèvres dont elle ne diffère en rien.

Les glandes des joues sont les buccales, les

molaires et la parotide.

Les glandes buccales sont situées entre le muscle buccinateur et la membrane interne de la bouche. Leur nombre est assez considérable; elles ressemblent aux glandes labiales, et présentent, comme elles, un conduit excréteur qui s'ouvre sur la surface interne de la joue.

Les glandes molaires, au nombre de deux, ont été ainsi nommées, parce qu'elles sont situées. vis à vis la dernière dent molaire, entre le masséter et le buccinateur. Ces glandes sont formées de l'assemblage de plusieurs corps glanduleux, semblables aux glandes buccales et aux glandes labiales. Leurs conduits excréteurs percent le muscle buccinateur, et s'ouvrent sur le surface interne de la joue, vers sa partie

postérieure.

La parotide est une glande conglomérée, située à la partie postérieure de la joue, dans l'espace compris entre le bord posterieur de la branche de la mâchoire inférieure, le conduit auditif externe et l'apophyse mastoïde du temporal. Cette glande est la plus considérable de toutes celles qui servent à la sécrétion de la salive. Elle s'étend depuis l'arcade zygomatique jusqu'à l'angle de la mâchoire. Sa figure est en quelque sorte prismatique et triangulaire. On y considère trois faces, une externe et deux internes, dont l'une est antérieure et l'autre postérieure; trois bords, un antérieur, un postérieur et un interne; et deux extrémités, une supérieure et une inférieure. La face externe, légèrement convexe, est couverte par la peau, par quelques fibres du peaucier, et par une membrane celluleuse, blanchâtre, et comme aponévrotique. La face interne et antérieure recouvre antérieurement le muscle masséter, auquel elle est unie par un tissu cellulaire assez serré; postérieurement, elle présente un enfoncement qui correspond en haut à l'articulation de la mâchoire inférieure, et dans le reste de son étendue, au bord postérieur de la branche de cet os, et à celui du muscle ptérigoidien interne. La face interne et postérieure est unie par du tissu cellulaire assez serré au conduit auditif

externe, à l'apophyse mastoïde, au bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien, au ventre postérieur du digastrique, à l'apophyse styloïde, et aux trois muscles qui s'attachent à cette apophyse. Elle présente des enfoncemens qui correspondent aux saillies formées par ces différentes parties, et des éminences ou prolongemens qui en remplissent les intervalles.

Le bord antérieur est couché sur le muscle masséter; c'est de sa partie supérieure que sort le conduit excréteur de cette glande, lequel est entouré d'un prolongement glanduleux qui l'ac-

compagne assez loin sur le masséter.

Le bord postérieur, un peu plus épais que l'antérieur, est couché sur le conduit auditif externe, sur l'apophyse mastoïde, et sur le

muscle sterno-cleido-mastoidien.

Le bord interne s'enfonce profondément entre le ptérigoïdien interne, le ventre postérieur du digastrique, et les muscles qui s'attachent àl'apophyse styloïde. Il estcôtoyé par l'artère carotide externe que la substance de la parotide environne. L'extrémité supérieure de cette glande correspond à la base de l'apophyse zygomatique du temporal, entre le conduit auditif externe, et l'articulation de la mâchoire inférieure. L'extrémité inférieure, plus mince que la supérieure, se trouve derrière l'angle de la mâchoire, et est unie par du tissu cellulaire à la glande maxillaire et à quelques glandes lymphatiques voisines.

La glande parotide est d'une consistance assez considérable, et d'un blanc tirant un peu sur le rouge. Elle est formée d'un grand nombre de petits grains glanduleux dont la structure intime est inconnue, et qui sont unis ensemble

par un tissu cellulaire très - fin, et par des vaisseaux qui passent de l'un à l'autre. Elle reçoit un grand nombre d'artères qui viennent de la carotide externe et de la transversale de la face. Ses veines viennent de la jugulaire interne et de l'externe, et correspondent à ses artères. La parotide est traversée par la portion dure de la septième paire de nerfs, et par le rameau temporal superficiel du maxillaire inférieur, qui, vraisemblablement, laissent quelques filets dans sa substance; mais ces filets sont si fins, qu'il n'est pas facile de les apercevoir.

Les grains glanduleux dont la parotide est composée, fournissent chacun un conduit excréteur extrêmement fin. Ces conduits, dont le nombre est prodigieux, se réunissent à la manière des veines, pour former des rameaux plus grands, lesquels se joignent à leur tour pour former un tronc commun qu'on nomme conduit excréteur de la glande parotide, ou conduit salivaire supérieur, pour le distinguer de celui de la glande maxillaire; on le nomme aussi conduit salivaire de Sténon, du nom de l'Anatomiste qui l'a découvert. Ce conduit sort de la partie supérieure du bord antérieur de cette glande, et se porte horizontalement de derrière en devant sur le muscle masséter, accompagné d'un prolongement glanduleux qui le suit assez loin. Arrivé au bord antérieur de ce muscle, le conduit de Sténon se courbe un peu de dehors en dedans, et s'enfonce dans la graisse de la joue qu'il traverse obliquement de derrière en devant, de dehors en dedans, et un peu de haut en bas, pour aller percer le buccinateur et la membrane interne de la

bouche, vis-à-vis l'intervalle de la seconde et de la troisième dent molaire d'en haut, (en comptant par celles du fond) à trois lignes ou environ de l'angle que fait la joue avec la gencive de la mâchoire supérieure. Ce conduit ne passe pas obliquement entre les fibres du muscle buccinateur: il y passe directement en se repliant en dedans, et il fait ensuite un petit chemin oblique en devant, dans l'épaisseur de la membrane interne de la bouche; en sorte que quand on tire ce conduit dans la direction qu'il tient entre les fibres du buccinateur, son orifice se trouve antérieurement à côté de l'enfoncement qu'on fait faire à la membrane interne de la bouche par cette traction. Cet orifice, dont le diamètre est moins grand que celui du canal, est coupé obliquement de derrière en devant, et de dédans en dehors. Le conduit de Sténon a environ une ligne de diamètre, mais sa cavité est très-étroite : il est légèrement aplati, de couleur blanchâtre, composé d'un tissu cellulaire très-serré, et parsemé d'un grand nombre de vaisseaux. Il est tapissé intérieurement d'une membrane très - fine qui se continue avec la membrane interne de la bouche. Vis-à-vis le bord antérieur du masséter, ce conduit en reçoit un, et quelquefois deux autres très-petits qui viennent d'un ou de deux corps glanduleux de peu de volume, conchés le long de son bord supérieur, et qui sont ordinairement distincts du reste de la parotide.

Les joues retiennent la salive et les alimens; Elles servent à la mastication de ceux-ci, en les repoussant sous les arcades dentaires, lorsqu'ils se sont accumulés entre leur face interne et ces arcades. Ce dernier usage dépend sur-tout de la contraction du buccinateur, qui est le muscle principal des joues.

Les parois de la bouche sont continuellement mouillées par la salive, humeur limpide, légèrement visqueuse, sans odeur, sans saveur, formées d'environ quatre parties d'eau, et d'une partie d'albumine, dans laquelle sont dissous des phosphates de soude, de chaux et d'ammoniac, ainsi qu'une petite quantité de muriate de soude.

La salive, telle qu'elle vient d'être caractérisée, résulte du melange de plusieurs liqueurs; savoir, de l'humeur visqueuse que donnent les glandes labiales, buccales, molaires, palatines et linguales; de l'humeur plus coulante et plus ténue, qui est sournie par les glandes parotides, maxillaires et sublinguales, et de l'homeur qui s'exhale de la surface de la bouche. La première et la dernière de ces humeurs sont versees continuellement dans la bouche par une quantité prodigiense d'orifices, et paroissent destinées à l'humecter et à entretenir ses différentes parties dans l'état de fraîcheur et de souplesse qui leur est nécessaire. Quant à la seconde, elle ne paroît avoir d'autre usage que de se mêler avec les alimens dans le temps de la mastication, de les imbiber, de les pénétrer et de les disposer à être plus facilement digérés dans l'estomac : aussi ne se porte-t-elle dans la bouche, au moins en grande quantité, que pendant le temps de la mastication. Sa sécrétion, abondante alors, est déterminée, non-seulement par l'irritation que la présence ou le desir des alimensoccasionne sur les nerfs des glandes salivaires, mais encore par la compression que les parties

ossenses et les muscles du voisinage exercent sur

ces glandes.

La bouche est la voie par laquelle nous prenons les alimens; elle sert à la mastication, à la déglutition et à l'articulation des sons : elle renferme le sens du goût, dont la langue est l'organe principal, comme il a été dit plus hant.

## Du Pharynx, ou Arrière-bouche, et du Voile du Palais.

Le pharynx ou l'arrière-bouche porte aussi le nom de gosier. C'est une espèce de sac musculeux dont le fond est en haut, et qui s'étend depuis la base du crâne, jusques vers la partie inférieure du con. Le pharynx est situé devant la colonne vertébrale, derrière les fosses nasales, la bouche et le larynx, entre la carotide et la veine jugulaire internes d'un côté, et celles du côté opposé. La cavité du pharynx est étroite à sa partie supérieure, s'élargit à sa partie moyenne, et se rétrécit de nouveau à sa partie inférieure. Cette cavité servant au passage de l'air dans la respiration, ses parois sont constamment écartées depuis la base du crâne, jusqu'au-dessous de l'entrée du larynx; pendant que dans le reste de leur étendue elles se touchent, excepté au moment de la déglutition, où elles sont écartées par le bol alimentaire. On considère dans le pharynx une face externe, une face interne, une extrémité supérieure, et une extrémité inférieure.

La face externe ne peut être bien aperçue que lorsqu'après avoir détaché le pharynx de la colonne vertébrale, on l'enlève avec la face;

par une coupe verticale de la tête, qui passe immédiatement devant les condyles de l'occipital. La partie moyenne de cette face est plate, et tient à la partie antérieure des vertèbres cervicales, et aux muscles grands droits antérieurs de la tête, et longs du cou, par un tissu cellulaire assez lâche, dans lequel il ne s'amasse ja-mais de graisse. Ses parties latérales sont convexes, et correspondent aux artères carotides internes, aux veines jugulaires internes, aux nerfs de la huitième paire, et aux grands sympathiques.

La face interne du pharynx présente une paroi postérieure, une paroi antérieure, et deux parois latérales. La paroi postérieure est plate, et n'offre d'ailleurs rien de remarquable. La partie de cette paroi qui se trouve vis-à-vis l'isthme du gosier, peut être aisément aperçue lorsqu'on regarde dans le fond de la bouche d'une per-

sonne qui se prête à cet examen.

La paroi antérieure ne peut être aperçue que lorsqu'on a fendu la partie postérieure et moyenne du pharynx dans toute sa longueur. On remarque à sa partie supérieure, les ouvertures postérieures des fosses nasales, oblongues de haut en bas, et séparées l'une de l'autre par le bord postérieur de la cloison de ces fosses. Au-dessous de ces ouvertures, cette paroi est formée par le voile du palais, cloison mobile qui sépare la bouche du pharynx, et dont il sera parlé plus bas. Au - dessous du voile du palais, est l'isthme du gosier, ouverture par laquelle la bouche et le pharynx communiquent ensemble. Plus bas se remarque la base de la langue; ensuite, l'épiglotte, cartilage mobile dont il sera parlé par la suite. Derrière l'épiglotte et un peu plus bas, on remarque l'entrée du larynx, oblongue de devant en arrière et de haut en bas, et qui doit être distinguée de la glotte, comme nous le dirons plus loin. Le reste de cette paroi est formé par la face postérieure du larynx.

Les parois latérales ont peu de largeur. On remarque à leur partie supérieure et antérieure,

l'ouverture de la trompe d'Eustache.

Ces ouvertures, remarquables par leur figure évasée en manière de trompette, et par le bourrelet cartilagineux qui les forme en partie, sont tournées en devant et un peu en dedans, et semblent s'ouvrir plusôt dans la partie postérieure des fosses nasales, que dans le pharynx même. Dans le reste de leur étendue, ces parois n'offrent rien de remarquable.

L'extrémité supérieure du pharynx représente le fond de l'espèce de sac auquel le pharynx peut être comparé : elle occupe l'espace compris entre l'ouverture postérieure des fosses nasales et les condyles de l'occipital, et recouvre la face inférieure de l'apophyse basilaire de

cet os.

L'extrémité inférieure s'ouvre dans la partie supérieure de l'œsophage, qui peut être regardé comme la continuation du pharynx.

Le pharynx est composé de muscles, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques, de

nerfs, et de membranes.

Les muscles du pharynx sont au nombre de quatre de chaque côté; savoir, le stylo-pha-ryngien, le constricteur sapérieur, le constricteur moyen, et le constricteur insérieur; à ces muscles on peut ajouter le pharyngo-staphylin, dont la plus grande partie se trouve dans les parois du pharynx. Ces muscles ayant été décrits dans la Myologie, il seroit inutile

d'y revenir.

Les artères du pharynx sont connues sous les noms de pharyngienne inférieure ou ascendante, et de pharyngienne supérieure ou descendante. La première, plus grosse, est une branche particulière de la carotide externe. La seconde, très-petite, est un rameau de la maxillaire interne. Les ramifications de ces artères, jointes à d'autres qui viennent de la palatine inférieure et des thyroïdiennes supérieure et inférieure, forment sur la membrane interne du pharynx, un réseau très-fin qui donne à cette membrane la couleur rougeâtre qu'elle présente.

Les veines du pharynx viennent de la veine jugulaire interne, de la thyroïdienne supérieure, et de la labiale. Les ramifications de ces veines se répandent sur sa surface postérieure où elles forment un réseau assez remar-

quable.

Les vaisseaux lymphatiques du pharynx se portent dans les glandes jugulaires supérieures. Ses nerfs viennent de la branche de la huitième paire, qui est connue sous le nom de nerf glossopharyngien, du tronc même de la huitième paire, et de son rameau laryngé; il reçoit aussi quelques filets très-mous et très-deliés du ganglion cervical supérieur du grand sympathique.

Le pharynx est couvert extérieurement par une couche de tissu cellulaire qui l'unit aux parties voisines, et qui forme une espèce de membrane très-mince, semblable à celle dont

tous les muscles sont recouverts.

La surface intérieure du pharynx est tapissée par une membrane qui se continue en haut, avec la membrane des fosses nasales et de la bouche; et en bas, avec celle du larynx et de l'œsophage. Cette membrane est beaucoup plus épaisse à la partie supérieure du pharynx qu'à l'inférieure, où elle revêt aussi la face postérieure du larynx, et où elle est mince, fort lâche et inégalement plissée, suivant la longueur du pharynx. Elle est recouverte d'un épiderme très-mince, parsemée d'une quantité prodigieuse de vaisseaux, et garnie d'un grand nombre de glandes muqueuses ovales, situées à sa face externe, et percées chacune d'un orifice propre qui s'ouvre dans la cavité du pharynx. Ces glandes, plus nombreuses à la partie supérieure de cet organe, que dans le reste de son étendue, fournissent une humeur muqueuse, propre à le lubréfier, et à faciliter la déglutition.

Le voile du palais est une espèce de valvule ou de cloison mobile, qui descend du bord postérieur de la voûte du palais jusqu'auprès de la base de la langue, et qui sépare la cavité

de la bouche de celle du pharynx.

La figure quadrilatère du voile du palais permet d'y considérer une face postérieure, une face antérieure, un bord supérieur, deux bords

latéraux et un bord inférieur.

La face postérieure est inclinée en haut, et l'antérieure en bas. L'une et l'autre sont lisses, et n'offrent d'ailleurs rien de remarquable. La direction de ces faces peut changer, suivant les mouvemens du voile du palais, au point que la postérieure devient supérieure, et l'antérieure inférieure.

Le bord supérieur est incliné en devant, et s'attache au bord postérieur de la voûte osseuse du palais. Les bords latéraux font une conti-

nuation avec les côtés du pharynx.

Le bord inférieur incliné en arrière, est libre et flottant au dessus de la base de la langue. Sa partie moyenne présente une espèce d'appendice ou de prolongement, que l'on appelle la luette. Ce prolongement, de forme conique, est plus ou moins gros, et descend plus ou moins bas, suivant les individus. Il est fort sujet à se tuméfier et à s'engorger : dans cet état, il cause un sentiment incommode dans le gosier, et détermine le malade à exercer continuellement des mouvemens semblables à ceux de la déglutition. La même chose a lieu lorsque la luette s'alonge sans devenir plus grosse. Vu par l'ouverture de la bouche, le bord inférieur du voile du palais représente une arcade qui est partagée en deux par la luette, et dont les piliers sont doubles de chaque côté. De ces quatre piliers, deux sont antérieurs, plus minces, et les deux antres postérieurs un peu plus gros. L'antérieur et le postérieur, de chaque côté, sont écartés en bas, et se rapprochent en haut, de sorte qu'ils laissent entr'eux un intervalle triangulaire dont le sommet est à côté de la base de la luette. C'est dans cet espace qu'est logée la glande amygdale dont il sera parlé plus bas. Les deux piliers d'un côté, par leur rencontre avec les piliers du côté opposé, forment l'arcade entière du bord libre du voile du palais; mais les deux piliers postérieurs portent leurs extrémités supérieures plus directement vers la base de la luette, que les deux piliers antérieurs. Les extrémités inférieures des piliers antérieurs se continuent avec les côtés de la base de la langue; et celles des piliers postérieurs en font de même avec les côtés du pharynx. Ces piliers sont fomés par la saillie de quelques faisceaux de fibres musculeuses, que couvre la membrane interne de la bouche. On trouve dans l'épaisseur des piliers antérieurs, les muscles glosso-staphylins, et dans celle des postérieurs, les pharyngo-staphylins.

Le voile du palais est composé de muscles, d'artères, de veines, de neris, de membranes

et de glandes.

Les muscles du voile du palais sont au nombre de dix, cinq de chaque côté; savoir, le péristaphylin interne ou supérieur, le péristaphylin externe ou inférieur, le glosso-staphylin, le pharyngo-staphylin et le palato-staphylin, ou azygos uvulæ. Ces muscles ont été décrits dans la Myologie, avec assez d'exactitude pour qu'il ne soit plus nécessaire d'y revenir.

Les artères du voile du palais sont la palatine supérieure, branche de la maxillaire interne, la palatine inférieure, branche de la labiale, et quelques rameaux de la pharyngienne supérieure. Ses veines dont la marche est moins constante que celle des artères, se réunissent avec celles de la langue et du pharynx, pour s'ouvrir dans la jugulaire interne. Le voile du palais reçoit ses nerfs du rameau palatin, fourni par le ganglion sphéno-palatin du maxillaire supérieur.

Les muscles du voile du palais sont enfermés entre deux feuillets membraneux, un postérieur ou supérieur, qui est une continuation de la membrane pituitaire, et un antérieur et inférieur, venant de la membrane glanduleuse qui tapisse la voûte du palais. Ces deux feuillets se réunissent au bord libre du voile du palais, où ils se prolongent pour former la luette qui est toute membraneuse. Au-dessous des feuillets membraneux qui couvrent le voile du palais, on trouve un grand nombre de follicules ou cryptes muqueux, qui versent une humeur visqueuse et tenace, propre à lubréfier la surface de ce voile. Ces follicules sont très-nombreux dans la luette dont ils forment

presque toute l'épaisseur.

La glande amygdale, ainsi nommée à cause de sa ressemblance avec une amande couverte de son enveloppe ligneuse, peut être considérée comme faisant partie du voile du palais. Elle est située de chaque côté entre le pilier antérieur et le pilier postérieur de ce voile. Le volume de cette glande varie dans les différens sujets. Elle est oblongue de haut en bas, un peu plus grosse supérieurement qu'inférieure-ment. Sa face externe est adhérente au muscle constricteur supérieur du pharynx. Sa face interne convexe et libre, forme, sur les côtés de l'isthme du gosier, entre les deux piliers du voile du palais, une saillie plus ou moins considérable suivant les sujets. Cette face présente des ouvertures dont le nombre s'élève quelquefois jusqu'à quinze, et qui répondent à des sinuosités ou cavités irrégulières, remplies le plus souvent d'une humeur plus ou moins visqueuse. Dans le fond de ces cavités sinueuses, parmi lesquelles il y en a deux ou trois plus considérables que les autres, on voit un assez grand nombre de petites ouvertures,

qui ne sont autre chose que les orifices des follicules muqueux qui fournissent cette humeur.

Le bord antérieur de la glande amygdale répond au pilier antérieur du voile du palais, et le postérieur au pilier postérieur. Son extrémité supérieure est logée dans l'angle de séparation de ces deux piliers. L'inférieure corres-

pond aux côtés de la base de la langue.

La glande amygdale est rougeâtre. Son tissu qui est celluleux renferme les follicules ou sinus muqueux dont on a parlé plus haut. Cette glande reçoit ses artères de la labiale et de la maxillaire interne. Ses nerfs viennent du rameau lingual du maxillaire inférieur. L'amygdale répand sur les parties qui l'avoisinent une

humeur visqueuse propre à les lubréfier.

Le pharynx et le voile du palais sont les principaux organes de la déglutition. Cette fonction par laquelle les alimens sont portés de la bouche dans l'estomac, s'exécute de la manière suivante. Lorsque les alimens sont suffisamment mâchés, et pénétrés par la salive, la langue, en promenant sa pointe dans les différentes parties de la bouche dont elle parcourt tous les recoins, les ramasse, et en forme une espèce de bol, qui est porté sur sa face supérieure rendue un peu concave, suivant sa longueur, par l'action des muscles stylo-glosses qui en relèvent les bords; en même temps la bouche est exactement fermée par le rapprochement des deux mâchoires, et par l'application des lèvres et des joues contre les dents. Les choses étant ainsi disposées, la langue relevée et portée un peu en arrière par l'action des muscles stylo-glosses, s'applique contre la

voûte palatine, presse les alimens de devant en arrière, et les précipite dans le pharynx, en leur faisant franchir l'isthme du gosier. Mais le pharynx n'est pas la seule cavité. dans laquelle les alimens poussés en arrière par l'application de la langue contre le palais, peuvent s'introduire; le larynx dont l'entree est toujours béante dans la partie inférieure du pharynx, derrière et au-dessous de la base de la langue, et les fosses nasales, dont les ouvertures se remarquent à la partie supérieure et antérieure du pharynx, au-dessus du voile du palais, pourroient aussi les recevoir. Or, pour prévenir cette déviation des alimens. qui, dans le premier cas, pourroit être funeste, et dans le second, seroit très-incommode, la nature a employé le mécanisme suivant : en même temps que la langue, en se relevant, et en portant sa pointe en arrière. pousse les alimens à travers l'isthme du gosier, le pharyux et le laryux sont élevés, et portés en devant par l'action des génio-hyoidiens, mylo-hyoidiens, hyo-thyroidiens, et par les ventres antérieurs des digastriques; de sorte que le larynx se cache, pour ainsi dire, sous l'épiglotte, qui, poussée en arrière et en bas par la base de la langue, et par le bol alimentaire, ferme exactement l'entrée du larynx, et sorme un plan incliné sur lequel les alimens descendent pour pénétrer dans le pharynx. Mais pour que les muscles qui élèvent le larynx, en le portant en devant, agissent plus efficacement, il faut que la mâchoire inférieure soit fixée contre la supérieure; aussi remarquet-on que la déglutition ne s'exécute jamais mieux que quand la bouche est fermée: cependant on peut avaler les liquides, la bouche étant ouverte; mais alors la déglutition est pénible et difficile, et encore est-il nécessaire que la mâchoire inférieure soit retenue par ses muscles élévateurs, pour qu'elle devienne le point sixe des muscles qui élèvent le larynx, et le portent en devant. Pendant que l'épiglotte couvre exactement l'ouverture du larynx, et en défend l'entrée aux alimens, le voile du palais relevé par l'action des muscles péristaphylins internes; étendu transversalement par celle des péristaphylins externes, applique son bord libre contre la paroi postérieure du pharynx, et empêche les alimens d'entrer dans les fosses nasales, comme cela arrive lorsque le voile du palais est détruit en totalité, ou en grande partie, on lorsque pendant l'acte de la déglutition, nous voulons parler ou rire. Alors l'air, chassé avec plus ou moins de force des poumons, s'échappe en relevant l'épiglotte, et repousse les alimens dans les narines postérieures. Aussitôt que les alimens sont parvenus dans le pharynx, la contraction des muscles qui avoient élevé le larynx en le portant en devant, cesse. Cet organe descend et se porte en arrière, entraîné par son propre poids et par la contraction des muscles sterno-hyoidiens, sterno-thyroidiens et omoplat-hyoi-diens. L'épiglotte se relève, et le passage de l'air, qui avoit été intercepté dans ce premier temps de la déglutition, se rétablit. Le pharynx stimulé par la présence des alimens se contracte successivement de haut en bas, et les pousse dans l'œsophage, conduit musculomembraneux qui les porte dans l'estomac. Le poids des alimens ne contribue en rien à la déglutition, comme on peut s'en convaincre par la facilité avec laquelle cette fonction s'exécute dans les personnes qui ont la tête en bas et les pieds en haut, et par l'impossibilité d'ava-

jer lorsque le pharynx est paralysé.

Les mucosités qui lubréfient l'isthme du gosier et le pharynx, facilitent singulièrement le passage des alimens. On voit, par ce que nous venons de dire touchant le mécanisme de la déglutition, combien cette action coûte à la nature, et combien de différens organes et de mouvemens divers doivent nécessairement concourir pour son libre exercice. Il n'est donc pas surprenant que la déglutition soit si souvent lésée, et de tant de manières.

Le voile du palais ne sert pas seulement à la déglutition; il porte encore dans le pharynx les mucosités nasales, et contribue aux modifica-

tions de la voix.

## DU LARYNX.

LE larynx est une espèce de boîte cartilagineuse, située à la partie supérieure et antérieure
du cou, au-dessous de la trachée-artère dont
il forme pour ainsi dire la tête, au-dessous de
l'os hyoîde et de la base de la langue, et à la
partie inférieure et antérieure du pharynx. Le
larynx n'étant pas du nombre des parties qui
appartiennent à la tête, on sera peut-être surpris d'en trouver ici la description; mais nous
avons pensé que sa communication avec l'arrière-bouche ou le pharynx, et ses connexions

avec la langue, exigeoient qu'on en joignît la description à celles de ces parties.

Le larynx est beaucoup plus grand dans l'homme que dans la femme; mais dans l'un et l'autre sexes, sa grandeur varie suivant les individus. Il ressemble en quelque sorte à un cône tronqué, dont la base est tournée en haut, et le sommet en bas; on peut le diviser en face externe, en face interne, en base et en sommet.

La face externe présente deux régions, une antérieure, et l'autre postérieure. La région antérieure est couverte par la peau, par les muscles peauciers, par les sterno-hyoïdiens, par les sterno-thyroïdiens, et par les thyrohyoïdiens. On remarque à sa partie moyenne une saillie longitudinale, qui en occupe les deux tiers supérieurs, et qui est plus marquée dans l'homme que dans la femme. Cette saillie sépare deux surfaces plates, obliques de dedans en dehors, et de devant en arrière. Au-dessous de la saillie dont on vient de parler, on remarque un enfoncement qui répond à l'intervalle des cartilages thyroïde et cricoïde. Le reste de cette région est convexe, et n'offre rien de remarquable.

La région postérieure de la face externe du larynx, forme la partie inférieure de la paroi antérieure du pharynx; elle est séparée de la region antérieure par deux saillies que recouvre en dehors le pharynx, et qui ne sont autre chose que les bords latéraux du cartilage thyroïde. On remarque à la partie moyenne de cette région, une saillie longitudinale, et sur les côtés deux gouttières plus profondes supé-

rieurement qu'inférieurement, et dans les quelles

coulent les liquides que nous avalons.

La face interne du larynx présente les parois d'un canal plus large supérieurement qu'inférieurement, et dont la partie inférieure est circulaire, pendant que la supérieure a plus d'étendue de devant en arrière que transversalement. Au-dessus de la partie moyenne de co canal, on remarque un appareil ligamenteux dont nous parlerons plus bas, et de la disposition duquel résulte une ouverture oblongue de derrière en devant, que l'on nomme la glotte.

La base du larynx se voit dans la partie inférieure et antérieure du pharynx. Elle présente une ouverture fort alongée et fort oblique de haut en bas et de devant en arrière. Cette ouverture, qui forme l'entrée du larynx, ne doit pas être confondue avec la glotte qui est située plus bas. Sa circonférence est formée en devant par l'épiglotte, en arrière, par les cartilages aryténoïdes, et sur les côtés, par deux replis membraneux qui s'étendent de ces carti-

lages à l'épiglotte.

Le sommet du larynx est uni à la partie supérieure de la trachée-artère, par une substance membraneuse.

Le larynx est composé de cartilages, de ligamens, de muscles, de vaisseaux, de nerfs,

de membranes et de glandes.

Les cartilages du larynx sont au nombre de cinq; savoir, le cricoïde, le thyroïde, les deux

aryténoïdes et l'épiglotte.

Le cartilage cricoïde ou annulaire est situé à la partie inférieure du larynx. Il forme une espèce d'anne au beaucoup plus large à sa partie

postérieure qu'à l'antérieure; on y considère une face externe, une face interne, un bord

supérieur, et un bord inférieur.

La face externe présente à sa partie postérieure, qui est fort large, une saillie longitudinale qui sépare deux enfoncemens, dans lesquels s'attachent les muscles crico-aryténoidiens postérieurs; ses parties laterales, moins larges, présentent dans leur partie supérieure une éminence de forme ronde, convexe et polie à son sommet, qui s'articule avec l'extrémité des petites cornes, ou cornes inférieures du cartilage thyroïde; sa partie antérieure, qui est fort étroite, donne attache aux muscles crico-thyroïdiens.

La face interne est tapissée par la membrane du laryux, et ne présente d'ailleurs rien de re-

marquable.

Le bord supérieur, dans son quart postérieur, ou environ, est horizontal, et présente deux facettes convexes, lisses, inclinées en arrière et en dehors, qui s'articulent avec la base des cartilages aryténoïdes. Dans le reste de son étendue, il est coupé obliquement de derrière en devant et de haut en bas; ses parties latérales donnent attache aux muscles crico-aryténoïdiens latéraux: sa partie antérieure, légèrement concave, donne attache au ligament crico-thyroïdien.

Le bord inférieur est coupé horizontalement, et d'une manière assez régulière : il est uni à la partie supérieure de la trachée-artère par une

substance membraneuse.

Le cartilage thyroïde, ou scutiforme, a été ainsi nommé, parce qu'il ressemble, dit-on, à une espèce de bouclier en usage parmi les

anciens. C'est le plus grand des cartilages du larynx; il occupe la partie antérieure et supérieure de cet organe, où il forme une saillie plus grande dans l'homme que dans la femme. Il est quadrilatère, aplati de devant en arrière, et replié sur lui-même dans le même sens, de manière qu'il paroît formé de deux parties latérales, parallélogrammes, et unies à son milieu par un angle aigu. On y considère une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord inférieur, deux bords latéraux et postérieurs, et quatre angles, deux supérieurs et deux inférieurs.

La face antérieure présente à sa partiemoyenne une saillie longitudinale, plus marquée supérieurement qu'inférieurement, qui la divise en deux parties latérales, obliques de dedans en dehors et de devant en arrière. Chacune de ces parties est traversée obliquement de hauten bas, et de derrière en devant, par une ligne légèrement saillante, qui donne attache au muscle thyro-hyoïdien, et au sterno-thyroïdien; quelquefois aussi on y voit un trou qui donne pas-

sage à des vaisseaux sanguins.

La face postérieure est partagée aussi en deux parties latérales, par un enfoncement longitudinal qui répond à la saillie mitoyenne de la face antérieure. Elle n'offre d'ailleurs rien de

remarquable.

Le bord supérieur, plus long que l'inférieur, présente trois échancrures, une moyenne, plus profonde et plus étendue, et deux latérales et postérieures, plus superficielles et moins grandes. Ce bord donne attache au ligament thyrohyoïdien.

Le bord inférieur a de même trois échancru-

res, une moyenne plus grande, et deux latérales plus petites: celles-ci sont séparées de la première par une éminence plus ou moins marquée suivant les sujets. Ce bord donne attache, dans sa partie moyenne, au ligament crico-thyroïdien, et sur ses parties latérales, aux muscles du même nom.

Les bords latéraux et postérieurs sont droits, arrondis, assez épais, et n'offrent d'ailleurs rien de remarquable. Ils donnent attache à quelques fibres des muscles stylo-pharyngiens et pharyn-

go-staphylins.

Les angles supérieurs du cartilage thyroïde présentent chacun un prolongement qu'on nomme les cornes supérieures ou les grandes cornes de ce cartilage. Ces prolongemens sont assez longs, minces, cylindriques, légèrement courbés en dedans et en arrière, et terminés par une extrémité arrondie comme une petite tête, à laquelle s'attache un ligament rond qui se porte à l'extrémité de la grande corne de l'os hyoïde.

Les angles inférieurs présentent aussi chacun un prolongement qu'on appelle les cornes inférieures, ou les petites cornes du cartilage thyroïde. Ces prolongemens, beaucoup moins longs que les supérieurs, sont assez épais, arrondis, légèrement courbés en dedans, et terminés par une extrémité obtuse, sur le côté interne de laquelle est une petite facette lisse, un peu concave, qui s'articule avec celle qu'on remarque sur la partie latérale postérieure du cartilage cricoïde.

Cette articulation, qui est une espèce d'arthrodie, est entourée d'un ligament capsulaire très mince, qui retient la synovie dont elle est arrosée. Elle est affermie par deux ligamens fibreux, un postérieur et supérieur, et l'autre antérieur et inférieur. Ces ligamens se portent de l'extrémité de la corne du cartilage thyroïde, à une ou deux lignes de distance sur le cricoïde. Le premier est oblique de bas en haut, et de devant en arrière, et le second de haut en bas et de derrière en devant. Cette articulation permet de légers mouvemens de bascule, au moyen desquels le cartilage thyroïde se balance sur le cricoïde, de devant en arrière et de derrière en devant, pour le raccourcissement et l'alongement de la

glotte.

Les cartilages aryténoïdes ont été ainsi nommés, parce qu'ils représentent assez bien un bec d'aiguière. Ils sont situés à la partie supérieure et postérieure du larynx, au-dessus du cartilage cricoïde. Chacun d'eux a la forme d'une pyramide triangulaire, courbée de de-vant en arrière sur sa longueur. On y considère une face postérieure, une face antérieure, une face interne, une base et un sommet. La face postérieure concave est recouverte par le muscle aryténoïdien. La face antérieure, un peu concave inférieurement, et convexe dans le reste de son étendue, est marquée de quelques sillons qui logent des portions de la glande aryténoïde : sa partie inférieure donne attache au muscle thyro-aryténoïdien, et aux ligamens de la glotte. La face interne, étroite, plate, regarde celle du cartilage opposé, et est reconverte par la membrane interne du larynx, qui passe d'un cartiloge aryténoide à l'autre, et les unit ensemble. La base est légèrement concave; lisse, et s'articule avec la facette qui

se remarque sur la partie postérieure du bord supérieur du cartilage cricoide. Sa partie externe présente un tubercule assez saillant, qui donne attache en devant au muscle crico-aryténoïdien latéral, et en arrière, au crico-aryténoidien postérieur. Le sommet est mince et courbé, non-seulement en arrière, mais encore en dedans, de sorte que les deux cartilages aryténoïdes se croisent ordinairement par leur partie supérieure. Ce sommet est formé par une petite portion cartilagineuse, ovale, qui n'est unie au reste du cartilage, que par une substance membraneuse, et qui a par conséquent beau-coup de mobilité. Cette portion cartilagineuse est ce qu'on nomme l'appendice ou la tête du cartilage aryténoïde : on l'appelle aussi le petit cartilage aryténoïde.

L'articulation des cartilages aryténoïdes avec le cricoïde, est une espèce d'arthrodie. Elle est environnée d'une capsule, ou plutôt d'un ligament orbiculaire assez lâche, qui permet à ces cartilages des mouvemens en arrière, en devant, en dedans et en dehors, au moyen desquels les ligamens de la glotte sont tendus ou relâchés, et cette ouverture diminuée ou agrandie.

La structure intérieure des cartilages dont on vient de parler est la même dans tous. Dans les ensans, ils sont blancs, peu durs, et leur substance, qui se coupe avec facilité, ne présente aucun arrangement de parties. Avec le temps, ils prennent une couleur jaunâtre, deviennent plus durs, et s'ossissient en différens points chez les personnes avancées en âge. Alors ils offrent au dehors une couche de substance compacte, qui est analogue à celle qui sait la partie extérieure des os larges, et au dedans

une substance cellulaire semblable à celle qui forme la partie spongieuse des os, et remplie, comme elle, d'un suc médullaire rougeâtre. L'ossification du cartilage thyroïde et du cricoïde arrive beaucoup plutôt que celle des car-

tilages aryténoïdes.

L'épiglotte, ainsi nommée parce qu'elle couvre la glotte, est une lame cartilagineuse située à la partie supérieure du larynx, derrière la base de la langue et un peu au - dessous. Sa forme est à-peu-près semblable à celle d'une feuille de pourpier; on y considère une face antérieure, une face postérieure, deux bords latéraux, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure. La face antérieure, inclinée en haut, est unie dans sa partie inférieure à l'os hyoïde et à la base de la langue : dans le reste de son étendue, elle est libre, concave de haut en bas, et convexe transversalement. On remarque à sa partie moyenne une ligne peu saillante, qui la divise suivant sa longueur en deux parties latérales. La face postérieure, inclinée en bas, est concave d'un côté à l'autre dans toute son étendue, et légèrement convexe de haut en bas dans sa partie supérieure. Lesbords latéraux, libres dans leur moitié supérieure, sont unis, dans l'inférieure, à une production membraneuse qui vient des cartilages aryténoïdes, et qui forme les côtés de l'entrée du larynx. L'extrémité supérieure, plus large et plus mince que l'inférieure, est arrondie, légèrement échancrée et recourbée en devant. L'extrémité inférieure, beaucoup plus épaisse, mais moins large, est attachée à l'échancrure mitoyenne du bord supérieur du cartilage thyroide, par une substance ligamenteuse, jaunatre,

très-serrée. La substance de l'épiglotte ne ressemble point à celle des autres cartilages du larynx : elle est jaunâtre, souple, mais fort élastique, et en quelque sorte fibreuse. L'épiglotte est d'ailleurs percée d'un grand nombre de trous de grandeurs différentes, qui la font paroître comme criblée, et qui sont remplis par des prolongemens de la substance glanduleuse

dont ses deux faces sont recouvertes.

L'épiglotte ne tient pas seulement au bord supérieur du cartilage thyroïde, par la substance ligamenteuse dont il a été parlé plus haut: elle est unie à la face postérieure du corps de l'os hyoide, et au ligament thyro-hyoidien, au moyen d'un tissu cellulaire jaunâtre, dense et serré: elle a aussi des connexions avec la base de la langue, par trois ligamens, un moyen plus grand, et deux latéraux plus petits, qui ne sont autre chose que des replis de la membrane qui se prolonge de la face supérieure de cet organe, sur la face antérieure de l'épiglotte; enfin, ce cartilage tient aux cartilages aryténoïdes par deux productions membraneuses qui forment les côtés de l'entrée du larynx. L'épiglotte est très-mobile : ses liaisons intimes avec la base de la langue, rendent ses mouvemens dépendans de ceux de cet organe, qui, dans la déglutition, pousse ce cartilage en arrière sur l'ouverture du larynx, pour empêcher que les alimens ne s'y introduisent.

Les ligamens du larynx sont les thyro-hyoidiens, le crico-thyroidien, et ceux de la glotte. A ces ligamens on peut ajouter ceux qui en-vironnent les articulations des cartilages qui composent le larynx, et dont il a été parlé plus haut.

Les iigamens thyro-hyoidiens sont au nombre de trois, un moyen et deux latéraux. Le moyen est fort large, et s'étend depuis le bord supérient du cartilage thyroïde jusqu'à l'as hyoïde. Sa figure est quadrilatère: on y considère une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord inférieur, et deux bords latéraux. La face antérieure est couverte par les muscles thyro-hydidiens, sterno-hydidiens et omoplat-hyoidiens. La face postérieure est unie, dans sa partie moyenne, avec la partie inférieure et antérieure de l'épiglotte : ses parties latérales sont recouvertes par la membrane interne du pharynx. Le bord supérieur s'attache à la face postérieure du corps et des grandes cornes de l'os hyoïde. Le bord inférieur est attaché à toute la longueur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Les bords latéraux s'attachent inférieurement aux grandes cornes de ce cartilage : dans le reste de leur étendue, ils sont unis aux ligamens thyro hyoidiens latéraux. Ce ligament est januâtre, beaucoup plus épais à sa partie moyenne que sur ses parties latérales, et formé de lames de tissu cellulaire, appliquées les unes aux autres.

Les ligamens thyro-hyoïdiens latéraux s'étendent depuis l'extrémité des cornes supérieures du cartilage thyroïde, jusqu'à l'extrémité des grandes cornes de l'os hyoïde. Ces ligamens, longs d'environ un pouce, se présentent sons la forme de deux cordons arrondis, fibreux, dans l'épaisseur desquels on remarque toujours un et quelquefois même deux ou trois grains cartilagineux ou osseux.

Le ligament crico-thyroïdien est situé entre la partie moyenne antérieure du bord supérieur du cartilage cricoïde, et le bord inférieur du cartilage thyroïde. Sa face antérieure est couverte par les muscles sterno-hyoidiens et cricothyroidiens. Sa face postérieure est tapissée par la membrane interne du larynx. Son bord supérieur est attaché à l'échancrure moyenne du bord inférieur du cartilage thyroïde. Son bord inférieur s'attache à la partie antérieure du bord supérieur du cartilage cricoïde. Le ligament crico-thyroidien est fort épais, sur-tout à sa partie moyenne; jaunâtre, et composé de tissu cellulaire : il est percé de plusieurs petites ouvertures qui donnent passage à des vaisseaux sanguins.

Les ligamens de la glotte sont situés dans l'intérieur du larynx, et s'étendent depuis la partie moyenne de la face postérieure du cartilage thyroïde, jusqu'à la partie antérieure des cartilages aryténoïdes : ils sont au nombre de quatre, deux de chaque côté, distingués en supérieurs

et en inférieurs.

Les ligamens inférieurs, larges d'environ deux lignes, présentent chacun une face supérieure, une face inférieure, un bord externe, un bord interne, une extrémité postérieure et une extrémité antérieure. La face supérieure, légèrement inclinée en dehors, forme la paroi inférieure d'un enfoucement qu'on nomme ventricule ou sinus du larynx. La face inférieure, un peu inclinée en dedans, n'ostre d'ailleurs rieu de remarquable. Le bord externe est adhérent et correspond à la face interne du cartilage thyroïde. Le bord interne est libre, et forme un des côtés de la glotte. L'extrémité postérieure est attachée à la partie antérieure et inférieure du cartilage aryténoïde. L'extrémité antérieure

s'attache à la partie moyenne de l'enfoncement longitudinal qu'on remarque sur la face postérieure du cartilage thyroïde. Ces ligamens, plus épais à leur bord interne que dans le reste de leur largeur, sont composés de fibres élastiques, renfermées dans une duplicature de la

membrane du larynx.

Les ligamens supérieurs de la glotte, un peu moins larges que les inférieurs, leur ressemblent d'ailleurs beaucoup. Leurs faces supérieure et inférieure, ainsi que leur bord interne, sont libres. Leur bord externe est adhérent et correspond à la production membraneuse, qui, du cartilage aryténoïde, va au cartilage thyroïde. Leur extrémité postérieure est attachée à la face antérieure du cartilage aryténoïde, un peu au - dessus de sa partie moyenne. Leur extrémité antérieure s'attache à la partie moyenne supéricure de la face postérieure du cartilage thyroïde. Ces ligamens sont beaucoup moins libreux et moins élastiques que les inférieurs, et renfermés, comme eux, dans une duplicature de la membrane interne du larynx.

Les ligamens supérieur et inférieur d'un côté, laissent entr'eux et ceux du côté opposé une ouverture par laquelle l'air s'introduit dans le larynx et dans la trachée - artère, et qu'on nomme la glotte. Cette ouverture, oblongue de derrière en devant, a dix à onze lignes de longueur dans un homme adulte; sa largeur est de deux à trois lignes en arrière; mais elle se rétrécit antérieurement, où les ligamens qui la forment se rencontrent à angle très-aigü. La longueur et la largeur de la glotte, un peu moins considérables chez la femme que chez l'homme,

et différentes suivant les sujets, peuvent être augmentées et diminuées par les mouvemens des

cartilages aryténoïdes.

On voit de chaque côté de la glotte, entre le ligament supérieur et l'inférieur, un enfoncement qu'on nomme ventricule ou sinus du larynx. La profondeur de ces ventricules varie suivant les sujets; leur figure est oblongue de derrière en devant; leur ouverture, toujours béante, de forme elliptique et plus large que le fond, est tournée en dedans et un peu en haut, et s'étend du cartilage thyroïde aux cartilages aryténoïdes. Leur fond, tourné en dehors et un peu en bas, correspond au cartilage thyroïde, et est couvert par le muscle thyro-aryténoïdien. Les ventricules du larynx sont tapissés par la membrane interne de cet organe qui, en s'enfonçant entre le ligament supérieur et le ligament inférieur de la glotte, forme une espèce de petite poche.

Les muscles du larynx sont distingués en communs et en propres : les premiers le meuvent en totalité, et les seconds n'agissent que sur les divers cartilages dont il est composé. Les muscles communs sont les sterno et les hyo thyroïdiens : les muscles propres sont les crico-thyroïdiens , les crico-aryténoïdiens postérieurs, les crico-aryténoïdiens latéraux, les thyro-aryténoïdiens et l'aryténoïdien. Tous ces muscles

ont été décrits dans la Myologie.

Les artères et les veines qui se distribuent aux différentes parties du larynx, viennent des thyroidiennes supérieures et inférieures. Ses vaisseaux lymphatiques se portent dans les glandes jugulaires inférieures. Ses nors, au nombre de deux de chaque côté, viennent de la huitième paire: l'un est connu sous le nom de nerf laryngé, et l'autre sous celui de récurrent. Le premier se distribue principalement à sa membrane interne, et le second à ses muscles

propres.

L'intérieur du larynx est tapissé par une membrane qui se continue supérieurement avec celle de la bouche et du pharynx, et inférieurement avec celle de la trachée - artère. Cette membrane, qui peut être regardée comme une continuation de la peau, est parsemée d'une quantité prodigieuse de vaisseaux sanguins qui la font paroître rouge, et d'un grand nombre de filets nerveux qui lui donnent la sensibilité exquise dont elle jouit. Elle renferme, dans son épaisseur, un grand nombre de follicules glanduleux qui versent par des orifices très-étroits, une humeur muqueuse sur toutes les parties du larynx, et principalement sur les parois de ses ventricules.

Outre ces follicules, le larynx a des glandes qui lui sont particulières; savoir: le corps glandulenx de l'épiglotte ou le péri-glottis, et les glandes aryténoïdes, auxquelles on peut join-

dre la glande thyroïde.

Le corps glanduleux de l'épiglotte couvre les deux faces de ce cartilage, mais il a beaucoup moins d'épaisseur sur la postérieure que sur l'antérieure; il est aussi moins épais vers son extrémité supérieure que vers l'inférieure. Les deux couches qu'il forme communiquent ensemble par des prolongemens qui remplissent les trous dont l'épiglotte est percée. Ce corps est formé par la réunion d'un grand nombre de follicules glanduleux, unis entr'eux par du tissu cellulaire, dans les cellules duquel

se trouve un peu de graisse. Plusieurs de ces follicules sont isolés vers l'extrémité inférieure de l'épiglotte : ils fournissent une humeur muqueuse qui lubréfie les deux faces de ce car-

tilage.

Les glandes aryténoïdes ont été ainsi nommées, parce qu'elles sont situées au-devant des cartilages dont elles portent le nom. Elles ont la forme d'un L, dont la branche horizontale est logée dans l'épaisseur de la partie postérieure du ligament supérieur de la glotte, et la verticale couvre la face antérieure du cartilage aryténoïde, et remplit l'ensoncement qu'on remarque à sa partie inférieure. La couleur de ces glandes est blanchâtre. Elles sont formées d'un grand nombre de petites glandes unies ensemble par un tissu cellulaire dense et serré, et dont les conduits excréteurs percent la membrane interne du larynx, et versent sur sa surface l'humeur muqueuse qu'elles fournissent.

La glande thyroide est située à la partie inférieure et antérieure du larynx, et à la partie supérieure et antérieure de la trachée-artère. Elle est plus grosse dans l'enfance que dans l'âge adulte, et dans la femme que dans l'homme. Elle est formée de deux parties latérales fort grosses, réunies par une portion moyenne fort étroite, et qui fait une espèce disthme. Quelquefois cette partie moyenne manque entièrement, et alors la glande thyroï le est partagée en deux portions, une à droite et l'autre à gauche. La forme de cette glande est en quelque sorte semblable à un croissant dont la concavité est en haut, et la convexité en bas. Pour s'en former une idée exacte, il faut considérer séparément sa partie

moyenne et ses parties latérales.

La partie moyenne ou l'isthme de la glande thyroide est plus ou moins large et plus ou moins longue suivant les sujets. Sa face antérieure est couverte par les muscles sterno-thyroïdiens et hyoïdiens. Sa face postérieure couvre le cartilage cricoïde, les muscles cricothyroïdiens, et les deux premiers anneaux cartilagineux de la trachée-artère, auxquels elle est unie par un tissu cellulaire assez serré. Son bord inférieur est légèrement échancré. Son bord supérieur donne souvent naissance à un prolongement dont la longueur et la grosseur varient suivant les sujets, mais qui est toujours plus large dans sa partie inférieure que dans la supérieure, où il se termine en pointe. Dans certains sujets, ce prolongement monte jusqu'à l'os hyoïde; dans d'autres, il finit sur le ligament crico-thyroïdien : quelquefois il procède de l'une des portions latérales de la glande thyroïde. Les extrémités de cette portion moyenne sont confondues avec la partie interne et inférieure des portions latérales.

Les parties latérales de la glande thyroïde sont oblongues de haut en bas, plus épaisses inférieurement que supérieurement, et en quelque sorte prismatiques et triangulaires. On considère dans chacune d'elles une face antérieure, une face postérieure, une face interne, une extrémité supérieure, et une extrémité insérieure. La face antérieure est couverte par les muscles sterno-hyoïdien, omoplat-hyoïdien et sterno-cléido-mastoidien. La face postérieure couvre l'artère carotide, la veine jugu-laire interne, le nerf de la huitième paire et le

grand sympathique. La face interne couvre la trachée-artère, le cartilage cricoïde, le thyroïde, le muscle crico-thyroïdien, le constricteur inférieur du pharynx, et l'hyo-thyroïdien. L'extrémité supérieure, assez mince et arrondie, est logée entre la partie latérale du cartilage thyroïde et l'artère carotide. L'extrémité inférieure, obtuse, descend plus ou moins audessous du bord inférieur de la portion moyenne de la glande, et se loge entre l'artère carotide et la trachée-artère. C'est par cette extrémité que pénètrent les vaisseaux thyroïdiens inférieurs.

La glande thyroïde est d'un rouge brun plus foncé dans les enfans que dans les adultes, et chez les semmes que chez les hommes. Elle est mollasse, et formée de l'assemblage de plusieurs lobes, qui sont eux-mêmes formés de la réunion de grains glanduleux moins faciles à distinguer que dans les autres glaudes. Sa substauce est remplie d'une liqueur jaunâtre, onctueuse et en quelque sorte huileuse, qui paroît plutôt infiltrée dans une espèce de tissu cellusaire, que renfermée dans des vésicules particulières. Cette glande reçoit ses artères et ses veines, qui sont très-grosses et très-nombreuses, des thyroidiennes supérieures et inférieures. Elle a des vaisseaux lymphatiques qui se portent aux glandes jugulaires, et quelques filets nerveux qui viennent du nerf récurrent et du grand sympathique.

Les usages de la glande thyroïde ne sont point connus : celui qu'on lui a assigné le plus généralement est de fournir une humeur propre à lubrésier le larynx, le pharynx ou l'œsophage; mais cet usage peut d'autant moins hu être attribué, qu'on n'a découvert encore aucune voie de communication entre la cavité de ces organes et la glande thyroïde, qui est essentiellement déponrvue de conduits excréteurs. Quoi qu'il en soit de l'utilité de cette glande, elle doit être plus grande dans le fœtus que dans l'adulte, et proportionnée au nombre et à la

grosseur des vaisseaux qu'elle reçoit.

Le larynx ne donne pas seulement passage à l'air qui entre dans les poumons lors de l'inspiration, et en sort pendant l'expiration; il est encore le principal organe de la voix, laquelle résulte des vibrations que l'air chassé des poumons éprouve en traversant la glotte. Cette ouverture est le véritable instrument de la voix; mais l'on ne connoît point encore le mécanisme suivant lequel elle produit la diversité des sons qui la constituent.

#### DE LA POITRINE.

La poitrine, ou le thorax, est une grande cavité qui forme la partie supérieure du tronc, et dans laquelle sont renfermés les principaux organes de la respiration et de la circulation. La grandeur de la poitrine varie beaucoup suivant les sujets; elle est en général moins considérable dans la femme que dans l'homme; elle est aussi moins grande proportionnément au reste du corps dans les enfans que dans les adultes. Sa forme, comme il a été dit dans l'Ostéologie, est celle d'un cône aplati de devant en arrière, dont la base est en bas

et le sommet en liaut. Lorsqu'on l'examine sur un sujet entier, cette forme est toute différente: vue sur les côtés, elle est large en bas, et étroite en haut: vue par devant et par derrière, elle paroît étroite en bas, et large en haut. On considère dans la poitrine ses parois, sa cavité, et les viscères qui remplissent cette cavité.

L'extérieur des parois du thorax se divise en partie antérieure, nommée particulièrement poitrine; en partie postérieure, connue sous le nom de dos; en parties latérales, appelées simplement côtés, et distingués en côté droit et en côté gauche. Chacun de ces côtés aboutit supérieurement à un enfoncement qu'on nomme l'aisselle, et qui est borné en devant par le muscle grand pectoral, et en arrière par le grand dorsal et le grand rond.

Les parois de la poitrine sont composées d'os, de cartilages, de muscles, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques, de neris,

de membranes et de glandes.

Les os qui forment les parois de la poitrine sont en devant le sternum, en arrière les vertèbres dorsales, et sur les parties latérales les côtes; à ces os on peut ajouter les omoplates et les clavicules. Les cartilages qui se trouvent dans ces parois sont ceux qui terminent les côtes antérieurement, et ceux qui appartienment aux articulations de ces os avec les vertèbres du dos, et à celles de ces vertèbres entr'elles.

Les muscles qui entrent essentiellement dans la composition des parois de la poitrine, sont le diaphragme, les muscles intercostaux, externes et internes, et les triangulaires du ster-

num. A ces muscles on peut ajouter ceux qui couvrent extérieurement la poitrine, et qui sont antérieurement les grands et petits pecto-raux, les sous-claviers, la partie inférieure des peauciers et des sterno-cleido-mastoidiens, et la partie supérieure des muscles droits de l'abdomen; postérieurement, les trapèzes, les rhomboides, les dentelés postérieurs et supérieurs, les grands dorsaux, les dentelés postérieurs et inférieurs, l'extrémité inférieure des splénius et des grands complexus, les sacrolombaires, les longs dorsaux, les transversaires épineux, et les muscles qui couvrent les omoplates, tels que les sus-épineux, les sous-épineux, les grands et petits ronds, et les sousscapulaires; latéralement, le grand dentelé, et le grand oblique de l'abdomen.

Les artères qui se trouvent dans les parois de la poitrine, sont les intercostales, les mammaires internes, les diaphragmatiques, les thorachiques et les scapulaires. Les veines portent le même nom, suivent la même marche, et la même distribution. Les vaisseaux lymphatiques sont très-nombreux, et accompagnent les ar-

tères et les veines.

Les nerfs qui se rencontrent dans ces parois, sont les dorsaux, les thoraciques, venant du plexus brachial, et quelques filets peu considérables, fournis par les branches inférieures du

plexus cervical.

Les parois de la poitrine sont recouvertes extérieurement par les tégumens communs, lesquels ne diffèrent en rien de ceux des autres parties du corps; intérieurement elles sont tapissées par une membrane qu'on nomme la plèvre. Outre les parties dont on vient de par-

ler, on trouve encore dans les parois du thorax un assez grand nombre de glandes lymphatiques, et deux organes glanduleux particuliers qui en occupent la partie antérieure et supérieure, et qu'on nomme les mamelles.

## Des Mamelles.

Les mamelles, au nombre de deux, sont des organes glanduleux, situés à la partie antérieure et supérieure de la poitrine. Leur volume est très-petit chez les hommes; il n'est pas plus considérable chez les petites filles; mais au temps de la puberté elles s'élèvent, deviennent demi-sphériques, et acquièrent une fermeté et une consistance assez considérables, qui disparoissent dans celles qui ont eu commerce avec les hommes; l'allaitement les alonge, et les

rend lâches et pendanțes.

La peau qui couvre les mamelles est tendre, douce au toucher, et blanche, excepté au sommet de l'hémisphère. Sur ce sommet il y a une aréole circulaire de couleur rouge chez les filles, obscure chez les femmes, et sur laquelle on aperçoit la plupart du temps de petits tubercules semblables à des verrues, accumulées sans ordre et sans nombre. Ces tubercules sont percés à leur pointe, et tout remplis de grains sébacés qui séparent une espèce de cire propre à défendre l'aréole, car la fonction de la mamelle la met dans la nécessité d'être humectée par la bouche de l'enfant et par le lait qui s'écoule, et on sait que quand la peau est hu-mectée, elle s'excorie facilement et devient douloureuse; il croît quelquefois, mais fort rarement, des poils sur ces tubercules.

Du milieu de cette aréole s'élève une éminence qu'ou appelle la papille, ou le mamelon. Cette papille, rouge ou brune, plus ou moins grande, suivant les différentes femmes, est cylindrique et couverte d'une peau tendre, mais rugueuse et crevassée. Le mamelon est peu saillant dans l'état de tranquillité; il l'est davantage quand il est irrité: alors il s'alonge, se durcit, et entre pour ainsi dire en érection. Il y a quelques poils très fins sur toute la peau de la mamelle, même sur l'aréole.

Les mamelles sont composées d'une substance glanduleuse, de tissu cellulaire, de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques, et

de nerfs.

La substance glanduleuse des mamelles forme une glande unique du genre des conglomérées, et qui occupe le centre de ces organes. Le volume de cette glande n'est pas toujours relatif à celui de la mamelle dont la grosseur dépend principalement de la graisse, comme nous le dirons plus bas. Elle est plus grosse dans les nouveaux-nés, que dans les enfans d'un an; c'est qu'alors elle est plus pleine de sucs et plus molle. On remarque qu'elle est plus grande dans les petites filles, que dans les petits garçons. La glande mammaire est enveloppée, dans toute son étendue, d'un tissu cellulaire ferine, blanc et feuilleté. Elle est composée de gros monceaux de sigure à-peu-près ronde, et séparés les uns des autres par de la graisse et du tissu cellulaire; chaque peloton se subdivise en d'autres grains plus petits, mais que l'on ne peut facilement séparer les uns des autres. Ces grains ne sont pas creux, et conséquemment du genre des cryptes.

Il y a une pareille glande dans les mamelles des hommes; mais elle est très-petite, moins divisée en pelotons, et plus aisée à séparer des parties voisines, parce qu'elle a moins de

graisse.

Dans une femme qui meurt en allaitant, ou étant grosse, ou en couches, ou peu de temps après être accouchée, on trouve dans le corps glanduleux des mamelles, un nombre prodigieux de tuyaux excréteurs, blancs, délicats, presque transparens, très dilatables, et d'une grosseur fort variable, depuis une ligne jusqu'à deux et mêmetrois quand ils sont pleins. Ces tuyaux qui représentent assez bien des amas d'intestins repliés les uns sur les autres, sont plus étroits chez les femmes qui n'allaitent point, ou qui ne sont point accouchées depuis peu; ils sont encore plus étroits dans les hommes et les vieilles femmes.

Le tuyaux excréteurs de la glande mammaire, ou conduits lactifères, naissent de l'extrémité des artères qui se distribuent dans la substance de cette glande, et quoique l'injection poussée dans ces artères ne pénètre pas dans les conduits, l'analogie des autres sécrétions du corps humain, ne permet pas de donter qu'il n'y ait une communication directe des artères dans les conduits laiteux. Mais ces conduits ne viennent pas seulement de la glande mammaire; ils prennent racine aussi dans la graisse qui se trouve autour de sa base, de façon qu'on peut les suivre dans cette graisse, et on les y trouve ramisiés. Les radicules des conduits lactifères se réunissent et forment des troncs comme les veines; mais au lieu de devenir plus gros, ils se rétrécissent en se portant du côté de l'aréole; quand ils y sont parvenus, ils y forment une espèce de cercle, et sont rangés si près les uns des autres, qu'ils ne laissent presque aucun espace entr'eux.

Ils passent de l'aréole dans le mamelon; ils sont très-étroits dans le trajet qu'ils font dans sa substance, et ils sont repliés tant que ce mamelon est affaissé et ridé; mais dès qu'il est relevé, ils sont droits. Ils s'ouvrent sur le sommet du mamelon, par des orifices très-étroits, qui sont cachés entre ses rides, et qui laissent échapper l'humeur qu'ils contiennent quand on les exprime; et sans expression même assez souvent ils laissent couler cette humeur, soit que le mamelon soit irrité, soit qu'il ne l'ait pas été. Quand ces tuyaux ne sont pas étendus, les rides du mamelon font qu'à peine on peut y introduire une soie.

Les conduits lactifères réunis dans le mamelon, au nombre de quinze ou vingt, sont environnés d'une toile cellulaire feuilletée, mince et resplendissante, et recouverte par un prolongement de la peau qui s'étend sur ce mamelon.

L'espèce d'érection dans laquelle entre la papille, lorsqu'on l'irrite, a fait croire qu'elle renfermoit dans son épaisseur une substance semblable à celle du corps caverneux de la verge; mais on n'y remarque rien de semblable. La peau du mamelon est garnie, comme celle de l'aréole, d'un grand nombre de follicules sébacés, desquels sort une humeur propre à le lubréfier et a le défendre de l'impression des lèvres de l'enfant.

Les tuyaux excréteurs de la glande de la ma-

melle communiquent avec les veines de cette partie, et sur-tout avec ses vaisseaux lymphatiques. Cette communication est prouvée par les injections : si on pousse du mercure dans ces conduits, par celle de leurs extrémités qui se termine au mamelon, après avoir pris la. précaution de suspendre la mamelle avec un fil, non-seulement il pénètre dans la glande de cette partie, mais se glisse encore trèspromptement dans ses veines, et delà dans les veines axillaires. Il s'introduit aussi dans ses vaisseaux lymphatiques, et par leur moyen,

jusques dans les glandes de l'aisselle.

Les conduits lactifères communiquent aussi entr'eux. Meckel, en les injectant sur une mamelle détachée dont il avoit lié toutes les veines qui se trouvent à la base, vit d'abord le mercure pénétrer dans toute sa masse; et en continuant de le pousser, il le vit s'échapper par quelqu'autre tuyau lactifère de la papille : il observa même que, quand on fait une ligature aux tuyaux par où le mercure s'écoule, et qu'on continue d'en faire passer dans les premiers, il sort de nouveau par d'antres tuyaux qui n'avoient pas été remplis. Enfin il remarqua que si on lie tous les tuyaux de la papille, et qu'on renverse la mamelle, ces tuyaux, au nombre de quinze, sont tous remplis, quoique le mercure n'ait été poussé que dans quatre ou cinq.

La glande mammaire est environnée de toutes parts d'un tissu cellulaire graisseux qui l'unit aux parties voisines. Entre cette glande et le muscle grand pectoral, ce tissu cellulaire est peu fourni de graisse; mais au - dessous de la peau, il en contient ordinairement une grande

quantité. C'est cette graisse qui fait principalement le volume des mamelles; c'est pourquoi, avant sa formation, elles ont si peu de saillie chez les enfans et les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté; et à mesure que croît cette graisse, elles prement aussi de l'accroissement; au contraire, les maladies, la vieillesse la consument, et les font enfin disparoître presqu'entièrement.

Cette graisse ramassée en pelotons et en petites masses divisées par les lames celluleuses qui se détachent de la face interne de la peau, s'enfonce entre les lobes dont la glande mammaire est composée. Il y a cependant fort peu de graisse sous le mamelon, et dans cet endroit, la glande est presque immédiatement der-

rière la peau et le tissu cellulaire.

Les artères des mamelles sont peu grosses, mais très-nombreuses. Elles viennent des mammaires internes, des thorachiques, et des intercostales. Ces artères se distribuent à la glande mammaire, au tissu cellulaire et à la peau. Les veines des mamelles, moins connues que les artères, portent le même nom, et affectent à - peu - près la même distribution. Elles forment des cercles plus remarquables autour de l'aréole et au sommet des mamelles, que partout ailleurs. Celles qui rampent sous la peau sont marquées par des lignes bleuâtres, trèsapparentes dans les femmes qui ont la peau fort blanche.

Les mamelles ont une quantité prodigieuse de vaisseaux lymphatiques qui naissent du tissu cellulaire et des conduits lactifères. Ces vaisseaux, dont quelques-uns traversent les glandes lymphatiques qui se trouvent entre le côté

- 3

externe de la base de la mamelle et le muscle grand pectoral, se dirigent tous vers les glandes de l'aisselle, dans lesquelles ils se ramifient avant d'arriver au canal thorachique. Les nerfs des mamelles viennent des nerfs dorsaux. Leurs tégumens en reçoivent aussi quelques - uns des branches inférieures du plexus cervical. Ces nerfs sont très-petits et très-difficiles à suivre dans le tissu des mamelles, quoique ces organes jouissent d'une grande sensibilité.

On connoît assez l'usage des mamelles chez les femmes; mais on ignore à quoi elles peuvent être utiles chez les hommes. On en a vu plusieurs rendre par le mamelon une humeur séreuse et semblable à du lait : cependant on ne peut pas dire que leurs mamelles soient destinées à la sécrétion de cette liqueur, comme

celles des femmes.

## De la Plèvre et du Médiastin.

La plèvre est une membrane celluleuse, mince, transparente, qui tapisse l'intérieur de la
poitrine, et se réfléchit sur les poumons, auxquels elle fournit une enveloppe extérieure;
mais cette membrane forme deux sacs, ou
plutôt il y a deux plèvres, une droite et l'autre
gauche. Pour s'en former une idée exacte, il
faut les considérer comme deux poches membraneuses sans ouverture, adossées l'une à l'autre, et formant par cet adossement une cloison qui partage la cavité de la poitrine en partie droite et partie gauche, et dans l'épaisseur
de laquelle se trouvent plusieurs des organes
qui sont contenus dans cette cavité. En outre,
chaque plèvre recouvre le poumon correspon-

16.,

dant, sans le contenir dans sa propre cavité. Elle revêt toute l'étendue de la surface de cet organe, à l'exception de l'endroit par lequel les vaisseaux y pénétrent, et que l'on nomme sa racine.

Pour comprendre comment les plèvres se comportent à l'égard des poumons et des autres organes thorachiques, imaginons qu'une de ces poches membraneuses commence à la partie postérieure du sternum; delà elle se porte en dehors, adhérant aux côtes, à leurs cartilages et aux muscles intercostaux internes, tapissant par conséquent les parois du thorax. Arrivée à la partie postérieure de cette cavité, sur la colonne vertébrale, au lieu de passer de droite à gauche au-devant de cette colonne, elle se porte de derrière en devant, sur les côtés de l'aorte et de l'œsophage, au-devant duquel elle s'applique contre celle du côté opposé, pour former la partie postérieure du médiastin. Elle continuerois à se porter ainsi jusqu'à la face postérieure du sternum où nous l'avons supposé commencer, si elle ne rencontroit les vaisseaux de toute espèce dont le faisceau pénètre le poumon par sa racine. Ces vaisseaux arrêtent sa marche, s'il est permis de s'exprimer ainsi, et la forcent de se résléchir sur le poumon, dont elle revêt toute la surface, en s'unissant fortement à sa substance, et formant sa membrane externe. Arrivée à la partie antérieure de la racine de cet organe, elle passe au-devant des vaisseaux pulmonaires, et se réfléchit de derrière en devant, sur le péricarde; ensuite elle s'applique à la poche du côté opposé, pour former la partie antérieure du médiastin, et va se terminer vers le milieu de la face postérieure du sternum, où nous l'avons supposé commencer. On voit par là que la plèvre fournit une enveloppe particulière au poumon, sans néanmoins contenir cet organe dans sa propre cavité.

Mais afin de rendre plus précises encore les idées qu'on doit avoir des plèvres, il faut considérer dans chacune de ces poches membranenses, une face externe et une face interne.

La face externe est unie aux vertèbres, aux côtes, à leurs cartilages, au sternum et aux muscles inter-costaux, par un tissu cellulaire qui se continue inférieurement avec celui des parois de l'abdomen; supérieurement, avec celui du cou et des extrémites supérieures; et dans toute l'étendue de la poitrine, avec celui qui remplit l'interstice des muscles qui forment l'enceinte de cette cavité. Ce tissu cellulaire est plus abondant au volsinage des vertèbres, et dans les intervalles des côtes, sur les muscles inter-costaux, que par-tout ailleurs. On trouve assez souvent un peu de graisse dans son épaisseur, principalement aux endroits dont on vient de parler.

La face interne de la plèvre, contiguë de toutes parts à la surface du poumon, est mouillée continuellement, ainsi que cette surface, par une humeur séreuse qui prévient leur adhérence: mais il est si rare de trouver un corps où l'inflammation n'ait causé quelqu'adhérence entre la plèvre et la surface du poumon, que les anciens Anatomistes, faute d'observations assez répétées, avoient regardé ces adhérences comme une disposition naturelle, et les nom-

moient les ligamens des poumons.

La plèvre est mince, transparente, un peu

plus épaisse à la partie postérieure de la poitrine, qu'à l'antérieure. Elle est formée d'un tissu cellulaire dont les lames sont plus rapprochées les unes des autres vers la face interne que vers l'externe. Il entre aussi dans sa texture, beaucoup de vaisseaux sanguins qui viennent des inter-costaux, des mammaires internes et des diaphragmatiques, et une quantité prodigieuse de vaisseaux absorbans ou lymphatiques. La dissection ne démontre point de nerfs dans cette membrane; mais la sensibilité qu'elle acquiert dans ses maladies, ne permet point de douter de leur existence.

La plèvre a plusieurs usages; elle tapisse la cavité de la poitrine, et lui sert de tégumens intérieurs; elle fournit une enveloppe aux poumons. La sérosité qui s'exhale continuellement de sa surface, prévient les adhérences que ces organes pourroient contracter avec elle, et facilite leur jeu dans les mouvemens de la respiration; enfin l'adossement des deux sacs dont elle est formée, donne naissance à une cloison qu'on nomme médiastin, et qui sépare la cavité du thorax en parties droite et gauche.

Le médiastin est une cloison membraneuse; formée par l'adossement des deux plèvres, et qui divise la poitrine en parties droite et gauche; cette cloison s'étend depuis la colonne vertébrale jusqu'au sternum. On y considère deux faces latérales, un bord postérieur, un bord

antérieur, une base et un sommet.

Les faces du médiastin sont lisses et contigues à la face interne des poumons, excepté à l'endroit par où les vaisseaux s'introduisent dans ces organes. Le bord postérieur tient à la partie antérieure de la colonne dorsale dont il suit exactement la direction.

Le bord antérieur est attaché tout le long de la face postérieure du sternum; mais il ne correspond pas directement à la partie moyenne de cette face; on remarque qu'il décline insensiblement du côté gauche, depuis la partie supérienre du sternum, jusqu'à l'articulation de cet os avec le cartilage de la septième des vraies côtes; de sorte que si l'on perce le sternum à sa partie moyenne, principalement vers son extrémité inférieure, l'instrument pénètre dans la cavité droite de la poitrine, sans toucher le médiastin. Cependant cette disposition n'est pas générale : dans certains sujets, le médiastin descend le long de la partie moyenne du sternum; dans d'autres, rares à la vérité, il s'incline de gauche à droite, de manière que la cavité droite de la poitrine est moins large que la gauche. Quelquefois aussi, la lame droite du médiastin tient à la partie moyenne du sternum, pendant que la ganche est fixée à cet os, vis-à-vis son articulation avec les cartilages des côtes. Il y a alors entre elles un écartement plus grand inférieurement que supérieurement, qui ne renferme que du tissu graisseux. Cet espace est celui dans lequel on voit quelquefois se former des inflammations et des abcès qui ne communiquent pas avec les cavités gauche et droite de la poitrine.

La base du médiastin tient à la face supérieure du diaphragme, et présente un grandécartement dans lequel le péricarde et le cœur sont logés. Le sommet correspond à celui de la poitrine. Il renferme la trachée artère, l'œso-

phage, les vaisseaux et les nerfs qui entrent

dans la poitrine ou qui en sortent.

Le médiastin est sormé par l'adossement des deux plèvres; mais ces deux sacs membraneux ne se touchent point dans toute l'étendue de cette cloison. Ils sont écartés en haut et en devant pour loger le thymus; en bas et en devant, pour recevoir le péricarde, le cœur, et les gros vaisseaux qui partent de sa base et ceux qui s'y rendent; et en arrière, pour loger l'œsophage et l'aorte. Les deux lames de la plèvre qui forment le médiastin, ne sont véritablement adossées l'une à l'autre, qu'au-devant du péricarde, entre la partie inférieure du thymus et le diaphragme, et derrière le péricarde, audevant de l'œsophage, depuis la première vertébre du dos jusqu'à l'ouverture du diaphragme qui donne passage à ce canal. Cette disposition a donné lieu de diviser le médiastin en partie antérieure et en partie postérieure, ou plutôt en médiastin antérieur, et en médiastin postérieur. Le premier est le plus large et le moins long des deux.

Les lames du médiastin sont beaucoup plus minces que celles du reste de la plèvre; elles sont nnies ensemble, et aux différentes parties renfermées dans cette cloison, par un tissu cellulaire qui est une continuation de celui qui couvre la face externe des deux plèvres. Ce tissu cellulaire ne les attache pas fortement l'une à l'autre. Il est assez abondant, mais il a plus ou moins de volume en certains endroits; cela étoit nécessaire, suivant les écartemens de ces deux lames, ou suivant les enveloppes qu'elles doivent prêter aux diverses parties qui sont logées

dans le médiastin.

La lame droite est plus tendue que la gauche; car celle-ci forme une bosse pour recevoir le cœur, ou plutôt pour revêtir le péricarde. Il s'ensuit delà que le diaphragme n'est pas suspendu par la lame gauche du médiastin ; mais la lame droite l'attache à un point fixe au dessous duquel il ne peut s'abaisser que très-peu, même dans les efforts qu'il fait.

Le médiastin a ses vaisseaux particuliers. Sa partie antérieure reçoit ses artères de la mammaire interne, et de la compagne du nerf diaphragmatique. Les artères de sa partie postérieure naissent de la thyroïdienne inférieure, des inter - costales supérieures, des péricardines, des œsophagiennes et des bronchiales. Les yeines du mediastin correspondent à ses artères, portent le même nom, et suivent la

même marche.

Le médiastin partage la cavité de la poitrine en deux parties, sépare les loges dans lesquelles les poumons sont renfermés, et rend l'action de l'un indépendante de celle de l'autre. Il empêche que l'un de ces organes ne pèse sur l'autre, lorsqu'on est couché de côté. Il s'oppose aussi au passage de matières épanchées d'une des cavités de la poitrine dans l'autre. Il forme aussi des loges au cœur, à l'œsophage, etc.

La cavité de la poitrine a la forme d'un cône aplati de devant en arrière, et dont la base est en bas, et le sommet en haut. Elle est comme interrompue en arrière par la saillie que forment les vertebres du dos; elle est en ontre séparée, comme il a été dit plus haut, en parties droite et gauche, par le médiastin. La cavité droite de la poitrine est plus large, mais moins longue que la gauche, de manière cependant que la première est en général plus grande que la dernière.

# DES ORGANES CONTENUS DANS LA POITRINE.

Les organes contenus dans la poitrine se distinguent en ceux qui occupent les sacs des plèvres, et en ceux que renserme le médiastin. Les premiers sont les poumons, les seconds sont le thymus, le cœur et l'œsophage.

#### Des Poumons.

Les poumons, au nombre de deux, sont des viscères mous, spongieux, qui occupent les cavités droite et gauche de la poitrine, et qui sont séparés par le médiastin et par le cœur.

Les poumons sont d'autant plus volumineux, que la poitrine est plus ample. Comme les parois de cette cavité sont susceptibles de s'écarter en différens sens, et que dans l'état naturel, les poumons restent constamment appliqués à ces parois, il en résulte que leur volume, comme la grandeur de la cavité qui les renferme, varie à chaque instant. Les deux poumons n'ont point un volume égal. Celui du côté gauche est moins grand que celui du côté droit. On trouve la raison de cette différence dans la situation du cœnr qui occupe une plus grande partie de la cavité gauche de la poitrine, et dans l'obliquité de la partie antérieure du médiastin. A la vérité, la cavité

droite de la poitrine est diminuée par la saillie que forme le diaphragme, refoule en haut par le foie; mais cette diminution de la cavité droite dans son diamètre vertical, n'équivaut pas à celle de la gauche, par les causes dont on vient de parler, et dans l'état naturel, le poumon gauche a toujours un pen moins de vo-

lume que le droit.

La figure des poumons est très-difficile à déterminer. Les uns les ont comparés à un pied de bœuf dont la face antérieure seroit tournée vers le dos, la postérieure vers le sternum, et l'inférieure vers le diaphragme. Les autres, à un cône irrégulier dont la base est tournée en bas, et le sommet en haut. Quoiqu'il en soit, on considère dans chaque poumon une face externe, une face interne, un bord antérieur, un bord postérieur, une base et un sommet.

La face externe est convexe, mais sa convexité n'est pas la même par-tout; elle est beaucoup plus grande posterieurement que dans le milieu, et sur-tout qu'à la partie antérieure, où cette face est presque plate. La face externe du poumon gauche présente une fente qui descend obliquement du bord postérieur à l'antérieur, et divise cet organe en deux lobes, un supérieur et antérieur plus petit, et l'autre inférieur et postérieur plus grand. Cette fente pénètre presque toute l'épaisseur du poumon, et s'étend jusques vers sa racine; quelquefois le poumon gauche a un troisième lobe. La face externe du poumon droit présente une fente analogue; mais avant d'arriver au bord antérieur, elle se divise en deux autres, et partage ainsi cet organe en trois lobes d'inégale

grandeur; l'inférieur est le plus volumineux, le moyen est le plus petit, le supérieur tient le

milieu pour la grandeur.

La face interne des poumons, légèrement concave pour s'accommoder à la convexité du cœnr, est contiguë au médiastin. Elle tient à cette cloison par sa partie moyenne supérieure et postérieure. Cette adhérence, à laquelle on a donné le nom de racine des poumons, est formée de la manière suivante : les bronches, les vaisseaux pulmonaires, et les nerfs qui les accompagnent, renfermés dans le médiastin, en sortent pour pénétrer dans le poumon; la plèvre se réfléchit autour du faisceau que forment ces parties réunies, le recouvre et se continue ensuite sur le poumon dont elle forme la membrane externe.

Le bord antérieur des poumons est mince, et s'avance sur le péricarde jusqu'au médiastin, lorsque ces organes sont gonslés par l'air, durant l'inspiration. Celui du poumon gauche présente vers sa partie inférieure une échancrure qui correspond à la pointe du cœur, de sorte qu'il ne couvre jamais cette pointe, même dans la plus forte inspiration. Le bord postérieur, épais et arrondi, est logé dans l'enfoncement qui se remarque à la partie postérieure de la poitrine, sur les côtés de la colonne vertébrale.

La base des poumons coupée obliquement de haut en bas, de devant en arrière et de dedans en dehors, est concave pour s'accommoder à la convexité de la face supérieure du diaphragme, à laquelle elle est contiguë. Cette base est termin + par un bord dont la partie externe et la postérieure sont plus aignes, et

descendent beaucoup plus bas que l'antérieure et l'interne.

Le sommet des poumons est obtus, et surmonte un peu le niveau de la première côte.

Les poumons sont libres dans la cavité de la poitrine. Ils ne sont retenus que par les bronches et les gros vaisseaux qui s'y introduisent, comme nous l'avons dit plus haut. Leur surface est lisse, contiguë à la plèvre, et mouillée continuellement par de la sérosité; mais elle adhère si facilement à cette membrane, qu'il est assez rare de rencontrer des sujets un peu avancés en âge, chez lesquels il n'y ait point des adhérences plus on moins considérables

des poumons avec la plèvre.

Dans un enfant nouveau-né qui a respiré, les poumons sont d'une couleur rose vermeille; à mesure qu'on avance en âge, cette couleur passe au gris mêlé d'une légère teinte de rose pâle. Dans l'adulte, la surface de ces organes se couvre de taches bleuâtres, qui la font paroître comme marbree. Ces taches deviennent plus nombreuses et plus larges chez les vieillards, dont les poumons offrent une couleur bleuâtre et livide, qu'il ne faut pas regarder comme le résultat d'une altération organique.

Dans l'état naturel, les pouinons toujours remplis par une certaine quantité d'air qu'on ne peut expulser entièrement de leurs cellules, sont mous, crépitans, et d'une pesanteur spécisique moindre que celle de l'eau, de sorte qu'ils surnagent lorsqu'on les plonge dans ce

liquide.

Dans le fœtus et dans l'enfant nouveau-né qui n'a point encore respiré, les poumons sont compacts, livides et d'une pesanteur telle,

que si on les coupe par morceaux, et qu'on plonge ces morceaux dans l'eau, ils vont au fond, pendant que ceux d'un enfant qui a respiré, surnagent à l'eau. On a cru long-temps que cette dernière circonstance pouvoit faire connoître si un enfant trouvé mort, a respiré ou non, ou ce qui revient au même, s'il est né vivant ou mort; mais on sait aujourd'hui que l'expérience par laquelle on pourroit connoître si un enfant a vécu ou non, en plongeant ses poumons dans l'eau, ne peut en donner de connoissance positive, à moins qu'on n'y joigne d'autres indices qui lui donnent une nouvelle force.

Les poumons sont composés de vaisseaux sanguins artériels et veineux, de vaisseaux et de glandes lymphatiques, de nerfs, de conduits aériens, et d'un tissu particulier, dont les cellules sont destinées à recevoir l'air qui entre dans ces organes. Toutes ces parties sont réunies par un tissu cellulaire semblable à celui qui se trouve dans le reste du corps, et recouvertes par la plèvre qui, prolongée sur les pouvertes par la plevre qui, prolongée sur les pouvertes par la plevre qui, prolongée sur les pouvertes par la plevre qui prolongée sur les pouvertes par la

mons, forme leur membrane externe.

Les artères des poumons sont les pulmonaires et les bronchiques. Les artères pulmonaires viennent du ventricule droit, par un tronc commun qui sort de la partie supérieure, antérieure et gauche de la base de ce ventricule. La droite, plus grosse que la gauche, se porte presque transversalement derrière l'aorte, et va gagner le poumon de son côté. La gauche, moins grosse et plus longue, se porte dans la direction dutronc qui leur est commun, au-dessous de la crosse de l'aorte, et va de même au poumon gauche. Arrivée à la racine des poumons, chacune de ces artères forme une arcade qui embrasse la bronche, et de laquelle partent un grand nombre de branches qui pénètrent dans ces organes. De ces branches naissent des rameaux qui se répandent dans toute la substance des poumons où ils se ramifient à l'infini, jusqu'à devenir capillaires. Les branches, les rameaux et les ramifications des artères pulmonaires, joints à ceux des veines du même nom, accompagnent les bronches, imitent leur distribution, et se répandent sur les lobes, sur les lobules, et sur tous les

points de la substance cellulaire.

Les dernières ramifications des artères pulmonaires donnent naissance aux premiers rameaux des veines pulmonaires, lesquels se réunissent les uns aux autres, pour former des branches : ces branches se réunissent à leur tour, et ne forment plus que deux troncs de chaque côté, qui sortent des poumons pour aller s'ouvrir dans l'oreillette gauche. Ces troncs veineux sont situés au-devant des artères pulmonaires auxquelles ils répondent. Les supérieurs, plus gros, descendent un peu, et les inférieurs montent. Les veines pulmonaires semblent avoir moins de capacité que les artères du même nom; en quoi les poumons diffèrent des autres parties du corps, où la capacité des veines excède en général celle des

Les artères bronchiales nées de l'aorte, pénètrent dans les poumons par leur racine, et se divisent dans leur substance. Elles accompaguent par-tout les ramifications des vaisseaux pulmonaires, et se continuent avec les premiers rameaux des veines bronchiales. Celles-ci sortent des poumons en même nombre que les artères concomitantes, et vont s'ouvrir dans la veine azygos. Ces vaisseaux communiquent avec les artères et les veines pulmonaires, en beaucoup d'endroits, et d'une manière telle, que l'eau poussée dans les uns, revient par les autres.

Les vaisseaux lymphatiques des poumons sont très-nombreux, et forment deux plans, un superficiel et l'autre profond. Ceux du poumon droit vont se rendre dans le tronc commun des vaisseaux lymphatiques de l'extrémité supérieure droite. Ceux du poumon gauche se portent au canal thorachique; mais les uns et les autres avant d'y arriver, traversent les glandes lymphatiques noirâtres qui se trouvent à la racine des poumons, et qu'on nomme bronchiques.

Les nerfs des poumons viennent de la huitième paire et du grand sympathique. Les rameaux mêlés de ces nerfs forment derrière la racine de chaque poumon, un plexus considérable dont les filets accompagnent les ramifications des bronches et celles des vaisseaux

pulmonaires.

Les conduits aériens des poumons sont la trachée artère, les bronches et leurs ramissications.

La trachée-artère est un tuyau cartilagineux et membraneux, qui s'étend depuis la partie inférieure du larynx jusqu'à la seconde ou à la troisième vertèbre du dos, où il se partage en deux branches que l'on nomme les bronches. La trachée artère occupe la partie antérieure et inférieure du cou, ainsi que la partie supérieure et postérieure du médiastin. Salongueur,

relative à celle du cou, varie suivant les sujets. Son diamètre qui, en général, est de huit à dix lignes, varie aussi dans les divers individus, et est un peu plus grand à l'endroit où la trachée-artère se divise, que dans le reste de son étendue. La figure de ce conduit est semblable à celle d'un cylindre dont on auroit retranché environ le quart postérieur. Afin d'en mieux assigner les rapports avec les parties environnantes, nous y considérons une face antérieure, une face postérieure, deux faces latérales, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

La face antérieure, convexe, est couverte en haut par la glande thyroïde, par les veines thyroidiennes inférieures, et par les muscles sterno-hyoïdiens et thyroïdiens; en bas, par le thymus, par la veine sous-clavière gauche, par l'artère sous-clavière droite, et par la crosse de l'aorte. Les faces latérales, convexes aussi, correspondent aux artères carotides primitives, et supérieurement aux portions latérales de la glande thyroïde. La face postérieure, plane, couvre l'œsophage qui, du côté gauche, dépasse un peu la trachée-artère; ces deux conduits sont unis ensemble par une couche mince de tissu cellulaire. L'extrémité supérieure tient au bord inférieur du cartilage cricoïde par une substance ligamenteuse. L'extrémité inférieure, placée à la droite de l'aorte descendante, se bifurque pour donner naissance aux bronches.

La trachée-artère est couverte d'une couche assez épaisse de tissu cellulaire qui l'unit aux parties voisines, sans la gêner en rien dans ses mouvemens. Elle est formée de cartilages, de

membranes, d'artères, de veines, de vaisseaux

lymphatiques et de nerfs.

Les cartilages de la trachée artère forment des petits cerceaux dont le nombre varie depuis seize jusqu'à vingt. Souvent on en voit deux unis à leur partie moyenne et séparés à leurs extrémités, et d'autres qui sont unis par leurs extrémités et séparés à leur partie moyenne; ce qui sait qu'il est dissicile d'en assigner le nombre d'une manière bien positive. Ces cerceaux forment environ les trois-quarts d'un cercle ; ils ont une ligne et plus de largeur, et environ un quart de ligne d'épaisseur. Les supérieurs, et particulièrement celui qui tient au bord inférieur du cartilage cricoïde, sont plus larges que ceux qui les suivent : ils sont plus épais à leur partie moyenne qu'à leurs extrémités qui sont minces et arrondies. Ces cerceaux cartilagineux, posés de champ les uns au-dessus des autres sans se toucher, présentent chacun une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord inférieur, et deux extrémités. La face antérieure est convexe, et recouverte par les parties derrière lesquelles la trachée - artère est située. La face interne concave est tapissée par la membrane interne de ce conduit. Les bords supérieur et inférieur tiennent à coux des cartilages voisins par des bandes ligamenteuses remplissant les intervalles qui séparent ces cartilages. Les extrémités donnent attache à la membrane qui forme la partie postérieure de la trachée-artère. La couleur et la consistance de ces cartilages sont les mêmes que dans les autres substances de même nature : ils s'ossisient rarement, même dans l'âge le plus avancé.

Les intervalles qui séparent les cerceaux cartilagineux de la trachée-artère sont remplis par des espèces de bandes membraneuses et comme ligamenteuses, qui s'attachent à leurs bords supérieur et inférieur, et se continuent en arrière avec la substance membraneuse qui forme la partie postérieure de ce canal. Ces bandes membraneuses, très-fortes et élastiques, sont formées par le périchondre qui descend du premier de ces cerceaux cartilagineux au dernier, tant sur leur face convexe, que sur leur face concave. Il résulte de cette disposition, 1.º que chaque bande membraneuse est composée de deux lames unies ensemble par une substance celluleuse rougeâtre; 2.º que toutes ces bandes semblent ne former qu'une seule membrane qui règne dans toute la longueur de la trachée-artère, et dans l'épaisseur de laquelle les cerceaux cartilagineux se trouvent placés. Quelques-uns regardent cette membrane comme musculeuse, et propre à operer le rapprochement de ces cerceaux, et le raccourcissement de la trachée-artère; mais elle ne paroît différer en rien des autres membranes fibreuses et celluleuses, et son élasticité suffit pour opérer ce raccourcissement.

La partie postérieure plane de la trachéeartère est entièrement formée par une membrane, dont les bords s'attachent aux extrémités des cerceaux cartilagineux, et à celles des bandes ligamenteuses qui remplissent les intervalles que ces cerceaux laissent entr'eux. Cette partie membraneuse de la trachée-artère n'est pas formée seulement par du tissu cellulaire dense et serré; on y voit encore des fibres rouges, transversales, qui tiennent aux extrémités des cerceaux, et qui paroissent musculeuses. La structure membrano-musculeuse de la partie postérieure de la trachée - artère, la rend propre à se rétrécir ou à se dilater, suivant que les fibres dont on vient de parler sont dans la contraction ou dans le relâchement.

L'intérieur de la trachée - artère est tapissé par une membrane muqueuse, qui se continue supérieurement avec celle du larynx, et inférieurement avec celle des bronches. Cette membrane mince, rougeâtre, et plissée sur sa longueur, sur-tout en arrière, est unie aux parois de la trachée-artère par un tissu cellusaire peu abondant, mais assez serré. Elle est percée d'un grand nombre de petits trous, parmi lesquels ceux qui répondent à la partie postérieure et membranouse de la trachée - artère sont plus grands que les autres. Ce sont les orifices des conduits excréteurs de beaucoup de glandes destinées à la sécrétion d'une humeur muqueuse qui lubréfie cette membrane, prévient son dessèchement par le passage continuel de l'air, et la maintient dans l'état d'humidité et de souplesse nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La plupart de ces glandes sont isolées et dispersées dans l'épaisseur de la membrane. Les autres, un peu plus volumineuses, sont rassemblées en grappes; celles-ci sont situées principalement sur la face externe de la portion membraneuse postérieure de la trachée - artère, de sorte que leurs conduits excréteurs traversent cette portion membraneuse, pour aller s'ouvrir dans l'intérieur de 5. cimb 2 19 / ce conduit.

Les vaisse aux sanguins de 1 trachée-artère

viennent des thyroidiens supérieurs et inférieurs. Ses vaisseaux lymphatiques se portent dans les glandes jugulaires inférieures. Ses nerfsprocèdent du rameau récurrent de la huitième paire: leurs filets se distribuent principalement à la membrane qui tapisse l'intérieur de ce canal, et lui donnent la sensibilité exquise dont

elle jouit.

Les bronches sont deux conduits de même nature que la trachée-artère, et qui résultent de la division de son extrémité inférieure ; on les distingue en droite et en gauche. La première, plus courte, plus large, descend obliquement de dedans en dehors, et va gagner la racine du poumon droit. La seconde, moins grosse, mais plus longue, descend un peu plus obliquement de dedans en dehors jusqu'à la racine du poumon gauche. Les bronches s'enfoncent dans les poumons, en passant audessous de l'arcade formée par les artères pulmonaires. En y pénétrant, elles se divisent et se subdivisent en une multitude de ramifications continuellement décroissantes, jusqu'à ce qu'elles aient pénétré les moindres parties de la substance pulmonaire, où leur excessive ténuité ne permet pas de les suivre. Ces ramifications sont constamment accompagnées par celles des vaisseaux pulmonaires, et leur sont unies par du tissu cellulaire qui forme une espèce de gaîne commune.

La structure des bronches est la même que celle de la trachée-artère. Elles sont cartilagineuses en devant et sur les côtés, et membraneuses en arrière; mais à mesure que leur grosseur diminue, les cerceaux cartilagineux qui les forment ont une figure peu régulière,

et sont composés de plusieurs pièces. A la fin ces cerceaux disparoissent tout-à-fait, et lesdernières ramifications des bronches sont purement membraneuses. L'intérieur des bronches est tapissé par une membrane muqueuse qui est une continuation de celle de la trachée-artère, et dout l'épaisseur diminue en raison du dé-

croissement des tuyaux bronchiques.

Les dernières extrémités des bronches s'ouvrent dans des cellules membraneuses très-fines, de grandeur différente, de figure incertaine, et qui communiquent les unes avec les autres. Plusieurs de ces cellules bronchiques ou aériennes réunies forment des lobules : ces lobules se réunissent pour former des lobes, et de l'assemblage de ceux-ci résulte la masse des poumons. Les cellules dont chaque lobule est composé, s'ouvrent les unes dans les autres, mais il n'y a point de communication d'un lobule à l'autre. Les vaisseaux pulmonaires recouvrent de leurs nombreuses ramifications ces petites cellules dans lesquelles l'air est continuellement porté par les extrémités des bronches. Les lobules faciles à distinguer dans le fœtus et dans les sujets peu avancés en âge, sont unis ensemble par un tissu cellulaire qu'on nomme inter-lobulaire, et dont les lames très-minces forment des cellules irrégulières plus lâches et plus larges que les cellules bronchiques. Ce tissu cellulaire est une continuation de celui par lequel les plèvres sont unies aux parties qui forment les parois de la poitrine. Il s'introduit dans les poumons avec les vaisseaux pulmonaires, accompagne par-tout leurs ramifications, se glisse dans les interstices des lobules, et pénètre jusque sons la membrane externe de ces organes.

La substance des poumons est donc éminemment cellulouse et vasculeuse; mais le tissu cellulaire qui entre dans sa composition est de deux sortes, comme il a été dit plus haut; savoir, le tissu lobulaire ou bronchique dans les cellules duquel l'air est déposé, par les extrémités des bronches, et le tissu inter-lobulaire qui n'est autre chose qu'un prolongement de celui qui recouvre la face externe de la plèvre, et dont les cellules ne communiquent point avec celles du tissu lobulaire. L'air poussé dans le tissu inter-lobulaire, le distend sans augmenter bien sensiblement le volume des poumons; il soulève leur membrane extérieure, et la rend comme emphysémateuse; an lieu que celui que l'on fait entrer dans les bronches par la trachée-artère, en remplit les lobules, les gonfle beaucoup, et augmente considérablement le volume de ces organes, sans les rendre emphysémateux, à moins qu'il n'ait été poussé avec trop de force, et que le tissu lobulaire ne soit rompu, comme cela arrive presque toujours sur les poumons des jennes sujets, et sur ceux des animaux foibles et délicats.

Les poumons sont recouverts par une membrane très-mince, qui n'est autre chose qu'une continuation des lames de la plèvre, qui, par leur adossement, forme le médiastin. La face externe de cette membrane est lisse, continuellement humectée par de la sérosité, et contiguë à la plèvre. Sa face interne est fortement unie à la substance pulmonaire, au moyen du tissu cellulaire qui s'introduit dans les poumons, en accompagnant les vaisseaux pulmonaires et les bronches.

Les poumons sont les principaux organes de la respiration : cette fonction par laquelle l'air entre dans la poitrine et en sort ensuite, est composée de deux mouvemens opposés; l'un pendant lequel la poitrine dilatée reçoit l'air, est nommé inspiration; l'autre, pendant lequel la poitrine resserrée chasse l'air au dehors, est connu sous le nom d'expiration. Cette fonction dure autant que la vie, et elle ne peut être suspendue entièrement pendant un certain temps, sans causer un dérangement notable, et mêine la mort. Pour donner une idée de la respiration, on a comparé la poitrine à un soufflet dans l'intérieur duquel seroit une vessie, qui communiqueroit avec l'air extérieur, et qui ne permettroit pas à ce fluide de s'introduire entre elle et le sousslet. Si on élève les parois du soufflet, l'air entre dans la vessie et la distend; c'est l'image de l'inspiration; si ces. parois s'abaissent d'elles-mêmes, l'air est chassé, la vessie est resserrée, et c'est l'expi-ration. La comparaison est parfaite, quant à l'effet, puisque l'air, en entrant dans le poumon, le dilate; mais il y a une cause qui met. le soufflet en mouvement, et il faut de même dans la poitrine une cause capable de produire régulièrement ces différens mouvemens. Or , voici comment ces mouvemens s'exécutent. Dans l'inspiration, la contraction du diaphragme change la ligne courbe de ses sibres en une ligne droite, l'applanit, et le fait descendre profondément dans la cavité du basventre. Dans cet état, les viscères abdominaux : sont refoulés en bas et en devant, la paroi antérieure du bas ventre est soulevée, le diametre vertical de la poitrine augmente d'une

quantité considérable, et les poumons trouvent un plus grand espace pour se dilater. D'un autre côté, les muscles intercostaux, tant ex-ternes qu'internes, élèvent les côtes, les éloiguent les unes des autres, en leur imprimant une espèce de torsion qui se passe dans leur portion cartilagineuse, écartent leurs extrémites antérieures et le sternum qui leur sert d'appui de la colonne vertébrale, les portent en même temps en dehors, et les éloignent de celles du côté opposé. Il résulte delà que la poitrine agrandie dans ses diamètres antéropostérienr et transversal, augmente de largeur autant que de profondeur; mais l'agrandissement du thorax, procuré par l'action des muscles inter-costaux, est très-peu considérable dans l'état naturel, au moins chez les hommes, car il est plus sensible, mieux marqué chez les femmes. L'action de ces muscles est sur-tout remarquable, lorsque des circonstances maladives on accidentelles rendent la respiration laborieuse et difficile. Alors non-seulement les inter-costaux agissent avec énergie pour dilater la poitrine, mais encore plusieurs autres muscles auxiliaires, tels que les pectoraux, les stalènes, les sous claviers, les grands dentelés, les dentelés postérieurs et supérieurs, et les grands dorsaux, en se contractant, élèvent les côtes, et concourent à l'agrandissement du thorax. Comme les poumons touchent par-tout à la plèvre, et qu'il n'y a point d'air entre leur surface et celle de cette membrane, lorsque'la poitrine s'agrandit, ces organes se dilatent en suivant les parois de cette cavité. Les poumons ne peuvent se développer et s'amplifier, sans que l'air intérieur contenu

dans les cellules de leur tissu, lobulaire ou bronchique n'occupe un plus grand espace. Il est raréfié, affoibli, et dès-lors sa résistance devenue moindre, il ne peut plus être en équilibre avec celui de l'atmosphère, qui, prenant sur lui un excès de force et de pression, se précipite dans les poumons avec une vîtesse proportionnelle à la différence de leur densité. Alors les vésicules bronchiques se développent, leurs sinuosités s'étendent, leurs flexions s'effacent, les lobules des poumons se dilatent, s'écartent, les plus petites parties de ces organes sont distendues, et par toutes ces raisons, le passage du sang à travers leur substance, est plus libre et plus facile. Tel est le premier acte de la respiration, qui en est aussi le plus pénible.

Cependant l'air qui s'est introduit dans les poumons, perd bientôt les qualités qui le rendent propre à distendre les tuyaux et les vésicules bronchiques, et le sang trouvant dans les vaisseaux pulmonaires une résistance insurmontable, nous sommes obligés de faire succéder l'expiration à l'inspiration, pour expulser des poumons un air qui ne peut plus que nous être

nuisible.

L'expiration, qui est le second acte de la respiration, est en même temps le plus facile, et celui par lequel la vie finit. Elle s'exécute de la manière suivante : lorsque l'action des puissances inspiratrices cesse, la réaction des muscles de l'abdomen, la pression de l'air sur le bas-ventre, et l'élasticité des bronches et des vésicules aériennes qui, forcées par l'action de l'air, tendent à revenir sur elles-mêmes, font remonter le diaphragme, et le portent vers la

cavité de la poitrine, dans laquelle il forme une espèce de voûte, et dont l'étendue de haut en bas, diminue d'une quantité proportionnelle à l'augmentation qu'elle avoit éprouvée par la contraction de ce muscle. Il est à remarquer que la réaction des muscles abdominaux qu'on a regardée comme la principale et même la seule cause de l'ascension du diaphragme, n'est pas necessaire à cet effet, puisqu'on voit ce muscle s'abaisser et s'élever alternativement dans les animaux vivans sur lesquels on a coupé les muscles de l'abdomen. La réaction des cartilages élastiques qui entrent dans la composition des parois de la poitrine, contribue aussi au resserrement de cette cavité. Dans tout effort expiratoire, comme la toux, les vomissemens, etc., les muscles abdominaux réagissent, non-seulement en vertu de leur élasticité, ils se contractent encore et abaissent les côtes en même temps qu'ils refoulent les viscères du bas-ventre vers la poitrine. Dans ces mêmes circonstances, les triangulaires du sternum, les dentelés postérieurs et inférieurs, et les sous-costanx joignent leur contraction à celles des muscles abdominaux, et deviennent ainsi des puissances auxiliaires de l'expiration.

Les effets de l'expiration sont, la compression des poumons, la sortie de l'air par la trachée-artère et par la glotte, le rétrécissement des vaisseaux pulmonaires, et l'accélération du sang qui est contenu dans les veines, lequel est transmis à l'oreillette gauche du cœur. Mais si l'expiration dure trop long-temps, le sang ne peut traverser les artères pulmonaires, les cavités gauches du cœur en manquent, la circulation languit, ce qui fait qu'on est obligé

d'inspirer de nouveau.

On voit, par ce qui vient d'être dit, qu'un des usages de la respiration est de faciliter le cours du sang à travers les poumons; mais pour quelle raison ce fluide ne peut-il être transmis de la partie droite du cœur à la partie gauche, que lorsqu'il a traversé les vaisseaux de ces organes? Il n'entre pas dans notre plan d'exposer les sentimens des physiologistes sur ce point important de l'économie animale: nous dirons seulement, qu'après avoir longtemps cherché la manière dont l'air agit sur le sang dans la respiration, et ce qui rend cette fonction d'une nécessité si immédiate à la vie, les chimistes modernes sont parvenus à des résultats non moins certains qu'intéressans sur cet objet. On peut consulter sur la théorie de la respiration, les Principes de Physiologie de M. Dumas; les Nouveaux Elémens de Physiologie de M. Richerand, et sur-tout le Système des connoissances chimiques de M. Fourcroy.

La respiration n'est pas seulement nécessaire au maintien de la vie; elle contribue encore à la digestion, à la circulation du chyle, au mouvement du sang dans le bas-ventre, particulièrement du sang veineux, aux sécrétions, à l'expulsion des excrémens, à l'accouchement, en produisant une compression douce, et quelquefois forte, sur les viscères abdominaux. La respiration augmente beaucoup la force des muscles, lorsqu'on la suspend pour quelques momens. L'inspiration conduit dans les narines une quantité suffisante de particules odorantes, pour y exciter la sensation de l'odorat. L'expiration procure l'expulsion des crachats, et de la mucosité qui s'amasse dans les anfractuosités

des fosses nasales; elle sert aussi pour produire la voix et la parole.

## Du Thymus.

Le thymus est un corps glanduleux, situé dans la partie antérieure et supérjeure du médiastin, derrière le sternum. Dans le fœtus, le thymus est très-volumineux, et s'étend par en haut le long du cou au-devant de la trachée-artère, jusqu'au bas du larynx, et par en bas jusques auprès du diaphragine. Il décroît sensiblement dans l'enfance, et plus encore dans l'âge adulte. Chez les vieillards, on le trouve à peine au milieu du tissu graisseux qui l'environne. On considère dans le thymus une face antérieure, une face postérieure, deux bords latéraux, et deux extrémités, une supérieure, et l'autre inférieure. La face antérieure correspond au sternum dans presque toute son étendue : dans le fœtus et dans les enfans, la portion de cette face, qui s'élève au-dessus de cet os, est recouverte par les muscles sternohyoidiens et sterno-thyroidiens. La face postérienre couvre le péricarde, la veine sons-clavière gauche et la trachée-artère. Les bords sont reconverts par les lames du médiastin. L'extrémité supérieure dépasse à peine le sternum 'dans, l'adulte; mais dans le fœtus, elle monte, jusqu'à la partie inférieure du larynx. Elle présente une échancrure qui la divise en deux portions ou cornes, dont la droite est ordinairement plus grosse et plus longue que la gauche. L'extrémité inférieure, bornée dans l'adulte à la partie moyenne supérieure du péricarde, descend dans le fœtus, le long de ce sac membraneux, jusqu'auprès du diaphragme: Elle est divisée également en deux cornes, plus grosses que celle de l'extrémité supérieure, et dont la droite est presque toujours plus longue que la gauche. Les échancrures qui séparent les cornes des extrémités du thymus, se continuent le long de sa partie moyenne, et le divisent en deux parties dans toute sa longueur, de sorte que l'on pourroit dire qu'il y a deux

thymus situés l'un à côté de l'autre.

Le thymus est rougeâtre et très-mou dans le fætus; avec l'âge, il prend une couleur jaunâtre, et acquiert plus de consistance. Il est composé d'un grand nombre de lobules, renfermés chacun dans une membrane très-mince, unis ensemble par du tissu cellulaire, et cependant fort distincts les uns des autres. Dans le fœtus, et dans la tendre enfance, si l'on fait une ouverture dans une partie quelconque du thymus, il en sort une grande quantité de suc laiteux, souvent teint de sang, et coagulable par l'alcool. Lorsqu'on presse cette glande, ce suc se rend de toutes parts vers l'ouverture. Si l'on pousse de l'air dans cette ouverture, il pénètre dans toutes les parties du thymus, et en remplit la masse cellulaire, comme il feroit celle du poumon : d'où l'on peut conclure que les lobules dont ce corps est composé, sont creux, et que leurs cavités communiquent les unes avec les autres.

Le thymus reçoit un grand nombre de petites artères qui viennent de la thyroïdienne inférieure, de la mammaire interne, des péricardines et des médiastines. Ses veines sont produites par les troncs veineux du voisinage. Il reçoit un grand nombre de vaisseaux lympha-

tiques. Ses nerss, qui sont excessivement déliés et très difficiles à démontrer, viennent du nerf diaphragmatique, et peut-être aussi du grand sympathique. On a cru voir sortir du thymus un conduit excréteur, que les uns ont dit aller se rendre dans l'œsophage, les antres dans le péricarde et dans la trachée-artère, et même dans la glande maxillaire; mais ce conduit n'a jamais été démontré, et il est certain que le thymus est une glande aveugle, d'où il ne sort rien lorsqu'on la presse sans l'avoir ouverte. On peut donc le considérer comme une glande conglobée ordinaire, mais d'une texture plus molle. Sa diminution, après la naissance, dépend en partie d'une propriété qui lui est commune avec les autres glandes conglobées, et en partie de la compression qu'il eprouve de la part des poumons. Cette compression devient . très-manifeste, lorsqu'on pousse de l'air dans les poumons.

Les usages du thymus ne sont point connus; mais son utilité, quelle qu'elle soit, est plus grande dans le fœtus et dans les enfans, que dans les adultes et les vieillards.

## Du Péricarde.

Le péricarde est une poche membraneuse qui renserme le cœur et le commencement des gros vaisseaux. Cette poche est logée dans l'écartement de la partie antérieure du médiastin, audessus du diaphragme, à la face supérieure duquel elle est fortement unie, comme nous le dirons plus bas. La grandeur du péricarde est proportionnée, dans l'état naturel, au volume du cœur et de la partie des gros vaisseaux qu'il renferme, et sur lesquels il est appliqué immédiatement. Si dans les corps, le péricarde paroît beaucoup plus grand qu'il ne faut pour contenir le cœur, c'est qu'alors les cavités de cet organe sont presque vides. La figure du péricarde est celle d'un cône dont le sommet est très-arrondi, et dont la base, qui correspond à celle du cœur, a un alongement particulier qui environne les gros vaisseaux. On considère dans cette poche, une face externe et une face interne.

La face externe présente une région antérieure, une région postérieure, deux régions

latérales, et une région inférieure.

La région antérieure est couverte par la plèvre, excepté dans sa partie moyenne, à l'endroit où les deux lames du médiastin se rapprochent l'une de l'autre. Elle correspond à la face postérieure du sternum et aux cartilages des dernières vraies côtes gauches, dont elle est séparée, sur ses parties latérales, par la partie antérieure des poumons.

La région postérieure a très-peu d'étendue, et correspond immédiatement à la partie anté-

rieure de l'œsophage.

Les régions latérales sont recouvertes par la plèvre, par les nerfs diaphragmatiques, et correspondent à la face interne des poumons.

La région inférieure qui correspond à la face plate du cœur, est plus large en arrière et à droite, qu'en devant et à gauche; elle est appliquée sur la face supérieure du centre aponévrotique du diaphragme, et lui est unie par du tissu cellulaire; cependant cette région n'est pas toute sur le centre aponévrotique; elle s'étend un peu antérieurement et à gauche, sur la substance musculaire à laquelle elle est aussi atta-

chée. L'adhérence du péricarde au diaphragme est très lâche dans le fœtus; avec l'âge elle devient plus serrée, et dans l'adulte elle est si intime, qu'il est difficile de la détruire sans intéresser l'une ou l'autre de ces partics. Quoique très-intime, cette adhérence est uniquement produite par du tissu cellulaire, et l'on ne voit aucune continuation entre les fibres aponévrotiques du diaphragme et celles du péricarde.

La face interne de cette poche est lisse, contigne au cour et aux gros vaisseaux, et continuellement mouillée par une vapeur sereuse que fournissent les vaisseaux exhalans du péricarde et ceux de la membrane qui couvre la surface du cœur. La sérosité du péricarde, semblable à celle qui suinte des membranes qui tapissent les grandes cavités du corps, est sans cesse repompée par les vaisseaux lymphatiques qui la portent dans le torrent de la circulation. Les proportions de cette sérosité varient dans le cadavre, selon l'âge de l'individu et la maladie qui l'a fait périr. Elle a pour usage d'humecter le cœur et de lui conserver la souplesse nécessaire pour la liberté de ses mouvemens. Lorsqu'elle vient à s'épaissir, cet organe contracte des adhérences vicieuses avec le péricarde, qui ont pu faire croire que ce sac membraneux manquoit entièrement.

Le péricarde est percé, a-t-on dit, de neuf ouvertures qui donnent passage aux vaisseaux qui partent du cœur, et à ceux qui s'y rendent. De ces neuf ouvertures, deux sont destinées pour les deux veines caves, quatre pour les veines pulmonaires, une pour l'aorte, et deux pour les artères pulmonaires. Mais le péricarde

n'est nullement perce, il ne fait que se replier ou se réfléchir, pour aller recouvrir les vais-seaux, les oreillettes et les ventricules du cœur. Il est vrai qu'il donne des espèces de fourreaux à toutes ces parties, mais c'est en les environment par ses replis. Son tissu n'est ouvert dans aucun endroit. Suivant cette idée, si l'on pouvoit enlever de dessus les gros vaisseaux et le cœur, la portion amincie du péricarde qui les recouvre, on auroit un grand sac membraneux, sans ouverture, hors duquel ces parties se trou-

veroient.

Le péricarde est, après la dure-mère, la membrane la plus épaisse et la plus ferme du corps. Sa couleur est blanchâtre. Il est , dit-on , composé de deux lames unies par du tissu cellulaire; celle qui est extérieure, est épaisse, tendineuse en quelques endroits, et n'a pas plus d'étendue que ce sac membraneux ; l'intérieure, qu'on appelle membrane capsulaire du péricarde, est très - mince. Après avoir tapissé l'intérieur de cette poche, elle se réfléchit sur le commencement des gros vaisseaux et sur le cœur, dont elle forme la membrane externe. Mais ces deux lames du péricarde ne peuvent point être séparées l'une de l'autre; et lorsqu'on examine ce sac avec attention, après avoir enlevé les deux lames du médiastin, on voit qu'il est formé, comme la plèvre et le péritoine, par du tissu cel-Inlaire dont les sibres qui s'entre-croisent dans toutes les directions, sont plus serrées les unes contre les autres, vers sa face interne que vers l'externe.

Le péricarde reçoit un grand nombre d'artères qui viennent des mammaires internes, des médiastines, des compagnes des nerfs diaphragmatiques, des œsophagiennes, des coronaires et quelques nême de l'aorte. Ces veines se rendent à celle qui accompagne le ners diaphragmatique, aux médiastines, aux bronchiales, aux inter-costales supérieures, et aux rameaux de l'azygos qui appartieunent au médiastinet à l'œsophage. Ses vaisseaux absorbans se rendent dans les glandes lymphatiques voisines. Le péricarde reçoit sans doute aussi des filets nerveux qui viennent de ceux qui vont au cœur, lesquels passent entre l'aorte et la pulmonaire, derrière la portion de ce sac qui se résléchit sur ces artères; mais ces filets sont si fins et si désiés, qu'on ne peut pas les apercevoir.

L'usage du péricarde est d'envelopper, de contenir et de suspendre le cœur, sans le gêner dans l'exercice de ses fonctions. La sérosité qui mouille sa surface intérieure l'empêche de contracter des adhérences vicieuses avec cet organe.

## Du Cœur.

Le cœur est le principal organe de la circulation. C'est un muscle creux, dont la contraction pousse le sang dans toutes les artères du corps. Il est situé dans l'écartement des deux lames du médiastin, et renfermé dans le péricarde, avec une partie des troncs des gros vaisseaux qui en partent, ou qui viennent s'y rendre. Le cœur est placé derrière le sternum et les cartilages des dernières vraies côtes gauches; au-devant de l'œsophage, de l'aorte descendante et de la colonne vertebrale; au-dessus du diaphragme; au-dessous des artères aorte et pulmonaire, et entre les poumons qui l'embrassent presque entièrement. Cet organe est fixé dans le lieu qu'il occupe, par le péricarde et par les gros vaisseaux sur lesquels ce sac membraneux se réfléchit. Cependant sa position peut éprouver des changemens. Appuyé sur la portion aponévrotique du diaphragme qui lui forme une espèce de plancher, le cœur suit les mouvemens de ce muscle. Il se porte en bas et un peu en arrière, pendant l'inspiration, et remonte en se portant un peu en devant, à l'instant de l'expiration. Cet organe obéissant à sa pesanteur, se porte en arrière, et retombe, pour ainsi dire, sur l'aorte, lorsqu'on est couché horizontalement sur le dos ; revient vers le sternum lorsqu'on est couché sur le ventre; et se porte à droite ou à gauche lorsqu'on se couche sur le côté. Il est aisé de s'en convaincre, en plaçant la main sur l'intervalle des cartilages de la sixième et de la septième des vraies côtes gauches, près le sternum, où les battemens du cœursefont sentir; car ces battemens diminuent, augmentent ou changent de place suivant que l'on prend l'une ou l'autre de ces positions. Cependant il est à observer que les changemens produits dans la situation de cet organe par sa seule pesanteur, sont très-bornés; et quand ses battemens se font sentir dans une très-grande étendue, ou dans un lieu autre que celui dont on vient de parler, cela dépend presque toujours de quelque maladie. On a vu des sujets en qui le cœur, ainsi que les autres organes renfermés dans la poitrine et dans le ventre, avoient une situation renversée, de sorte que sa base étoit à gauche et sa pointe à droite; mais le cas est fort rare.

Le volume du cœur, considéré dans les sujets

du même âge, présente des variètés si nombreuses, qu'il ne peut être déterminé avec exactitude. Sa masse, comparée à la masse du corps, est en général fort petite; mais on observe qu'elle est d'autant plus grande que les sujets sont plus jeunes. Dans les adultes, les efforts du sang donnent quelquefois au cœur un volume monstrueux.

Le cœur a en quelque manière la figure d'un cône aplati par deux côtés, arrondi à la pointe, et sur la base duquel sont placés deux sacs musculeux et membraneux adossés l'un à l'autre, et dont la forme n'est rien moins que régulière. Ce cone est couché obliquement sur le diaphragme, de manière que sa base est tournée en arrière, en haut et un peu à droite, et sa pointe en devant, en bas et à gauche.

On considère dans le cœur, une face supérieure, une face inférieure, un bord droit, un

bord gauche, une base et une pointe.

La face supérieure, inclinée en devant et à droite, est légèrement convexe. La partie de cette face, qui appartient au ventricule droit, beaucoup plus large que celle qui appartient au ventricule gauche, en est séparée par un sillon longitudinal qui correspond au bord supérieur de la cloison des ventricules, et dans lequel est logée une branche de l'artère coronaire gauche.

La face inférieure, plate, horizontale, porte sur la partie du péricarde qui tient au diaphragme. La portion de cette sace qui appartient au ventricule gauche, plus large et moins plate que celle qui appartient au ventricule droit, en est séparée par un sillon qui s'étend de la base à la pointe du cœur, où il se rencontre avec celui.

de la face supérieure. Ce sillon loge l'artère co-

Le bord droit, un peu plus long que le gauche, est fort aigu, et incliné en devant et en bas. Le bord gauche est fort épais, et tourné un peu en arrière.

La base du cœur tournée en arrière, en haut et à droite, est adhérente au péricarde, par le moyen des artères qui en partent et des veines

qui s'y rendent.

La pointe tournée en devant, en bas et à gauche, est obtuse, sur-tout dans le fœtus, dont les deux ventricules ont une longueur presque égale, pendant que dans l'adulte, le gauche est plus long que le droit. Cette pointe est presque toujours divisée en deux parties par la rencontre des sillons qui se remarquent sur les faces supérieure et inférieure. De ces deux parties, l'antérieure qui appartient au ventricule droit, est plus mince et moins longue que la postérieure qui est formée par le ventricule gauche; mais pour que ces espèces de monticules paroissent, il faut les dépouiller de leur graisse.

Le cœur renferme quatre cavités que l'on nomme les ventricules et les oreillettes. Les ventricules forment la plus grande partie de cet organe, et lui appartiennent plus que les oreillettes, qui ne paroissent que comme deux appendices ajoutées à sa base. Il y a nne oreillette et un ventricule de chaque côté. C'est pourquoi on les distingue en droits et en gauches. Mais comme le cœur est posé obliquement, le ventricule et l'oreillette droits regardent en même temps vers la partie droite et la partie antérieure de la poitrine; le ventricule et l'oreillette gauches sont tournés de même

vers la partie latérale gauche et postérieure de la poitrine. C'est sur cette disposition que des Anatomistes modernes se sont fondés pour changer les noms des ventricules qu'ils distinguent en antérieur et en postérieur. Mais comme l'idée générale qu'on se forme de la position des cavités du cœur, en les désiguant par les noms de droites et de gauches, ne sauroit conduire à aucune erreur, pourquoi changer des noms reçus, et pourquoi brouiller les idées par de nouveaux termes?

Les oreillettes communiquent avec les ventricules par des orifices dont nous décrirons ailleurs la grandeur, la forme et la structure. Les oreillettes reçoivent le sang qui revient des différentes parties du corps par les veines ; les ventricules le renvoient par le moyen des artères. L'oreillette droite répond aux deux veines caves; la gauche auxquatre veines pulmonaires. Le ventricule droit fournit l'artère pulmonaire,

et le gauche l'artère aorte.

L'oreillette droite est située à la base du ventricule du même côté, et adossée à l'oreillette gauche, dont elle n'est séparée que par une cloison d'une épaisseur médiocre. L'oreillette droite est plus large, plus grande que la gauche; mais l'inegalité de grandeur des oreillettes, assez marquée dans les adultes, est à peine sensible dans le fœtus et dans les enfans nouveaunés. L'oreillette droite est oblongue de haut en bas, et lorsqu'elle est distendue par l'injection, sa figure est en quelque sorte semblable à un quart d'ovale. On y considère un côté externe, un côté interne, un côté antérieur, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

Le côté externé; convexe et lisse, est con-

tign au péricarde. L'interne est confondu avec l'oreillette gauche. L'antérieur est uni à la base du ventricule droit.

L'extrémité supérieure reçoit postérieurement la veine cave supérieure qui parcourt un chemin assez long dans le péricarde, et descend un peu obliquement de droite à gauche et de derrière en devant. Antérieurement, cette extrémité présente un prolongement ou appendice étroit, aplati, terminé en pointe, et dont les bords sont dentelés d'une façon très-irrégulière. Ce prolongement, qui a quelque ressemblance avec l'oreille d'un chien, est placé presque en travers, entre l'artère aorte et le ventricule droit.

L'extrémité insérieure reçoit dans sa partie postérieure et interne la veine cave inférieure. Cette veine, beaucoup plus grosse que la supérieure, a fort peu de longueur dans le péricarde, et vient se rendre dans l'oreillette, sitôt qu'elle a traversé le diaphragme. Sa direction est un peu oblique de droite à gauche et de devant en arrière.

Vue intérieurement, l'oreillette droite présente aussi un côté externe, un côté interne, un côté antérieur, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

Le côté externe présente un grand nombre de saillies, formées par des faisceaux musculeux, qui laissent entr'eux des intervalles dont la largeur et la profondeur varient. Ces saillies dont la plupart sont parallèles et dirigées de derrière en devant, communiquent entr'elles par d'autres plus petites, disposées très - obliquement dans leurs intervalles.

Le côté interne est formé par la cloison qui

sépare les deux oreillettes. Dans l'adulte, il présente au-dessous de sa partie moyenne un enfoncement que l'on nomme la fosse ovale, quoique la forme en soit à-peu-près circulaire. Cet enfoncement est assez profond supérieurement, mais sa profondeur diminue insensiblement de haut en bas, et il disparoît inférieurement en se continuant avec la veine cave inférieure: on remarque presque toujours à sa partie supérieure un trou plus ou moins grand par lequel les deux oreillettes communiquent ensemble; la surface de cette sosse est tantôt lisse, et tantôt inégale et comme réficulaire. La fosse ovale est circonscrite par un arc musculeux que l'on nomme le rebord ou l'anneau de cette fosse. Cet arc, assez épais dans sa partie moyenne, diminue à un tel point vers ses extrémités, qu'il s'efface enfin tout-à-fait. Ces extrémités tournées en bas, et séparées l'une de l'autre par un léger intervalle, se distinguent en antérieure et en postérieure. L'antérieure qui est tournée à droite, est plus épaisse que la postérieure, et sépare la fosse ovale de l'orifice de la veine coronaire. La postérieure tournée à gauche, est beaucoup moins marquée que la précédente.

Dans le fœtus, la cloison qui sépare les oreillettes, au lieu de la fosse ovale, présente une large ouverture de même forme qu'on nomme le trou ovale, ou le trou de Botal, parce qu'on en attribue la découverte à cet Anatomiste, quoiqu'il fût connu long-temps avant lui. Ce trou est garni du côté de l'oreillette gauche par une valvule à-peu-près semi-lunaire, dont le bord convexe est fixe et tourné en bas, et le bord concave et libre est en haut. Les cornes qui résultent de la réunion de ces deux bords sont attachées aux deux côtés du trou, et distantes l'une de l'autre, dans le fœtus à terme, d'environ quatre lignes. La valvule du trou ovale est mince, transparente et formée par l'adossement des membranes qui tapissent les oreillettes. Dans la duplicature de ces deux membranes il y a des fibres véritablement musculeuses; mais elles ne sont pas également apparentes dans tous les fœtus. Cette valvule permet au sang de passer de droite à gauche, pendant qu'elle s'opposeroit à son passage dans un sens contraire.

Pendant tout le temps qui s'écoule depuis la formation du fœtus jusqu'à sa naissance, le bord de la valvule n'est pas à la même hauteur. Dans les premiers temps elle n'existe pas, ou il n'y a que des traces insensibles. Dans les fœtus de deux mois, les premiers rudimens de cette soupape existent, mais son bord est peu élevé. Peu-à-peu elle croît, son bord s'approche du bord supérieur du trou ovale, et le couvre enfin entièrement; quand elle est un peu tendue dans le fœtus à terme, elle va jusqu'au haut du trou ovale; mais elle nedéborde point, ou du moins elle s'élève très-peu au - dessus du trou; mais quand elle est abandonnée à elle-même, elle laisse toujours un espace elliptique entre elle et le trou. Après la naissance, l'oreillette gauche recevant une plus grande quantité de sang des veines pulmonaires, la valvule est appliquée contre le bord du trou, s'y colle, et ce trou s'efface successivement; mais son oblitération n'est presque jamais entière, quoique dans l'âge adulte le sang ne puisse plus traverser de l'oreillette droite à la gauche.

Tous les Anatomistes ont cru que le trou ovale laissoit passer une partie du sang de l'oreillette droite dans la gauche; mais M. Sabatier a démontré que le véritable usage de ce trou est de transmettre à l'oreillette gauche tout le sang qui arrive par la veine cave inférieure, pendant que celui qui vient par la supérieure est versé en entier dans l'oreillette droite. Cet usage est prouvé par la situation du trou ovale à la partie inférieure de la cloison qui sépare les deux oreillettes ; par celle de cette cloison qui est moins interposée entre les oreillettes, qu'entre l'union des deux veines caves et l'oreillette gauche; par la disposition de la valvule d'Eustache, dont la partie postérieure a plus de largeur que l'antérieure; par l'épaisseur du bord supérieur du trou ovale qui doit repousser le sang de la veine cave supérieure, et l'empêcher de se porter vers cette ouverture; enfin, par la direction des deux veines caves qui sont toutes deux inclinées de droite à ganche, et dont la supérieure descend de derrière en devant, pendant que l'inférieure monte de devant en arrière. A ces preuves on peut ajouter la direction du trou ovale, qui, suivant Nicolai, est la même que celle de la veine cave inférieure ; ce qui fait , dit-il , qu'une portion du sang passe de la veine ombilicale dans l'orcillette gauche.

Le côté antérfeur de la surface intérieure de l'oreillette droite présente une large ouverture qui communique dans le ventricule droit. Cette ouverture, circulaire lorsque le cœur est rempli, paroît elliptique lorsqu'il est affaissé. Elle est bordée d'une espèce de zône blanchâtre, que l'on a regardée comme un des tendons du

cœur; mais qui est formée par des fibres charnues, plus rapprochées que par-tout ailleurs. Cette ouverture est l'endroit du cœur où l'on rencontre quelquefois des concrétions osseuses assez volumineuses, non - seulement chez les animaux, mais encore chez l'homme. Du côté du ventricule, elle est garnie d'une valvule cir-

culaire dont il sera parlé plus bas.

L'extrémité supérieure présente dans sa partie antérieure interne l'entrée du prolongement ou appendice auriculaire dont il a été parlé plus haut. Sa partie postérieure externe offre l'orifice de la veine cave supérieure. La cavité de l'appendice présente des colonnes diversement entrelacées, inégalement grosses, courbées, et qui tiennent dans toute leur longueur au tissu des parois. L'orifice de la veine cave supérieure, beaucoup moins grand que celui de l'inférieure, est situé perpendiculairement au-dessus de lui. Ces deux orifices sont si près l'un de l'autre, que les deux veines caves ont été regardées par plusieurs Anatomistes comme un tuyau continu, qui s'ouvre, a-t-on dit, par une échancrure dans l'oreillette droite; mais une apparence grossière en a imposé aux yeux. Les orifices des veines caves sont bordés de fibres particulières, ou de divers segmens qui viennent des colonnes qui sont aux environs; c'est sur-tout dans le fœtus qu'on les aperçoit bien clairement. L'entre-deux qui paroît continu, est le vrai tissu de l'oreillette; il passe sur cet intervalle intérieurement un faisceau musculeux assez gros : ses fibres ne sont pas une suite des fibres des vaisseaux veineux; ces deux espèces de fibres n'ont pas la même direction.

Le faisceau musculeux qui sépare les troncs des veines caves est dans l'endroit où Lower a cru apercevoir son tubercule; ce faisceau peut être élevé par la graisse ou par son volume; c'est ce qui a persuadé à quelques Anatomistes que ce tubercule existoit réellement; mais c'est en vain qu'on le chercheroit : l'ima-

gination seule peut le trouver.

L'extrémité inferieure de l'oreillette droite présente l'orifice de la veine cave inférieure, et celui de la grande veine coronaire. L'orifice de la veine cave inférieure est garni dans sa partie antérieure gauche d'un repli membraneux qui porte le nom de valvule d'Eustaches La grandeur de cette valvule varie suivant les sujets; mais elle n'a jamais assez d'étendue pour couvrir entièrement l'ouverture de la veine cave inférieure. Elle est ordinairement plus grande dans le fœtus que dans l'adulte; à mesure qu'on avance en âge, non - seulement elle perd de ses dimensions, mais elle devient souvent réticulaire vers son bord flottant. Dans certains sujets, elle est si petite, qu'on croiroit qu'elle manque entièrement. Elle est posée presque verticalement. Sa figure est assez semblable à celle d'un croissant; cependant elle est plus large dans sa moitié postérieure et gauche, que dans l'antérieure et droite. On y distingue deux faces, deux bords, et deux extrémités ou cornes; de ses deux faces, l'une est tournée en arrière et à droite, et correspond à l'orifice de la veine cave ; l'autre, dirigée en devant et à gauche, correspond aux parois de l'oreillette. Des deux bords l'un est adhérent, et l'autre libre. Le premier tourné en bas et un peu en devant, tient à la partie

antérieure gauche de l'orifice de la veine cave inférieure. Le second dirigé en haut et en arrière, est extrêmement mince, et plus ou moins concave suivant les sujets. Des deux extrémités de la valvule d'Eustache, l'une est tournée à gauche, et un peu en arrière et en haut; et l'autre à droite, en devant et un peu en bas. La première est attachée à la partie moyenne supérieure du pilier antérieur de la fosse ovale; et la seconde à la partie antérieure de l'orifice de la veine cave inférieure. La valvule d'Eustache est formée par une duplicature de la membrane qui tapisse l'intérieur de l'oreillette droite; mais elle n'est pas entièrement membraneuse chez tous les sujets; on en trouve beaucoup chez qui son bord flottant forme une espèce de réseau.

Dans l'adulte, la valvule d'Eustache empêche que le sang de l'oreillette ne reflue en grande quantité dans la veine cave inférieure, dans le temps où cette poche se contracte. Dans le fœtus, la fonction principale de cette valvule est d'empêcher que le sang qui est contenu dans la veine cave inférieure entre dans l'oreillette droite, et de le diriger en totalité vers le trou ovale qui le transmet dans l'oreil-

lette gauche.

L'orifice de la grande veine coronaire est situé entre celui de la veine cave inférieure, et l'ouverture qui communique de l'oreillette dans le ventricule, tout près de la cloison qui sépare les deux oreillettes. Cet orifice est garni d'une valvule qui est assez large pour le couvrir entièrement. Cette valvule a, comme toutes les autres, la forme d'un croissant dont le bord convexe est adhérent, et le bord concave libre

et flottant. On la trouve souvent percée à jour et formant une espèce de réseau vers son bord concave. Elle a pour usage d'empêcher que le sang ne reflue de l'oreillette dans la veine coronaire. Outre l'orifice de la grande veine coronaire, on voit dans la cavité de l'oreillette droite un assez grand nombre d'autres orifices veineux beaucoup plus petits, et qui ne sont point gar-

nis de valvules.

L'oreillette gauche, moins grande que la droite, a en quelque sorte la figure d'un cube. On y considère six côtés, un antérieur, un posterieur, un supérieur, un inférieur, un interne et un externe. Le côté antérieur est uni à la base du ventricule gauche. Le côté interne est confondu avec l'oreillette droite. Les côtés postérieur, supérieur et externe sont lisses et contigus au péricarde. Il s'élève de la partie interne du côté supérieur, un prolongement on appendice qu'on nomme auriculaire. Ce prolongement, beaucoup moins grand que celui de l'oreillette droite, se porte en devant et un peu à droite sur le ventricule gauche, au côté gauche de l'origine, de l'artère pulmonaire. Sa figure est en quelque sorte celle d'un triangle, dont les bords dentelés se réunissent à une pointe aiguë, qui est recourbée sur elle - même en deux sens opposés. Mais cette figure n'est pas à beaucoup près la même dans tons les sujets.

L'oreillette gauche reçoit les veines pulmonaires. Ces veines sont au nombre de quatre, deux de chaque côté; elles se rendent à la partie supérieure et postérieure de l'oreillette. Celles du côté gauche sont les seules que l'on aperçoive aisément dans le péricarde. Les veines pulmonaires droites sont cachées par la veinecave supérieure, et par la partie voisine de l'oreillette droite, en sorte que l'on ne peut les mettre à découvert que par une dissection assez difficile.

Vue intérieurement, l'oreillette gauche présente aussi six côtés, un antérieur, un postérieur, un supérieur, un inférieur, un interne et un externe. Le côté antérieur offre une ouverture circulaire qui communique dans le ventricule gauche. Cette ouverture, beaucoup moins grande que celle qui communique de l'oreillette droite dans le ventricule droit, est bordée comme elle d'un cercle blanchâtre que l'on a regardé comme le tendon du ventricule gauche, mais dans laquelle on ne voit rien de tendineux. Cette ouverture est garnie du côté du ventricule, d'une valvule dont il sera parlé plus bas. Le côté postérieur osfre dans sa partie supérieure les orifices des quatre veincs pulmonaires. Ceux des veines pulmonaires gauches sont plus écartés l'un de l'autre que ceux des droites qui paroissent se confondre. Le côté interne formé par la cloison qui sépare les deux oreillettes, présente dans le fœtus l'orifice du trou ovale, mais dans l'adulte on ne voit aucun vestige de ce trou. Le côté supérieur présente l'orifice de la cavité de l'appendice auriculaire, dont la surface est garnie de colonnes qui varient beaucoup par rapport à leur nombre, à leur grosseur et à leur direction. Ces colonnes sont moins nombreuses et moins considérables que celles de l'appendice auriculaire droite. Les côtés inférieur et externe sont lisses et sans colonnes, ainsi que le reste de la surface intérieure de l'oreillette gauche.

Les parois des oreillettes ont très-peu d'épaissenr. Celles de l'oreillette droite, moins épaisses que celles de la gauche, sont transparentes, et paroissent purement membraneuses dans bien des endroits. Ces parois sont formées par des fibres charnues, placées entre deux membranes, dont l'externe est une continuation de la lame interne du péricarde, et l'interne est une suite de la membrane interne des veines, et de celle qui tapisse les ventricules. Ces fibres qui se déchirent presque toujours lorsqu'on vent les séparer des membranes entre lesquel'es elles sont situées, s'entre-croisent tellement qu'il est impossible d'en démêler l'intrication, et d'en donner une description qui puisse faire naître l'idée

de leur arrangement.

Le ventricule droit, plus large et plus ample que le gauche, ressemble assez bien à une pyramide triangulaire. On y considère une face supérieure, une face inférieure, une face gauche, une base et un sommet. La face supérieure, beaucoup plus large que l'inférieure, est inclinée en devant et à droite, lisse et contiguë au péricarde. La face inférieure, lisse et contigue au péricarde, fait partie de la face plate du cœur. La sace gauche n'existe pas récliement; elle est confondue avec le ventricule gauche dans une cloison commune dont nous parlerons plus bas. La base est adossée à l'oreillette droite. Sa partic supérieure et gauche donne naissance à l'artère pulmonaire. Cette artère, qui a été décrite dans l'Angiologie, monte obliquement de droite à gauche et de devant en arrière, et se partage bientôt en deux branches, dont l'une se porte au poumon droit, et l'autre au poumon gauche. Le sommet du ventricule droit s'étend moins

loin sur la pointe du cœur que celui du ventricule gauche : il n'offre d'ailleurs rien de remar-

quable.

L'intérieur du ventricule droit présente aussi une face supérieure, une face inférieure, une face gauche, une base et un sommet. La face gauche est formée par la cloison qui sépare les deux ventricules, et qui résulte de leur adossement. Cette cloison, plus épaisse vers la base que vers la pointe du cœur, n'est percée d'aucune ouverture. Les faces supérieure et inférieure correspondent aux mêmes régions de l'extérieur du ventricule. Ces trois faces sont assez lisses vers la base; mais dans le reste de leur étendue, elles présentent un grand nombre de colonnes charnues formées par les fibres les plus intérieures du ventricule, et qui varient beaucoup par rapport à leur grosseur, à leur longueur et à leur direction.

L'arrangement particulier de ces colonnes permet de les distinguer en trois espèces. Celles de la première espèce tiennent par une de leurs extrémités aux parois du ventricule, et par l'autre au bord libre de la valvule tricuspide, au moyen de petits filets tendineux. Les colonnes de la seconde espèce sont attachées par leurs deux extrémités aux parois du ventricule. Celles de la troisième espèce tiennent aux parois du

ventricule dans toute leur longueur.

Le nombre des colonnes de la première espèce varie tellement suivant les individus, qu'il est impossible de le déterminer. On en trouve souvent huit ou neuf. Leur grosseur et leur longueur ne présentent pas mois de variétés. Il y en a de si courtes, qu'elles ressemblent à des mamelons; les autres, plus longues,

sont communément cylindriques, arrondies par le bout ou pyramidales; on en voit qui sont entassées et unies ensemble par un contact immédiat, ou par des colonnes transversales. Toutes ces colonnes sont dirigées de la pointe vers la base du cœur. Leur base est attachée aux parois du ventricule, plus ou moins loin de sa pointe. Leur sommet bifurque dans quelquesunes, et dans d'autres divisé en trois parties, donne naissance à un plus ou moins grand nombre de filets tendineux qui divergent comme les branches d'un éventail, et dont la plupart s'attachent à la valvule tricuspide, et les autres se terminent aux parois du ventricule; quelquesuns de ces cordages tendineux communiquent entr'eux : on en trouve quelquefois qui vont d'une colonne à l'autre. Parmi ces filets, les uns se portent jusqu'à la valvule sans se diviser; les autres se divisent avant d'y arriver, en d'autres filets plus fins. Les plus courts se terminent au bord libre de cette valvule. Les plus longs marchent sur celle de ses faces qui regarde les parois du ventricule, et s'y terminent en s'élargissant, à une distance plus ou moins grande de son bord libre.

Les colonnes de la seconde espèce occupent particulièrement le tiers antérieur ou inférieur du ventricule. Leur nombre est assez considérable. Elles n'ont rien de constant dans leur longueur, leur grosseur et leur direction. En s'étendant d'une paroi du ventricule à l'autre, elles s'entre-croisent de diverses manières, et

forment une espèce de réseau.

Les colonnes de la troisième espèce, qui, en manière de pilastres, tiennent dans toute leur longueur aux parois du ventricule, sont les plus nombreuses. Leur longueur et leur grosseur varient beaucoup. Elles affectent toutes sortes de directions, et forment, par leur entrelacement, des espèces de nattes qui tapissent la cavité du ventricule. Elles laissent entr'elles des enfoncemens plus ou moins profonds, dont la figure est très-variée. Il résulte de la disposition des colonnes du ventricule droit, que ce ventricule est moins une cavité qu'un assemblage de cavités, ou plutôt de compartimens formés par l'entre-lacement de ces colonnes, dont le nombre est extraordinaire.

La base du ventricule droit a deux orifices; l'un, fort large, s'ouvre dans l'oreillette droite, et s'appelle auriculaire; l'autre, moins ample, pénètre dans l'artère pulmonaire, et se nomme artériel.

L'orifice auriculaire, situé plus bas que l'orisice artériel, en est séparé par un intervalle d'environ un pouce. Il est garni d'une valvule annulaire ou circulaire, à laquelle on a donné le nom de triglochine, ou tricuspide, parcequeson bord libre est découpé en plusieurs languettes, parmi lesquelles il y en a trois plus considérables que les autres, qui ont été prises pour trois valvules distinctes et séparées. Cette valvule présente deux faces et deux bords, l'un adhérent, et l'autre libre et mobile. Des deux faces, l'une est tournée vers les parois du ventricule, et l'autre vers l'orifice auriculaire. Le bord adhérent est attaché à la circonférence de cet orifice qu'il environne sans interruption. Le bord libre et mobile tient aux colonnes charnues de la première espèce, an moyen des filets tendineux dont il a été parlé plus haut. Ce bord est fort irrégulier, et présente de grandes variétés dans ses découpures;

mais quel que soit le nombre de ses languettes, il y en a presque toujours trois plus considéra-bles que les autres. Parmi ces trois languettes, on en remarque une beaucoup plus large et plus longue que les autres, laquelle est tournée en haut et en devant, du côté de l'orifice de l'artère pulmonaire qu'elle couvre en grande partie lorsqu'elle s'applique contre les parois du ven-'tricule. C'est cette portion que Lieutaud nomine cloison valvulaire, et qu'il dit séparer le ventricule en deux cavités; l'une, qui répond à l'oreillette, et qu'il appelle auriculaire; et l'autre, qui correspond à l'artère pulmonaire, et qu'il nomme artérielle. Des deux autres languettes de la valvule triglochine, l'une est tournée en bas et en devant, vers la face inférieure et le bord aigu du ventricule, et l'autre en arrière et à gauche, du côté de la cloison; mais quelles que soient la grandeur et la disposition des différentes languettes de la valvule tricuspide, on observe que leurs bases toujours continues, forment sans interruption un anneau complet. Cette valvule est composée de deux lames membraneuses; l'une est une continuation de la membrane interne de l'oreillette droite; l'autre est une suite de la membrane qui revêt la cavité du ventricule. Ces deux lames sont unies par une couche de tissu cellulaire, et fortifiées par l'expansion des filets tendineux dont il a été parlé plus haut. La valvule triglochine empêche que le sang ne retourne dans l'oreillette, lorsque le ventricule est en contraction.

L'orifice artériel du ventricule droit communique dans l'artère pulmonaire. Cet orifice, beaucoup moins grand que l'auriculaire, est marqué, comme ce dernier, par un anneau calleux, qui, en terminant la partie charnue du cœur, fixe le principe de l'artère; mais cet anneau ne se remarque qu'à l'intérieur; extérieurement, les fibres charnues du ventricule forment un cercle qui monte sur l'artère dans l'étendue d'une demi-ligne environ, et lui est uni par du tissu cellulaire très - court. L'orifice de l'artère pulmonaire est garni de trois valvules connues sous le nom de sigmoides ou semi-lunaires. Elles ont la forme d'un croissant, lorsqu'elles sont appliquées aux parois de l'artère; mais elles ressemblent à des paniers de pigeon, lorsqu'elles sont abaissées. On distingue dans chacune de ces valvules deux faces et deux bords. Des deux faces, l'une est tournée vers l'axe de l'artère pulmonaire, et l'autre vers ses parois. Des deux bords, l'un est tourné en bas du côté du ventricule, et l'autre en haut du côté de l'artère pulmonaire. Le premier est convexe, un peu moins que demi-circulaire, et s'attache à l'orifice artériel, en s'adossant par ses extrémités avec celui des valvules correspondantes. Le sécond est concave, libre, flottant, et un peu plus épais que le reste de la valvule. On remarque sur sa partie moyenne un tubercule qui le partage en deux parties égales, semblables à deux arcs ou à deux petits croissans. Ce tubercule n'est pas toujours également apparent : il manque même assez souvent. Les valvules sigmoides sont très-minces. Elles sont formées par l'adossement de deux lames, dont l'une est la continuation de la membrane qui tapisse le ventricule, et l'autre une suite de la membrane interne de l'artère pulmonaire. Ces deux lames sont unies par une couche de tissu

cellulaire excessivement mince. Dans les adultes, elles sont fortifiées par des fibres blanchâtres, resplendissantes, qui, partant des extrémités du bord convexe, descendent un peu, et se perdent dans la largeur de la valvule. On en trouve quelquefois qui parcourent toute cette largeur, et s'étendent jusqu'à l'extrémité opposée du bord convexe. Quelques-unes se recourbent de bas en haut, et vont se terminer au tubercule du bord libre. L'usage des valvules sigmoïdes est évidemment d'empêcher le sang qui est contenu dans l'artère pulmonaire, de retourner dans le ventricule droit.

Le ventricule gauche est un peu moins large que le droit, mais il est plus long et s'étend davantage sur la pointe du cœur. Sa figure est celle d'un cône un peu aplati du côté par lequel il est uni au ventricule droit. On y considère une face droite, une face gauche, un sommet

et une base.

La face droite est confondue avec le ventricule droit. La face gauche, contiguë au péricarde, fait partie des faces supérieure et inférieure du cœur. Le sommet est obtus et forme principalement la pointe du cœur. La base est unie à la partie antérieure de l'oreillette gauche. Sa partie supérieure et droite donne naissance à l'artère aorte.

La cavité du ventricule gauche présente les trois espèces de colonnes charnues dont il a été parlé à l'occasion du ventricule droit. Les colonnes de la première espèce sont plus grosses, mais moins nombreuses que dans le ventricule droit. Leur sommet est plus constamment bifurqué, ou même divisé en trois portions. Les filets tendineux qui en partent sont très-

nombreux, et ont une grosseur proportionnée à celle des colonnes. Ils divergent en manière d'éventails, jusqu'à la valvule mitrale. Le plus grand nombre s'insère à son bord libre; quelques-uns marchent sur la face de cette valvule qui regarde les parois du ventricule, et s'y terminent plus ou moins près de son bord adhérent. Mais tous ces filets n'atteignent pas à la valvule mitrale; plusieurs se jettent sur les parois du ventricule, et se trouvent ordinairement en plus grand nombre dans la partie opposée à la cloison. Parmi les filets qui s'attachent à la valvule, il y en a qui, depuis leur origine jusqu'à leur insertion, n'éprouvent aucun changement; d'autres se divisent avant d'y arriver en plusieurs branches; quelquesuns enfin, communiquant ensemble, forment une espèce de réseau dont les mailles sont plus ou moins grandes. La longueur de ces filets n'est pas la même : il y en a de plus d'un pouce, pendant que d'autres n'ont que deux ou trois lignes.

Les colonnes de la seconde et de la troisième espèces sont beaucoup moins nombreuses et moins grosses que dans le ventricule droit. Elles manquent entièrement près l'orifice de l'aorte

où la surface du ventricule est lisse.

La base du ventricule gauche, de même que celle du ventricule droit, a deux orifices; l'un, fort large, s'ouvre dans l'oreillette gauche, et s'appelle auriculaire; l'autre, moins grand, forme l'embouchure de l'artère aorte, et se nomme artériel.

L'orifice auriculaire, moins grand que celui du ventricule droit, est bordé, comme lui, d'une espèce de zône blanchâtre, et garni d'un

anneau membraneux auquel on donne le nom de valvule mitrale, parce que son bord libre est découpé en deux languettes. Cette valvule présente deux faces et deux bords. Des deux faces, l'une est tournée vers les parois du ventricule, et l'autre vers l'orifice auriculaire. Des deux bords, l'un est adhérent à la circonférence de cet orifice qu'il environne sans interruption, et l'autre, libre et mobile, tient aux parois du ventricule, au moyen des filets tendineux qui viennent du sommet des colonnes de la première espèce. Ce bord est constamment divisé en deux portions, une inférieure plus petite, et l'autre supérieure plus grande, qui correspond à l'embouchure de l'aorte, qu'elle couvre presqu'entièrement, lorsque le ventricule est dilaté. C'est cette portion que Lieutaud nomme cloison valvulaire, et qu'il dit partager le ventricule en deux cavités, dont l'une correspond à l'embouchure de l'oreillette, et l'autre à celle de l'aorte. Entre ces deux portions, la valvule mitrale n'a guères qu'une ligne ou deux de largeur. Cette valvule, beaucoup plus épaisse que la valvule triglochine, est souvent garnie de petits tubercules durs, calleux, semblables en quelque sorte à des ganglions charnus. Elle est formée par l'adossement de deux lames dont l'une est une continuation de la membrane qui tapisse l'oreillette gauche, et l'autre une suite de la membrane qui revêt la surface du ventricule. Ces deux lames sont unies par une couche de tissu cellulaire, et fortifiées par l'expansion des cordages tendineux qui viennent des colonnes de la première espèce. C'est dans ce tissu cellulaire que se fait l'épanchement de la matière qui

donne souvent la consistance cartilagineuse et quelquefois même osseuse à la valvule mitrale. Cette valvule a les mêmes usages que la valvule triglochine, c'est-à-dire qu'elle empêche que le sang qui est entré dans le ventricule gauche

ne retourne dans l'oreillette.

L'orifice de l'aorte n'est séparé de l'orifice auriculaire que par l'attache de la grande portion de la valvule mitrale, et de celui de l'artère pulmonaire que par l'épaisseur de la cloison des ventricules. Cet orifice est marqué par un anneau calleux, qui distingue la substance de l'aorte de celle du ventricule. Il est garni de trois valvules qu'on nomme sigmoïdes ou semilunaires, et dont la figure et la disposition sont les mêmes que celles des valvules semi-lunaires de l'artère pulmonaire. Elles en diffèrent en ce qu'elles sont plus larges et plus épaisses, et que le tubercule qui se trouve à la partie moyenne de leur bord libre est plus gros. Ĉes valvules empêchent que le sang qui est entré dans l'aorte, ne retourne dans le ventricule gauche. Elles s'acquittent de cette fonction avec d'autant plus d'exactitude, que l'interstice qu'elles laissent entr'elles, lorsqu'elles sont écartées des parois de l'artère par l'effort rétrograde du sang, est exactement rempli par le petit tubercule qui se remarque sur leur bord libre. Les parois de l'aorte, dans les endroits qui correspondent aux valvules sigmoides, sont écartées de leur axe, de manière que cette artère présente en dehors trois bosselures, et en dedans trois enfoncemens auxquels on donne le nom de petit sinus de l'aorte. Ces sinus qui n'existent point dans les enfans nouveau-nés, paroissent dépendre de l'effort du sang sur les parois de cette artère.

Les parois du ventricule droit sont assez minces: celles du ventricule gauche sont fort épaisses, et n'ont guères moins de huit à dix lignes dans les sujets moyens. Leur épaisseur repond à la force avec laquelle le sang doit être chassé par ce ventricule, pour parvenir jusqu'aux extrémités les plus reculées du système artériel. Ces parois sont composées de fibres charnues, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques, de nerfs et de membranes.

Les fibres charnues des ventricules sont extrêmement nombreuses; et l'on peut dire, avec vérité, que le cœur est de tous les organes musculeux, celui qui, à volume égal, contient le plus de fibres. La direction et l'arrangement particulier des fibres charnues des ventricules, sont très-difficiles à décrire; la difficulté vient de ce que ces fibres s'entrelacent d'une manière inextricable; qu'elles ne forment point de faisceaux distincts par du tissu cellulaire, comme dans les autres muscles : et de ce que le tissu cellulaire qui les unit est extrêmement court. Toutes ces fibres sont plus ou moins obliques, de manière cependant que la plupart ont une direction qui approche davantage de la transversale que de la longitudinale; et l'on n'en voit aucune qui s'étende directement de la base vers la pointe du

L'origine des fibres des ventricules ne sauroit être fixée; elles ne sont pas continues dans leur marche depuis la base jusqu'à la pointe du cœur. Elles naissent, au contraire, de divers points de la surface des ventricules: leur insertion n'est pas moins difficile à déterminer, puisqu'elles se rendent à tous les points du tissu

de ces ventricules. A parler même exactement, il n'y a dans les fibres interrompues ni origine, ni insertion, car elles sont charnues par-tout. Dans la cloison, les fibres du ventricule droit s'entre-croisent avec celles du ventricule gauche, en formant des angles fort aigus. Vers l'intérieur des ventricules, un grand nombre de fibres se détachent de celles qui composent les parois, et vont former les colonnes dont il a été parlé précédemment. Les fibres charnues des ventricules sont tellement unies entr'elles par un tissu cellulaire fin et délié, qu'on ne peut séparer et découvrir les différens plans qu'elles forment, sans déchirer un plus ou moins grand nombre de ces fibres.

Les artères du cœur, connues sous le nom de coronaires, naissent de l'aorte immédiatement au-dessus du bord libre des valvules semi-lunaires. Le trajet de ces artères et leur distribution dans les parois des ventricules et des oreillettes, ont été exposés dans l'Angiologie. Les veines du cœur connues aussi sous le nom de coronaires, vont toutes se dégorger dans l'oreillette droite. Le cœur a beaucoup de vaisseaux lymphatiques qui naissent de sa surface extérieure, de l'épaisseur de ses parois, et probablement aussi de la surface de ses cavités. Les nerfs du cœur viennent du grand sympa-

thique et de la huitième paire. La surface du cœurest recouv

La surface du cœurest recouverte d'une membrane qui n'est autre chose qu'une continuation du péricarde extrêmement aminci. La face externe de cette membrane est lisse, continuellement mouillée par la sérosité, et contiguë au péricarde. Sa face interne est unie à la substance des ventricules et à celle des orcillettes,

par un tissu cellulaire très-fin, dans lequel il s'amasse de la graisse. Cette graisse, dont la quantité varie dans les différens sujets, est plus abondante à la base et à la pointe du cœur, et dans le trajet des artères coronaires, que par-tout ailleurs. Le cœur du fœtus n'en a presque point; on n'y en voit que quelques petits pelotons à la base, encore même ne sontils pas fort sensibles. Quelquefois dans les enfans de trois ou quatre ans, les ventricules sont dénués de cette matière huileuse; avec l'âge, elle se dépose dans les cellules adipeuses, et chez les vieillards on en trouve souvent une quantité considérable.

Les cavités du cœur sont tapissées par une membrane très - fine, qui se continue avec celle qui revêt l'intérieur des artères et des veines. Cette membrane est unie à la substance des ventricules et des oreillettes par un tissu cellulaire très-délié qui se glisse entre les fibres charnues, et dans lequel il ne s'amasse jamais de graisse. L'étendue de cette membrane est très-considérable; car non-seulement elle revêt les cavités du cœur, mais elle suit tous les détours des colonnes qui s'élèvent des parois des ventricules, et des enfoncemens qui sont creusés sur ces mêmes parois et sur celles des oreillettes. Elle se replie aussi pour former les différentes valvules dont il a été parlé précédemment.

Le cœur est très-irritable et sa contractilité est telle qu'il la conserve étant séparé du corps, étant divisé par morceaux, et même quelque temps après la mort. Les ventricules et les oreillettes du cœur ont chacun deux mouve-. mens, l'un que l'on nomme systole, et l'autre

diastole. Dans le premier, ils se contractent et se resserrent; dans le second, ils se relâchent et se dilatent. Mais ces mouvemens n'ont pas lieu en même temps dans toutes ces parties : ils se succèdent de la manière suivante. Les deux oreillettes se contractent simultanément et d'un seul coup, pendant que les ventricules sont dilatés. Ensuite les oreillettes se dilatent; alors les ventricules sont contractés, et ils le sont de même que les oreillettes, par un mouvement commun. Les ventricules et les oreillettes agissent donc alternativement, et en raison inverse les uns des autres. La contraction des premiers coincide toujours avec la dilatation des secondes, et réciproquement. La même chose arrive à l'aorte et à l'artère pulmonaire; elles se dilatent dans le temps où les ventricules se contractent. Les veines caves et les veines pulmonaires offrent les mêmes alternatives de systole et de diastole. Leur dilatation arrive lors de la contraction des oreillettes; d'où il résulte que les veines se dilatent et se contractent en même temps que les ventricules; et les ar-tères, au contraire, en même temps que les oreillettes.

Le cœur est le principal organe de la circulation. On appelle circulation, ce mouvement non interrompu par lequel le sang est porté du cœur aux extrémites, par le moyen des artères, et ramené des extrémités au cœur, par le moyen des veines. Ce passage successif du sang des artères dans les veines, est ce qui forme, à proprement parler, la grande circulation, dont Harvée rassembla les preuves les plus fortes et les plus convaincantes, et à laquelle on laisse encore le nom de circulation harveienne; mais comme le sang passe nécessairement à travers les poumons avant que de se distribuer à toutes les parties, il éprouve d'abord une circulation plus bornée, et qui le fait marcher du ventricule droit à l'artère et aux veines pulmonaires, pour le verser dans l'oreillette et le ventricule gauches. C'est ce mouvement partiel auquel on a donné le nom de petite circulation,

on circulation pulmonaire.

Pour bien concevoir le mécanisme de cette dernière circulation, supposons que toutes les parties du cœur sont absolument vides, et que les deux veines caves seules sont remplies du sang qui leur arrive de toutes les parties du corps. Ces deux veines, excitées par la présence du sang qu'elles contiennent, se resserrent, et le versent dans l'oreillette droite où elles aboutissent. Irritée par la présence du sang, l'oreillette se contracte à son tour; et comme les veines caves se remplissent sur-le-champ, il faut que ce fluide passe dans le ventricule droit. Pendant la contraction de l'oreillette, le sang agité et comprimé tend à refluer dans les veines caves, dont la supérieure est entièrement dénuée de valvules, et l'inférieure n'est couverte que très-imparfaitement par la valvule d'Eustache. Ce reflux a lieu effectivement sur les animaux qu'on ouvre vivans, et souvent on peut en suivre les effets dans des veines trèséloignées; mais dans un animal sain et vigouruux, il doit être empêché par le sang qui aborde continuellement de toutes les parties vers les veines caves. Cependant toutes les fois que, par une cause quelconque, ce liquide trouve de la difficulté à passer de l'oreillette dans le ventricule, ou de celui-ci dans l'artère pulmonaire et dans ses ramifications, il rétrograde en plus ou moins grande quantité de l'oreillette dans les veines caves.

Distendu et irrité par le sang qui vient de l'oreillette, le ventricule droit se contracte, comprime ce fluide et cherche à s'en débarrasser, en le poussant d'une part vers l'oreillette, et de l'autre dans l'artère pulmonaire. Le reflux du sang dans l'oreillette est empêché par la valvule tricuspide dont est garni l'orilice auriculaire du ventricule. En entrant de l'oreillette dans le ventricule, le sang abaisse les trois portions de cette valvule, et les applique contre les parois du ventricule; mais dès que celui-ci entre en contraction, les valvules s'élèvent, couvrent l'ouverture auriculaire, et la ferment exactement : elles résistent d'autant mieux à l'effort rétrograde du sang qui tend à les renverser du côte de l'oreillette, qu'elles sont retenues par la contraction des colonnes charnues, dont les filets tendineux s'attachent à leur bord libre. Cependant tout reflux du sang vers l'oreillette n'est point empêché par la valvule tricuspide. Les trois portions de cette valvule, appliquées contre les parois du ventricule par le sang qui vient de l'oreillette, interceptent un espace conique, dont la base correspond à l'orifice auriculaire et le sommet tronqué au bord libre de la valvule même; or, la portion de sang qui remplit cet espace est resoulée dans l'oreillette par cette valvule, dans le mouvement qu'elle fait pour parcourir l'es-pace qui se trouve entre l'endroit où elle serme entièrement l'orifice auriculaire et les parois du ventricule, auxquelles elle est appliquée lorsque ce ventricule est dilaté.

· Néanmoins la plus grande partie du sang qui remplit le ventricule droit, est poussée dans l'artère pulmonaire, lors de la contraction de ce ventricule. Cette artère entre en action aussitôt que le ventricule se relâche, et pousse le sang vers le poumon. Ce liquide ne peut point refluer vers le ventricule droit, parce que les valvules sigmoides, abaissées sur l'orifice artériel qu'elles ferment exactement, s'opposent à ce reflux. Le sang parcourt ainsi le systême artériel des poumons, d'où il passe dans les veines pulmonaires qui le versent dans l'oreillette gauche. Cette oreillette, stimulée par la présence du sang, se contracte sur ce liquide, et le pousse dans le ventricule gauche. En entrant dans ce ventricule, le sang écarte les deux portions de la valvule mitrale, et applique la plus large contre l'embouchure de l'aorte, de manière que ce liquide ne peut point pénétrer en même temps dans cette artère. La contraction du ventricule gauche, qui succède à celle de l'oreillette, pousse le sang dans l'aorte. Cette contraction ne peut le forcer à rentrer dans l'oreillette, dont l'orifice se trouve alors bouché par la valvule mitrale, ou du moins il n'y rentre que la portion qui remplit l'espace conique compris entre les deux portions de cette valvule. Aussitôt que la contraction du ventricule gauche cesse, l'aorte entre en action; et comme ses valvules sigmoides s'opposent à la rentrée du sang dans le ventricule, ce liquide est forcé de parcourir toutes les branches de cette artère, qui sont répandues dans les diverses parties du corps. Il en revient par les veines qui leur répondent. Celles-ci le versent dans les veines caves, d'où il passe de nouveau dans l'oreillette droite.

306

La petite circulation, telle qu'elle vient d'être décrite, a pour objet de porter le sang du cœur aux poumons, et des poumons au cœur. C'est elle qui établit, par la voie des poumons, entre les cavités droites et gauches du cœur, une communication sans laquelle elles formeroient deux cœurs entièrement distincts.

Dans le fœtus chez lequel la dilatation et le resserrement alternatifs du thorax, nécessaires pour le libre passage du sang à travers les vaisseaux pulmonaires, n'ont point lieu, la petite circulation s'accomplit de la manière suivante. Le sang contenu dans la veine cave inférieure est transmis dans l'oreillette gauche, à travers le trou ovale. Cette oreillette le pousse dans le ventricule de son côté, d'où il est chassé dans l'aorte. Les branches qui procèdent de la crosse de cette artère en reçoivent la plus grande partie, et le conduisent à la tête et aux extrémités supérieures. Il en revient par la veine cave supérieure. Cette veine le transmet à l'oreillette droite; de cette oreillette il passe dans le ventricule du même côté, qui le pousse à son tour dans l'artère pulmonaire. Une petite portion du sang qui remplit cette artère, est portée aux poumons; le reste est conduit dans l'aorte au moyen du canal artériel; il s'y mêle avec une partie de celui qui vient du ventricule gauche, et après avoir rempli les branches de cette artère, il pénètre en grande partie dans celles que l'on nomme ombilicales, et va gagner le placenta, d'où il revient par la veine du même nom, qui le verse de nouveau dans la veine cave inférieure. Ce mode de circulation, particulier au fœtus, n'a pas seulement pour usage de prévenir l'entrée du sang dans les poumons, qu'il ne pourroit parcourir, faute de respiration; il empêche que le sang, qui vient du placenta, n'y retourne avant d'avoir parcouru, et, pour ainsi dire, vivisié toutes les parties de la machine animale.

Le mouvement du cœur a toujours passé, avec raison, pour un phénomène dont la cause est très-difficile à expliquer. On a proposé diverses hypothèses à ce sujet, mais elles sont toutes plus ou moins invraisemblables, et il n'y en a aucune qui puisse soutenir un examen rigoureux. Haller substitua à ces hypothèses une opinion qui paroît plus solide et mieux fondée; il aperçut une cause très-simple des mouvemens du cœur dans la propriété qu'il a d'être éminemment irritable et continuellement irrité. L'impression stimulante que le sang porte sur les fibres de cet organe, a été regardée par ce célèbre physiologiste, comme la cause occasionnelle et déterminante des mouvemens alternatifs de ses différentes parties. A l'appui de son sentiment sur le sang, stimulus direct du cœur, et cause unique de ses mouvemens, Haller cite plusieurs expériences, et entr'autres celle qui consiste à transmettre au côté gauche les dernières contractions, en y attirant le sang de l'autre côté par l'incision des veines caves et la ligature de l'aorte. On sait que le ventricule et l'oreillette du côté droit conservent plus long-temps leurs mouvemens que le ventricule et l'oreillette du côté gauche, et que par cette raison ces parties ont été généralement regardées comme celles qui cessent de vivre les dernières, l'ultimum moriens. Haller a pensé que cette prérogative venoit de ce que les veines caves, agitées par

les dernières palpitations des muscles voisins. affaissées sous le poids des viscères, et resserrées par le froid qui s'empare de l'animal après la mort, versoient dans l'oreillette et le ventricule droits plus de sang que les poumons ne peuvent en transmettre dans l'oreillette et dans le ventricule gauches ; de sorte que ces dernières parties n'éprouvent déjà plus l'action stimulante de ce liquide, pendant que les autres y sont encore exposées. Pour se convaincre de la vérité de son explication, Haller a fait une suite d'expériences, desquelles il résulte, 1.º que si on lie les deux veines caves pour empêcher l'abord du sang dans l'oreillette et le ventricule droits, la contraction de ces parties se soutient, parce que le sang qu'elles contiennent continue à les irriter et à y exciter des mouvemens; 2.º que si l'on incise les veines caves entre la ligature et le cœur, et qu'on vide l'oreillette et le ventricule droits par expression, l'oreillette reste immobile, tandis que le ventricule continue à se mouvoir encore pendant quelque temps, parce qu'il ne peut pas être entièrement évacué; et que le ventricule gauche l'entraîne dans ses mouvemens; 3.º enfin, que si après avoir fait une ligature à l'artère aorte, pour empêcher le sang d'en sortir, on vide l'oreillette et le ventricule droits, ces parties cessent de se mouvoir, pendant que l'oreillette et le ventricule gauches continuent à se contracter durant plusieurs heures, et deviennent ainsi l'ultimum moriens.

Le battement du cœur, qui arrive dans le temps de sa contraction, a fait penser que ce viscère s'alongeoit dans la systole, ce qui est absolument faux; car outre qu'on découvre;

par la vue simple, le contraire dans les animaux vivans, cette idée ne sauroit convenir à la structure du cœur, à sa connexion et surtout à la disposition et au jeu de ses valvules. Bassuel a démontré le raccourcissement de cet organe par la direction des colonnes charnues, dont les filets tendineux s'attachent au bordlibre de ces valvules. Il est certain que les valvules tricuspide et mitrale se soulèvent quand le cœur est en contraction; pour s'appliquer à l'ouverture des ventricules, et s'opposer au retour du sang dans les oreillettes : or, comment le pourroient-elles faire si le cœur s'alongeoit, si les colonnes charnues devenoient plus tendues, et si elles entraînoient vers la pointe de cet organe les bords des valvules auxquels elles tiennent par les cordages tendineux? D'ailleurs, une expérience décisive prouve la nécessité du raccourcissement du cœur. Elle consiste à presser cet organe plein d'eau, en alongeant son diamètre; alors les valvules s'abaissent, l'eau s'échappe et pénètre dans les oreillettes : d'ou il suit que ces oreillettes s'ouvriroient au sang, et le recevroient au lieu des arières, si le cœur s'alongeoit dans la systole. Mais lorsqu'on raccourcit, au contraire, le cœur, en le pressant de la base à la pointe, les valvules s'élèvent avec promptitude, et l'eau contenue dans les ventricules passe facilement par l'artère pulmonaire et l'aorte.

Puisque le cœur se raccourcit dans la systole, quelle est donc la force par laquelle il frappe le devant de la poitrine en se contractant? On attribue ce mouvement à l'oreillette gauche, qui, étant adossée à la colonne vertébrale, et se remplissant subitement de sang, lorsque les ventricules se contractent, doit imprimer au cœur une impulsion qui le déplace, le pousse en devant, et le force de frapper de sa pointe la paroi antérieure du thorax. A cette cause, on peut joindre l'alongement subit de l'artère pulmonaire et de l'aorte, au moment de la contraction des ventricules. Ces artères, brusquement remplies, se redressent, se prolongent, tendent à décrire une ligne droite, et concourent par cet effort à porter en devant la masse entière du cœur suspendu, pour ainsi dire, à leur extrémité.

## De l'OEsophage.

L'œsophage est un conduit musculo - membraneux, qui s'étend depuis la partie inférieure du pharynx jusqu'à l'estomac. Il est situé à la partie antérieure du cou, et à la partie postérieure de la poitrine, dans l'épaisseur du médiastin postérieur. Sa forme est cylindrique, un peu aplatie de devant en arrière. L'œsophage est perpendiculaire depuis la partie inférieure du pharynx, jusqu'à la quatrième ou cinquième vertèbre du dos. Là, il s'incline de gauche à droite jusqu'à la neuvième vertèbre, pour faire place à l'aorte : ensuite il s'incline de droite à gauche, et de derrière en devant, jusqu'à l'ouverture du diaphragme, qui le transmet dans l'abdomen. Nous considérons dans l'œsophage un côté antérieur, un côté postérieur, un côté droit et un côté gauche, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

Le côté antérieur est couvert au cou et à la partie supérieure de la poitrine, par la trachéeartère, dont la disposition, par rapport à l'œ-sophage, est telle qu'elle dépasse ce conduit à droite, pendant que celui-ci dépasse la trachée-artère à gauche. Au-dessous de la trachée-artère, le côté antérieur de l'œsophage est couvert par le péricarde et le cœur.

Le côté postérieur correspond supérieurement à la partie antérieure gauche du corps des vertèbres du cou, et inférieurement, à la partie antérieure de l'aorte descendante pectorale.

Les côtés droit et gauche correspondent le long du cou aux artères carotides primitives, et aux nerfs récurrens. Dans la poitrine, ils sont couverts par les lames du médiastin. Le côté gauche correspond aussi à la fin de la crosse de l'aorte, et au commencement de l'aorte descendante.

L'extrémité supérieure de l'œsophage est continue avec la partie inférieure du pharynx. Son extrémité inférieure, après avoir traversé la partie antérieure de l'écartement des piliers du diaphragme, se dilate un peu, et va s'ouvrir dans la partie supérieure gauche de l'estomac, par un orifice dont il sera parlé plus bas.

L'œsophage est formé de deux tuniques, de vaisseaux tant sanguins que lymphatiques, de nerfs et de glandes. Des deux tuniques de l'œsophage, l'une est externe ou musculeuse, et l'autre interne ou membraneuse. La tunique musculeuse présente une face externe et une face interne. La face externe est unie aux parties voisines, par un tissu cellulaire assez dense, dans lequel on trouve quelques glandes lymphatiques. Ces glandes sont plus nombreuses et plus grosses autour de la partie de l'œso-

phage qui est située dans la poitrine, que partout ailleurs. La face interne est unie à la tunique membraneuse, par une couche de tissu cellulaire, qu'on a regardée comme une tunique particulière à laquelle on a donné le nom de nerveuse. La tunique musculeuse de l'æsophage est beaucoup plus épaisse et plus forte que celle de l'estomac et des intestins. Elle est formée de deux plans de fibres, l'un externe et l'autre interne. Les fibres du plan externe sont longitudinales; elles naissent de la partie postérieure et insérieure du cartilage cricoide. Celles qui procèdent de la partie moyenne postérieure de ce cartilage, descendent verticalement; celles qui viennent de ses parties latérales et postérieures sont d'abord obliques de haut en bas, et de devant en arrière; mais bientôt elles se répandent sur toute la circonsérence de l'œsophage, et descendent parallèle-ment à sa longueur. Toutes ces fibres se continuent dans les parois de l'estomac. Les fibres du plan interne, beaucoup moins nombreuses que celles de l'externe, dont elles sont séparées par une couche très mince de tissu cellulaire, naissent aussi de la partie inférieure du cartilage cricoide, au dessous du muscle crico-pharyugien. Elles sont d'abord obliques ; ensuite elles deviennent transversales et environnent l'œsophage circulairement.

La tunique membraneuse interne, ou muqueuse de l'œsophage, a été nommée aussi tunique veloutée, parce qu'elle est molle, fongueuse, et que vue à la loupe elle présente un tissu spongieux, qu'on a mal-à-propos compare à celui du velours. Cette tunique, plus ample que la musculeuse, forme plusieurs plis qui suivent la longueur de l'œsophage, et qui permettent à ce canal de se dilater convenablement au besoin. On trouve dans l'épaisseur de ces plis un prolongement de la couche celluleuse qu'on a nommée tunique nerveuse. La face externe de la tunique membraneuse de l'œsophage est unie à la tunique musculeuse, comme il a été dit plus haut. Sa face interne est molle, fongueuse, poreuse, et toujours enduite de mucosité. Cette tunique, formée de tissu cellulaire, et parsemée d'un grand nombre de vaisseaux sanguins et de nerfs, est couverte d'un épiderme très-mince. Elle se continue supérieurement avec la membrane du pharynx, et inférieurement avec la tunique interne de l'estomac.

Les artères de l'œsophage sont peu considérables, mais très - nombreuses. Elles naissent au cou, des thyroïdiennes inférieures; dans la poitrine, de l'aorte; des péricardines postés rieures et supérieures, et des bronchiales; audessous du diaphragme, de la coronaire stomachique et de la diaphragmatique inférieure gauche. Ces artères donnent de nombreuses ramifications à la tunique musculeuse, et forment un réseau très-remarquable sur la tuniqué interne, et dans le tissu cellulaire situé entre ces deux tuniques.

Les veines qui répondent à ces artères ne sont pas moins nombreuses. Elles viennent des thyroidiennes inférieures, de la veine cave supérieure, des mammaires internes, de l'azygos, des bronchiales, des phréniques, et de la coronaire stomachique. Ces veines forment un réseau sur l'extérieur do l'œsophage. Les vaisseaux lymphatiques de ce conduit traversent

les glandes conglobées qui l'environnent, avant

de se rendre au canal thorachique.

Les nerfs de l'æsophage sont en très-grand nombre; ils viennent tous de la huitième paire de chaque côté. Ceux qui se distribuent à sa partie supérieure sont fournis par la branche récurrente de ce nerf. Ceux qui vont à sa partie inférieure viennent des troncs mêmes de la hui-

tième paire.

Les glandes de l'œsophage sont du genre des muqueuses. Elles sont situées sur la face externe de sa tunique membraneuse, dans le tissu cellulaire qui unit cette tunique à la musculeuse. Lenrs petits conduits traversent la première de ces tuniques, et s'ouvrent dans l'intérieur de l'œsophage, où ils versent une humeur visqueuse, propre à lubréfier ce canal, et à faciliter le passage des alimens.

L'usage de l'œsophage est de conduire les alimens dans l'estomac. Ils y sont portés, non par leur poids, mais par la contraction successive des différentes portions de ce conduit.

### DU BAS-VENTRE.

Le bas-ventre, ou l'abdomen, est une grande cavité dans laquelle sont renfermés les organes de la digestion, ceux qui servent à la sécrétion et à l'excrétion des urines, et une partie de ceux qui sont destinés à la génération. Cette cavité occupe la partie du tronc comprise entre la poitrine et les extrémités inférieures. On considère dans le bas-ventre, les parties contenantes ou les parois, et les parties contenues ou les viscères abdominaux.

Vues à l'extérieur, les parois du bas-ventre présentent une région antérieure, une région postérieure; deux régions latérales, une région

supérieure et une region inférieure.

La région antérieure est ce qu'on nomme proprement le bas-ventre. Elle est oblongue et convexe, surtout inférieurement. Sa convexité varie beaucoup suivant les différentes attitudes que l'on prend, et suivant le volume plus ou moins considérable des viscères abdominaux, leur plénitude ou leur vacuité. Lorsqu'on est couché horizontalement sur le dos, cette convexité diminue. Quand on est debout, elle augmente, parce qu'alors l'extrémité inférieure de l'os sacrum est plus reculée, et par conséquent les os pubis sont plus abaissés. Par cette attitude du bassin, les intestins tombent naturellement sur le devant, et en poussant la paroi antérieure du bas-ventre, augmentent sa convexité. Quand on est à genoux, cette convexité augmente encore davantage, parce que les os pubis comprimés par le poids des viscères abdominaux. et tirés en bas par les muscles droits antérieurs de la cuisse qui sont fort tendus, sont plus abaissés que quand on est debout. Dans cette attitude, les muscles du bas-ventre éprouvent un tiraillement qui incommode beaucoup certaines personnes, et les empêche de rester longtemps à genoux. La partie moyenne supérieure de cette région présente un enfoncement plus ou moins considérable, qu'on nomme la fossette du cœur, ou le creux de l'estomac. Au-dessous de la partie moyenne de la même région, on voit une cicatrice plus ou moins enfoncée, à laquelle on donne le nom d'ombilic ou de nombril.

La région antérieure du bas ventre se subdivise en trois autres; une supérieure que l'on nomme la région épigastrique; une moyenne, qu'on appelle la région ombilicale; et une inférieure, qui est la région hypogastrique. La région épigastrique commence immédiatement au-dessous de l'appendice xiphoïde, et s'étend jusqu'à quelques travers de doigt au-dessus de l'ombilic, au niveau d'une ligne qu'on tireroit depuis l'extrémité des dernières fausses-côtes d'un côté, jusqu'à celles du côté opposé. La partie moyenne de cette région retient le nom d'épigastre, et les latérales prennent ceux d'hypocondres droit et gauche. La région ombilicale s'étend depuis la partie inférieure de la région épigastrique, jusqu'à la hauteur d'une ligne que l'on tireroit de la crête de l'os des îles du côté droit, à la crête de l'os des îles du côté gauche. La partie moyenne de cette région est l'ombilic, et les parties latérales sont les flancs ou les côtés. La région hypogastrique comprend le reste de la partie antérieure du bas-ventre. On la subdivise quelquefois en région hypogastrique supérieure, et région hypogastrique inférieure. Le milieu de la région hypogastrique supéricure se nomme l'hypogastre; les parties latérales sont les îles. Le milieu de la région hypogastrique inférieure porte le nom de pubis, et les parties latérales sont appelées les aînes. On aura une idée satisfaisante des diverses régions du bas-ventre et de leur étendue respective, si l'on pose dessus quatre rubans, deux en travers, dont l'un soit parallèle au bord inférieur des dernières faussescôtes, et l'autre au bord supérieur de l'os des îles; et deux en long qui s'élèvent chacun de

l'épine antérieure et supérieure des mêmes os des îles jusqu'au bas de la poitrine. Par ce moyen, la région antérieure du bas-ventre se trouvera divisée en neuf parties, trois supérieures, trois moyennes et trois inférieures, lesquelles répondront aux régions épigastrique, ombilicale et hypogastrique, et aux trois

parties de chacune de ces régions.

La région postérieure se divise en partiesupérieure et en partie inférieure. La partie supérieure, qu'on nomme les lombes, présente une concavité qui augmente lorsqu'on est debout, et diminue lorsqu'on est couché à la renverse. La partie inférieure comprend deux éminences arrondies, plus ou moins considérables, qu'on nomine les fesses. Ces éminences sont séparées l'une de l'autre par un enfoncement longitudinal qui mène à l'anus, et chaque fesse est bornée en bas par un grand pli qui la distingue du reste de la cuisse.

Les régions latérales, beaucoup moins larges que les précédentes avec lesquelles elles se continuent, sont concaves de haut en bas, et convexes de devant en arrière. Leur concavité augmente lorsqu'on est debout, et diminue

lorsqu'on est couché.

La région supérieure ne s'aperçoit point dans un corps entier : elle est formée par la

base de la poitrine.

La région inférieure présente antérieurement les parties génitales, et postérieurement l'anus. L'espace compris entre cette ouverture et les parties de la génération, porte le nom de périnée. Cette espace, plus grand dans l'homme que dans la femme, est divisée en deux parties latérales par une ligne saillante qui paroît comme une espèce de couture ou de

raphé.

Vues intérieurement, les parois de l'abdomen présentent aussi une région antérieure, une région postérieure, deux régions latérales, une région supérieure, et une région inférieure.

La région antérieure est concave, lisse et

contigue aux viscères abdominaux.

La région postérieure donne attache à la plupart des viscères de l'abdomen; lorsque ces viscères sont enlevés, on voit à sa partie moyenne une saillie formée par le corps des vertèbres des lombes. Sur les côtés de cette saillie, sont deux gouttières larges et profondes qui se terminent inférieurement à deux fosses qu'on nomme iliaques.

Les régions latérales peu larges, concaves et lisses, se continuent sans interruption avec

les régions antérieure et postérieure.

La région supérieure, formée par la face inférieure du diaphragme, est concave et cor-

respond au foie, à l'estomac et à la rate.

La région inférieure est formée par l'excavation du bassin, espèce d'appendice ajoutée au reste de l'abdomen, et dans laquelle sont logés le rectum et la vessie.

Les parois de l'abdomen sont formées d'os, de cartilages, de ligamens, de muscles, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques, de nerfs et de membranes.

Les os sont les vertèbres lombaires, le sacrum, le coccix, les os des hanches et les fausses-côtes, avec leurs cartilages.

Les autres cartilages et les ligamens sont ceux qui appartiennent aux articulations des os dont on vient de parler, et l'appendice

du sternum.

Les muscles sont antérieurement et sur les côtés, les grands obliques, les petits obliques, les tranverses, les droits et les pyramidaux; postérieurement, les grands dorsaux, les dentelés postérieurs et inférieurs, les sacro-lombaires, les longs dorsaux, les transversaires épineux, les carrés des lombes, les psoas et les iliaques; supérieurement, le diaphragme; inférieurement, les releveurs de l'anus, les ischiococcigiens, les transverses du périnée, les ischiococcigiens, les transverses du périnée, les obturateurs. A ces muscles on peut ajouter ceux qui couvrent le bassin, tels que les fessiers, les pyramidaux, les jumeaux, et les carrés.

Les artères sont les mammaires internes, les épigastriques, les abdominales ou iliaques antérieures, les lombaires, les iléo-lombaires, branches de la fémorale, les intercostales, les sacrées latérales, les obturatrices, les honteuses internes et les fessières. Ces artères sont accompagnées par des veines qui portent les mêmes noms, suivent la même marche et la même distribution. Les vaisseaux lymphatiques des parois de l'abdomen sont très-nombreux et se trouvent particulièrement dans le

péritoine.

Les ners de ces parois viennent des diaphragmatiques, des dorsaux, des lombaires et des sacrés. Les membranes sont la peau et le péritoine. La peau qui couvre la partie postérieure de l'abdomen est plus épaisse que celle qui couvre la partie antérieure, laquelle est aussi d'un tissu plus serré. Elle a encore cela de particulier, qu'elle peut naturellement augmenter beaucoup en largeur et en longueur; sans-diminuer d'épaisseur à proportion, et sans perdre beaucoup de son élasticité; de sorte que quand elle cesse d'être distendue, elle revient presqu'entièrement à son premier état. Le péritoine tapisse l'intérieur des parois de l'abdomen. Cette membrane sera décrite plus bas.

Les parois abdominales sont percées de plusieurs ouvertures. L'antérieure en présente cinq, qui sont l'anneau ombilical, les anneaux inguinaux, et les arcades crurales. La supérieure en a trois; une pour le passage de la veine cave inférieure, une seconde pour le passage de l'œsophage, et une troisième pour celui de l'aorte. La paroi inférieure en a deux pour les vaisseaux et les nerfs obturateurs, et deux pour les nerfs et les artères sciatiques. Ces ouvertures ayant été décrites dans les autres parties de cet ouvrage, nous nous contenterons de les avoir

indiquées ici.

L'espace circonscrit par les parois abdominales, ou la cavité du bas-ventre, représente un ovale dont la grosse extrémité est en haut, et la petite en bas. L'étendue de cette cavité, proportionnée au volume des viscères qu'elle renferme, est susceptible d'une augmentation considérable, comme on le remarque dans la grossesse, dans l'hydropisie, etc. Cette augmentation a lieu aux dépens de la paroi supérieure, des parois latérales, et sur-tout de la paroi antérieure. Lorsque les causes qui ont écarté les parois abdominales du centre de la cavité qu'elles forment n'existent plus, ces parois reviennent sur elles-mêmes, et le bas-ventre se rétrécit.

#### Du Péritoine.

Le péritoine est une membrane séreuse, qui, après avoir tapissé la cavité du bas-ventre, va recouvrir la surface de la plupart des viscères qui y sont contenus, et forme en se portant à ces viscères, des duplicatures ou replis qui les fixent dans leur situation, en même temps qu'ils soutiennent et protègent leurs vaisseaux. Pour donner une idée de l'étendue du péritoine et de sa disposition à l'égard des viscères abdominaux, on l'a comparé à une vessie ou à un sac sans ouverture, dont les parties supérieure, antérieure et latérales n'ont pas plus d'étendue qu'il en faut pour tapisser les parois correspondantes de l'abdomen, pendant que la partie posterieure, fort ample, non-seulement recouvre le paroi postérieure de cette cavité, mais s'applique sur les viscères abdominaux à la plupart desquels elle fournit une enveloppe extérieure. Il résulte delà que si on pouvait développer tons les replis du péritoine, et l'enlever de dessus les viscères abdominaux qu'il recouvre, on auroit un grand sac membraneux sans ouverture, et on verroit clairement qu'il n'y a aucun de ces viscères qui ne soit hors de ce sac, sormé par le péritoine. On considère dans cette membrane une face externe et une face interne.

La face externe du péritoine est unie aux parties qui forment les parois du ventre, par un tissu cellulaire, dont la quantité n'est pas la même par-tout. Dans quelques endroits, il yen a très-peu, et même il n'en paroît presque point, comme aux aponévroses

21

des muscles transverses, et à l'aponévrose moyenne du diaphragme. Dans d'autres endroits, ce tissu cellulaire est très-abondant, comme autour des reins, de la vessie, du rectum, de l'aorte descendante, dans les fosses iliaques, vers les arcades crurales, et les anneaux des muscles grands obliques.

Le tissu cellulaire du péritoine se continue inférieurement avec celui des membres inférieurs; supérieurement avec celui de la plèvre; et dans toute la circonférence du bas-ventre, avec celui qui unit entre elles les différentes parties dont les parois de cette cavité sont com-

posées.

La communication du tissu cellulaire du péritoine avec celui des membres inférieurs, a lieu par divers prolongemens qui accompagnent les vaisseaux et les nerfs qui se portent à ces membres. Il y en a deux qui passent sous les arcades crurales, avec les vaisseaux cruraux qu'ils enveloppent, et se confondent avec le tissu cellulaire de la cuisse. Il y en a encore deux autres qui enveloppent et accompagnent les cordons des vaisseaux spermatiques dans l'homme, et les ligamens ronds de la matrice dans la femme. Ontre ces quatre prolongemens du tissu cellulaire du péritoine, on en voit encore deux autres, dont l'un s'étend sur le col de la vessie et sur le canal de l'uretère, et l'autre environne et accompagne l'extrémité inférieure de l'intestin rectum; enfin d'autres productions moins considérables de cette substance cellulaire, accompagnent les vaisseaux et les nerfs obturateurs, les nerfs et les vaisseaux sciatiques, les artères fessières et les honteuses internes. La communication du tissu cellulaire du péritoine avec celui de la plèvre, et par le moyen de celui-ci avec celui du cou et des membres supérieurs, est due aux trois ouvertures qui percent le diaphragme, et qui donnent passage, l'une à l'artère aorte, l'autre à la veine cave inférieure, et la troisième à l'œsophage. La substance cellulaire du péritoine se glisse dans l'interstice des fibres des muscles abdominaux, accompagne les vaisseaux et les nerfs qui traversent les parois abdominales, et va communiquer avec le tissu cellulaire sous-cutané.

La face interne du péritoine est lisse, contigue à la surface des viscères abdominaux, et sans cesse arrosée d'une liqueur claire, limpide, onctueuse, qui se coagule par la chaleur, et ressemble parfaitement à la sérosité du sang. La quantité et les qualités de cette humeur varient dans le cadavre, suivant l'âge de l'individu, la durée de sa maladie, et le genre de mort auquel il a succombé. La sérosité du péritoine est fournie par les vaisseaux exhalans de cette membrane. D'autres vaisscaux la résorbent, et préviennent son accumulation. Dans l'inflammation du péritoine, cette humeur séreuse s'épaissit au point de former un tissu réticulaire, solide, coucret dans la production des fausses membranes, au moyen desquelles le péritoine devient adhérent aux viscères de l'abdomen, et qui unissent quelquefois ensemble deux ou plusieurs de ces viscères. Rien de plus ordinaire que ces sortes d'adhérences contre-nature, à la suite des inflammations chroniques, et il n'y a point d'organes dans le bas-ventre qui n'en aient offert des exemples. L'utilité de la liqueur séreuse du péritoine est d'entretenir la contiguité des

viscères abdominaux, soit entre eux, soit avec cette membrane, d'adoucir leur frottement mutuel, et de modérer l'effet préjudiciable de leur contact.

Le péritoine est continu dans toutes ses parties, et ne présente aucune ouverture. Il est très-mince, hisant, diaphane, d'un tissu assez ferme, et cependant susceptible d'une grande extension, comme on le voit dans la grossesse et dans les hydropisies. La texture de cette membrane est purement celluleuse, comme celle de toutes les membranes séreuses ou diaphanes. Elle résulte de l'assemblage d'un grand nombre de lames appliquées les unes aux autres, et reunies par une foule de filamens blauchâtres fort déliés. Ces lames sont beaucoup moins serrées les unes contre les autres vers la face externe du péritoine, que vers sa face interne. Fondés sur cette disposition, plusieurs Anatomistes ont prétendu que cette membrane était composée de deux lames distinctes, une externe on celluleuse, et l'autre interne ou membraneuse : mais ces deux lames ne sont point réelment distinctes; et il n'y a de disférence entre elles que le rapprochement, la condensation plus ou moins grande des lames qui les composent. La texture celluleuse du péritoine peut, comme celle de toutes les autres membranes séreuses, être mise en évidence par le moyen de la macération.

Le péritoine a des vaisseaux sanguins; mais ces vaisseaux sont extrêmement déliés, et ne peuvent être aperçus qu'au moyen des injections les plus fines. Les artères lui sont fournies par toutes celles qui se distribuent aux parois de l'abdomen. Les veines qui corres,

pondent à ces artères ont la même marche et portent les mêmes noms. Le péritoine a un grand nombre de vaisseaux lymphatiques. On ne peut pas démontrer les nerfs du péritoine; mais la sensibilité dont il jouit lorsqu'il est malade, prouve assez qu'il en reçoit un grand

Les usages du péritoine sont de contenir les viscères abdominaux, de fournir à la plupart de ces viscères une enveloppe extérieure qui les fortifie, de former des replis qui assujettissent ces mêmes viscères dans leur situation, en même temps qu'ils protègent leurs vaisseaux, et les mettent à l'abri du tiraillement qu'ils pourroient éprouver sans cela ; enfin le péritoine fournit une humeur séreuse qui, comme nons l'avons dit plus haut, prévient les adhérences vicieuses que les viscères abdominaux pourroient contracter entre eux et avec lui.

# DES VISCÈRES CONTENUS DANS L'ABDOMEN.

les viscères contenus dans l'abdomen penvent être rangés sous trois classes : les uns servent à la digestion; les autres à la sécrétion et à l'excrétion de l'urine, et les derniers à la génération. Les premiers sont l'estomac, les intestins, le foie et sa vésionle, la rate, le pancréas, et les épiploons. Les seconds sont les reins, auxquels on ajoute les glandes surrénales, les uretères et la vessie. Les troisièmes différent dans les deux sexes : dans l'homme, il n'y a que les cordons des vaisseaux spermatiques, les conduits déférens, et les vésicules séminales: dans la femme, on y trouve la matrice avec ses ligamens, les ovaires et les trompes de Fallope.

#### De l'Estomac.

L'estomac est un des principaux organes de la digestion; c'est une poche membrano-musculeuse, intermédiaire entre la fin de l'œsophage et le commencement du conduit intestinal. L'estomac est situé dans la partie supérieure, moyenne et gauche de l'abdomen, audessous du foie et du diaphagme, au-dessus de l'arc du colon et du mésocolon transverse; entre la rate, le foie et la vésicule du fiel; devant le pancréas, le petit lobe du foie et l'aorte; derrière les cartilages des fausses côtes gauches, l'appendice sternale, et la paroi antérieure de l'abdomen. Cet organe occupe l'hypocondre gauche, l'épigastre, et s'avance un peu dans l'hypocondre droit. Sa grandeur varie suivant les différens sujets. Il est plus ample, en général, dans les personnes qui mangent beaucoup, que dans celles à qui une quantité médiocre d'alimens suffit. Sa capacité augmente singulièrement chez les personnes qui ont une obstruction au pylore; elle diminue, au contraire, lorsque l'œsophage ou le pharynx sont obstrués par un engorgement squirreux, et dans les longues maladies qui assujettissent à une grande abstinence. La figure de l'estomac est assez semblable à celle d'un cône recourbé de devant en arrière, et dont la base est arrondie. Ce cône peut se résoudre en segmens circulaires, distribués de manière que le cercle le plus

grand répond à l'insertion de l'œsophage, et que les diamètres des cercles suivans diminuent en allant de cet endroit au duodénum. Cette figure l'a fait comparer à une cornemuse. Dans le fœtus il est moins alongé, et sa forme est en quelque sorte sphérique. On considère dans l'estomac une face supérieure, une face inférieure, un bord antérieur, ou grande courbure, un bord postérieur, ou petite courbure, une grosse extrémité, une petite extrémité, et deux orifices; l'un supérieur qui aboutit à l'œsophage, et que l'on nomme le cardia; et l'autre inférieur, qui communique avec l'intestin duo-

dénum, et que l'on appelle le pylore.

La direction de l'estomac est telle que sa grosse extrémité, qui est logée dans l'hypocondre gauche, est un peu plus élevée que sa petite extrémité, qui s'avance un peu dans l'hypocondre droit. Sa face supérieure est inclinée en avant, et l'inférieure en arrière. Son bord antérieur est un peu tourné en bas, et son bord postérieur en haut. Son orifice supérieur, ou le cardia, est un peu tourné en arrière, de sorte que l'œsophage qui aboutit à cet orifice, forme, avec l'estomac, un angle obtus en avant, et aigu en arrière. Son orifice inférieur, ou le pylore, est tourné en arrière et un peu en haut, de manière qu'il forme une légère courbure avec le commencement du duodénum. Cette direction n'est pas la même dans le cadavre et dans l'homme vivant. Dans le cadavre, lorsque l'abdomen est ouvert, l'estomac est dirigé presque perpendiculairement, en sorte que, l'œsophage semble faire un même plan avec sa face supérieure, et que le pylore est tourné presque directement en haut; la face

supérieure est antérieure; la grande courbure est inférieure; la grosse extrémité est supérieure, et la petite inférieure. Dans l'homme vivant, les intestins, soutenus par la paroi an-térieure du ventre, repoussent l'estomac, dont toutes les parties prennent la direction que nous leur avons assignée plus haut : mais cette direction change lorsque l'estomac est rempli; dans cet état; sa grande courbure s'élève et devient antérieure; sa petite courbure s'abaisse et devient postérieure; l'une de ses faces se tourne presque directement en haut, et l'autre en bas : l'orifice œsophagien regarde en haut, et le pylorique en arrière. Alors cet organe dépasse plus ou moins les cartilages des côtes et l'appendice du sternum, et correspond dans une plus ou moins grande étendue à la paroi antérieure de l'abdomen.

La face supérieure de l'estomac, inclinée en avant et un peu à droite, est couverte par le foie, excepte en arrière et à gauche, où elle touche au diaphragme, et en devant vers sa partie moyenne, où elle touche au péritoine qui tapisse la paroi antérieure du ventre.

La face inférieure, inclinée en arrière, est contiguë au mésocolon transverse, à la portion transversale de l'intestin colon et au

pancréas.

Le bord antérieur, ou la grande courbure, incliné en bas, est convexe et donne attache dans toute sa longueur au grand épiploon. Il correspond aux cartilages des côtes, à l'appendice du sternum, et dans l'intervalle qui sépare les cartilages des côtes droites de ceux des côtes gauches, il touche à la paroi antérieure de l'abdomen.

Le bord postérieur, ou la petite courbure, concave, incliné en haut, donne attache dans toute sa longueur à l'épiploon gastro - hépatique, ou petit épiploon. Ce bord correspond au

petit lobe du soie et à l'artère aorte.

La grosse extrémité de l'estomac comprend toute la partie de ce viscère, qui se trouve à la gauche de l'orifice œsophagien. Cette extrémité est arrondie : sa partie moyenne donne attache au grand épiploon; sa partie supérieure est couverte par la rate; l'inférieure correspond à l'extrémité gauche de l'arc du colon et au mésocolon transverse.

La petite extrémité de l'estomac n'est autre chose que le sommet du cône que cet organe représente: elle est recourbée de devant en arrière. Dans certains sujets, elle présente, du côté de la grande courbure, une dilatation

particulière.

L'orifice supérieur ou œsophagien est continu avec l'extrémité inférieure de l'œsophage. Il est situé un peu plus haut et plus en arrière que l'orifice pylorique, et correspond à la partie moyenne du corps des dernières vertèbres du dos.

L'orifice inférieur ou pylorique est continu avec l'intestin duodénum: le lieu de cette continuité est marqué par un enfoncement circulaire, auquel correspond intérieurement la valvule pylorique. Cet orifice, situé un peu plus bas et plus en devant que l'orifice supérieur, est séparé du corps des vertèbres par un intervalle de deux travers de doigt environ.

Il résulte de ce qui vient d'être dit sur le rapport des deux orifices de l'estomac, que si on divise cet organe le long de ses courburcs en deux moitiés égales, on verra que ses deux orifices ne se trouvent pas dans le plan de cette division, comme on pourroit le croire au premier coup-d'œil, mais que l'orifice œsophagien reste entier sur la face que l'on nomme superieure, et l'orifice duodénal sur la face inférieure.

Vu intérieurement, l'estomac présente un grand nombre de rides, que nous décrirons en parlant de sa tunique interne : il présente aussi ses deux orifices, dont l'œsophagien, ou supérieur, est beaucoup plus large que l'inférieur, ou intestinal.

Les parois de l'estomac plus ou moins épaisses, suivant qu'il est vide et resserré, ou rempli et distendu, sont composées de plusieurs membranes ou tuniques, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs.

Les tuniques de l'estomac sont au nombre de quatre; savoir, une membraneuse, une musculeuse, une nerveuse, et une veloutée ou

muqueuse.

La tunique membraneuse est aussi appelée commune, parce qu'elle vient du péritoine qui en fournit une semblable à la plupart des autres viscères contenus dans l'abdomen. Elle couvre l'estomac dans toute son étendue, à l'exception cependant de la grande et de la petite courbures aux endroits où s'attachent le grand et le petit épiploon. La face externe de cette tunique est lisse, continuellement humeètée par la sérosité du péritoine, et contiguë aux parties environnantes. Sa face interne est unie à la tunique musculeuse par un tissu cellulaire assez abondant et fort lâche, vers les bords de l'estomac, mais qui devient si serré

vers le milieu des deux faces de ce viscère, que, dans cet endroit, la tunique membraneuse ne peut être séparée de la musculeuse qu'avec beaucoup de disficulté, pendant que vers la petite et la grande courbures elle s'enlève assez facilement. La tunique membraneuse de l'estomac est continue en arrière avec les deux lames de l'épiploon gastro - hépatique, et en devant avec celles du feuillet autérieur de l'épiploon gastro-colique. La structure de cette tunique est la même que celle du peritoine qui la fournit. Elle affermit les parois de l'estomac, et empêche que cet organe ne perde sa forme lorsqu'il est distendu. La disposition particulière de cette tunique fait qu'elle n'est jamais exposée à une distension trop considérable : en effet, à mesure que l'estomac acquiert des dimensions beaucoup plus grandes qu'à l'ordinaire, il écarte les deux lames du petit épiploon, et celles du feuillet antérieur du grand pour se loger entre elles. On retrouve le même mécanisme dans les autres parties du canal alimentaire, et en général dans tous les autres viscères creux de l'abdomen.

La tunique musculeuse ou charnue est unie par sa face externe à la tunique membraneuse, et par l'interne à la tunique nerveuse. Elle est composée d'un grand nombre de fibres qui s'entre-croisent de diverses manières, et dont l'arrangement particulier est très-difficile à décrire. Ces fibres forment plusieurs plans que l'on peut

réduire à trois principaux.

Le premier plan, ou le plan extérieur, est presque entièrement composé par les sibres longitudinales de l'œsophage, qui, lorsqu'elles

sont parvenues à l'orifice supérieur de l'estomac, s'écartent en manière de rayons, et se répandent avec plus ou moins d'obliquité sur les faces et les bords de ce viscère, dont elles suivent la longueur. Parmi ces fibres, il y en a beaucoup qui s'étendent jusqu'au pylore : on en voit même quelques-unes qui se continuent sur l'intestin duodénum. Ce premier plan est fortisié par un plan ou tronsseau particulier qui se trouve le long de la petite courbure, et s'étend

jusqu'au pylore.

Le second plan, plus fort que le premier, est composé de fibres que l'on nomme circulaires ou transversales, parce qu'elles sont perpendiculaires à la longueur de l'estomac. Ces fibres, moins nombreuses vers la grosse extrémité de ce viscère que par-tout ailleurs, ressemblent à des anneaux rangés parallèlement les uns aux autres, et qui communiquent ensemble par quelques sibres obliques. Cependant la plupart de ces fibres sont plutôt des segmens de cercles qui s'unissent d'espace en espace, que des cercles entiers. Parmi ces segmens, on en voit qui sont un peu obliques, et qui croisent les autres à angles très-aigus. En général, toutes ces fibres sont plus rapprochées et forment un plan plus épais vers la petite courbure de l'estomac, que vers la grande. Réunies en grand nombre dans le pylore, elles forment une espèce d'anneau musculeux, ou de sphincter, dont il sera parlé plus bas.

Le troisième plan, situé au-dessous des deux autres, est composé de deux larges bandes charnues, placées obliquement en manière d'écharpes autour de l'orifice supérieur. L'une

de ces bandes va de droite à gauche, et l'autre de gauche à droite. Les fibres de la première, après avoir marché pendant quelque temps en ligne droite, se courbent, prennent une direction presque semblable à celle des fibres circulaires, et se répandent sur la grosse extrémité de l'estomac, où elles suppléent ces dernières fibres, dont le défaut est très-sensible sur cette partie. Les fibres de la seconde bande affectent plusieurs directions; les unes s'avancent obliquement sur les deux faces de l'estomac, et vont gagner sa grande courbure; les autres se portent presque transversalement de gauche à droite, le long de la petite courbure, dont elles approchent sans la recouvrir.

Outre les trois plans de fibres que je viens de décrire, on remarque encore, vers le milien de chaque face de l'estomac, du côte de la petite extremité, une bandelette large de deux à trois lignes, longue de douze ou quinze, située immediatement au-dessous de la tunique membra-

neuse, et qui va se terminer au pylore.

La tunique nerveuse a été ainsi nommée, parce qu'on a cru autrefois qu'elle étoit formée par un entrelacement de nerfs. Sa face externe, égale et lisse, est unie au plan interne de la tunique musculeuse. L'interne qui adhère à la tunique veloutée, envoie un prolongement dans l'épaisseur de chacun des replis que cette dernière tunique forme sur la face interne de l'estomac. La tunique nerveuse de l'estomac, ainsi que celle du conduit intestinal, ne semble pas différer du tissu cellulaire qui sépare la tunique musculeuse d'avec la veloutée. Sa nature celluleuse peut être aisément démontrée par

l'insufflation, comme nous le dirons plus bas

en parlant des intestins.

La tunique interne de l'estomac a reçu différens noms; les anciens la nommoient fongueuse, parce qu'elle présente un tissu mollasse, qui ressemble assez à celui d'une éponge. Fallope l'a appelée veloutée, parce qu'il a cru y apercevoir des fibres disposées comme celles du velours. Dans ces derniers temps, on lui a donné le nom de muqueuse, parce que sa surface est couverte d'une mucosité que fournissent les follicules logés dans son épaisseur. Cette membrane paroît être une continuation de l'épiderme, et se sépare comme lui lorsqu'il y en a eu quelque portion d'enlevée. Sa face externe est unie à la tunique nerveuse. L'interne présente les objets suivans : 1.º un grand · nombre d'orifices, dont les uns, plus petits, appartiennent aux vaisseaux absorbans, et les autres, plus grands, aux follicules muqueux situés dans l'épaisseur de cette tunique : 2.0 de petits renslemens, qui deviennent très - sensibles par la macération, et qui lui donnent une apparence veloutée; 3.º une quantité prodigieuse de petits corps filamenteux, minces, déliés, qui, par leur assemblage, forment des villosités moins nombreuses et moins alongées que dans les intestins. Ces villosités sont l'aboutissant commun des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques et des nerfs les plus fins et les plus déliés de l'estomac.

La tunique veloutée est molle, d'une couleur grisâtre tirant un peu sur le jaune et le rouge; mais cette couleur présente beaucoup de variétés, non - seulement dans les différens. sujets, mais dans les divers points de la surface

interne de l'estomac. Le grand nombre de vaisseaux qui se distribuent dans cette tunique, lui
donne souvent une couleur pourpré obscur;
c'est à quoi il faut faire la plus grande attention, lorsqu'on est chargé de faire l'examen
des corps de personnes que l'on soupçonne
mortes de poison. L'organisation de cette tunique est analogue à celle du tissu cellulaire et de
la peau; comme cette dernière, elle est recouverte d'un épiderme excessivement mince qui
protège les nerfs de l'estomac, et les met à l'abri
de l'impression douloureuse que les substances
alimentaires pourroient faire sur eux. Lorsque
cet épiderme est détruit, la sensibilité de cet
organe devient excessive, et les alimens les
plus doux occasionnent de vives douleurs et

provoquent le vomissement.

La tunique veloutée et la nerveuse ont plus d'étendue que les deux autres. Elles forment au-dedans de l'estomac un grand nombre de rides ou de replis, qui sont plus ou moins saillans, suivant que ce viscère est plus ou moins contracté sur lui-même. La direction de ces rides est loin d'être la même dans toutes. La plupart sont longitudinales; quelques-unes ont une direction transversale, et coupent les premières sous différens angles. A l'orifice supérieur, elles sont comme rayonnées, et paroissent une continuation des plis longitudinaux de l'æsophage. Vers le pylore, elles sont toutes longitudinales. L'intervalle de ces rides est rempli ordinairement d'une mucosité visqueuse, blanche, fade, sans odeur et sans goût, fournie par les follicules de la tunique veloutée, et qui a pour usage de défendre les parois de l'estomac contre l'impression des substances étrangères avec lesquelles elles sont en contact.

Cette mucosité ne doit pas être confondue avec le véritable suc gastrique, liqueur active, dissolvante, essentielle au travail digestif, et dont la source la plus abondante se trouve dans l'exhalation artérielle qui se fait à la surface interne de l'estomac.

Parmi les replis de la tunique veloutée et de la nerveuse, il n'en est point de plus considérable que celui qui se trouve à l'orifice inférieur, et que l'on nomme valvule du pylore. La figure de cette valvule est assez semblable à celle d'un petit entonnoir large et tronqué, dont la partie la plus large seroit tournée vers l'estomac, et la partie la plus étroite vers l'intestin duodénum. Cette dernière partie présente une ouverture plus ou moins froncée, à-peuprès comme celle d'une bourse presque fermée, par laquelle les alimens passent de l'estomac dans l'intestin duodénum. La valvule du pylore n'est pas formée seulement par les tuniques veloutée et nerveuse, elle contient un paquet circulaire de fibres charnues renfermé dans la duplicature de ces deux tuniques. L'usage de cette valvule est d'empêcher que les alimens ne puissent passer dans le duodénum, avant qu'ils aient été suffisamment digérés, et qu'ils aient acquis la fluidité convenable, pour qu'ils puissent franchir le pylore sans effort.

Les tuniques de l'estomac sont séparées par trois couches de tissu cellulaire. La première se trouve entre la tunique membraneuse et la musculeuse. Elle est fort épaisse à l'endroit de la petite courbure, et un peu moins vers la grande; son épaisseur diminue insensiblement

sur les deux faces, et elle devient si mince et si serrée vers leur partie moyenne, qu'on ne peut séparer qu'avec peine la tunique membraneuse d'avec la musculeuse, et que les fibres de cette dernière peuvent être appercues à travers la première de ces tuniques. Les principaux rameaux des artères, des veines et des nerfs de l'estomac se répandent dans cette première couche celluleuse. Elle contient aussi, le long de la petite courbure, des glandes lymphatiques semblables à celles du mésentère. On trouve de pareilles glandes, mais moins grosses et moins nombreuses, sur la grande courbure, à la naissance du grand épiploon.

La seconde couche de tissu cellulaire est placée entre la tunique musculeuse et la nerveuse. Elle est plus épaisse et plus lâche que la précédente. Son tissu s'enfle et se dilate aisément par l'introduction de l'air. Les secondes divisions des artères et des veines de l'estomac, après avoir traversé la tunique musculeuse, vont dans cette seconde couche celluleuse, où elles forment un réseau.

La troisième couche de tissu cellulaire, moins épaisse que les deux précédentes, se trouve entre la tunique nerveuse et la veloutée. C'est dans cette troisième couche celluleuse que se répandent les plus petites et les plus nombreuses ramifications des artères et des veines de l'estomac. Cette substance celluleuse s'enfonce dans tous les replis de la tunique veloutée.

Les artères de l'estomac sont très-nombreuses et très-grosses relativement au volume des parois de cet organe. Ces artères viennent de la coronaire stomachique, de la pylorique, de 4.

la gastro-épiploique droite et de la gastro-épiploique gauche. La coronaire stomachique et la pylorique règnent le long de la petite courbure, et les gastro-épiploiques le long de la grande. Les principales ramifications de ces artères se répandent entre la tunique membraneuse et la musculeuse, dans la première couche de tissu cellulaire. Les rameaux secondaires traversent la tunique musculeuse, et vont former un réseau très-fin dans la seconde couche celluleuse. Les plus petites ramifications passent à travers la tunique nerveuse, et vont former un réseau plus fin encore dans la troisième couche de tissu cellulaire et dans la tunique veloutée, où elles se terminent en vaisseaux exhalans. Les artères de l'estomac, comme celles de tous les organes dont le volume est soumis à de grandes variations, sont très-flexueuses; en sorte qu'elles se prêtent à la plus grande distension de cet organe, sans être exposées à se rompre. La nature a varié leurs sources, afin d'en faciliter la distribution à toutes les parties de l'estomac.

Les veines de l'estomac portent le même nom, affectent la même marche et la même distribution que les artères. Elles versent le sang qui les remplit dans le tronc de la veineporte, ou dans quelqu'une de ses branches principales.

L'estomac a des vaisseaux lymphatiques, mais ils sont beaucoup moins nombreux que ceux des intestins grêles. Ces vaisseaux se rendent dans les glandes lymphatiques qui règnent le long de sa grande et de sa petite courbures.

Les nerfs de l'estomac sont très-gros et trèsnombreux; ils viennent principalement de la

huitième paire. Les nerfs grands sympathiques lui envoient quelques filets qui procèdent du plexus solaire, et contribuent à la formation de celui que l'on nomme coronaire stomachique.

L'estomac est le principal organe de la di-gestion; les alimens reçus dans ce viscère y subissent des changemens considérables. Ils sont atténués, ramollis et convertis en une espèce de pâte liquide, uniforme, de couleur cendrée ou jaune, dans laquelle on ne reconnoît plus les caractères qu'ils avaient avant. Ces changemens dépendent de plusieurs causes, telles que la chaleur, l'humidité, le mélange de la salive et des fluides muqueux, l'action de l'air, celle des esprits animaux, les mouvemens qu'impriment à l'estomac les contractions alternatives du diaphragme et des muscles abdominaux, celui qui est propre à ce viscère, et qui dépend des différens plans de fibres musculeuses qui entrent dans sa composition, un commencement de fermentation différente suivant la nature des substances alimentaires, et surtout le suc gastrique, humeur dont la quantité doit être fort grande, si on l'estime par le nombre et la grosseur des artères qui se distribuent à l'estomac. Le produit de la digestion stomacale passe de l'estomac dans les intestins par l'orifice pylorique.

# Des Intestins en général.

On nomme intestins un canal musculo membraneux, tortueux et replié sur lui-même, dont les circonvolutions occupent la plus grande partie du bas-ventre, et qui s'étend depnis l'es-

tomac jusqu'à l'anus.

Ce conduit, considéré en général, présente deux courbures; une concave, par laquelle il tient aux replis du péritoine, qui servent à l'assujettir; l'autre, convexe, plus étendue, et qui ne tient à rien. La longueur du canal intestinal est considérable : dans l'adulte, elle égale six à sept fois celle du corps dont il est tiré. Cependant il arrive quelquefois qu'elle est beaucoup moindre, et qu'elle ne surpasse pas plus de quatre sois la hauteur du sujet. Dans le' fœtus, elle est proportionellement beaucoup plus considérable, et égale neuf ou dix fois celle du corps. Le canal intestinal n'a pas la même grosseur dans toute son étendue. Il est' assez étroit dans sa partie supérieure, et beaucoup plus large dans l'inférieure, ce qui a donné lieu de regarder ses différentes portions comme autant d'intestins particuliers, et de les diviser en grêles et en gros, et comme on a encore trouvé quelque différence dans ces deux classes, chacune d'elles a été subdivisée en trois portions que l'on a distinguées par des noms particuliers. Les intestins grêles qui forment environ les quatre cinquièmes du conduit intestinal, portent les nonis de duodénum, de jéjunum et d'iléon: les gros intestins sont connus sous les nours de cœcuin, de colon et de rectum. Nous allons décrire chacun de ces' intestins en particulier.

### Du Duodénum.

Le premier des intestins grêles a été nominé duodénum, parce qu'on a estimé sa longueur à douze travers de doigts. Il s'étend en formant divers contours, depuis le pylore jusqu'au des-sous du mésocolon transverse, vis-à-vis la partie gauche du corps de la seconde vertèbre des lombes.

Le commencement du duodénum au pylore est marqué par un ensoncement circulaire qui le sépare de l'estomac, et qui correspond à la valvule pylorique. Delà cet intestin se porte de gauche à droite, de devant en arrière, et un pen de bas en haut, jusqu'au col de la vésicule du fiel; ensuite il se courbe de haut en bas, passe derrière l'extrémité droite de l'arc du colon, et descend un peu obliquement de derrière en devant, et de droite à gauche audevant du rein droit, sur lequel il s'étend plus ou moins has suivant les différens sujets : puis il se courbe de droite à gauche et de bas en haut; après quoi il marche transversalement jusqu'à la partie latérale ganche d'u corps de la seconde vertèbre lombaire; là, il se courbe de bas en haut et de derrière en devant, pour gagner la racine du mésentère, et se continuer sous le nom de jéjunum. Afin de déterminer avec plus d'exactitude la situation et la direction du duodénum, et d'en mieux assigner les rapports, nous le diviserons en trois portions.

La première, qui s'étend depuis le pylore jusqu'au col de la vésicule du foie, a deux pouces environ de longueur : elle forme une courbure dont la convexité est tournée en haut, en arrière et à droite, et la concavité en has, en devant et à ganche. La convexité de cette courbure est recouverte par le péritoine, et contigue au foie et à sa vésicule. Sa concavité correspond aux vaisseaux biliaires, à l'artère gastro-épiploique droite et au pancréas: elle est unie à ces parties par du tissu cellulaire,

sans l'interposition du péritoine.

La seconde portion est plus ou moins longue suivant les sujets : elle s'étend quelquefois jusqu'à la partie inférieure du rein, et plus rarement jusqu'au cœcum. Cette portion est assez droite supérieurement, mais inférieurement elle décrit une courbure dont la convexité est tournée en dehors et en bas, et la concavité en dedans et en haut. La face antérieure de cette portion est couverte supérieurement par l'extrémité droite de l'arc du colon, et inférieurement par le péritoine. Sa face postérieure correspond à la veine cave inférieure et au rein droit. Le côté externe, ou la convexité de cette portion, est plongé dans le tissu cellulaire du péritoine, entre le rein et l'intestin colon. Son côté interne, ou sa concavité, correspond au pancréas, et lui est uni d'une manière assez intime : c'est à la partie supérieure et postérieure de ce côté que s'insère le conduit cholédoque, uni au conduit pancréatique.

La troisième portion du duodénum, beaucoup plus longue que les deux autres, est située dans l'épaisseur du bord postérieur du mésocolon transverse, entre les deux lames dont ce repli est formé. Sa direction est transversale; cependant elle monte un peu obliquement de droite à gauche et de bas en haut, et légèrement flexueuse. Lorsqu'elle est parvenue au côté gauche de l'artère aorte, à l'endroit ou le mésocolon transverse et le mésentère se réunissent, elle forme une courbure qui embrasse les vaisseaux mésentériques supérieurs. La face postés rieure de cette portion couvre la veine rénale droite, la veine cave et l'artère aorte: elle est unie àces parties par une assez grande quantite de tissu cellulaire. Sa face anterieure est couverte par la lame inférieure du mésocolon transverse, et correspond à l'arc du colon. Son côté snpérieur est couvert par le pancréas, il en est séparé à gauche par les vaisseaux mésentériques supérieurs, qui passent entre cet organe glanduleux et le duodénum.

On voit par ce qui vient d'être dit de la situation du duodénum et de ses rapports avec les parties voisines, qu'au lieu d'être libre et flottant, comme les autres intestins grêles, il se trouve fortement retenu à la place qu'il occupe; ce qui empêche qu'il ne tiraille les canaux cholédoque et pancréatique, et qu'il n'entraîne

l'estomac hors de sa sitation naturelle.

On voit aussi que le duodénum n'étant presque point enveloppé par la tunique membraneuse ou commune que le péritoine fournit aux autres intestins, il n'en est pas fortifié comme eux: il doit par conséquent prêter davantage, et être susceptible d'une plus grande dilatation. Aussi le trouve-t-on quelquefois si ample, qu'il a paru devoir être regardé comme un second estomac, et mériter le nom de ventriculus succenturiatus.

Vu intérieurement, l'intestin duodénum présente un grand nombre de replis ou valvules, qu'on appelle conniventes, et que nous décrirons plus bas en parlant de la structure des intestins grêles. On voit aussi dans l'intérieur du duodénum, vers la partie supérieure de la seconde courbure, un tubercule assez considérable, oblong, longitudinal, dont l'extrémité,

terminée en pointe, est percée d'une ouverture qui est l'orifice commun des conhuits cholédoque et pancréatique.

# Du Jéjunum et de l'Iléon.

La portion des intestins grêles qui s'étend depuis la fin du duodénum jusqu'à l'intestin cœcum, a é é divisée en deux parties, dont la première a reçu le nom de jéjunum, parce quelle se trouve ordinairement vide; et la seconde celui d'iléon, à cause de ses nombreuses circonvolutions. Le commencement du jéjunum diffère essentiellement de la fin de l'iléon; mais on n'apperçoit aucune différence entre le commencement de ce dernier et la fin du premier; c'est pourquoi les limites respectives de ces deux intestins ont été fixées d'une manière très-arbitraire.

On a pris pour le jéjunum la portion des intestins grêles qui est plus rouge, dans laquelle il y a un plus grand nombre de valcules conniventes, et qui occupe la région ombilicale; et pour l'ileon, celle dont la couleur est moins foncée, dans laquelle il y a moins de valvules conniventes, et qui est logée dans les régions iliaques et dans l'hypogastre: mais comme ces marques déterminent vaguement l'étendue du jéjunum et de l'iléon, Winslow a trouvé plus commode et plus sûr de diviser la longueur de ces deux intestins en cinq parties égales, et de prendre les deux premières pour le jéjunum, et les trois autres pour l'iléon. Ces deux intestins forment une grande courbure, dont la concavité tient au mésentère, et la convexité est libre et flottante. Outre cela, ils sont courbés et recourbés sur eux-mêmes en différens sens par beaucoup de contours, auxquels on a

donné le nom de circonvelutions.

Le jéjunum et l'iléon, ainsi repliés, forment un paquet considérable qui occupe la plus grande partie de l'abdomen. Ce paquet intestinal est situé au-dessous du mésocolon transverse et de l'arc du colon; au-dessus de la vessie et du rectum; devant le mésentère, le cœcum et les portions lombaires et iliaques du colon; derrière le grand épiploon. Les circonvolutions du jéjunum occupent principalement la region ombilicale: celles de l'iléon sont situées dans l'hypogastre, dans les régions iliaques et dans l'excavation du bassin.

Le jéjunum et l'iléon sout attachés et comme suspendus à un lien membraneux que l'on nomme le mésentère. Ce repli du péritoine est beaucoup plus large à sa partie moyenne qu'à ses extrémités. Sa figure est très-difficile à déterminer; on pourroit le comparer à une manchette dont le bord libre est toujours très long par rapport à celui qui est plisse et adhérent; ou mieux encore à un morcean de chamois de forme demi-circulaire, dont le grand bord, ou le bord convexe, aurait été tiraillé en sens contraire et fort alongé. On considère dans le mésentère, deux faces latérales et deux bords, l'un postérieur, et l'autre antérieur. Les faces latérales sont lisses et contiguës aux circonvolutions du jujénum et de l'iléon. Le bord postérieur tient à la paroi postérieure de l'abdomen, dans le trajet d'une ligne qui s'étend obliquement depuis la partie latérale gauche du corps de la seconde vertèbre des lombes, jusqu'à la fosse iliaque droite. Le bord antérieur a une longueur égale à celle du jéjunum et de l'iléon, qui y sont attachés. La longueur de ce bord dépend surtout d'un très-grand nombre de plis, ou d'inflexions ondoyantes, semblables à celles d'un morceau de chamois qu'on auroit fortement tiraillé en sens contraire, le long d'un de ces bords. Ces plis qui correspondent aux circonvolutions des intestins, n'occupent guères que le tiers antérieur de la largeur du mésentère.

Le mésentère est formé par l'adossement de , deux lames membraneuses qui proviennent du péritoine, et se comportent de la manière suivante : la portion de cette membrane qui a tapissé la partie postérieure et droite de la cavité du bas-ventre étant arrivée à l'endroit où s'attache le bord postérieur du mésentère, au lieu de se continuer à gauche, se réfléchit de derrière en devant; celle qui a tapissé la partie postérieure et gauche de cette cavité, 'au lieu de passer au-devant des vertèbres et de se continuer à droite, se réfléchit aussi de derrière en devant. Ces deux lames, adossées l'une à l'autre, parcourent toute la largeur du mésentère; et lorsqu'elles sont arrivées au jéjunum et à l'iléon, elles s'écartent et forment une espèce de tuyau cylindrique, dans lequel ces intestins sont reçus. Les deux lames du péritoine qui forment le mésentère sont unies par une couche de tissu cellulaire, dans les cellules duquel il s'amasse une quantité de graisse plus ou moins considérable, suivant l'embonpoint des sujets. Elles renferment dans leur intervalle les artères, les veines et les nerfs du jéjunum et de l'iléon, ainsique leurs vaisseaux lymphatiques on lactés, et les glandes dans

lesquelles ces vaisseaux pénètrent et se ra-

Le mésentère soutient le jéjunum et l'iléon, sans les gêner en rien dans leurs mouvemens, et les empêcher de flotter dans la cavité du bas-ventre; il leur fournit une enveloppe extérieure, et protège leurs vaisseaux et leurs nerfs.

On trouve quelquefois, quoique très-rarement, des prolongemens qui naissent de la surface du jéjunum ou de l'iléon, et que leur forme, semblable à celle d'un doigt de gant, n fait nommer appendices digitales. Leur structure est la même que celle des intestins. Il y n des sujets sur qui ces prolongemens sont fort nombreux. On en voit d'autres chez lesquels ils sont assez longs pour sortir par l'anneau inguinal, et former de véritables hernies.

Les parois des intestins grêles sont composées comme celles de l'estomac, de quatre tuniques, d'artères, de veines, de vaisseaux lympha-

tiques et de nerfs.

La première tunique ou la membraneuse est encore connue sous le nom de tunique commune, parce qu'elle est une expansion de la partie du péritoine qui forme le mésentère. Cette tunique ne couvre pas les intestins grêles dans toute leur circonférence. La première portion du duodénum n'est recouverte par le péritoine que dans les trois-quarts supérieurs de sa circonférence : la seconde portion n'a de tunique membraneuse que dans sa partie antérieure et inférieure; et la troisième portion, logée dans l'écartement des deux lames du mésocolon transverse, n'est recouverte par la lame inférieure de ce repli du péritoine, que dans sa partie

inférieure et antérieure. Le jéjunum et l'iléon sont recouverts par la tunique membraneuse dans toute leur circonférence, excepté en arrière, vers leur petite courbure, où les deux lames du mésentère commencent à s'écarter l'une de l'autre pour former une espèce de tuyau dans lequel ces intestins sont reçus. Lorsque le tube intestinal acquiert des dimensions beaucoup plus grandes qu'à l'ordinaire, il écarte les deux feuillets du mésentère, pour se loger dans leur intervalle; en sorte que sa tunique membraneuse n'est pas exposée à une distension trop considérable. La face externe de cette tunique est lisse et mouilée par la sérosité abdominale. Sa face interne est unie à la tunique musculeuse par une couche de tissu cellulaire, plus épaisse en général au duodénum qu'au jéjunum et à l'ileon. Cette couche celluleuse est assezépaisse et lâche du côté du mésentère; mais à mesure qu'elle s'avance vers le bord convexe des intestins, elle devient si mince et si serrée, que dans cet endroit la tunique membraneuse ne peut pas être séparée de la musculeuse. La tunique membraneuse des intestins grêles est excessivement mince, et sa texture est la même que celle du péritoine. Elle ne peut être altérée sans que les intestins perdent leur forme.

La tunique musculeuse est plus épaisse dans le duodénum que dans les autres intestins grêles. Sa face externe est unie à la tunique membraneuse. L'interne adhère à la tunique nerveuse. Elle est composée de deux plans de fibres, l'un externe et l'autre interne. Le plan externe est très-mince, et ses fibres sont longitudinales. Elles sont répandues sur toute la sur-

face des intestins, mais leur nombre est plus considérable sur la grande courbure du tube intestinal que sur la petite. Leur longueur n'est pas à beaucoup près égale à celle des intestins. Elles sont interrompues d'espace en espace, et comme formées de fibres courtes, dont les extrémités se logent dans les intervalles de celles qui sont voisines, ou entre celles qui sont circulaires. Le plan interne, plus épais que l'externe, lui est uni d'une manière assez forte. Ses fibres sont circulaires, et forment plusieurs couches. Elles ne décrivent pas des cercles entiers; mais elles sont interrompues comme les longitudinales, et paroissent des segmens de cercles, ou des parties d'anneaux qui embrassent le conduit intestinal, et dont les extrémités se logent dans les intervalles de celles qui sont voisines.

La tunique nerveuse est située entre la musculeuse et la veloutée. Elle ressemble à celle de l'œsophage et de l'estomac; mais elle est plus mince. Son épaisseur est assez considérable dans le duodénum; elle devient plus mince dans le jejunum, et plus mince encore dans l'iléon, vers la fin duquel elle est d'une grande ténuité. Cette tunique dans laquelle on voit un grand nombre de fibres blanchâtres qui s'entrecroisent, n'est autre chose qu'une couche de tissu cellulaire, dont les lames se rapprochent et se condensent, à mesure qu'elles s'avancent vers la tunique veloutée. La texture celluleuse de cette tunique se démontre aisément par un procédé bien simple : il consiste à souffler une portion d'intestin, après l'avoir renversée comme un doigt de gant, et l'avoir liée à une de ses extrémités. Alors on voit bientôt la tunique nerveuse se soulever, devenir emphysémateuse, et se convertir en une substance lâche, spongieuse et véritablement cellulaire. En même semps les rugosités et les valvules de l'intestin s'effacent et disparoissent entièrement. Le tissu ferme et compact de la tunique nerveuse soutient les autres parties des parois intestinales. Si on la déchire dans quelque endroit d'une portion d'intestin distendue par de l'air, la tunique musculeuse en dehors, et la veloutée en dedans font saillie, et forment tune espèce de hernie dans l'endroit où la tunique nerveuse étant déchirée, ne les soutient

plus.

La tunique interne ou veloutée est la continuation de celle qui tapisse l'estomac, et par conséquent de l'épiderme dont elle partage toutes les propriétés. La face externe de cette tunique est unie à la tunique nerveuse. Sa face interne, libre dans le tube intestinal, paroît comme une substance fongueuse et grenue, composée d'un amas prodigieux de petits flo-cons mous, pulpeux, qui déterminent le velouté propre à cette membrane. Ces flocons plus nombreux et plus apparens qu'à l'estomac, sont formés eux-mêmes de la réunion d'une infinité de petites villosités déliées; minces, flexibles, flottantes dans la cavité des intestins, et qui expriment en quelque sorte le tissu du velours. Suivant Lieberkhun, qui a fait de très-belles observations microscopiques touchant la structure des villosités intestinales, elles sont composées de flocons membraneux, qui présentent chacun à leur extrémité une espèce d'ampoule ovalaire, logée dans un tissu cellulaire, et percée d'un petit trou au-

quel aboutit l'orifice d'un vaisseau lacté. Cette ampoule ovalaire est aussi la cavité commune où les extrémités artérielles et veineuses sont ouvertes : une liqueur injectée par l'artère mésentérique, pénètre jusqu'aux villosités par lesquelles on la voit couler dans la cavité des intestins. Elle pénètre de même les villosités, lorsqu'on injecte la veine mésaraique. Les villosités de la tunique interne des intestins renferment donc dans leur tissu la terminaison des dernières extrémités de l'artère mésentérique, l'origine des premiers rameaux de la veine mésaraique et celle des vaisseaux lactés. Elles renferment aussi des filets nerveux qui, en s'épatiouissant, produisent vraisemblablement des espèces de papilles analogues à celles

de la peau.

Les intervalles qui séparent les villosités de la tunique interne des intestins, sont garnis d'un grand nombre de follicules, dans lesquels beaucoup de vaisseaux vont s'ouvrir. Ces follicules préparent et fournissent le mucus qui lubréfie constamment la surface interne du ube intestinal. Outre les follicules muqueux dont je viens de parler, on trouve dans presque toute l'étendue du tube intestinal, entre la tunique veloutée et la nerveuse, de petites glandes rondes ou ovales, qui font légèrement saillie dans la cavité des intestins. Elles sont percées à leur milieu d'une ouverture par laquelle l'humeur muqueuse qu'elles préparent, est versée dans cette cavité. Parmi ces glandes, les unes, appelées glandes de Brunner, sont isolées, et occupent le duodénum; les autres, connues sous le nom de glandes de Peyer, appartiennent au jéjunum et à l'iléon; mais

elles sont beaucoup moins nombreuses dans le premier que dans le dernier de ces intestins, dont la dernière extrémité en contient une grande quantité. Elles sont réunies en manière de grappes oblongues, et n'occupent aucun lieu déterminé de la circonférence du tube intestinal; cependant on les trouve plutôt vers son bord convexe et dans l'intervalle des valvules conniventes, que par-tout ailleurs.

La tunique interne et la tunique nerveuse des intestins grêles, plus étenducs que les deux autres, se replient sur elles-mêmes, et forment au-dedans du conduit intestinal une grande quantité de duplicatures qu'on appelle valvules conniventes. Ces valvules commencent au duodénum, à un pouce environ du pylore. Peu nombreuses dans cet intestin, elles deviennent très-multipliées dans le jéjunum jusqu'à sa partie moyenne; ensuite leur nombre diminue par dégrés vers la fin de cet intestin, et elles disparoissent presque entièrement au commencement de l'iléon, dans la dernière extrémité duquel il ne s'en rencontre aucune; on n'y voit que des rides longitudinales. Les valvules conniventes s'élèvent transversalement de la surface interne des intestins, et s'avancent plus ou moins directement dans leur cavité, en manière de portions de bandes circulaires, dont un bord est attaché à l'intestin, et l'autre est libre, flottant, légèrement plissé et ondoyant. La longueur des valvules conniventes n'est pas la même dans toutes. On en voit de longues et de courtes; mais quelle que soit leur longueur, elles ne forment jamias des cercles entiers : elles représentent

des arcs de cercle qui embrassent la moitié, les deux tiers ou les trois-quarts de la circonférence des intestins, et dont les extrémités qui se terminent en pointe, s'avancent les unes au - delà des autres. Souvent les plus longues, jointes obliquement par leurs extrémités, forment un cercle entier, et les plus courtes sont logées dans leurs intervalles. Quelquefois les valvules courtes vont obliquement d'une longue à l'autre, comme par une espèce de communication, mais sans les croiser. La largeur des valvules conniventes ne varie pas moins que leur longueur. En général, elles sont plus larges dans le jéjunum que dans le duodénum, et sur-tout que dans l'iléon. On en voit quelquefois qui ont jusqu'à trois lignes de largeur. Toutes sont plus larges à leur milieu qu'à leur extrémité. Leur largeur est moins considérable dans les jeunes gens que dans les sujets avancés en âge. Les valvules conniventes ont le double usage de modérer le mouvement progressif des substances alimentaires, afin qu'elles restent plus long-temps exposées à l'action des forces digestives, et de favoriser l'absorption du chyle, en multipliant les surfaces d'où naissent les radicules des vaisseaux lactés; aussi leur nombre, comme nous l'avons dit plus haut, est - il plus considérable dans les intestins qui, comme le jéjunum, contiennent déja beaucoup de chyle tout préparé.

Les artères du duodénum naissent de la mésentérique supérieure, de la gastro-épiploique droite, de la pylorique et de la splénique. Celles du jéjunum et de l'iléon viennent toutes de la mésentérique supérieure. Cette artère,

logée entre les deux lames du mésentère; se divise en branches et en rameaux, qui par leurs anastomoses forment les mailles, les lozanges et les arcades dont nous avons parlé dans l'Angiologie. Les dernières de ces arcades, c'est-à-dire celles qui sont les plus proches du tube intestinal, produisent deux petits plans de rameaux qui marchent en ligne droite vers les intestins, en s'écartant sensiblement l'un de l'autre. Lorsque ces rameaux sont arrives au bord concave des intestins, ils se glissent dans la conche celluleuse qui unit la tunique membraneuse à la musculeuse. Elles y donnent des ramifications qui représentent de petits arbrisseaux, et qui par leurs fréquentes anastamoses forment dans cette conche celluleuse un réseau très - fin qui se distribue à la tunique membraneuse et à la musculeuse. Ensuite ces rameaux passent entre les fibres de cette dernière tunique, et vont gagner la couche celluleuse qui l'unit à la nerveuse. Ils s'avancent sur la convexité du conduit intestinal, où ceux d'un côté s'anastomosent avec ceux du côté opposé, en formant des espèces d'anneaux qui embrassent ce conduit. Les divisions et les subdivisions de ces rameaux forment dans la seconde couche celluleuse un très - beau réseau, qui est composé d'une grand nombre d'arbuscules entrelacés ensemble. Ce second réseau, beaucoup plus serré et plus considérable que le premier, fournit à la tunique veloutée une quantité prodigieuse de ramifications, dont les dernières extrémités s'ouvrent dans les ampoules des papilles. On remarque qu'en général les rameaux des artères intestinales ont coutume de répondre aux valvules conniventes, et de s'enfoncer dans leur épaisseur.

Les veines des intestins grêles accompagnent les artères, et se distribuent de la même manière. Elles vont toutes s'ouvrir immédiatement

ou médiatement dans la veine porte.

Les vaisseaux lymphatiques des intestins sont connus plus particulièrement sous le nom de vaisseaux lactés. Ces vaisseaux, plus nombreux au jéjunum et au duodénum qu'à l'iléon, traversent les glandes du mésentère, et se rendent ensuite au réservoir du chyle, ou dans quelqu'une des grosses branches qui se réunissent

pour former ce réservoir.

Les nerfs des intestins grêles viennent des grands sympathiques; ils forment autour de l'artère mésentérique supérieure un entrelacement qui est connu sous le nom de plexus mésentérique. Les branches de ce plexus s'écartent en descendant dans le mésentère; mais à mesure qu'elles approchent du conduit intestinal, elles deviennent si fines et si déliées, qu'il est presque impossible de les suivre jusqu'à ce conduit. Cependant la sensibilité exquise dont les intestins sont donés, ne permet pas de douter qu'ils ne reçoivent un grand nombre de filets nerveux, et que ces filets ne s'étendent jusqu'à la tunique interne, qui est de toutes les tuniques intestinales celle qui a le plus de sensibilité.

#### Du Cœcum.

Le cœcum, ainsi nommé à cause du cul-desac que forme sa partie inférieure, est le premier des gros intestins. Il est situé dans la fosse iliaque droite qu'il remplit presque en entier, au-dessous de la portion ascendante du colon avec lequel il se continue, sans qu'on puisse assigner de limites entre l'un et l'autre, devant le muscle iliaque, derrière les circonvolutions de l'iléon, entre la fin de cet intestin et la crête de l'os des îles.

Telle est la situation presque constante du cœcum. Cependant Haller l'a trouvé placé en entier dans le bassin; et l'on sait qu'il a été plusieurs fois entraîné dans des hernies. On a encore observé quelques autres variétés dans la situation de cet intestin; mais elles sont si rares et si peu importantes à connoître, que nous ne nous y arrêterons pas.

En général, le cœcum est fixé assez étroitement dans la place qu'il occupe, parce que le péritoine qui ne l'enveloppe pas en entier, après l'avoir recouvert en devant, sur les côtés et en bas, se réfléchit sur les parois abdominales et sur les organes voisins, sans lui former de re-

pli particulier bien marqué.

La grosseur du cœcum, toujours considérable et bien supérieure à celle des intestins grèles, surpasse encore ordinairement celle du colon et du rectum. Sa longueur est de trois ou quatre travers de doigt environ. Du reste, ses dimensions sont très-sujettes à varier, suivant qu'il est vide ou distendu par les gaz et les matières fécales. La forme du cœcum est assez irrégulière et difficile à exprimer; il est àpeu près triangulaire et inégalement bosselé. Nous examinerons d'abord sa surface extérieure, puis sa surface intérieure et son organisation.

La surface extérieure présente un grand

nombre de bosselures volumineuses et irrégulières, interrompues en trois endroits par autant de gouttières longitudinales, qui répondent à trois bandelettes charnnes, dont nous parlerons plus bas. Ces gouttières sont disposées de manière que l'une est antérieure, l'autre droite et postérieure, et la troisième gauche et postérieure aussi. Elles commencent à l'appendice vermiforme, et se continuent sur le colon. L'antérieure et la droite, plus larges et plus longues, passent sur le sommet arrondi du cœcum; la gauche, plus étroite et beaucoup moins marquée, passe derrière l'insertion de l'iléon. Ces trois gouttières sont séparées par trois protubérances longitudinales, arrondies. qu'elles font faire au cœcum, et qui lui donnent la forme triangulaire que nous lui avons assignée. Chacune de ces protubérances est divisée en plusieurs tubercules, par des lignes enfoncées, transversales. On ne voit point de. semblables saillies chez le fœtus, parce que les bandelettes qui les déterminent, ne sont point encore développées, au moins d'une manière évidente. La surface que nous décrivons est, du reste, libre et lisse en devant et sur les côtés où elle répond aux parois de l'abdomen et aux intestins grêles. En arrière, elle adhère aux muscles iliaque et psoas par un tissu cellulaire assez lâche, et quelquefois par un repli du péritoine analogue an mésentère, et qui perinet à cet intestin de se porter dans des régions différentes de celle qu'il a coutume d'occuper. La partie libre de cette surface présente, dans divers endroits, de petits prolongemens membraneux remplis de graisse, et qu'on appelle appendices épiploïques. Ces prolongemens, dont le nombre et le volume n'ont rien de constant, sont moins multipliés que sur le colon. On ne les trouve point chez le

La partie gauche, supérieure et un peu antérieure du cœcum, reçoit l'extrémité inférieure de l'iléon qui monte obliquement de gauche à droite, et s'y insère en formant un angle aigu en bas, et obtus ou presque droit en haut. On remarque dans cet endroit un enfoncement circulaire dont la moitié inférieure est plus profonde et plus marquée que la supérieure, et dans les parois du cœcum, une épaisseur flus grande qu'ailleurs, et due à la valvule qui répond intérieurement à cette partie. En bas, la surface externe du cœcum est arrondie, bosselée, et répond au cul-de-sac que forme cet intestin, et d'où naît, à gauche et un peu antérieurement, le prolongement qu'on nomme appendice vermiforme ou cœcale.

Cette appendice est cylindrique, à-peu-près de la grosseur d'un tuyau de plume à écrire, d'une longueur variable, mais qui n'a guères au - delà de cinq ou six travers de doigt. Elle est repliée sur elle-même et fixée contre la partie gauche du cœcum, par un prolongement du péritoine, qui lui forme un petit mésentère particulier. Le plus ordinairement elle est flexueuse dans toute son étendue; mais il n'est pas rare de la trouver droite et pendante dans le bassin. Sa surface est lisse, polie, blanchâtre et parsemée de petits vaisseaux sanguins. En haut, elle se termine au cœcum; en bas, elle est arrondie et libre. L'appendice vermiforme est creuse dans toute sa longueur; mais sa cavité n'a guères que deux lignes de diamètre, tandis que ses parois ont une épaisseur égale à celle des parois des intestins. Cette cavité, terminée en bas par un cul-de-sac, et ouverte en haut dans le cœcum, est habituellement remplie d'une matière muqueuse qu'elle verse dans l'intestin. On y a trouvé quelquefois des corps étrangers, tels que des noyaux de cerises, des grains de plomb, etc. Sa consistance est tres-ferme. Son organisation est la même que celle des intestins, avec cette différence que sa tunique musculeuse est fort épaisse, et composée presqu'en entier de fibres longitudinales, qui semblent donner naissance aux trois bandelettes charnues dont il a été parlé plus haut. Elle a, du reste, une tunique extérieure qui lui est sournie par le péritoine, et à l'intérieur une membrane muqueuse qui se continue avec celle du cœcum.

Dans le fœtus, l'appendice vermiforme est très-développée, sur-tout en comparaison du cœcum. Quelquetois elle égale alors la moitié de la grosseur de l'iléon. Souvent elle est plus droite que chez l'adulte. Haller l'a vue sur un enfant de quelques semaines, repliée en haut et couchée le long du sillon horizontal du foie, dans une direction parallèle à la vésicule du fiel. Il n'est pas rare de trouver dans le fœtus cette appendice pleine de méconium.

Quels sont les usages de l'appendice vermiforme qui semble former un petit intestin accessoire? Nous l'ignorons entièrement. Nous savons seulement, 1.º qu'elle secrète habituellement une grande quantité de mueus qui est versé dans le cœcum. 2.º Qu'elle a été extirpée plusieurs fois sur des animaux sans qu'il en soit résulté aucun inconvénient. 3.º Que Haller a

trouvé deux fois sa cavité oblitérée. 4.º Que d'autres auteurs disent avoir observé des cas où cette appendice manquoit entièrement, et où l'on ne voyoit à sa place qu'un très-petit tubercule. Du reste, sert-elle, comme quelques-uns l'ont prétendu, à retenir pendant quelque temps les matières fécales déposées dans le cœcum? ou bien fournit-elle un ferment propre à donner à ces matières la forme, la consistance et l'odeur qu'elles ont? Rien ne le prouve.

La surface interne du cœcum est veloutée et enduite de mucus, comme celle de tout le conduit intestinal; seulement les villosités y sont plus courtes, et les follicules muqueux, contenus dans l'épaisseur de sa tunique interne, sont plus nombreux. Elle présente les objets suivans: 1.º Trois saillies longitudinales répondant aux trois gouttières qui séparent à l'extérieur les trois protubérances dont nous avons. parlé.

2.º Des enfoncemens assez profonds qui répondent aux bosselures de l'extérieur, et qui sont séparés les uns des autres par des replis dont la direction est transversale. Ces replis diffèrent des valvules conniventes, en ce qu'ils sont formés par toutes les tuniques de l'intestin, et que la dilatation du cœcum les augmente au

lieu de les faire disparoître.

3.º Un peu au-dessus du cul-de-sac que cet intestin forme inférieurement et du côté gauche, on aperçoit l'orifice de l'appendice vermiforme. Il est toujours libre et sans valvule; cependant quelques auteurs prétendent y en avoir trouvé. Son diamètre est un peu plus grand que celui du reste de l'appendice.

4.º Dans l'endroit où le cœcum reçoit l'iléon

et se continue en haut avec le colon, on aperçoit une valvule très-importante, nommée valvule iléo-cœcale, ou iléo-colique, parce qu'elle est formée par la fin de l'iléon, et qu'elle est commune au cœcum et au colon. On l'appelle aussi valvule de Bauhin, parce que cet Anatomiste est un des premiers qui l'ait décrite avec assez d'exactitude. Elle se présente dans un intestin frais, sous la forme d'une éminence molle, elliptique et fendue dans son milieu. Les deux lèvres qui résultent de cette sonte se réunissent à ses extrémités, lesquelles aboutissent de chaque côté à une ride fort élevée, qui s'efface insensiblement, et qui se termine en pointe du côté du cœcum opposé à la valvule. Ces rides ne s'effacent que très-difficilement lorsqu'on étend les parois du cœcum. Elles renferment intérieurement des fibres blanchâtres, comme tendineuses, étendues suivant leur longueur. A l'endroit où elles communiquent avec la valvule, chacune d'elles se bifurque, et semble se continuer dans l'épaisseur de ses lèvres. Ces rides ont été appelées par Morgagni, qui les a aperçues le premier, les freins de la valvule de Bauhin.

On peut employer plusieurs procédés pour démontrer la valvule du cœcum. Quelquesuns séparent cet intestin d'avec l'extrémité de l'iléon et le commencement du colon, y font une section qui les comprend tous les trois, et les font flotter dans de l'eau bien claire. D'autres fendent le cœcum du côté opposé à la valvule, et le plongent aussi dans l'eau. Mais pour bien voir cette valvule, il faut enlever une portion du tube intestinal qui comprenne le cœcum, le commencement du colon et la fin de

l'iléon, lier le colon, et distendre toute la partie en y poussant de l'air par l'iléon; puis faire sécher à demi l'intestin ainsi distendu On ouvre alors le cœcum du côté opposé à l'embouchure de l'iléon, et l'on aperçoit à l'endroit de cette embouchure, dans l'intérieur du cœcum, un large repli semi-lunaire, dirigé transversalement, répondant par sa face supérieure au colon, par l'inférieure au cœcum, par son bord adhérent et convexe, à l'embouchure de l'iléon et aux parois du cœcum où il est fixé, tandis que son bord concave est libre et flottant dans cet intestin. Une fente longitudinale et qui conduit dans l'iléon, divise ce bord concave et libre en deux lèvres, dont les extrémités se réunissent de chaque côté et se continuent avec la ride élevée dont nous avons parlé plus haut. Ces deux lèvres, dont l'inferieure est plus large que la supérieure, circonscrivent l'ouverture de l'iléon, et se correspondent mutuellement par une de leurs faces, tandis que par l'autre face elles répondent, la supérieure au colon, et l'inférieure au cœcum; en sorte que de ces deux lèvres, la supérieure peut être nommée iléo colique, et l'inférieure iléocœcale.

La composition de la valvule du cœcum, n'est pas, à beaucoup près, aussi simple que celle des valvules qu'on trouve dans les intestins grêles. Elle est formée par les tuniques nerveuse et muqueuse de l'iléon, qui s'enfoncent dans la cavité commune du cœcum et du colon, et qui, a près s'être repliées sur ellesmêmes, se continuent avec les tuniques muqueuse et nerveuse de ces derniers intestins.

Entre ces tuniques adossées et confondues, il y a des fibres musculaires qui appartiennent principalement à l'iléon. Ces fibres sont plus nombreuses et plus apparentes dans la lèvre inférieure de la valvule, que dans la supérieure où l'on a souvent de la peine à les apercevoir. Elles appartiennent au plan interne ou circulaire de la tunique charnue de l'iléon, du cœcum et du colon. Les fibres longitudinales de l'iléon et sa tunique membraneuse n'entrent pour rien dans la composition de la valvule. Les premières paroissent se confondre avec les fibres circulaires voisines du cœcum et du colon. La seconde se continue sur le cœcuin et sur le colon, sans s'enfoncer dans aucun pli à l'endroit où l'iléon s'ouvre dans la cavité commune à ces deux intestins.

La structure de la valvule de Bauhin se démontre aisément par le procédé suivant : après avoir soufflé la fin de l'iléon, le cœcum et une partie du colon, on enlève avec le scalpel la membrane qui revêt extérieurement ces intestins, et on détruit le tissu cellulaire qui unit le premier aux deux derniers. Alors, on aperçoit que cette valvule est sormée par le cœcum, le colon et l'iléon, et que la tunique villeuse, la nerveuse et une partie de la tunique musculeuse des deux premiers, repliées en dedans, contiennent, comme dans une gaîne, une partie de la tunique musculcuse, la nerveuse et la veloutée du troisième; pendant que la tunique membraneuse, qui n'entre pour rien dans la structure de la valvule. s'étend de l'iléon sur le cœcum et le colon, et unit ces trois intestins ensemble. On peut

encore par ce moyen, tirer l'iléon de dedans le cœcum, détruire la valvule qui se trouve à l'endroit de leur union, et ramener les choses à un état tel, que l'iléon s'ouvre dans le cœcum par une large ouverture, et à angle droit.

L'usage de la valvule du cœcum est évidemment d'empêcher que les matières contenues dans les gros intestins ne retournent dans l'iléon. En effet, soit que ces matières passent du cœcum dans le colon, suivant leur cours ordinaire, soit qu'elles retournent extraordinairement du colon dans le cœcum, elles tendent toujours nécessairement à pousser devant elles l'une ou l'autre lèvre de la valvule et à l'appliquer contre la lèvre opposée; ainsi elles se ferment à elles-mêmes toute voie de retour dans l'iléon. Cette valvule s'acquitte d'autant mieux de ses fonctions, que le cœcum est plus distendu; parce qu'alors les deux commissures de ses lèvres s éloignent l'une de l'autre, pendant que les bords de ces mêmes lèvres se rapprochent. Cependant elle ne peut pas empêcher que dans l'état contre-nature, les matières contenues dans les gros intestins, ne repassent quelquefois dans l'iléon, et ne remontent même le long des intestins grêles jusques dans l'estomac, d'où elles sont rejetées par le vomissement.

La structure du cœcum étant, à peu de chose près, la même que celle du colon, nous en traiterons dans un seul article, après avoir décrit ce dernier intestin.

#### . Du Colon.

Le colon est le second des gros intestins. Il tire son nom des cellulosités qui s'y remarquent et qui le rendent propre à retarder le cours des matières qui le parcourent. Sa longueur est beaucoup plus considérable que celle des deux autres gros intestins. Il commence à la valvule de Bauhin, où finit le cœcum dont il est la continuation. Delà il monte un peu en arrière dans la région lombaire droite, devant le rein du même côté, jusqu'au foie et à la vésicule du fiel. Puis, changeant de direction, il se porte transversalement à gauche, le long de la grande courbure de l'estomac, dans la ligne qui sépare la région épigastrique de la région ombilicale, en décrivant un arc dont la convexité est en devant. Arrivé au-dessous de l'hypocondre gauche, à l'extrémité inférieure de la rate, il descend dans la région lombaire gauche, devant le rein du même côté, jusqu'au bas de la fosse iliaque correspondante; puis il remonte jusqu'au corps de la quatrième vertèbre des lombes, et redescend enfin pour se continuer avec le rectum, en se plongeant dans le petit bassin. Ainsi le colon mesure presque toute la circonférence de l'abdomen en décrivant une espèce de cercle qui contient les circonvolutions du jéjunum et de l'iléon.

D'après ce simple énoncé, on voit que le colon se partage naturellement en quatre portions, dont les noms ont été déterminés d'après leur situation, leur direction et leur forme.

1.º La portion lombaire droite, ou ascendante

du colon, ou bien le colon lombaire droit.

2.º Le colon transverse, ou l'arc du colon.

3.º Le colon lombaire gauche, la portion descendante, ou lombaire gauche du colon.

4.º Le colon iliaque ou l'S du colon, à raison de ses deux courbures opposées. Nous allons décrire successivement chacune de ces portions, dans l'ordre suivant lequel nous venons de les nommer.

La portion ascendante est située dans la région lombaire droite, au-dessus du cœcum. an-dessous de la vésicule du fiel. En devant, elle est recouverte par le péritoine, et répond aux intestins grêles. En arrière, elle est dépourvue de péritoine, et unie au muscle carré des lombes et au rein droit par une grande quantité de tissu cellulaire. En dedans, elle tient au feuillet droit du mésentère et à la lame inférieure du mésocolon transverse. La grosseur de cette portion est médiocre et moindre que celle de la portion transversale. Elle est libre dans ses deux tiers antérieurs qui sont tapissés par le péritoine; mais en arrière, elle est unie ordinairement au muscle carré des lombes et au rein droit par une assez grande quantité de tissu cellulaire, en sorte que sa position est à-peu-près aussi fixe que celle du duodénum. Cependant on observe quelquefois qu'elle a de la mobilité et qu'elle n'est retenue que par une espèce de repli membraneux qui règne tout le long de sa partie postérieure, et auquel on donne le nom de mésocolon lombaire droit, ou de ligament droit du colon. Ce repli se continue en haut avec le mésocolon transverse; en bas, il se termine derrière le cœcum.

La portion transversale du colon, ou l'arc de cet intestin occupe la partie inférieure et antérieure de la région épigastrique. Elle est située au-dessous de l'estomac, au-dessus des intestins grêles, derrière le grand épiploon, devant le mésocolon transverse. C'est la plus longue et la plus grosse des quatre portions du colon. On peut y considérer deux faces, une supérieure et l'autre inférieure; deux bords, un antérieur

et un postérieur.

La face supérieure libre et lisse correspond à droite au foie, à gauche à la rate, et dans le milieu à l'estomac qui s'avance plus ou moins sur elle, suivant que ce viscère est plus ou moins dilaté. La face inférieure, également libre et lisse, répond aux intestins grêles. Le bord antérieur est appliqué contre la paroi antérieure de l'abdomen et donne attache au grand épiploon. Le bord postérieur concave tient au mésocolon transverse. On a donné ce nom à un grand repli du péritoine qui soutient la portion transversale du colon, et qui s'étendant depuis cette portion jusqu'à la paroi postérieure de l'abdomen, forme une espèce de cloison mobile entre la région épigastrique et la région ombilicale. Sa dimension transversale qui est la plus grande, est mesurée parla longueur de l'arc du colon. Sa largeur est plus grande au milieu que sur les côtés où l'intestin se rapproche davantage de la paroi postérieure de l'abdomen. La forme du mésocolon transverse est à-peu-près demi-circulaire. On y considère une face supérieure, une face inférieure, un bord antérieur et un bord postérieur. La face supérieure correspond au foie, à l'estomac et à la rate. La face inférieure cor-

respond aux intestins jéjunum et iléon. Le bord antérieur, convexe, s'attache au bord postérieur ou concave de l'arc du colon. Le bord postérieur est attaché à la paroi postérieure de l'abdomen. Il comprend dans l'écartement de ses deux lames, la portion transversale du duodénum et la plus grande partie du pancréas. Le mésocolon transverse est formé par l'adossement de deux lames membraneuses qui viennent du péritoine. La portion de cette membrane qui tapisse la paroi postérieure et supérieure du bas-ventre, au lieu de descendre le long de sa partie moyenne, se réfléchit de derrière en devant; et celle qui tapisse la partie postérieure et inférieure de cette cavité, au lieu de monter le long de la supérieure, se réfléchit de même. Entre ces deux lames qui sont unies ensemble par une couche de tissu cellulaire, on trouve les vaisseaux sanguins et les nerfs qui vont à l'arc du colon, et un assez grand nombre de glandes lymphatiques et de vaisseaux lactés. Les deux lames dont le mésocolon transverse est composé, ne sont pas seulement écartées en arrière pour contenir la portion transversale du duodénum et la plus grande partie du pancréas, elles le sont aussi en devant pour loger le colon. Le mésocolon transverse n'est pas seulement destiné à soutenir la portion transversale du colon, et à transmettre à cet intestin les vaisseaux et les nerfs qui lui sont destinés, il fait encore l'office de cloison entre la région épigastrique et l'ombilicale, et soutient l'estomac, le foie et la rate qui sont logés dans la première, comme il est lui-même soutenu par la masse des intestins jéjunum et iléon. C'est à l'étendue de ce repli

que l'arc du colon doit la mobilité dont il

jouit.

La portion lombaire gauche, ou la portion descendante du colon est située dans la région lombaire gauche, au-dessus de la portion iliaque, au-dessous de la rate, derrière l'intestin jéjunum, devant le rein gauche et le muscle carré des lombes. Elle présente les mêmes caractères de volume et de fixité que la portion lombaire droite. Libre et lisse dans ses deux tiers antérieurs, elle est unie en arrière au rein et au muscle carré des lombes, par du tissu cellulaire et par le mésocolon gauche, lorsqu'il existe. Ce repli ressemble entièrement au mésocolon droit.

La portion iliaque du colon est située dans la fosse iliaque gauche, au-dessus du rectum. Elle commence à la partie inférieure de la région lombaire gauche, et se termine au détroit supérieur du bassin, vers l'union du sacrum, avec la dernière vertèbre des lombes. Elle est d'une grosseur médiocre, mobile en raison de la laxité du lien qui l'assujettit, et contournée en manière d'S. Ses parties antérieure et latérales sont lisses, libres, et répondent aux parois abdominales et à l'iléon. Sa partie postérieure donne attache au mésocolon iliaque, et répond aux muscles iliaque et psoas.

Le mésocolon iliaque est un repli membraneux qui s'étend de la paroi postérieure de l'abdomen à la portion iliaque du colon. L'étendue de ce repli varie beaucoup; quelquefois elle est assez grande pour permettre à cette portion d'intestin de monter au-dessus de l'ombilic, et de se replier plusieurs fois sur elle-

4.

même. Sa figure est difficile à déterminer : il est plus large à sa partie moyenne qu'à ses extrémités. Ses deux faces sont lisses et libres. Son bord postérieur est attaché à la paroi postérieure de l'abdomen. Son bord antérieur adhère à l'intestin. En haut, ce repli se continue avec le mésocolon gauche, et quand celui-ci n'existe pas, il se termine en pointe derrière la portion descendante du colon. En bas, il se continue avec le mésorectum. Le mésocolon iliaque est formé par l'adossement de deux lames du péritoine, unies ensemble par une couche du tissu cellulaire, et qui renferment entr'elles les vaisseaux et les nerfs de l'S du colon, quelques glandes lymphatiques et des vaisseaux lactés. Ses usages sont d'assujettir cette portion du colon sans la gêner dans ses mouvemens; et de protéger les vaisseaux et les nerfs qui s'y portent.

Le colon présente dans sa conformation externe des caractères communs à toutes ses portions. Par-tout il offre, comme le cœcum, des bosselures interrompues par trois dépressions ou gouttières longitudinales, qui répondent à trois bandelettes charnues dont nous parlerons plus bas. Ces bosselures, en général, moins marquées que sur le cœcum, sont à peine sensibles dans la portion iliaque, et disparoissent entièrement vers la fin de cette portion. Dans le fœtus, ces bosselures n'existent pas, et le colon est cylindrique et assez semblable à un intestin grêle; mais il est un peu plus charnu, et l'on y aperçoit quelques vestiges des bandelettes, dont nous parlerons plus bas.

On trouve aussi dans toute l'étendue du co-

lon un grand nombre de ces appendices graisseuses dont nous avons parlé en décrivant le
cœcum. Ce sont de petits prolongemens particuliers de la membrane externe de l'intestin,
dans lesquels est contenue une plus ou moins
grande quantité de graisse jaunâtre et presque
fluide. Ces appendices sont très-multipliées
sur les portions lombaires, au point que souvent l'intestin en paroît entièrement recouvert.
Elles sont moins nombreuses sur la portion
transversale, et paroissent souvent sous la
forme de petits globules aplatis et isolés. Enfin,
elles sont très-petites et très-rares sur l'S du
colon.

La structure des gros intestins est au fond la même que celle des intestins grêles; mêmes tuniques, mêmes espèces de vaisseaux et de nerfs. Mais dans les gros intestins, sur-tout dans le cœcum et le colon dont nous parlons maintenant, la disposition différente de ces parties constitutives, produit des particularités

qu'il est essentiel de connoître.

1.º Le péritoine ne se comporte pas de la même manière dans toute l'étendue de ces deux intestins. Nous avons vu qu'au cœcum il ne forme point de repli postérieur bien marqué; qu'ordinairement ce repli est encore moins marqué aux portions lombaires droite et gauche du colon, en sorte que ces intestins ne sont recouverts par cette membrane, que dans les deux tiers antérieurs environ de leur étendue; nous avons remarqué, au contraire, que l'arc du colon est entièrement recouvert par le péritoine, excepté en arrière à l'endroit où les deux lames du mésocolon transverse s'écartent l'une de l'autre pour embrasser l'intestin,

et en avant à l'endroit où le feuillet postérieur du grand épiploon est attaché. Enfin, nous avons observé que le péritoine enveloppe aussi entièrement l'S du colon, excepté en arrière à l'endroit où s'attache le mesocolon iliaque.

· 2.º La tunique musculeuse mérite sur-tout de fixer l'attention, parce que c'est elle qui détermine la forme générale des gros intestins. Cette tunique est composée de fibres longitudinales et de fibres circulaires. Celles-ci sont disposées absolument comme dans les autres

parties du canal intestinal.

Mais les fibres longitudinales diffèrent par leur disposition et leur longueur, des fibres longitudinales des intestins grêles. Elles sont réunies en trois bandelettes distinctes qu'on nomme communément les ligamens du colon. Ces trois bandelettes, dont deux sont antérieures et une postérieure, commencent, comme nous l'avons déja dit, à l'appendice vermiforme du cœcum. Elles sont beaucoup moins longues que l'intestin. Delà il suit nécessairement que le cœcum et le colon n'ont jamais toute la longueur qu'ils pourroient avoir, et que les bandelettes que forment leurs fibres longitudinales étant dans un état habituel de tension, les raccourcissent et les froncent, de manière à leur donner une forme presque triangulaire, et à produire les bosselures qu'ils offrent à l'extérieur, et les cellulosités qu'on remarque à l'intérieur. Il est facile de se convaincre de cette vérité par l'expérience suivante. Distendez le cœcum et le colon en y soufflant de l'air; ensuite coupez en travers dans plusieurs endroits les trois bandelettes musculaires. Aussitôt yous verrez l'intestin sortir de l'espèce de constriction dans laquelle le tenoient ces bandelettes, s'alonger manifestement, prendre une forme ronde et une grosseur plus considérable, et les bosselures, ainsi que les cellulosites qui leur correspondent, disparoître entièrement. Cette expérience est encore plus frappante sur le cœcum que sur le colon, parce que dans le premier, la longueur des bandelettes est plus disproportionnee à la longueur de l'intestin, que dans le second.

3.º Les tuniques nerveuse et veloutée n'ont rien de particulier; seulement on remarque que la dernière est moins fongueuse, et que ses villosités sont moins marquées qu'aux intestins grêles, et qu'elle contient un grand nombre de glandes solitaires et de forme ronde, percées à leur sommet d'une ouverture qui verse dans

l'intestin le mucus qu'elles secrètent.

Les vaisseaux sanguins du cœcum et du colon sont fournis par les artères et les veines mésentériques supérieures et inférieures. Les artères que reçoivent le cœcum et les deux premières portions du colon, viennent de la mésentérique supérieure. Celles qui vont à la portion lombaire gauche et à la portion iliaque du colon sont fournies par la mésentérique inférieure. Ces artères se comportent comme celles des intestins grêles, excepté que les arcades formées par l'anastomose de leurs branches et de leurs rameaux sont moins nombreuses.

Les veines qui correspondent à ces artères suivent la même marche, affectent la même distribution, et aboutissent au tronc des veines mésentérieurs en évience et inférieurs

mésentérique supérieure et inférieure.

Les vaisseaux lymphatiques ou lactés du

cœcum et du colon, sont beaucoup moins nombreux que ceux des intestins grêles. Leurs nerfs viennent tous des grands sympathiques.

## Du Rectum.

Le rectum, ainsi nommé à cause de sa direction presque droite, est le troisième des gros intestins et la dernière portion du conduit intestinal. Il est situé dans la partie postéricure de l'excavation du bassin, devant le sacrum, derrière la vessie chez l'homme, et la matrice chez la femme. Chez le fœtus dont le bassin est très-peu développé, le rectum se trouve presqu'entièrement dans la cavité abdominale. Cet intestin commence à l'extrémité du colon, vis-à-vis le bord inférieur du corps de la dernière vertèbre des lombes, et finit à l'anus. Placé d'abord sur le côté gauche de l'union de la cinquième vertèbre des lombes avec le sacrum, il se plonge aussitôt dans le petit bassin, et descend le long de la face antérieure du sacrum dont il suit la courbure. Arrivé vis-à-vis l'union de la troisième pièce de cet os avec la quatrième, il quitte entièrement le péritoine, et après avoir fait un coude sous la vessie dans l'homme, et le vagin dans la femme, il se porte en devant et en bas, plongé de toutes parts dans le tissu cellulaire. Le rectum n'est pas seulement courbé de derrière en devant, comme nous venons de le dire, il présente souvent des inflexions latérales assez grandes, sur-tout dans sa partie supérieure. Ordinairement cet intestin occupe la partie moyenne et gauche du bassin, et force la vessie à se porter à droite.

Quelquefois cependant il est situé au milieu, et même absolument à droite. Dans tous les sujets, sa partie inférieure est placée sur la ligne moyenne du sacrum et du coccix. Le rectum est en général moins gros que le colon; mais il est susceptible d'une dilatation considérable, comme on le remarque, lorsque les matières stercorales s'y accumulent en grande quantité. Il s'élargit toujours un peu au-dessus de son ouverture inférieure. Cet intestin est àpeu-près cylindrique, et affaissé quand il est vide, par des rides irrégulièrement transversales; mais lorsqu'il est rempli, ces rides s'effacent, et il ressemble à une grosse vessie ou à une espèce d'estomac. On y considère une face antérieure, une face postérieure, deux faces latérales, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

La face antérieure est couverte par le péritoine dans sa partie supérieure qui correspond à la vessie chez l'homme, à la matrice chez la femme, et dans l'un et l'autre sexes aux circonvolutions les plus inférieures de l'iléon; dans sa partie inférieure qui est dépourvue de péritoine, elle correspond à la vessie, aux vésicules séminales et à la prostate chez l'homme, et au vagin chez la femme. Elle ne tient à la vessie et aux vésicules séminales que d'une manière lâche; mais ces adhérences au vaginsont si fortes, que l'on croiroit qu'elle y envoie

La face postérieure correspond à la face antérieure du sacrum, au coccix et au muscle releveur de l'anus. Sa partie supérieure est unie au sacrum par un repli du péritoine qu'on appelle le mésorectum. Ce repli, dans l'épaisseur

des fibres musculeuses.

duquel on trouve la fin de l'artère mésentérique inférieure, n'est autre chose que la continuation du mésocolon iliaque. Il est plus large dans sa partie supérieure que dans l'inférieure, qui se termine en pointe. La partie inférieure de cette face n'est unie au sacrum, au coccix et au muscle releveur de l'anus que par du tissu cellulaire.

Les faces latérales sont lisses et recouvertes par le péritoine jusqu'à l'union de la troisième avec la quatrième pièce du coccix; ensuite elles sont plongées dans le tissu cellulaire de l'excavation du bassin, et embrassées inférieurement

par les muscles releveurs de l'anus.

L'extrémité supérieure du rectum se continue avec la fin du colon. Son extrémité inférieure se rétrécit et se termine par un orifice étroitement plissé, auquel on donne le nom d'anus. Cet orifice, situé à un pouce environ au devant du coccix, est arrondi; la peau qui en recouvre la circonférence est très fine et se continue avec la membrane interne du rectum. Elle forme des plis plus ou moins saillans, disposés en manière de rayons qui s'enfoncent dans l'intestin. Chez l'omme elle est garnie d'une plus ou moins grande quantité de poils, qui n'existent point chez la femme.

Vu intérieurement, l'intestin rectum présente les objets suivans: 1.º dans ses troisquarts supérieurs environ, lorsqu'il est vide, quantité de rides ou rugosités ondoyantes, qui diminuent et s'effacent à mesure que l'intestin se remplit. 2.º A sa partie inférieure, des rides longitudinales, plus épaisses au voisinage de l'anus, plus minces à quelque distance de cette ouverture, entre lesquelles on en trouve souvent de moins grosses, Le nombre de ces rides est incertain: quelquefois on n'en trouve que trois ou quatre, et d'autres fois il y en a davantage. On les a regardées comme l'effet du froncement de l'intestin à sa dernière extrémité; mais elles ne s'effacent pas en entier lorsque ce froncement est détruit, et quand on étend les membranes du rectum. Elles sont formées par les tuniques nerveuse et veloutée, repliées sur ellesmêmes, et fortifiées par quelques fibres charnues. Morgagni les nomme colonnes de l'anus. 3.º On voit souvent dans les intervalles qui séparent ces colonnes, des replis semi-lunaires plus ou moins nombreux, dont le bord flottant est dirigé de bas en haut du côté de la cavité de l'intestin. Ces replis, qui appartiennent à la tunique interne et à la nerveuse, forment des espèces de lacunes dont l'ouverture est tournée en haut et le fond en bas. On y trouve aussi des ouvertures de conduits muqueux qui sont dirigés de haut en bas, et qui fournissent une humeur épaisse et trouble, dont l'usage est de lubrésier l'anus, et de faciliter la sortie des excrémens. Quelquefois, mais rarement, au lieu des replis semi-lunaires dont il vient d'être parlé, on trouve de véritables valvules qui bouchent en quelque sorte l'extrémité inférieure du rectum. Morgagni a trouvé de ces valvules sur deux sujets : chez l'un , elles avoient une forme circulaire : chez l'autre, elle représentoient un croissant. Elles étoient situées à un travers de doigt environ au-dessus de l'anus,

Les parois du rectum sont plus épaisses que celles des autres intestins, et composées, comme elles, de quatre tuniques. L'externe ou membraneuse lui est fournie par le péritoire. Elle ne

couvre l'intestin que dans sa partie supérieure et dans les trois-quarts antérieurs environ de sa circonférence. Elle manque totalement au-dessous de la troisième pièce du sacrum; et depuis cet endroit jusqu'à l'anus, le rectum est plongé dans le tissu cellulaire du bassin, et environné de quelques glandes lymphatiques. Cette tunique a des replis ou prolongemens celluleux et graisseux, semblables à ceux du cœcum et du colon. En quittant la partie antérieure du rectum pour gagner la face postérieure de la vessie chez l'homme, et celle de la matrice chez la femme, le péritoine forme de chaque côté un repli semi-lunaire qui est très-marqué quand l'intestin est vide, mais qui s'efface quand il est rempli.

La tunique musculeuse, plus épaisse que dans les autres intestins, a beaucoup d'analogie avec celle de l'œsophage. Sa face externe est unie à la tunique membraneuse par une assez grande quantité de tissu cellulaire dans lequel il s'amasse souvent beaucoup de graisse. Sa face interne est unie à la tunique nerveuse par une

conche de tissu cellulaire fort lâche.

Cette tunique est composée de deux plans de fibres, l'un externe et l'autre interne. Les fibres du plan externe, très-nombreuses et longitudinales, forment une couche égale et non interrompue, qui se répand sur toute la surface de l'intestin, et qui résulte principalement de l'épanouissement des bandelettes ligamenteuses du cœcum et du colon. Ces fibres disparoissent peu-à-peu vers la fin du rectum, où elles sont remplacées en quelque sorte par les muscles releveurs de l'anus. Les fibres du plan interne sont circulaires; elles sont beaucoup moins nom-

breuses vers la partie supérieure de l'intestin que vers l'inférieure, où elles se rassemblent pour former une espèce de sphincter dont il a été parlé dans la Myologie, et auquel on a donné

le nom de sphincter interne.

Les tuniques nerveuse et interne du rectum ont beaucoup d'épaisseur. Elles sont un peu plus amples que les autres, et forment, en se repliant sur elles - mêmes, les rugosités et les colonnes dont il a été parlé plus haut. Les papilles de la tunique interne sont à peine visibles, et les corpuscules, qui rendent sa surface légèrement grenue, sont extrêmement petits. La couleur un peu rougeâtre de cette tunique est due au grand nombre de vaisseaux qu'elle reçoit. Elle contient une grande quantité de glandes muqueuses, et elle est toujours enduite d'une mucosité plus ou moins épaisse que ces glandes ou follicules fournissent. Cette membrane s'engorge aisément et rend du sang; elle est le siège de différentes maladies; elle se sépare aisément par la gangrène, et on en coupe des portions superflues sans beaucoup de douleur et sans aucun inconvénient.

L'intestin rectum reçoit un grand nombre de vaisseaux sanguins. Ses artères, connues sous le nom d'hémorroïdales, se distinguent en supérieures, en moyennes et en inférieures. Les hémorroïdales supérieures viennent de la fin de la mésentérique inférieure; les moyennes sont fournies par l'artère hypogastrique; et les inférieures sont de petits rameaux de la honteuse interne. Ses veines portent les mêmes noms, suivent la même marche et la même distribution. Le rectum a des vaisseaux lymphatiques; mais ils sont beaucoup moins nombreux que dans

les autres parties du conduit intestinal. Ses nerfs viennent des grands sympathiques et des sacrés.

L'extrémité inférieure du rectum est entourée d'un appareil musculeux qui a été décrit dans la Myologie, et qui se compose des muscles releveurs de l'anus, et de ses sphincters distin-

gués en externe ou en interne.

L'usage des intestins n'est point douteux. Ils remplissent, à l'égard des alimens, une fonction analogue à celle de l'estomac. Dès que la pâte alimentaire a pénétré dans les intestins, elle éprouve des changemens considérables : elle devient plus liquide et moins visqueuse; elle perd un peu de sa couleur blanche et se colore sensiblement en jaune, par le mélange de la bile ; ensuite elle se dépouille de cette couleur jaune en avançant vers l'extrémité des intestins grêles, et devient plus blanche et plus claire. Elle contracte dans l'iléon une odeur fade, signe précurseur de la putridité; mais à mesure qu'elle approche des gros intestins, cette odeur, devenue fétide, annonce le caractère des excrémens.

Ces changemens sont dus à plusieurs causes, telles que la chaleur, l'action des intestins, celle de l'air et de différens gaz, le mélange du suc pancréatique de la bile et du suc intestinal, dont la nature et la composition ressemblent beaucoup à celles du suc gastrique. Le suc pancréatique n'a pas seulement pour usage de délayer les substances nutritives, et de continuer les dissolutions que la salive et le suc gastrique ont commencées; il sert encore à adoucir et à modifier les qualités de la bile, à diminuer sa viscosité, son amertume et son acrimonie,

et à la rendre plus facilement miscible avec la matière des alimens et du chyle. La bile mêlée avec la pâte alimentaire, par le mouvement péristaltique du duodénum, et la pression du diaphragme et des muscles du bas-ventre, ajoute à l'atténuation et à la dissolution que les alimens viennent de subir, et facilite la séparation du chyle d'avec la partie excrémentitielle et fécale.

Les matières alimentaires, en parcourant le canal intestinal, éprouvent son action dans chacune de ses parties. Leur mouvement progressif dépend de l'action des fibres dont la tunique musculeuse de ce canal est composée. Cette action n'est point douteuse : les intestins irrités sur un animal vivant donnent des signes de contraction; et cette contraction leur est tellement propre, qu'on l'observe encore quelque temps après la mort, même dans des portions d'intestins séparées. On remarque que dans cet état d'irritation, ils se froncent, se rident, forment des espèces de nodosités, et qu'en même temps ils se rétrécissent, pour se relâcher ensuite. Ainsi leur longueur et leur diamètre sont diminués dans le lieu de la contraction. Ce mouvement ne se passe pas de suite dans toute l'étendue du canal: il se fait seulement tantôt dans un point, tantôt dans plusieurs: on lui donne le nom de vermiculaire; mais lorsqu'il se fait du pylore à l'anus, il est nominé péristaltique.

La sensibilité et l'irritabilité doivent être regardées comme les moyens dont la nature se sert pour opérer ce mouvement, qui se fait et s'entretient par des lois fort simples, en conséquence de la structure et des propriétés des parties. On ne peut le regarder comme un état contre-nature, puisqu'il a lieu dans les animaux vivans et même après la mort. Un anus artificiel à la suite d'une plaie au bas-ventre, ou d'une hernie étranglée avec gangrène, permet encore de l'observer, et on voit que pendant l'expulsion des matières, la membrane interne sort audehors, se fronce ensuite et produit un mouvement manifeste. Une cause stimulante suffit pour déterminer cette action des intestins: ainsi la présence des alimens, même de l'air seul, de la bile, des substances âcres et irritantes, l'action des purgatifs l'excitent dans les différentes parties du tube intestinal, selon le degré d'activé qui leur est propre; en sorte qu'elle se passe sans douleur dans l'état naturel, et qu'elle devient douloureuse dans l'état contre-nature, et produit des douleurs vagues, la colique et divers accidens.

L'action des fibres longitudinales tend à redresser le canal: par cette disposition, la masse alimentaire trouve moins d'obstacles pour surmonter les coudes ou angles des intestins. L'action des fibres circulaires, en diminuant le diamètre du conduit intestinal, contribue au mélange plus intime de la bile avec les alimens, les atténue, les presse et procure l'expression du chyle. Cette action composée, en se passant successivement d'une partie à une autre, fait avancer les alimens sur lesquels elle agit, et chasse en avant le résidu des matières. Elle est aidée par l'action de toutes les parties voisines, et sur-tout par celle du diaphragme et des muscles abdominaux.

En parcourant les intestins grêles, la pâte alimentaire soumise à l'action des forces diges-

tives, se dépouille de la matière nutritive qu'elle contient. Cette matière se présente sous la forme d'une liqueur blanche, douce, émulsive, sucrée, à laquelle on a donné le nom de chyle. Les vaisseaux lactés, en vertu d'une propriété qui leur est inhérente, absorbent le chyle et le transportent dans la masse du sang. Les courbures des intestins et les rides qu'on remarque dans leur cavité, en retardant le cours des matières alimentaires, les tiennent plus long-temps exposées à l'action des puissances digestives, et facilitent l'absorption du chyle.

Les alimens dépouillés de leurs parties chyleuses, douces et nutritives, sortent des intestins grêles, et tombent dans le cœcum qui est l'origine des gros intestins. C'est là, qu'étant obligés de séjourner, à cause de la capacité et de la conformation de cet intestin, ils commencent à se corrompre et à prendre une odeur

fétide.

Le résidu des alimens, après avoir séjourné dans le cœcum et dans le commencement du colon, remonte en petites masses séparées, par l'action des parties et spécialement par celle des fibres longitudinales; et après avoir passé de cellule en cellule, va s'amasser dans l'intestin rectum, où il se met en masse. Le diaphragme et les muscles du bas-ventre peuvent contribuer au mouvement de ce résidu; mais la contraction des fibres musculeuses du colon en est le principal agent. Le résidu des alimens parcourt lentement les gros intestins: les cellules du colon le forcent de séjourner pendant quelque temps, afin qu'il ait celui de se dépouiller de ce qu'il pourroit encore con-

tenir de parties nutritives, qui sont absorbées par des vaisseaux lactés beaucoup moins nombreux, mais aussi réels qu'aux intestins grêles. Cette absorption est suffisamment prouvée par l'utilité des lavemens nourrissans, pour soutenir pendant quelque temps l'individu, et par l'efficacité des lavemens médicamenteux, pour gnérir certaines maladies. Après l'expression du chyle, une portion même de matière fétide est résorbée, comme le démontre la diminution des matières fécales, qui est d'autant plus considérable, qu'elles séjournent plus long-temps. Ainsi le résidu devient fétide, se pourrit, se durcit, et se moule sur la figure de l'intestin.

Les matières fécales, ainsi plus ou moins élaborées, parvenues dans le rectum, dont l'extrémité inférieure est froncée par l'action des fibres circulaires qui l'environnent, s'y ramassent pour nous exempter de l'incommodité de rendre nos excrémens trop fréquemment. Elles séjournent dans cet intestin jusqu'à ce que leur quantité et l'irritation qui en résulte avertissent de la nécessité de les déposer. Alors la contraction des fibres musculeuses du rectum, aidée de celle du diaphragme et des muscles abdominaux, comprime les matières et les pousse en bas: la résistance des sphincters est surmontée, et ces matières sont expulsées. Le mucus qui lubrésie l'extrémité inférieure de l'intestin, facilite leur passage.

## Du Foie.

Le foie est l'organe secréteur de la bile. Il occupe presque tout l'hypocondre droit, d'où

il s'étend à la partie interne de l'hypocondre gauche, dans une direction oblique, de manière que son extrémité droite est située plus bas que la gauche. Il est placé au-dessous du diaphragme; au-dessus de l'estomac, de l'arc du colon, du duodénum, du petit épiploon, de la vésicule du fiel et du rein droit ; devant la colonne vertébrale, les piliers du dia-phragme, l'œsophage, l'aorte et la veine cave inférieure; derrière le rebord cartilagineux qui termine la poitrine; entre la rate et les faussescôtes droites. Le foie est maintenu dans sa situation par plusieurs liens ou ligamens, qui tous adhèrent au diaphragme, et dont plusieurs sont assez lâches; circonstance digne de remarque, parce qu'elle rend raison des changemens que cet organe éprouve dans sa situation. Les ligamens du foie sont au nombre de quatre, savoir: la grande faux du péritoine, ou ligament suspensoir, les ligamens latéraux, et le ligament coronaire.

La grande faux du péritoine, ou la faux de la veine ombilicale, est nommée aussi ligament suspensoir du foie. Elle s'étend de l'ombilic au foie et au diaphragme, en montant obliquement de gauche à droite. Arrivée au bord antérieur du foie, elle se sépare en deux parties; l'une s'enfonce dans le sillon horizontal avec la veine ombilicale qu'elle enveloppe; l'autre se continue sur la face supérieure du foie jusqu'au diaphragme, et peut seule être considérée comme un ligament propre à cet organe. Ce repli membraneux représente assez bien une faux, sur-tout dans sa partie inférieure; étroit en bas et en devant, il s'élargit en montant vers le diaphragme, et se rétrécit

4.

de nouveau tout-à-fait en arrière et en haut. On y distingue deux faces, deux bords, un sommet et une base. Une des faces tournée en avant, répond en bas à la paroi antérieure de l'abdomen, et en haut à la face inférieure du diaphragme; l'autre, tournée en arrière, est appliquée en bas sur les viscères abdominaux, et en haut sur la face convexe du foic. Le bord antérieur, convexe, adhère à la gaîne du muscle droit et au diaphragme, et se continue avec le péritoine qui recouvre ces parties. Le bord postérieur, concave et plus épais, est libre en bas, et s'enfonce en haut dans le sillon horizontal du foie. Dans le fœtus, il contient la veine ombilicale, et dans l'adulte, l'espèce de ligament qui résulte de l'oblitération de cette veine. Le sommet est fixé à l'ombilic. La base est attachée à la face supérieure du foie, qu'elle divise de devant en arrière en deux parties inégales, la gauche étant moins étendue que la droite.

Ce ligament est formé par deux lames du péritoine adossées l'une à l'autre, et unies par une couche très-mince de tissu cellulaire. Le long du bord postérieur, elles sont séparées par la veine ombilicale qu'elles enveloppent, et l'on voit aussi dans toute l'étendue du bord adhérent et de la base, ces deux lames s'écarter pour se continuer avec le péritoine qui recouvre les parties environnantes. De cette disposition il résulte que la veine ombilicale est transmise au foie dans une gaîne formée par le péritoine, sans traverser cette membrane, et sans cesser de répondre à sa surface externe.

La grande faux du péritoine paroît destinée

principalement à protéger la veine ombilicale en la transmettant au foie. On conçoit en effet que, dépourvue de sa gaîne, cette veine libre et flottante dans la cavité abdominale, au milieu des parties très-mobiles, eût été exposée à être souvent étranglée par les intestins qui auroient pu facilement s'entortiller autour d'elle. Ce repli membraneux ne concourt que foiblement et seulement par sa partie supérieure à maintenir le foie dans sa position. C'est donc assez à tort qu'on lui donne le nom de ligament suspensoir de cet organe.

Les ligamens lateraux, ou triangulaires du foie sont au nombre de deux, l'un à droite et l'autre à gauche. Quelquefois ils sont doubles de chaque côté, et d'autres fois ils sont si petits

qu'on les distingue à peine.

Le gauche est ordinairement un peu plus grand que le droit. Tous deux ont une forme triangulaire. Un de leurs bords est libre; un autre est fixé à chaque extrémité du foie et un peu en arrière, sur-tout du côté droit : le troisième adhère au diaphragme. Ces ligamens, formés comme le précédent par un prolongement du péritoine, présentent dans leur structure, deux lames distinctes, entre lesquelles on trouve un peu de tissu cellulaire, des vaisseaux sanguins et des lymphatiques. Les ligamens latéraux du foie servent à affermir cet organe dans sa position. Ils retiennent sur-tout ses extrémités, lorsqu'on se couche sur l'un ou l'autre côté.

Le ligament coronaire du foie occupe la partie postérieure de cet organe qu'il fixe à la face inférieure du diaphragme. Ce ligament est formé par deux feuillets du péritoine fort

écartés l'un de l'autre, et par un tissu cellulaire très-serré qui occupe leur intervalle, et qui unit fortement le bord postérieur du foie au diaphragme. Le feuillet supérieur borne en arrière la face convexe du foie : on l'aperçoit très - manifestement, sur-tout à gauche, en abaissant un peu ce viscère. Le feuillet inférieur borne aussi en arrière la face inférieure du foie. Tous les deux sont un prolongement du péritoine qui se réfléchit du diaphragme sur la face supérieure du foie, et ensuite de la face inférieure de cet organe sur la paroi postérieure de l'abdomen. Plusieurs Anatomistes ne donnent le nom de ligament coronaire qu'au tissu cellulaire dense, qui occupe l'espace compris entre les deux prolongemens membraneux que nous avons dit former les deux feuillets de ce ligament. Il faut avouer que dans ce cas, le nom de ligament ne conviendroit guères à ce mode d'union. Le ligament coronaire concourt puissamment à maintenir le foie dans sa position, et à l'empêcher de ballotter dans le bas-ventre; mais cet organe est principalement soutenu par le rein droit, l'estomac et les intestins sur lesquels il est appuyé.

Le foie peut éprouver des changemens nombreux dans sa situation. Il s'abaisse toutes les fois que le diaphragme est porté en bas, et il remonte au contraire quand ce muscle est refoulé vers la poitrine. Aussi le foie descend dans l'inspiration, et il remonte dans l'expiration; un épanchement quelconque dans la poitrine le repousse en bas, et il est au con-traire refoulé du côté de la poitrine dans l'hy-dropisie ascite, dans la grossesse et dans toute

espèce de tumeur considérable qui se développe dans l'abdomen. Lorsque l'estomac et les intestins sont vides, le foie qui appuie sur eux descend, entraîne le diaphragme, et par là contribue, peut-être, à produire ces tiraillemens douloureux qu'on éprouve dans la faim. Quand, au contraire, l'estomac est distendu par des alimens, il refoule le foie et le diaphragme du côté de la poitrine, gêne la dilatation des poumons et rend la respiration laborieuse. Si l'on est debout ou assis, le foie descend d'environ deux travers de doigt. Si on se couche à la renverse, il se porte en arrière et en haut avec le diaphragme, en raison du plan incliné que forme la colonne vertébrale, et du poids des viscères abdominaux qui pèsent alors sur lui. Lorsqu'on se couche sur le côté droit, le foie est appuyé sur la concavité que forment les fausses-côtes correspondantes : il ne gêne alors aucun viscère; aussi choisit-on ordinairement cette attitude pour dormir. Lorsqu'on se couche sur le côté gauche, il appuie sur la petite extrémité de l'estomac et sur le duodénum, aussi dort-on rarement dans cette position, sur-tout après un repas copieux. Outre ces changemens que le foie peut éprouver dans sa situation chez tous les sujets en général, il en est qui dépendent de causes particulières et individuelles qu'il suffit d'indiquer, tels sont les changemens de situation qui tienment au plus ou moins de volume de cet organe, à la plus ou moins grande concavité du diaphragme. Il est à observer que quelques changemens que le foie éprouve dans sa position. il conserve toujours les mêmes rapports avec les parties voisines.

Le volume du foie varie suivant l'âge, le régime et les maladies. En général, il est plus volumineux et plus pesant qu'aucun autre viscère
de l'abdomen. Dans le fœtus, c'est de tous les
organes sécréteurs le premier formé, et il est
deja très-manifeste lorsqu'on aperçoit encore
à peine quelques traces des poumons. A sept
mois, il occupe la moitié du bas-ventre et descend jusqu'à l'ombilic, ce qui tient aussi en
partie à ce que le diaphragme est peu voûté
alors en raison de l'évasement de la base de la
poitrine. Il continue de croître jusqu'à la naissance, mais beaucoup moins que les autres parties, et bien plus lentement que dans les premiers temps de la conception.

Après la naissance, le volume du foie diminue réellement, et cette diminution porte principalement sur le lobe gauche, dont la grosseur chez un enfant d'un an n'a guères que la moitié de celle qu'il a chez un fœtus à terme. Bientôt il recommence à croître, mais de telle manière que pendant les premières années de la vie, l'accroissement n'a lieu que dans le lobe droit, et que le lobe gauche continue toujours de diminuer. Enfin, vers la sixième année, le foie présente le volume proportionnel qu'il doit conserver dans la suite, et les mêmes lois qui président à l'accroissement général de toutes les parties, le font arriver graduellement et en même temps qu'elles à

son développement parfait.

Le régime paroît influer aussi sur le volume du foie. Il est ordinairement plus gros chez ceux qui vivent dans le repos et l'oisiveté, au milieu des repas somptueux.

Mais c'est sur-tout dans les maladies chro-

niques qu'on voit varier la grosseur de cet organe: quelquefois il diminue réellement et se durcit d'une manière très-manifeste. D'autres fois il augmente considérablement au point de peser jusqu'à dix, douze livres, et même dayantage; mais ces cas sont assez rares. Presque toujours, quand il s'accroît ainsi, c'est du côté de l'abdomen dont il envahit la plus grande partie. Je l'ai vu une fois présenter une disposition contraire: il pesoit onze livres, et cependant il ne dépassoit pas le bord inférieur des fausses-côtes; mais il avait refoulé le diaphragme du côté de la poitrine jusqu'à peu de distance de la première côte. Le poumon droit, dont le tissu n'offroit aucune altération, étoit réduit à un très-petit volume. Tout le sujet étoit dans un état d'obesité extrême, et le basventre sur-tout contenoit d'énormes amas de graisse.

La pesanteur la plus ordinaire du foie, dans un homme sain et adulte, est d'environ trois

livres.

La figure du foie est irrégulière et difficile à décrire d'une manière exacte : nous dirons seulement qu'il est très-épais à droite et en arrière, mince à gauche et en avant, aplati de haut en bas, et alongé un peu obliquement de droite à gauche et de bas en haut. On y distingue deux faces, une supérieure et l'autre inférieure, deux bords, un antérieur et l'autre postérieur; et deux extrémités, l'une droite et l'autre gauche.

La face supérieure convexe touche par-tout à la voûte du diaphragme, et lui est contiguë, excepté en arrière à l'endroit du ligament coronaire, où elle adhère fortement à ce muscle. Sa convexité est beaucoup plus grande en arrière et à droite, qu'à gauche et en devant. La direction particulière de cette face est telle, qu'à gauche elle regarde en haut et un peu en devant; au milieu, en haut et un peu plus en devant; et à droite, en arrière, en haut et en dehors. Elle est partagée en deux parties par le repli membraneux que nous avons décrit sous le nom de ligament suspensoir; l'une est à droite et appartient au grand lobe du foie; l'autre est à gauche et appartient à son moyen lobe.

La face inférieure du foie, un peu inclinée en arrière et un peu moins étendue que la précédente, est légèrement et inégalement concave. On y voit des éminences et des enfoncemens qui ne semblent déterminés que par le rapport de l'organe avec les parties environnantes, et des scissures profondes destinées au passage des vaisseaux qui, comme dans tous les viscères importans, se trouvent à la partie la plus cachée de l'organe. Voici les objets que cette face présente en procédant de gauche à droite.

1.º Une dépression large et superficielle, qui répond à la face supérieure de l'estomac, et

appartient au lobe moyen.

2.º La scissure horizontale, ou le sillon longitudinal qui sépare le grand lobe du lobe moyen, et divise de devant en arrière toute l'étendue de la face inférieure, depuis le bord antérieur jusqu'au côté gauche du passage de la veine-cave inférieure. Cette scissure est souvent traversée par un et rarement par deux prolongemens de la substance du foie, de manière à former un grai canal, sur-touten devant; elle monte beaucoup dans les jeunes enfans, et moins dans les adultes. Sa partie antérieure loge la veine ombilicale, et sa partie postérieure plus étroite contient le canal veineux, qui, dans l'adulte, est changé, comme la veine, en une espèce de ligament.

3.º La scissure transversale, la grande scissnre, le sillon transversal ou de la veine porte. Cette scissure placée plus près du bord postérieur que de l'antérieur, est dirigée de droite à gauche suivant le grand diamètre de la face inférieure dont elle occupe à-peu-près le tiers moyen. Elle coupe à angle droit le sillon horizontal. Sa profondeur est considérable, surtout à sa partie moyenne, et elle n'est jamais couverte par ces espèces de ponts qu'on trouve souvent au-dessous du sillon longitudinal. Le sillon transversal est occupé par le sinus de la veine porte, par les principales branches de l'artère hépatique et par les conduits biliaires qui, en sortant du foie, se réunissent pour former le canal hépatique. On y trouve encore les vaisseaux lymphatiques et les nerfs du foie. Toutes ces parties sont liées ensemble par un tissu cellulaire assez serré dont nous parlerons plus bas.

4.º Les deux éminences portes situées, l'une devant et l'autre derrière la partie moyenne du sillon transversal. La première, large et peu élevée, ressemble à un parallélogramme plus ou moins régulier, et plus ou moins large, suivant que la vésicule du fiel et le sillon horizontal qui circonscrivent cette éminence à droite et à gauche, sont plus ou moins rapprochés. Elle s'étend jusqu'au bord antérieur du soie, et

sépare la moitié antérieure du sillon horizontal. de la fossette qui loge la vésicule du fiel. La seconde est ce qu'on appelle le petit lobe du foie, ou le lobe de Spigel, quoique d'autres auteurs l'aient décrit avant lui. Sa figure est tantôt quadrilatère, tantôt triangulaire. Cette éminence est plus élevée que la première, et commence au bord postérieur du foie, sous le tronc de la veine cave inférieure. Simple dans cet endroit, elle est appuyée sur les vertèbres, entre la veine cave et l'œsophage; delà, elle monte en avant sur la face inférieure du foie, et se divise aussitôt en deux autres petites éminences; l'une supérieure et postérieure, forme comme une racine qui unit le petit lobe au reste du foie, et se porte obliquement à droite sous le grand lobe, en séparant la veine cave de la yeine porte. Puis elle s'élargit, et forme une espèce de sillon court et superficiel, qui fait suite à l'extrémité droite de la scissure transversale, et sur lequel repose la veine porte en s'introduisant dans cette scissure. Enfin, elle se perd plus loin dans une ligne saillante qui sépare la dépression répondant au rein droit d'avec celle qui répond au colon. L'autre éminence, plus considérable, forme une espèce de papille obtuse qui se porte en devant en bas : c'est cette éminence seule qu'on appelle lobe de Spigel. Séparée du reste du foie en devant par la scissure transverse, en arrière par la veine cave, à gauche par la scissure horizontale et le canal veineux qui y est contenu, à droite par la veine porte avant son entrée dans le sillon transversal, cette éminence ne paroît tenir à cet organe que par l'espèce de racine dont nous avons parlé, et qui se porte sous le lobe

droit, entre la veine cave et la veine porte. Mais en arrière, elle y tient encore par un petit prolongement formé, tantôt par la substance même du foie, tantôt par un repli du péritoine, qui sert à compléter un canal très-court que traverse la veine cave inférieure, après avoir été reçue dans une gouttière oblique qui précède ce canal. J'ajouterai, pour achever d'exprimer d'une manière plus précise les rapports du petit lobe du foie, qu'il est comme pressé entre les deux orifices de l'estomac; qu'il répond inférieurement au pancréas ; en haut, au lobe droit et au lobe gauche qui appuient sur lui; et qu'enfin il a devant lui l'épiploon gastro-hépatique, à travers lequel on le voit proéminer dans l'arrière-cavité du péritoine où il est libre.

5.º Devant l'extrémité droite de la scissure transversale et à droite de l'éminence porte antérieure, on voit la fosse destinée à loger la vésicule du fiel. Cette fosse est ovalaire, superficielle, plus ou moins éloignée du sillon songitudinal, dépourvue de péritoine et tapissée seulement par la membrane propre du foie et par du tissu cellulaire qui l'unit fortement à

la vésicule.

6.º Tout-à-fait à droite, on trouve deux enfoncemens moins profonds. L'antérieur répond à la réunion de la portion lombaire droite du colon avec la portion transversale : son étendue varie selon que la vésicule du fiel est plus ou moins rapprochée du sillon horizontal. Le postérieur correspond au rein droit et à la capsule atrabilaire.

Le bord antérieur du foie est mince, incliné en bas. Dans la situation naturelle de cet organe, il répond à-peu-près au niveau de la base de da poitrine, quelquefois un peu au-dessus, rarement au-dessous. Il est facile de concevoir la direction de ce bord, d'après ce que nous avons dit de celle de l'organe en genéral. A droite, il est tourné presque directement en bas; ensuite il devient plus antérieur à mesure qu'on le considère plus à gauche. On y observe toujours une division qui est le commencement du sillon horizontal; et le plus souvent une échancrure large et superficielle qui correspond

au fond de la vésicule.

Le bord postérieur incliné en haut, moins long que l'antérieur, est très-épais à droite, et va en s'amincissant vers la gauche. Sa partie moyenne est intimement unie au diaphragme par le moyen du ligament coronaire : ses extrémités tiennent à ce muscle d'une manière plus lâche à la faveur des ligamens latéraux. On remarque sur ce bord deux échancrures; une très profonde, située à l'extrémité postérieure du sillon horizontal, entre le grand lobe et le lobe de Spigel, pour le passage de la veine cave, et dans laquelle on voit les orifices des veines hépatiques. Cette échancrure est un tant soit peu oblique de haut en bas et de droite à gauche : elle embrasse environ les trois-quarts de la circonférence de la veine cave, quelquefois plus, et quelquefois toute la convexité de cette veine. L'autre échancrure, large et superficielle, pratiquée sur le lobe gauche, correspond à la colonne vertébrale, à l'aorte et à l'œsophage.

L'extremité droite du foie, très-grosse, est situce beaucoup plus basque l'extrémité gauche,

et forme la partie la plus volumineuse de cet

organe.

L'extrémité gauche fort mince, s'étend plus ou moins dans l'hypocondre gauche, jusqu'audessus de la rate qu'elle recouvre dans certains sujets.

La couleur du foie est d'un rouge obscur un peu mêlé de jaune. Sa densité est considérable, et surpasse celle de tous les autres viscères,

excepté le rein.

Les parties qui entrent dans la composition du foie sont des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, des conduits excréteurs, un parenchyme particulier et deux membranes.

La principale artère du foie est connue sous le nom d'hépatique, et tire son origine du tronc cœliaque. Sans insister ici sur sa description, qui a été faite dans l'Angiologie, nous dirons seulement, qu'avant d'arriver au foie, elle se divise en deux branches qui pénètrent dans cet organe par le sillon transversal, et que leurs rameaux suivent constamment les divisions de la veine porte; de manière que par - tout où l'on rencontre un rameau de la veine, on est sûr de trouver aussi un rameau de l'artère. Les uns et les autres marchent toujours enveloppés, ainsi que les conduits biliaires et les nerfs, par une capsule membraneuse et celluleuse dont nous parlerons plus bas. Il faut excepter de cette disposition quelques rameaux irréguliers qui naissent des deux branches artériclles principales avant qu'elles ne soient entièrement introduites dans la substance du foie, et qui se distribuent autour du sillon transversal sans être accompagnes par des ramifications de la veine porte. Les dernières ramifications de l'artère hépatique communiquent avec celles des veines hépatiques, et avec celles du conduit excréteur de la bile, comme le prouvent les injections d'eau, de mercure et même de cire, lesquelles passent facilement de l'artère dans les vaisseaux dont je viens de parler. Le foie reçoit aussi dans plusieurs sujets des branches assez considérables des artères coronaire, stomachique et mésentérique supérieure; et d'autres plus petites de la mammaire, de l'épigastrique, de la phrénique ou diaphragmatique et de la spermatique.

Les veines du foie peuvent être distinguées en celles qui, contre l'usage ordinaire des veines, apportent du sang au foie et font ainsi les fonctions d'artères, et en celles qui se comportent comme les autres veines en général. Les premières sont la veine porte, et dans le fœtus la veine ombilicale. Les secondes sont les

veines hépatiques.

La veine porte hépatique est la continuation de la veine porte ventrale qui, comme nous l'avons dit dans la description des veines, amène au foie le sang qui a circulé dans la rate, le pancréas, l'estomac, les intestins et les épiploons. Elle forme un fort gros tronc, couché horizontalement dans la scissure transversale, et dans lequel la veine porte ventrale vient s'ouvrir presque verticalement, mais plus à droite qu'à gauche. Ce tronc qu'on appelle aussi le sinus de la veine porte, est donc ainsi partagé en deux portions, l'une droite plus grosse et plus courte, l'autre gauche plus longue, qui occupe la plus grande partie de la

scissure transversale, où elle est couverte par l'artère hépatique et par les conduits biliaires. Cette dernière portion se rétrécit d'une manière manifeste, à mesure qu'elle s'avance de droite à gauche, et lorsqu'elle est arrivée au sillon horizontal, elle s'unit avec la substance ligamenteuse qui résulte de l'oblitération de la

veine ombilicale.

Les deux portions du tronc de la veine porte hépatique se distribuent dans le foie à la manière des artères ; elles donnent naissance à des branches principales : celles-ci se divisent en plusieurs autres, qui fournissent des rameaux, et ensuite des ramifications toujours décroissantes. Les divisions de la veine porte hépatique affectent en général une direction transversale, ou parallèle au grand diamètre du foie, tandis que les veines hépatiques vont toutes en convergeant vers le bord postérieur de ce viscère; d'où il résulte que les rameaux de ces deux espèces de veines se croisent toujours à angles presque droits. Les divisions les plus fines de la veine porte hépatique s'anastomôsent avec les radicules des conduits biliaires et avec celles des veines hépatiques, comme le prouvent les injections.

Toutes les ramifications de la veine porte hépatique sont accompagnées, comme nous l'avons déja dit, d'un rameau de l'artère hépatique, d'un ou de plusieurs conduits biliaires, de quelques filets nerveux et de plusieurs vaisseaux lymphatiques. Une enveloppe commune, connue sous le nom de capsule de Glisson, entoure toutes ces parties, les unit ensemble, et les empêche de toucher à nu la substance du foie. Cette enveloppe n'est point

un prolongement du péritoine, ni du tissu cellulaire qu'on trouve dans la scissure transversale, et qui accompagne tous les vaisseaux qui pénètrent dans le foie; mais c'est un prolongement de la membrane propre de ce viscère, laquelle, comme nous l'expliquerons bientôt, se réfléchit sur tous les vaisseaux qui entrent dans cet organe, ou qui en sortent. Ainsi la capsule de Glisson répond par sa face externe à la substance même du foie à laquelle elle est fortement unie, tandis que par sa face interne, elle répond à la veine porte, ainsi qu'aux vaisseaux et aux nerfs qui l'accompagnent constamment. Or, comme toutes ces parties sont unies par un tissu cellulaire assez lâche qui pénètre avec elles dans le foie, il en résulte que quand on coupe cet organe par tranches, on voit les parois des rameaux de la veine porte s'affaisser, se chiffonner, pour ainsi dire, de manière à présenter des orifices très-irréguliers; tandis que les orifices des veines hépatiques qui sont intimement unis au parenchyme du foie qui les entoure, conservent leur diamètre et présentent une coupe bien plus nette. C'est même un des moyens les plus faciles de distinguer ces deux ordres de veines.

Nous avons traité ailleurs plus au long de la veine porte; nous n'y reviendrons point ici. Nous rappellerons seulement, 1.º qu'elle forme une espèce particulière de circulation distincte de la grande circulation à laquelle elle tient néanmoins par son origine et sa ter-mination. 2.º Qu'elle commence et finit par des rameaux capillaires entre lesquels sont pla-cés de gros troncs dépourvus d'agens d'impul; sion. 3.º Que ses parois sont plus épaisses que celles des veines hépatiques. 4.º Qu'elle n'offre point de valvules comme tout le système veineux abdominal dont elle naît. 5.º Qu'elle conduit au foie du sang noir. 6.º Que la capsule de Glisson qui l'entoure n'est nullement susceptible de contractions, et conséquemment ne peut accélérer le cours du sang d'aucune manière. 7.º Que la circulation du sang de la veine porte ne paroît pas avoir d'autre agent que l'impulsion communiquée à ce liquide par le système artériel abdominal, et secondée par l'action du diaphragme et des muscles abdominaux, et par les mouvemens des organes voisins.

La veine ombilicale n'existe que dans le fœtus, et s'oblitère après la naissance; ce n'est donc que chez le fœtus qu'on peut en voir parfaitement la disposition. Elle s'étend du placenta où elle commence, au foie et à la veine cave inférieure où elle se termine. Elle offre donc, comme la veine porte, des rameaux capillaires à ses deux extrémités et dans son milieu un tronc unique. Née, ainsi que nous venous de le dire, du placenta, elle parcourt toute la longueur du cordon ombilical et pénètre dans le ventre par l'anneau du même nom. Ensuite elle monte de gauche à droite, et de devant en arrière, enfermée dans l'épaisseur du ligament suspensoir. Parvenue au bord antérieur du foie, elle s'engage dans la scissure horizontale qu'elle parcourt de devant en arrière, en se dilatant d'une manière manifeste, quoiqu'elle fournisse, avant d'arriver au sillon transversal, quinze ou vingt branches remarquables, dont la plus grande partie se dis-4.

tribue au lobe gauche. Enfin, elle se termine vers le milieu du sillon horizontal par une espèce de tête arrondie d'où sortent deux troncs considérables. Le premier naît de sa partie postérieure, et presque dans la direc-tion primitive de la veine ombilicale dont il paroît être la continuation; c'est le sinus veineux, qui, après avoir parcouru le reste du sillon horizontal, se dilate et se termine dans la veine cave immédiatement, ou bien après s'être uni avec celle des veines hépatiques qui est le plus à gauche. Le second, situé plus en devant et plus à droite, est aussi plus gros que · le canal veineux avec lequel il forme à son origine un angle aigu; après quoi il se porte à droite dans la scissure transversale, et après quelques lignes de trajet, il s'unit au tronc de la veine porte ventrale, dont la direction est de bas en haut et de gauche à droite, et forme avec elle un canal fort court, dont la capacité est double de la sienne. Ce canal peut être nommé canal de réunion ou veine du lohe droit du foie, ou enfin confluent de la veine ombilicale et de la veine porte. Il se divise bientôt en deux ou trois branches principales, qui se portent de gauche à droite dans la direction du tronc qui les fournit, et se distribuent aux deux tiers du lobe droit du foie, c'est-àdire, à la moitié de la substance totale de ce viscère. Les dernières extrémités de la veine ombilicale se continuent avec les radicules des veines hépatiques et avec celles des conduits biliaires.

La veine ombilicale, semblable, dans son organisation, aux veines en général, en diffère néanmoins un peu par la ténuité de ses parois

et par leur grande extensibilité. Elle n'a point de valvules; on remarque seulement à l'endroit où les deux troncs, dont il vient d'être parlé, se séparent l'un de l'autre, en formant un angle fort aigu, une espèce d'éperon qui avance beaucoup dans le tronc ombilical.

Maintenant, si on se rappelle que la veine ombilicale est très-volumineuse à son entrée dans le foie, qu'elle donne un grand nombre de branches à ce viscère, et que le canal veineux est beaucoup moins gros que le tronc de veine, dont il semble être la terminaison, on se convaincra bientôt que la veine ombilicale ne transmet point tout son sang directement dans la veine cave; mais que la plus grande partie de ce liquide traverse auparavant toute la substance du foie, et n'est porté dans la veine cave que par les veines hépatiques. La disposition et le volume du canal de réunion qui paroît appartenir plutôt à la veine ombilicale qu'à la veine porte, sont aussi de fortes raisons de penser que ce canal est parcouru principalement par le sang de la veine ombilicale, et que chez le fœtus, la veine porte n'en fournit qu'à l'extrémité droite du foie. Enfin, la grande quantité de sang que reçoit la partie gauche de ce viscère, comparativement à la partie droite, rend raison de la prédominence de volume de la première sur le volume de la seconde jusqu'à la naissance; et l'on est naturellement porté à concevoir pourquoi les changemens qui arrivent à cette époque dans la circulation du foie, amènent une disposition absolument contraire à celle qui avait eu lieu jusqu'alors dans le volume respectif des lobes de ce viscère.

La veine ombilicale, dont l'usage est de transmettre le sang de la mère au fœtus, devenue inutile après la naissance, s'oblitère et se convertit en une substance ligamenteuse, comme on le voit arriver à tout vaisseau dans lequel le sang cesse de circuler. L'oblitération de cette veine n'arrive pas toujours à la même époque. On la trouve encore ouverte au 40.º jour, au 6.º, 12.º mois; à la 20.º et 30.º année, et même on a vu des hémorragies dangereuses survenir par l'ouverture de cette veine dans un âge très-avancé; mais ce sont des cas extrêmement rares.

De cette oblitération, il résulte qu'à la place de la veine ombilicale, on ne trouve chez l'adulte, dans tout le sillon horizontal, qu'une espèce de ligament qui va se terminer à la veine porte, au tissu de laquelle il est continu. Mais la portion qui formait le canal de réunion ne s'oblitère point; seulement, au lieu d'être remplie par le sang de la veine ombilicale, elle reçoit celui de la veine porte, dont elle peut être regardée alors, avec raison, comme le sinus; et cette veine est désormais la seule qui four-

nisse du sang noir à tout le foie.

Les veines hépatiques naissent de tous les points de la substance du foie, par des extrémités capillaires, qui se continuent avec celles des artères, avec celles de la veine porte, et dans le fœtus, avec celles de la veine ombilicale. Ces radicules se réunissent en rameaux, et ces rameaux en branches successivement moins nombreuses et plus considérables, qui, après s'être réduites à deux ou trois troncs principaux, et à six ou sept branches beaucoup moins considérables, se terminent dans la veine cave

inférieure, à son passage derrière le foie. Les parois des veines hépatiques sont plus minces, que celles de la veine porte; mais elles paroissent fortifiées par la membrane propre du foie, qui se réfléchit sur ces veines, et leur sert de gaîne comme à la veine porte, avec cette difference, qu'elles adhèrent fortement à cette gaîne, de manière qu'elles ne peuvent pas s'affaisser quand on les coupe transversalement; tandis que la veine porte ne tient à sa gaîne que par le tissu cellulaire assez lâche, qui permet à leurs parois de revenir sur elles-mêmes, et de se slétrir quand elles sont vides, comme nous l'avons dit plus haut. L'usage des veines hépatiques est de reprendre et de reporter dans le torrent de la circulation générale tout le sang qui a été distribué au foie par la veine porte, par l'artère hépatique, et dans le fœius, par la veine ombilicale.

Les vaisseaux lymphatiques du foie sont très-nombreux, et nul autre organe n'en est plus abondamment pourvu. On les distingue en deux ordres; les superficiels, qui naissent des deux faces et de toute la circonférence de l'organe; les profonds, qui nés plus profondement des divers points de sa substance, suivent les divisions de la veine porte, des artères et des nerfs. Sans entrer ici dans de plus longs détails, nous nous contenterons de dire que ces deux ordres de vaisseaux lymphatiques communiquent ensemble, et vont aboutir, par des trous assez nombreux, au canal thorachique, mais à des distances très-variables, puisque quelques-unes ne s'y terminent que près de son embouchure dans la veine sous-clavière gauche.

Les nerfs du foie viennent du plexus soléaire, et quelques-uns sont fournis directement par la huitième paire; ils suivent les divisions et le trajet de l'artère hépatique. L'entrelacement qu'ils forment autour de cette artère avant de pénétrer dans le foie, est ce qu'on appelle le plexus hépatique, qui donne aussi des filets à la veine porte, à la vésicule du fiel, au commencement du duodénum, et à la grande courbure de l'estomac; il est à remarquer que les nerfs du foie sont en très-petite quantité, eu égard au volume de ce viscère.

Les conduits biliaires naissent de toutes les parties du foie, par des extrémités capillaires, qui se dérobent aux recherches les plus exactes. Ils se réunissent à la manière des veines et forment de gros troncs, qui sortent au nombre de deux ou trois du sillon transversal, pour se confondre en un seul conduit excréteur d'environ une ligne et demie de diamètre, qu'on nomme le canal hépatique ou le pore biliaire. Ce canal est situé entre les deux feuillets de l'épiploon gastro-hépatique, au-devant de la veine porte, et plus à droite que l'artère hépatique; il est enveloppé par le tissu cellulaire lâche qui unit toutes ces parties, et qui est toujours coloré en jaune plus ou moins verdâtre, par la transudation de la bile après la mort. Le canal hépatique descend obliquement en dedans, et après un trajet d'un pouce et demi environ, il s'unit au canal cystique en formant un angle très-aigu. De la réunion de ces deux conduits résulte le canal cholédoque dont nous parlerons bientôt, aiusi que de la structure du canal hépatique.

Tous les conduits biliaires accompagnent les

divisions de la veine porte, et sont renfermés, comme elles, dans la capsule de Glisson; en sorte que, par-tout où l'on trouve un conduit biliaire, on est sûr qu'il existe une division de la veine porte, un rameau arteriel et un filet de nerf. On distingue facilement ces conduits par la couleur jaune de la bile qui suinte de leurs orifices, quand on incise la substance du foie. Leurs radicules naissent-elles de ce qu'on. nomme les grains glanduleux de ce viscère, et concourent-elles par leur entrelacement avec. les dernières ramifications des artères, des veines et des nerfs, à former ces prétendus grains glanduleux? Nous l'ignorons entière-ment. Tont ce que nous savons, c'est qu'elles communiquent d'une manière bien manifeste avec les dernières ramifications de la veine porte et de l'artère hépatique, puisqu'il suffit d'injecter un de ces vaisseaux pour remplir les conduits biliaires.

Il est impossible de décrire d'une manière exacte et complète le parenchyme du foie, parce qu'on n'en connoît point l'organisation intime. Si on coupe ce viscère, la section présente une surface lisse, composée de petits points alternativement d'un rouge brun et d'un jaune terne assez pâle. On y voit aussi les orifices des vaisseaux qui le parcourent, et qu'on peut facilement distinguer les uns des autres, comme nous l'avons dit, en parlant de chacun de ces vaisseaux en particulier. Si on déchire le tissu du foie au lieu de le couper nettement, il paroît inégal, granulé et formé de l'assemblage d'une multitude prodigieuse de petits grains irrégulièrement arrondis, de la grosseur d'un grain de millet, d'un rouge obscur

et d'une consistance très - molle. Ces petits grains sont unis entr'eux, ainsi que tous les vaisseaux qui parourent la substance du foie, par du tissu cellulaire qui forme le parenchyme commun de tous les organes. Mais sont-ils glanduleux, ainsi qu'on l'a cru? Sont-ce des corps solides, formés par l'entrelacement des différens vaisseaux du foie qui communiquent entr'eux sans aucune cavité intermédiaire, comme le croyoit Ruisch? Forment-ils, au contraire, des follicules, dont la cavité établit une communication entre les dernières ramifications de la veine porte, de l'artère hépatique, et les radicules les plus fines des conduits biliaires, ainsi que le pensoit Malpighi? On peut voir dans Haller les raisons alléguées pour et contre ces deux opinions, qui ont été long-temps débattues, et sur lesquelles on peut disputer éternellement. Nous nous contenterons de remarquer ici qu'elles ne reposent sur rien de certain, et que par conséquent aucun esprit juste ne peut les admettre comme des connoissances positives. Nous ignorons donc absolument la nature des petits corps granulés qui paroissent former le tissu propre du foie, et nous n'en savons pas plus sur l'organisation intime de ce viscère que sur celle de tous les autres. Des vaisseaux sanguins, artériels et veineux, et de plus un ordre particulier de veines qui ne se trouve point dans les autres organes, des vaisseaux absorbans ou lymphatiques, des conduits excréteurs, des nerfs, de petits corps granulés, mous et rougeâtres, en-fin du tissu cellulaire pour unir toutes ces parties, et des enveloppes communes qui protègent l'organe et l'isolent des parties voisines;

voilà à quoi se borne tout ce que nous trouvons dans la structure du foie. La chimie ne nous découvre rien de plus satisfaisant sur cepoint. Nous savons que le foie est, après le rein, celui de tous les organes parenchymateux qui se putresie le plus lentement; qu'exposé à la dessication, il perd beaucoup de sa pesanteur, et se rapproche de l'adipo-cire, qu'il se ramollit par l'ébullition, etc.; mais tout cela nous éclaire t-il beaucoup sur son organisation intime? Ensin l'anatomie pathologique nous apprend que les maladies organiques du foie introduisent dans sa structure des changemens aussi nombreux que difficiles à expliquer, et dans le détail desquels nous ne pouvons entrer ici.

Le foie est enveloppé de deux membranes qui se comportent d'une manière bien differente

l'une de l'autre.

La plus extérieure est formée par le péritoine qui se refléchit des parties voisines pour envelopper cet organe, mais de telle sorte, que son bord postérieur, la gouttière qui loge la veine cave inférieure, la fosse destinée à la vésicule du fiel, et les deux scissures de la face inférieure ne sont point revêtues de cette membrane. Semblable en tout au reste du péritoine, elle est lisse et polie à sa surface externe, tandis que sa surface interne est unie très-étroitement à la membrane propre du foie qui est au-dessous d'elle, excepté dans les endroits que nous venons d'indiquer, où elle s'en écarte d'une manière très-sensible.

L'autre membrane, située au-dessous de la précédente, ne se borne pas à la surface extérieure du foie, elle s'enfonce encore dans l'intérieur de cet organe, en se réfléchissant sur tous les vaisseaux auxquels elle fournit une gaîne qui les accompagne dans toutes leurs divisions. Ainsi, par une de ses surfaces, elle répond immédiatement au tissu du foie auquel elle adhère assez fortement; par l'autre, elle est, à l'extérieur de l'organe, unie étroitement avec la première membrane, excepté aux endroits où le péritoine s'écarte du foie et cesse de l'envelopper; tandis qu'à l'intérieur de l'organe où elle s'enfonce avec les vaisseaux, elle répond à ces mêmes vaisseaux, auxquels, comme nous venons de le dire, elle forme des gaînes. L'une des gaînes commune à la veine porte, à l'artère hépatique, aux nerfs du même nom, et aux conduits biliaires, forme ce qu'on appelle la capsule de Glisson, dont il a été parlé plus haut. L'autre gaîne est propre aux veines hépatiques, et leur est aussi étroitement unie qu'au tissu du foie, et voilà pourquoi leurs orifices restent béans et sans se froncer quand on les coupe transversalement. Enfin, chez le fœtus, une troisième gaîne enveloppe les divisions de la veine ombilicale. On ne s'est pas assuré par les injections si les vaisseaux lymphatiques, qu'on voit à la surface du foie, sont placés entre ses deux membranes, comme on est porté à le croire à la simple inspection, ou bien au-dessous d'elles. La membrane propre du foie est mince, parfaitement diaphane, d'une épaisseur assez uniforme dans toute son étendue, et d'une teinte légèrement jaunâtre. Sa consistance est plus forte que celle du péritoine : elle est peu extensible ; on n'y distingue aucune fibre, et elle semble faire nuance entre les membranes séreuses et les fibreuses. La meilleure manière de l'étudier, est de l'examiner d'abord aux endroits dépourvus de péritoine; on l'y détache, en effet, trèsfacilement de la substance du foie, en l'incisant et en introduisant le manche du scalpel entr'elle et le tissu de l'organe. Delà on la suit sans beaucoup de difficulté jusqu'aux endroits où elle se réfléchit sur les vaisseaux pour pénétrer avec eux dans le foie. Cette membrane a été découverte par M. Laennec, qui l'a décrite fort en détail dans le Journal de Médecine des mois de ventôse et germinal an 11.

### De la Vésicule du Fiel.

Le vésicule du fiel est une poche membraneuse, dans laquelle une partie de la bile séjourne avant d'être transmise dans le duodénum. Cette poche existe constamment dans l'homme. Si quelquefois on a cru avoir observé le contraire, cela vient sans doute de ce qu'elle étoit très-petite, de ce qu'elle étoit plongée dans la substance du foie, ou de ce qu'elle avoit été consumée par quelque maladie. Elle est située obliquement sous la partie antérieure du grand lobe du foie, dans la fosse que nous avons dit être destinée à cet usage, au-dessus du colon et du duodénum, à droite de la scissure horizontale et de l'éminence porte antérieure, devant l'extrémité droite de la scissure transversale. Sa figure est le plus ordinairement pyriforme, quelquefois ovalaire, d'autrefois cylindrique. On y considère une face externe, une face interne, et deux extrémités, l'une antérieure, qu'on appelle son fond, et l'autre postérieure, qu'on nomme son col.

La direction de la vésicule du fiel est telle que son fond, ou sa grosse extrémité est tournée en avant, un peu à droite et en bas, et sa petite extrémité en arrière, à gauche et en haut. Mais cette direction varie beaucoup suivant les diverses attitudes que l'on prend. Quand on se couche à la renverse, le fond ou la grosse extrémité est plus élevée que le col ou la petite extrémité. Le contraire a lieu quand on se couche sur le côté droit, et si on se met sur le côté gauche, le fond est un peu plus élevé que le col.

La face externe de la vésicule répond par sa partie supérieure à l'enfoncement creusé sous le lobe droit du foie. Dans cet endroit elle n'est point recouverte par le péritoine, mais elle adhère immédiatement à la membrane propre du foie, au moyen d'un tissu cellulaire assez abondant, parsemé d'un grand nombre de vaisseaux sanguins. Sa partie inférieure est lisse, recouverte par le péritoine, et contiguë au colon et à la première portion du duodénum.

L'extrémité antérieure ou le fond de la vésicule tournée en devant, à droite et en bas, est arrondie, lisse et recouverte, tantôt en partie, tantôt en entier, par le péritoine. Elle répond à une échancrure qui se remarque sur le bord, antérieur du foie, qu'elle dépasse plus ou moins, suivant que cette poche contient plus ou moins de bile. Quand elle est vide, son fond ne s'avance pas au-delà de ce bord; mais à mesure qu'elle se remplit et se distend, son fond dépasse le foie et s'applique contre la paroi antérieure de l'abdomen, au-dessous du milieu du cartilage de la seconde des fausses côtes.

L'extrémité postérieure, nommée aussi le

col de la vésicule, est tournée un peu en haut et à gauche. Elle est recourbée sur elle-même, de manière que la convexité de cette courbure regarde en haut et la concavité en bas; ensuite elle se termine par le canal cystique, qui, caprès un pouce et demi environ de trajet, vient s'unir à angle très-aigu avec le canal hé-

patique.

La face interne de la vésicule présente une teinte jaune ou verdâtre, suivant la conleur de la bile, que cette poche contient toujours en plus ou moins grande quantité; elle est extrêmement rugueuse, et présente dans toute son étendue des aréoles ou mailles séparées les unes des autres par des rides superficielles. On trouve de semblables rides, mais plus élevées, vers le col de la vésicule et tout le long du conduit cystique. Elles forment toutes ensemble, audedans de la vésicule, une espèce de rampe spirale, qui dans quelques sujets, se dessine même au-dehors, sur-tout quand la vésicule et le canal oystique sont remplis de bile ou d'air.

Les parois de la vésicule du fiel sont composées de plusieurs membranes ou tuniques, d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs. Suivant quelques Anatomistes, la vésicule du fiel a quatre tuniques, qui sont dans le même ordre que celles de l'estomac. La première est membraneuse; la seconde charnue et composée de trois rangs de fibres; la troisième est nerveuse, et la quatrième veloutée. Mais lorsqu'on examine ces tuniques avec attention, on n'en rencontre que deux, savoir l'externe ou

membraneuse, et l'interne ou villeuse.

La tunique externe ou membraneuse qui est formée par le péritoine, ne se trouve qu'à la face inférieure et au fond de la vésicule; ensuite elle se continue avec le péritoine qui tapisse la face inférieure du foie, et près du col de la vésicule, avec le feuillet supérieur de l'épiploon gastro-hépatique. Cependant on a vu quelquefois le péritoine envelopper presque en entier cette poche, qui ne tenoit alors au foie que par un repli membraneux. Cette tunique est unie à l'interne par une couche de tissu cellulaire assez épaisse, également répandue sur toute la vésicule. Les filets dont ce tissu cellulaire est composé, affectent toutes sortes de directions; cependant la plupart suivent la longueur de la vésicule. Ils sont fermes, resplendissans, et approchent en quelque sorte de la nature des fibres tendineuses. Ce sont ces filets, sans doute, que des Anatomistes ont pris pour des fibres musculeuses.

La tunique interne ou villeuse est unie par sa face externe inférieurement avec la tunique membraneuse et supérieurement avec la membrane propre du foie. Sa face interne présente les rugosités et les mailles dont nous avons parlé plus haut ; cette tunique est assez épaisse, celluleuse et médiocrement fongueuse. Pendant la vie, elle est blanchâtre, et ce n'est qu'après la mort que la transudation de la bile la rend jaune ou verdâtre. Il est impossible de constater par l'inspection l'existence des petites glandes, que des Anatomistes très-distingués admettent dans cette tunique, et qui, selon eux, sont destinées à filtrer l'espèce particulière de bile qu'on trouve dans la vésicule, ou à fournir à cette poche une humeur onctueuse propre à défendre ses parois de l'âcreté de la bile qu'elle contient.

Les artères de la vésicule naissent de l'hépatique par un seul tronc, qu'on nomme artère cystique, et qui se divise bientôt en deux branches, l'une pour la partie supérieure, et l'autre pour la partie inférieure de la vésicule. Ces deux branches fournissent un grand nombre de ramifications, qui sont soutenues par le tissu filamenteux qui sépare les deux tuniques de la vésicule.

Les veines qui correspondent à ces artères vont se rendre à la veine porte ordinairement par deux troncs, quelquesois par un seul : elles transmettent à cette veine le sang qui a circulé dans les parois de la vésicule. Par là on voit à quoi se réduit l'opinion de ceux qui ont cru que les veines cystiques transmettoient à la vésicule le sang de la veine porte, et qu'en conséquence la bile devoit être filtrée par les prétendues glandes de la vésicule.

Les vaisseaux lymphatiques de cette poche se réunissent à ceux de la face inférieure du foie. Ses nerfs viennent du plexus hépatique.

C'est à tort que les Anatomistes ont admis des vaisseaux hépato-cystiques, allant du foie à la partie supérieure de la vésicule. Ces vaisseaux, qu'on trouve dans les oiseaux et dans la plupart des quadrupèdes, n'existent jamais chez l'homme.

Les usages de la vésicule du fiel sont de servir de réservoir à la bile. Ce fluide, en effet, s'y accumule pendant l'état de vacuité de l'estomac; il y acquiert des qualités plus actives, et il en sort au moment de la digestion pour se mêler avec les alimens.

# Des Canaux cystique et cholédoque:

Le canal cystique commence au col de la

-vésicule dont il est la continuation.

Sa longueur est d'un pouce et demi environ, un peu moins gros et moins long que le canal hépatique, dont il est séparé par la branche droite de l'artère du même nom; en descendant ils'approche de la partie droite de ce canal, et après avoir marché quelque temps auprès de lui, et dans une direction presque parallèle à la sienne, il vient enfin s'y ouvrir, en formant un angle très-aigu. On voit dans l'intérieur du canal cystique, sur-tout près de son origine, les rides dont nous avons parlé plus haut. On ne trouve point de valvule à sa terminaison, mais seulement un éperon semblable à celui qui se remarque à l'endroit où les artères et les veines se bifurquent.

Le canal cholédoque formé par la réunion du conduit hépatique avec le cystique, paroît plutôt la continuation du conduit hépatique que le tronc commun du même conduit et du conduit cystique. Sa longueur est d'environ quatre travers de doigt. Il est situé entre les deux lames de l'épiploon gastro-hépatique, devant la veine porte, au-dessous et au côte droit de l'artère hépatique; environné, comme ces vaisseaux, de tissu cellulaire, de glandes et de vaisseaux lymphatiques. Il se porte en bas et en dedans, suivant la direction du canal hépatique, dont il semble être la continuation, comme nous venons de le dire. Parvenu derrière l'extrémité droite du pancréas et la seconde courbure du duodénum, il s'unit au

conduit pancréatique, ou bien il reste simplement collé à ce conduit, et va percer isolément les tuniques du duodénum dans lequel il se termine. Cette insertion se fait obliquement, de manière que le canal cholédoque, après avoir traverse la tunique charnue, rampe entre elle et la membrane villeuse qu'il perce enfin à la partie postérieure de la seconde courbure du duodénum. En examinant l'embouchure du canal cholédoque dans l'intestin, on y voit une petite éminence à-peu-près de la grosseur d'un pois, arrondie, un peu oblongue, et fendue dans son milieu; mais on n'y trouve point de valvules, ni de fibres charnues disposées en manière de sphincter. Si on presse la vésicule du fiel, remplie de bile, ou de tout autre liquide, on voit ce liquide couler facilement dans le duodénum; mais si on cesse la compression, le liquide cesse de couler, et l'embouchure du canal cholédoque se ferme aussitôt. L'insertion oblique de ce canal, le mode de sensibilité qui lui est propre, et l'écoulement de la bile pendant que les alimens sont dans le duodénum, expliquent assez bien pourquoi les alimens ne s'introduisent point dans le canal cholédoque.

On a trouvé quelquefois ce canal partagé près du duodénum, en deux branches qui s'ouvroient dans cet intestin, l'une auprès de l'autre. Vesale l'a trouvé également divisé en deux branches, mais une d'elles alloit se rendre immédiatement dans l'estomac. Le matelot, sujet de cet observation, étoit d'un tempérament chaud et sec, et n'avoit jamais eu envie de vomir, même dans les tempêtes les plus violentes. Cabrole a vu le canal dont nous parlons, se terminer au commencement du duodénum près

4.

le pylore, mais la personne qui offroit cette particularité étoit très-sujette aux nausées et aux vomissemens, et mourut d'un cholera-morbus. Enfin, Goëlike a vu le canal cholédoque se bifurquer, deux travers de doigt au-dessous de la réunion des canaux cystique et hépatique: une branche plus petite se rendoit dans le duo-dénum, à l'endroit ordinaire; et l'autre, plus grosse, se portoit à la tête du pancréas, où

elle se perdoit.

La structure des canaux hépatique, cystique et cholédoque, est la même pour tous. Ils sont formés de deux membranes distinctes; une externe et l'autre interne. L'externe, épaisse, dense et forte, paroît composée de fibres blanchâtres et longitudinales, qui ne semblent cependant pas charnues, et dont la nature n'est pas bien connue. L'interne, très-mince, villeuse, colorée par la bile, offre un tissu réticulaire, semblable à celui de la tunique interne de la vésicule, dont elle est la continuation.

Ces conduits jouissent d'une grande extensibilité, comme le prouvent les calculs qui s'y arrêtent et s'opposent au passage de la bile. On les trouve quelquefois dans ce cas plus gros que la veine porte. Il est à croire qu'ils sont doués d'une sensibilité assez vive, si l'on en juge par les douleurs violentes qu'on éprouve lorsque des calculs biliaires s'engagent dans leur cavité.

Telle est la disposition des organes destinés à secréter la bile et à la transmettre dans le duodénum. Mais quel est le mécanisme par lequel ces organes remplissent les fonctions qui leur ont été attribuées? comment s'opère

la secrétion de la bile? Nous l'ignorons entièrement. La nature a jeté sur cette fonction, comme sur presque toutes les autres, un voile impénétrable à l'esprit humain; et tous les systêmes inventés pour les expliquer ne sont que des hypothèses dénuées de fondemens solides, et qu'on peut tout au plus admettre comme probables, mais jamais comme démontrées et certaines.

Quelle que soit la manière dont le foie secrète la bile, il paroît certain que les matériaux de cette humeur lui sont fournis exclusivement par le sang de la veine porte, et que celui qui circule dans l'artère hépatique est uniquement destiné à la nutrition de cet organe. Le foie diffère en cela de tous les autres organes secréteurs, qui reçoivent des artères les matériaux de l'humeur qu'ils préparent. La disposition de la veine porte, la continuité de ces rameaux avec les pores biliaires, le défaut de secrétion de la bile par l'engorgement de cette veine, la nature du sang qui y circule, font suffisamment connoître les usages auxquels elle est destinée.

Le sang de la veine porte modifié dans le tissu du toie et changé en bile, passe dans les pores ou conduits biliaires, dont les rameaux devenus plus apparens, se réunissent pour former le canal hépatique. Delà, une partie de cette liqueur coule dans le duodénum, et l'autre partie reflue dans la vésicule du fiel où elle s'accumule.

La situation de la vésicule du fiel, son adhérence intime avec le foie, la direction presque parallèle des canaux cystique et hépatique, et l'angle très-aigu, sous lequel ils s'unissent, ont

fait croire que la vésicule recevoit la bile dans sa cavité, par les vaisseaux que l'on a nommés hépato-cystiques; mais ces vaisseaux n'existent pas dans l'homme. D'ailleurs, les expériences faites sur les animaux vivans, dont la vésicule avoit été ouverte, les ligatures, les maladies confirment ce mécanisme. Si la vésicule a été trouvée pleine, le canal cystique étant bouché, elle ne contenoit qu'une liqueur peu amère, que l'on ne peut regarder comme de la vraie bile, et produite seulement par une exhalaison et une secrétion muqueuse qui se passent dans l'intérieur de la vésicule.

Il paroît que c'est pendant que l'estomac et les intestins sont vides, que la bile s'introduit dans la vésicule du fiel; car on trouve cette vésicule plus pleine et plus dilatée dans l'homme et dans les animaux qui ont été long-temps sans prendre d'alimens, au lieu qu'elle l'est moins dans ceux qui ont mangé depuis peu.

La bile déposée dans la vésicule du fiel y séjourne, s'y épaissit, devient plus amère, prend une couleur foncée. Pendant la digestion, elle s'écoule par l'action de la vésicule, et plus encore par la compression que cette poche éprouve de la part de l'estomac et des intestins qui sont alors remplis et distendus par les matières alimentaires: le vomissement, en secouant la vésicule, facilite aussi son dégorgement.

Cette bile est différente de la bile hépatique, qui est plus claire, délayée, moins amère, et coule toujours du foie dès qu'elle est formée. Ces deux sortes de biles se mêlent ensemble dans le conduit cholédoque, par lequel elles s'évacuent dans le duodénum, pour y remplir les

usages auxquels elles sont destinées.

#### De la Rate.

La rate est un viscère mollasse, d'une couleur livide, situé profondément et obliquement dans l'hypocondre ganche, entre les fausses côtes et l'estoniac, au-dessous du diaphragme; au-dessus du colon et du rein gauche. Ordinairement elle est fixée d'une manière assez lâche au diaphragme et à l'extrémité gauche de l'estomac par des replis du péritoine et par un grand nombre de vaisseaux. Souvent elle est moins mobile, et unie plus étroitement aux parties voisines. La nature des rapports de la rate avec les organes qui l'environnent; détermine dans sa position des variétés qu'il est bon de connoître. Ses principales connexions étant avec l'estomac, il en résulte que sa situation et sa direction dépendent beaucoup de celles de ce viscère. Lorsque l'estomac est plein, la rate a une direction presque transversale, de manière que sa petite extrémité est antérieure, et sa grosse extrémité est postérieure. Quand l'estomac est vide, la rate prend une direction oblique: sa petite extrémité, qui étoit anté-rieure dans l'état de plénitude de l'estomac, se porte en bas, et sa grosse extrémité, qui étoit postérieure, se porte en haut. La rate suit encore les mouvemens du diaphragme, comme les autres viscères abdominaux : elle descend dans l'inspiration, et remonte dans l'expiration. On dit qu'elle s'est rompue quelquefois dans le vomissement, et l'on a attribué cet accident à la grande force avec laquelle le diaphragme agit sur elle. Sans rejeter cette opinion, nous observerons seulement que le diaphragme n'agit sur la rate que comme sur les autres viscères abdominaux. Enfin, on a vu la rate descendre jusqu'à l'hypogastre et dans le bassin. On l'a même trouvée formant hernie à l'aîne. Haller l'a vue placée sur le côté gauche de la vessie chez un enfant d'un an; et dans une autre circonstance, il a observé qu'elle se prolongeoit obliquement de l'hypocondre gauche à la région iliaque droite, de manière qu'on la sentoit à travers les tégumens dans toute l'étendue de ce trajet. Elle occupe l'hypocondre droit dans le cas de transposition complète des viscères.

La rate est ordinairement unique; cependant on trouve des sujets qui en ont plusieurs, parmi lesquelles il y en a une beaucoup plus volumineuse, située dans l'endroit que ce viscère a coutume d'occuper, et d'autres plus petites, placées plus bas dans l'épaisseur du grand épiploon, et qui reçoivent leurs vaisseaux de l'artère splénique. Le nombre de ces petites rates

varie; on en a vu jusqu'à cinq.

Le volume de la rate varie suivant l'âge, les individus, les maladies et le genre de mort. Dans le fœtus, elle est très petite proportionnément aux organes voisins, sur-tout au foie et aux reins: à la naissance, son volume est beaucoup plus considérable. On ne trouveroit peut-être pas deux individus chez lesquels la rate ait absolument le même volume. Dans un homme adulte, la rate a ordinairement environ sept ou huit travers de doigt de longueur, sur quatre de largeur. Sa pesanteur varie depuis six jusqu'à quatorze onces; mais elle peut dépasser de beaucoup ces limites sans présenter aucune altération morbifique. Les maladies,

sur-tout les chroniques, augmentent ordinairement beaucoup le volume de la rate. On a vu dans ce cas son poids varier depuis quatre jusqu'à douze livres, et même jusqu'à quarante trois livres. Mais il est à remarquer que la plupart de ces rates si volumineuses contiennent, ou des squirres, ou des stéatômes, ou des hydatides, ou enfin des collections d'eau.

Il est plus rare de voir cet organe diminuer de volume. On l'a vu néanmoins ne peser qu'une ou deux onces, dans le cas de maladies chroniques, et même dans le cas de mort violente déterminée par une chûte. Enfin, on l'a

trouvé réduit à quelques gros.

Le genre de mort ne paroît pas produire dans le volume de la rate des variations très-remarquables. Néanmoins elle est ordinairement assez petite chez les sujets morts d'hémorragie; tandis que dans ceux qui sont morts asphyxiés, le sang dont elle est remplie la rend beaucoup.

plus volumineuse.

La rate, chez le même homme, ou chez le même animal, est plus volumineuse pendant la vacuité de l'estomac et des intestins, que pendant leur plénitude. Lieutaud assure l'avoir toujours trouvée plus petite dans les personnes inortes immédiatement après le repas, et dans les chiens égorgés pendant la digestion. Il l'a vue constamment plus grosse à la suite des maladies prolongées, et chez les animaux qu'on avoit long-temps privés de nourriture.

La figure de la rate est assez irrégulière et d'autant plus difficile à exprimer exactement, qu'elle est très-variable. En général, elle ressemble assez bien à un segment, en quelque sorte triangulaire, d'un corps ellipsoïde, coupé de manière que la section fût égale à la lon-gueur de l'axe. On y considère une face externe, une face interne, un bord antérieur, un bord postérieur, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

La face externe convexe et plus étendue que l'interne, est contigue au diaphragme, et répond aux quatre dernières côtes. On la trouve assez souvent adhérente à ce muscle; mais ces adhérences, qui sont le résultat de l'inflammation du péritoine, ne doivent pas être confondues avec un repli membraneux qu'on rencontre quelquefois, et qui du diaphragme, ou même de l'extrémité gauche du foie, se porte à l'extrémité supérieure de la rate et plus ou moins avant sur sa face convexe.

La face interne, inégalement concave, est divisée, suivant son grand diamètre, en deux parties, par une espèce de gouttière nommée la scissure de la rate. Cette scissure qui n'occupe pas toute la longueur de l'organe, contient, dans presque tous les sujets, une certaine quantité de graisse. Elle donne attache à l'épiploon gastro-hépatique, et présente cinq ou six trous, par lesquels les vaisseaux et les nerfs spléniques s'introduisent. Des deux parties de la face interne de la rate, l'une est antérieure et supérieure plus large, et l'autre postérieure et inférieure plus étroite : elles sont toutes deux légèrement concaves et lisses. L'antérieure est contiguë à la grosse extrémité de l'estomac. La postérieure pose en arrière sur le rein gauche, et en devant sur le colon : elle paroît même quelquefois avoir deux cavités superficielles qui

répondent à la convexité du rein et à celle du

colon.

Le bord antérieur est incliné en haut, et le postérieur en bas: ils sont libres l'un et l'autre, plus ou moins arrondis, et interrompus en divers points par des échancrures, dont le nombre et la profondeur n'ont rien de constant. Quelquefois ces échancrures sont si profondes, qu'elles semblent diviser la rate en plusieurs lobes.

L'extrémité supérieure, inclinée en arrière, est plus épaisse que l'inférieure: elle répond au diaphragme, et adhère assez souvent à ce muscle, ou au foie par un prolongement du péritoine.

L'extrémité inférieure, inclinée en devant et moins grosse que la précédente, correspond à l'extrémité gauche de la portion transversale du

colon et au pancréas.

La couleur de la rate est très-variable: dans le fœtus et dans la première enfance, elle est assez rouge. Avec l'âge, cette couleur devient plus foncée, et dans l'adulte, elle est livide, tirant sur le rouge et le bleu. Mais souvent cette couleur, au lieu d'être uniforme, présente des plaques d'un rouge plus ou moins vif, ou des taches noirâtres, qui ne s'étendent point audelà de la superficie de l'organe.

La rate est d'une consistance mollasse, et son tissu s'écrase facilement entre les doigts; mais les maladies font singulièrement varier cette consistance. Tantôt la rate est aussi ferme que le foie et le rein; tantôt elle est extrêmement molle, et sa substance intérieure ressemble à une bouillie noirâtre et presque livide. Il entre dans la composition de la rate deux mem-

branes, des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, du tissu cellulaire et

un parenchyme particulier.

Des deux membranes de la rate, l'une est externe et l'autre interne. La membrane externe, semblable à celles des autres viscères abdominaux, n'est évidemment qu'une production du péritoine, qui enveloppe la rate dans toute son étendue, et en rend la surface lisse et polie. Arrivée aux bords de la scissure par laquelle les vaisseaux spléniques s'introduisent, cette membrane se résléchit sur ces vaisseaux, et se continue avec les feuillets du grand épiploon. La membrane externe de la rate est étroitement unie à la membrane propre de cet organe, excepté dans toute l'étendue de la scissure, où ces deux membranes laissent entr'elles un petit espace triangulaire rempli de graisse. C'est dans cet endroit qu'il est plus facile de distinguer les deux membranes de la rate. Lorsque l'extrémité supérieure de ce viscère est fixée au diaphragme par un prolongement membraneux, on voit aussi le péritoine s'écarter un peu de la membrane propre, à l'endroit où l'espèce de ligament qu'il forme s'implante à la rate.

La membrane interne ou propre de la rate enveloppe toute la surface de cet organe, adhère fortement à sa substance, se prolonge même dans son intérieur avec tous les vaisseaux qui le pénètrent, et leur fournit des gaînes très-faciles à apercevoir. Delà il résulte qu'elle répond par une de ses faces, d'abord à toute l'étendue de la membrane externe, puis aux vaisseaux qui s'enfoncent dans l'organe, et qu'elle accompagne dans tout leur trajet, mais

la membrane externe. L'autre face de la membrane propre est appliquée immédiatement et drns toute son étendue sur la substance de la rate. Un nombre prodigieux de petits filamens blanchâtres partent de cette face et s'enfoncent dans l'épaisseur de l'organe, où ils s'entre-croisent de différentes manières, comme nous le dirons bientôt. Cette membrane est plus épaisse, plus forte et un peu moins transparente que la membrane externe. Elle paroît formée d'une multitude de fibres déliées, entrelacées et tissues d'une manière très-compliquée. Quoique ferme et serrée, elle est très-extensible, comme le prouve le gonflement excessif que la rate

éprouve quelquefois.

L'artère splénique est la source commune de toutes les artères de la rate. Cette artère, après s'être détachée du tronc cœliaque, sous un angle assez aigu, marche le long du bord postérieur du pancréas en formant des contours et des flexuosités remarquables. Lorsqu'elle est parvenue à l'extrémité gauche de ce corps glanduleux, elle se divise en cinq ou six grosses branches, qui s'introduisent séparément dans l'intérieur de la rate, par la scissure. En pénétrant dans la rate, chacune de ces artères reçoit une gaîne que lui fournit la membrane propre de cet organe. Bientôt elles se divisent et se subdivisent en une multitude de ramifications qui s'anastomosent fréquemment ensemble, et dont les dernières extrémités sont si fines, qu'elles échappent aux recherches les plus exactes. Ces ramifications sont si nombreuses, que quand on les a bien injectées, il semble que tout le tissu de la rate

soit uniquement formé par un lacis inextricable de vaisseaux. Cependant si on pousse de l'air dans l'une des divisions de l'artère splénique, il ne se répand que dans une partie du tissu de la rate, et si on y injecte de l'eau, elle revient le plus souvent par la veine correspondante à l'artère, et rarement par d'autres branches artérielles: le même phénomène a lieu avec les injections solides. Enfin, si on coupe une partie des artères de la rate sur un animal, la portion seule où alloient se distribuer ces artères, tombe en gangrène, et le reste de l'organe conserve son état naturel. Delà il semble résulter que chaque branche artérielle ne fournit de sang qu'à la partie où elle se distribue, et qu'elle n'en transmet point aux autres parties, malgré les anastomoses nombreuses qu'on observe entre ces branches. Tant qu'on peut suivre avec le scalpel les divisions de l'artère splénique, on les voit toujours enveloppées avec les veines et les nerfs par les gaînes que leur fournit la membrane interne ou propre de l'organe. Continuent-elles à être ainsi enveloppées jusques dans leurs ramifications capillaires? nous l'ignorons. Les derniers ramuscules de l'artère splénique se continuent avec les radicules de la veine du même nom, comme les injections le démontrent.

La veine principale de la rate est connue sous le nom de splénique. Elle commence dans tous les points de l'organe par des radicules qui paroissent naître immédiatement des extrémités capillaires des artères. Ces radicules se réunissent pour former des rameaux; ceux-ci se rassemblent en cinq ou six branches qui sortent de la rate par la scissure, et s'unissent en

un seul tronc, lequel accompagne l'artère splénique le long du pancréas, et va s'ouvrir dans la veine porte ventrale. Les divisions de la veine splénique accompagnent par-tout celles de l'artère, et sont renfermées comme elles dans les gaînes fibreuses: elles n'ont point de valvules. Leurs parois sont foibles, car elles se rompent facilement dans les injections : elles ne paroissent pas plus nombreuses que les artères, mais elles sont plus grosses environ de deux tiers. On les trouve très-adhérentes aux gaînes fibreuses, tandis que les artères sont liées aux parois de ces gaînes et au côté correspondant des veines par un tissu cellulaire assez lache.

Les vaisseaux lymphatiques de la rate sont divisés en superficiels et en profonds. Les premiers naissent de le superficie de l'organe, rampent entre ses deux tuniques, et gagnent en serpentant sa scissure, ou bien se plongent dans son tissu, et s'unissent en partie aux lymphatiques profonds. Ceux-ci naissent de tous les points du tissu de la rate, se portent autour des vaisseaux sanguins, et communiquent fréquemment entr'eux et avec les lymphatiques superficiels. Arrivés à la scissure de la rate, ils se joignent aux troncs superficiels; ensuite ils marchent le long de l'artère splénique, traversent les glandes situées sur leur trajet, et vont s'ouvrir dans le réservoir du chyle ou dans le canal thorachique.

Les nerfs de la rate sont fournis par le plexus solaire; ils accompagnent l'artère splénique, autour de laquelle ils font un plexus qui porte le même nom. Arrivés à la scissure de cet organe, ils pénètrent dans son tissu avec les

branches de l'artère et de la veine spléniques,

dont ils suivent toutes les divisions.

Le tissu cellulaire de la rate est très-peu abondant; il pénètre dans l'intérieur de l'organe avec les vaisseaux, et les accompagne jusqu'à leurs dernières ramifications.

Le parenchyme propre de la rate est très-peu connu; bornons-nous donc à exposer ici ce que nous apprend sur ce point la dissection la plus exacte. Si l'on divise une rate saine, on trouve que son tissu cède avec facilité. Il offre une apparence spongieuse, et l'on y remarque quelquefois, sur-tout chez les enfans, des espèces de granulations grisâtres, transparentes, tantôt à peine visibles, tantôt grosses comme la tête d'une épingle. Ces corpuscules, que quelques Anatomistes ont regardés comme des glandes, d'autres comme des follicules remplis de liquide, sont d'une nature absolument inconnue. La meilleure manière de les voir est d'exposer entre l'œil et une lumière vive une lame trèsmince du tissu de la rate. Leur transparence seroit croire au premier aspect que cette lame est criblée de trous.

Pour peu que l'on comprime un morceau de rate qu'on a coupé, on voit sortir des orifices des vaisseaux divisés un sang noir et liquide. Si on vient ensuite à râcler avec le scalpel les surfaces divisées, on exprime facilement une espèce de sanie livide, qu'il ne faut pas confondre avec le liquide qui sort des vaisseaux : elle rougit presque aussitôt qu'elle est en contact avec la lumière, ressemble assez bien à un sang noir, épais, à demi-coagulé. Ce liquide est il contenu dans les vaisseaux capillaires de la rate; ou bien est-il déposé dans

les aréoles de la substance spongieuse de cet organe? Nous n'en savons rien; mais nous voyons clairement qu'en exprimant cette espèce de pulpe livide, nous détruisons la partie la plus fine et la plus délicate du tissu de l'or-gane. En continuant ainsi ce procédé, on exprime tout le sang de la rate, et il ne reste plus qu'un tissu filamenteux, blanchâtre, qui forme la partie la plus solide de la substance de l'organe. Il est encore un autre moyen facile et plus sûr de bien voir ce tissu solide; c'est de lui enlever par des lotions répétées tout le sang dont il est pénétré. A mesure qu'on avance dans cette opération, on voit le tissu de la rate s'affaisser, diminuer de volume, et se réduire enfin à une petite masse spongieuse, blanchâtre, formée de filamens entrelacés de mille manières. Si l'on examine attentivement ces filamens, on les voit presque tous adhérens, d'une part, à la surface interne de la membrane propre de la rate, et de l'autre, aux fibres qu'elle envoie dans l'intérieur de l'organe. Ils paroissent de nature fibreuse, comme la membrane dont ils semblent être des prolongemens, et ils forment un lacis solide, dans les aréoles duquel est contenue la substance pulpeuse dont nons avons parlé. En observant l'intérieur d'une rate soufflée et à demi-desséchée, on y aperçoit distinctement des cellules qui sont formées par des membranes minces, transparentes, sur lesquelles rampent des vaisseaux sanguins fort déliés. Ces cellules contenoient dans l'état naturel de la substance pulpeuse, et ne sont devenues apparentes qu'à mesure que cette substance s'est évaporée: elles communiquent toutes ensem-

ble ; car en quelque endroit qu'on fasse une ouverture un peu profonde à une rate bien constituée, si on y pousse de l'air, on fait gonfler tout le viscère : elles communiquent aussi avec les veines spléniques ; car dans cette expérience l'air s'échappe par le tronc de ces veines; et lorsqu'on pousse de l'air sans effort dans le même tronc, on ne manque pas de gonfler tout le corps de la rate. Ces cellules communiquent aussi avec les artères spléniques, mais cette communication est moins marquée; aussi, lorsqu'on pousse de l'air par le tronc de ces artères, la rate ne se distend qu'avec peine et imparfaitement. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que si la rate n'est pas entièrement formée de vaisseaux et d'un tissu celluleux et filamenteux, la structure vasculaire et la cellulaire y paroissent au moins très-dominantes, et qu'elle doit à cela la faculté de contenir une grande quantité de sang.

A peine sensible dans l'état naturel, la rate donne des marques de sensibilité dans certaines maladies. La mollesse de son tissu la rend susceptible d'une grande extension. On peut, sur un animal vivant, faire varier à volonté la grosseur de cet organe: si l'on comprime la veine splénique, la rate se distend avec rapidité, et au bout de quelque temps, elle paroît prête à se rompre; mais dès qu'on cesse de comprimer, elle expulse tout d'un coup le sang qui la gonfloit, et sa surface devient inégale et

ridée.

Quels sont les usages de la rate? Si l'on en juge par le calibre de son artère, ces usages sont très-importans; mais nous les ignorons entièrement. L'opinion la plus généralement

admise est, qu'elle fait éprouver au sang qui la traverse, des modifications qui le rendent propre à fournir les matériaux de la bile. Mais que penser de cette opinion, quand on se rappelle que la rate peut être extirpée sur un animal sans que les fonctions et la santé en paroissent altérées, et sur-tout sans que la secrétion de la bile en éprouve aucun changement? Assurément, si la rate préparait les matériaux de la bile, l'extirpation de ce viscère devroit empêcher, ou du moins troubler considérablement la secrétion de ce liquide, et par suite la digestion et la santé; or, on n'observe rien de tout cela. Donc si la rate concourt à la secrétion de la bile, ce n'est que d'une manière très-accessoire et nullement essentielle.

### Du Pancréas.

Le pancréas est une glande conglomérée, qui secrète un liquide analogue à la salive. Il est situé à la partie postérieure de la région épigastrique, à-peu-près au niveau de la douzième vertèbre dorsale, au-dessous de l'estomac, au-dessus de la portion transversale du duodénum, devant la colonne vertébrale, les piliers du diaphragme, l'aorte et la veine cave, dans l'écartement postérieur du mésocolon transverse, entre la seconde portion du duodénum et l'extrémité inférieure de la rate. Le pancréas est uni aux parties environnantes d'une manière assez intime, pour qu'il ne puisse point abandonner la place qu'il occupe.

Le volume du pancréas n'est pas absolument le même dans tous les sujets; son poids varie de deux à six onces. Il est déja bien formé chez

4.

le fœtus, tandis que les glandes salivaires offrent à peine alors quelques traces de leur existence.

Le pancréas est alongé transversalement, aplati de haut en bas, légèrement courbé de devant en arrière, pour s'accomoder à la saillie de la colonne vertébrale, plus gros à son extrémité droite qu'a la gauche. On y considère une face supérieure, une face inférieure, un bord antérieur, un bord postérieur, une extrémité droite et une extrémité gauche.

La face supérieure, inclinée en devant, légèrement convexe, est recouverte par le feuillet supérieur du mésocolon transverse, à travers lequel on l'aperçoit dans la cavité des épiploons : elle correspond à la face inférieure de

l'estomac,

La face inférieure, un peu concave, inclinée en arrière, répond à la portion transversale du duodénum, à laquelle elle est unie par du tissu cellulaire. Les vaisseaux et les nerfs mésentériques supérieurs passent entre cette face et le duodénum, pour gagner le mésentère.

Le bord postérieur, plus épais que l'antérieur, est incliné en haut; il est plongé dans le tissu cellulaire du péritoine, qui l'unit à l'artère aorte, à la veine cave, aux vaisseaux mésentériques supérieurs, à la capsule atrabilaire et au rein gauche. Ce bord présente un sillon dans lequel l'artère splénique est logée. Le bord antérieur, mince, incliné en bas, est placé entre le feuillet supérieur du mésocolon transverse et le duodénum.

L'extrémité droite, qu'on nomme aussi la tête du pancréas, est plus volumineuse que l'extrémité gauche : elle est embrassée par la seconde courbure du duodénum, à laquelle elle adhère fortement. Souvent il naît de cette extrémité un prolongement qui descend un peu avec le duodénum, et se termine bientôt par une pointe arrondie. Ce prolongement, qui n'existe pas toujours, et dont la forme varie, est ce que les auteurs désignent par le nom de petit pancréas. Il a son conduit excréteur particulier, qui se termine dans le grand conduit pancréatique, et quelquefois séparément dans le duodénum.

L'extrémité gauche, qu'on nomme aussi la queue du pancréas, à cause de sa forme, est placée sur le côté gauche de la colonne vertébrale: elle tient d'une manière plus ou moins lâche aux parties voisines, et ses rapports sont en général très-variables: elle répond à l'extrémité gauche du mésocolon transverse, dont le feuillet inférieur la sépare des intestins grêles. Cette extrémité s'étend jusqu'à la rate, à l'extrémité inférieure de laquelle elle est unie, tantôt d'une manière immédiate, tantôt par un prolongement du péritoine, dont la longueur et la forme n'ont rien de constant.

La structure du pancréas a beaucoup d'analogie avec celle des glandes salivaires. Il est d'un blanc grisâtre tirant un peu sur le rouge, d'une consistance ferme. Son tissu paroît granulé à l'intérieur comme à l'extérieur. Si on le déchire et si on le dissèque avec soin, on voit qu'il est formé de lobes, lesquels sont eux-mêmes composés de lobules qui résultent de l'assemblage de grains glanduleux très-distincts, et réunis par un tissu cellulaire dense. A chacun de ces grains aboutissent un rameau artériel, un rameau veineux, un filet de nerf et une radicule du conduit excréteur. Il entre aussi dans la structure du pancréas, des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des nerss, des con-

duits excréteurs et du tissu cellulaire.

Les principales artères du pancréas sont fournies par la gastro-épiploïque droite, par la splénique et par la mésentérique supérieure: il en vient aussi des diaphragmatiques inférieures, de l'hépatique; des capsulaires et de la coronaire stomachique. Ces artères forment, par leur disposition, une espèce de cercle vasculaire devant et derrière la tête de cet organe. Un rameau qui naît ordinairement de la gastroépiploique droite, et quelquesois de la mésen-térique supérieure, ou même de l'hépatique, forme l'artère pancréatique transversale, qui se porte de droite à gauche, derrière le pancréas, et se termine en s'anastomosant avec les branches fournies par la splénique. La plupart de ces artères s'enfoncent perpendiculairement dans le pancréas : les principales branches marchent entre les lobes, les rameaux entre les lobules, et les ramuscules entre les grains glanduleux dans lesquels ils pénètrent. Comme l'œil le plus attentif ne peut suivre toutes les divisions et les subdivisions de ces grains, de même il ne peut suivre toutes les divisions des artères qui s'y distribuent.

Les veines du pancréas ne sont guères moins nombreuses que les artères des extrémités desquelles elles prennent naissance, et dont elles suivent la marche et la distribution. Elles se rendent dans les veines gastro-épiploïque droite, mésentérique supérieure et splénique, qui toutes s'ouvrent dans la veine porte. Les vaisseaux

lymphatiques du pancréas n'ont rien de remarquable: ils naissent de tous les points de la substance de l'organe, accompagnent les vaisseaux sanguins, et se terminent presque aussitôt dans les glandes lymphatiques voisines. Les nerfs de cet organe sont peu considérables; ils viennent des plexus hépatique, splénique et mesentéri-

que supérieur.

Le conduit excréteur du pancréas est blanc, membraneux, et semblable à celui des glandes parotides, excepté cependant qu'il est un peu moins épais et moins dense. Il naît des grains glanduleux par des radicules très-fines qui se réunissent à la manière des veines, et forment un canal unique, du diamètre d'une petite plume, qui grossit à mesure qu'il s'avance vers le duodénum. Ce canal marche en serpentant un peu de gauche à droite dans l'épaisseur du pancréas, un peu plus près du bord antérieur que du postérieur, et plus rapproché de la face supérieure que de l'inférieure. Il grossit à mesure qu'il s'avance vers le duodénum et qu'il reçoit des branches collatérales. Avant de se terminer à cet intestin, il reçoit pour l'ordinaire un canal moins grand, qui vient du prolongement connu sous le nom de petit pancréas. Ensuite il perce obiquement de haut en bas les tuniques du duodénum, et s'ouvre dans cet intestin, vers le bas de la seconde courbure, à cinq travers de doigt environ du pylore. Tantôt cette insertion se fait par un orifice particulier, très-voisin de celui du conduit cholédoque; tantôt elle a lieu par un orifice commun avec ce dernier, auquel le conduit pancréatique vient alors s'unir à angle aigu, et cette disposition est la plus ordinaire. Quelquefois enfinle conduit pancréatique se divise en deux branches qui s'insèrent separément dans l'intestin; ou bien l'une d'elles s'unit avec le conduit cholédoque, et l'autre pénètre seule dans le duodénum.

Le pancréas n'a aucune enveloppe extérieure commune : seulement le péritoine le recouvre supérieurement et antérieurement, mais sans lui adhérer fortement, comme il le fait au foie, à la rate, et à tous les viscères auxquels il fournit une tunique extérieure. Du reste, le pancréas est environné de beaucoup de tissu cellulaire qui pénètre dans son épaisseur, s'interpose entre les lobes, les lobules et les grains glanduleux qui le composent, entre les vaisseaux, les conduits et les nerfs qui le parcourent, et réunit

ensemble toutes ces parties.

Il est facile de voir, par la description que nous venons de donner du pancréas, que cet organe a beaucoup d'analogie avec les glandes salivaires: 1.º comme elles, il est entouré de parties qui agissent continuellement sur lui, telles sont l'artère aorte, la mésentérique supérieure, la splénique, dont les battemens l'agitent sans cesse ; tel est encore le duodénum qui agit par sa contraction pendant le passage des alimens: tel est enfin le diaphragme, dont les mouvemens ne lui sont pas entièrement étrangers. 2.º Des vaisseaux nombreux le pénètrent de toutes parts comme les glandes salivaires, au lieu que les autres viscères glanduleux ne reçoivent ordinairement leurs vaisseaux que par un seul point. 3.º Ressemblance parfaite dans le tissu : même couleur, même consistance, mêmes granulations réunies par un tissu cellulaire dense, et desquelles naissent

les radicules du conduit excréteur. 4.º Mêmes conduits excréteurs, avec cette seule différence, que celui des glandes salivaires parcourt un assez long trajet hors de la glande; tandis que celui du pancréas, renfermé dans l'organe, n'en sort que pour percer aussitôt les parois du duodénum. 5.º Enfin, des nerfs se rendent au pancréas et aux glandes salivaires; mais ceux du pancréas viennennent des ganglions, et ceux des glandes salivaires viennent du cerveau.

L'usage du pancréas est de fournir l'humeur connue sous le nom de suc pancréatique. Cette humeur qui a la plus grande analogie avec la salive, est versée dans le duodénum, où elle se mêle avec la bile, pour remplir les fonctions

auxquelles elle est destinée.

## Des Epiploons.

On donne le nom d'épiploons à des prolongemens membraneux et graisseux de la portion du péritoine qui recouvre les viscères abdominaux. Il y a trois épiploons, savoir, un grand, que l'on appelle gastro-colique; un petit, que l'on nomme gastro-hépatique; et un plus petit, qui est connu sous le nom d'épiploon-

colique.

Les épiploons ont cela de commun, qu'ils sont composés de deux lames appliquées l'une à l'autre, et séparées par une couche plus ou moins épaisse de tissu cellulaire graisseux. Ces lames sont si minces et si tendres, qu'il n'y a point de membrane dans le corps humain, si ce n'est la rétine, qui le soit davantage. Elles se rompent au moindre attouchement,

ce qui fait paroître les épiploons comme des cribles. Ces ouvertures n'existent pas naturellement, puisque l'air introduit entre les deux lames des épiploons les écarte l'une de l'autre, sans s'échapper, pourvu qu'on ne le pousse pas avec trop de force. Le tissu cellulaire qui sépare les deux lames des épiploons contient beaucoup de vaisseaux sanguins, qui sont ac-compagnés de bandes graisseuses dans les en-fans; mais ces bandes n'observent aucun arrangement marqué dans les adultes, chez lesquels la graisse se répand en plus ou moins grande quantité dans toute l'étendue des épiploons. On ne trouve d'autres glandes dans les épiploons, que les lymphatiques qui se remarquent le long de la grande et de la petite courbures de l'estomac, aux endroits où s'attachent le grand et le petit épiploons, et celles qui siègent près de la scissure transversale du foie dans le bord postérieur du petit épiploon. Les vaisseaux lymphatiques et les nerfs des épi-ploons ne peuvent point être démontrés par la dissection; mais l'existence des premiers est suffisamment démontrée par l'analogie des autres membranes, et celle des derniers par la sensibilité des épiploons dans certaines affections morbifiques.

Le grand épiploon, ou l'épiploon gastrocolique, est ce grand repli membraneux et graisseux qui se présente à l'ouverture de l'abdomen, libre et flottant sur les circonvolutions des intestins. Il s'étend depuis le bord antérieur de l'estomac et la convexité de l'arc du colon, jusqu'au bas de la région ombilicale; mais sa grandeur varie beaucoup, ainsi que sa situation. Dans le fœtus, il est très-court, et s'étend très-peu au-dessous de l'arc du colon. Il croît avec l'âge, et dans l'adulte, il descend quelquefois jusques dans le petit bassin. Son étendue est moindre chez les femmes qui ont eu plusieurs enfans que chez les autres. Ordinairement il descend plus bas du côté gauche que du côté droit. Il a un peu moins d'étendue dans l'état de plénitude de l'estomac, que dans l'état de vacuité, parce que ce viscère, en se dilatant, s'enfonce entre les deux lames de l'épiploon. Tantôt il est déployé comme un voile au - devant des circonvolutions des intestins qu'il sépare de la paroi antérieure du ventre; tantôt il est plus ou moins replié sur lui-même, ou pelotonné de manière à former un paquet qu'on trouve au milieu, ou sur un des côtés de l'abdomen; quelquefois il est replié en haut, en sorte qu'il recouvre en partie la face supérieure de l'estomac et celle du foie.

Le grand épiploon a une forme à-peu-près quadrilatère, et a été comparé, avec assez de justesse, à une gibecière, dont l'ouverture seroit en haut et le fond en bas. On peut y condérer une face antérieure, une face postérieure, un bord supérieur, un bord inférieur,

un bord droit et un bord gauche.

La face antérieure répond à la paroi antérieure de l'abdomen. La face postérieure est appliquée sur les intestins jéjunum et iléon. L'une et l'autre sont lisses et libres dans l'état naturel, et les adhérences que la première présente souvent avec les intestins, et la seconde avec la paroi antérieure du ventre, sont toujours le produit d'une inflammation antécédente. On conçoit facilement que les rapports

de ces faces changent dans les différentes positions que l'épiploon peut prendre, et que nous

avons indiquées.

Le bord supérieur présente deux portions: l'une antérieure, qui s'attache à toute la longueur du bord antérieur de l'estomac; l'autre postérieure, qui adhère à la convexité de l'arc du colon. Le bord inférieur, libre, flottant et plus ou moins droit, n'offre d'ailleurs rien de remarquable. Le bord droit se continue en haut avec l'épiploon-colique; en bas, il est libre. Le bord gauche, également libre en bas, adhère en haut à l'extrémité gauche du pancréas et à toute la longueur de la scissure de la rate.

Le grand épiploon est composé de deux feuillets, l'un antérieur et l'autre postérieur. Le premier, qui commence à l'estomac, est plus long que le dernier, qui ne commence qu'à l'arc du colon. Chacun de ces feuillets est formé de deux lames du péritoine, qui se comportent de la manière suivante pour former le grand épiploon. Les deux portions de cette membrane qui couvrent les deux faces de l'estomac, arrivées au bord antérieur de ce viscère, s'appliquent l'une contre l'autre, en se continuant sur les vaisseaux qui partent de la convexité des arcades formées par l'anastomose des artères et des veines gastro-épiploiques droite et gauche. Ces deux lames adossées forment le feuillet antérieur qui passe au-devant de l'arc du colon, sans s'y attacher, et se prolonge au-devant des intestins grêles jusqu'au bord inférieur ou flottant de l'épiploon. Là, il se replie sur lui-même de devant en arrière et de bas en haut, pour former le feuillet postérieur qui remonte derrière l'antérieur, et va s'attacher à la convexité de l'arc du colon, où il se continue avec la tunique externe de cet intestin. Ainsi le grand épiploon n'est formé que d'un seul feuillet dans la portion qui s'étend de l'estomac au colon, tandis que dans le reste de son étendue, il a réellement deux feuillets adossés l'un à l'autre : chaque feuillet a ses deux lames, son tissu cellulaire, ses vaisseaux et ses bandes graisseuses. Les deux lames du feuillet antérieur se continuent avec la tunique externe de l'estomac, et par suite avec l'épiploon gastro-hépatique; celles du feuillet postérieur, après avoir recouvert l'arc du colon, se continuent avec les deux lames du mésocolon transverse. Les lames membraneuses qui composent chaque feuillet du grand épiploon sont excessivement minces, et se déchirent avec la plus grande facilité, comme nous l'avons déjà dit ; elles sont unies par un tissu cellulaire très-fin et très-rare, plus abondant autour des vaisseaux que par-tout ailleurs.

Les artères du grand épiploon viennent des gastro-épiploïques droite et gauche. Ces artères, très-petites, en général, descendent dans l'épaisseur du feuillet antérieur, sans diminuer beaucoup de calibre, et fournissent un grand nombre de ramifications qui forment un réseau très-fin entre les deux lames de ce feuillet. Arrivées au bord inférieur de l'épiploon, elles se replient de devant en arrière, et montent entre les deux lames du feuillet postérieur, jusqu'à l'arc du colon, où elles communiquent avec les artères de cet intestin. Ces artères sont accompagnées par des veines

qui suivent la même marche et la même distribution, et par des nerfs qui viennent des plexus hépatique et splénique. Dans le fœtus, le grand épiploon est excessivement mince, entièrement transparent, et contient à peine quelques molécules graisseuses. Dans les enfans, la graisse devient plus abondante, et forme des bandes graisseuses plus ou moins larges, qui accompagnent les principales branches des vaisseaux épiploïques. Dans l'adulte, elle devient plus abondante encore, se répand d'une manière à-peu-près uniforme dans toute l'étendue de l'épiploon, et forme une couche plus ou moins épaisse suivant l'embonpoint des sujets.

On a attribué plusieurs usages au grand épiploon, comme de remplir les vides que l'estomac et les intestins laissent entre eux, et de rendre par là plus uniforme la compression que ces viscères éprouvent de la part du diaphragme et des muscles abdominaux; d'entretenir la chaleur des intestins et de l'estomac, de concourir à la formation de la bile en surchargeant d'hydrogène et de carbone le sang qui le parcourt, etc. Mais l'usage le plus vraisemblable et le mieux prouvé de cette membrane graisseuse, paroît être de favoriser la dilatation de l'esto-

dans leur intervalle, lorsqu'il est distendu par les alimens.

Le petit épiploon, ou l'épiploon gastro-hépatique, s'étend du bord postérieur de l'estomac à la scissure transversale du foie. Sa figure est difficile à déterminer. On y considère une face supérieure, une face inférieure et une circonférence.

mac, qui en écarte les deux lames et se loge

La face supérieure est contiguë à la face insérieure du foie. La face inférieure, lisse et libre, correspond au mésocolon transverse et à la partie du foie qu'on nomme le lobe de Spigel. La circonférence s'attache antérieurement à toute la longueur de la petite courbure de l'estomac; postérieurement, à la scissure transverse du foie; du côté gauche, à l'extrémité inférieure de l'œsophage et à la face inférieure du diaphragme, derrière le ligament gauche du foie; du côté droit, au col de la vésicule du fiel, au faisceau des vaisseaux qui appartiennent au foie, et au commencement du duodénum. Le petit épiploon est composé de deux lames membraneuses très-minces, unies par une couche de tissu cellulaire, et entre lesquelles on trouve les vaisseaux hépatiques, les conduits biliaires, les vaisseaux coronaires stomachiques, et du côté de la petite courbure de l'estomac, quelques glandes lymphatiques. Ces deux lames se continuent en devant avec la tunique péritonéale de l'estomac, et en arrière avec celle du foie. Cet épiploon contient beaucoup moins de graisse que l'épiploon gastro-colique. Il paroît destiné à soutenir et à protéger les vaisseaux qu'il renferme.

La disposition de ces deux épiploons est telle, qu'ils forment avec la face inférieure de l'estomac et la face supérieure du mésocolon transverse, un grand sac vide qu'on nomme la cavité des épiploons, ou l'arrière cavité du péritoine. Cette cavité, dont les parois se touchent pour l'ordinaire sans adhérences, ne communique avec le bas-ventre, proprement dit, ou la grande cavité du péritoine, qu'à sa partie supérieure et droite, vers la raçine du lobe de

Spigel, par une ouverture qu'on nomme ori-fice épiploïque, et qui a été décrite pour la première fois par Winslow. Cette ouverture, dont la figure est tantôt demi-circulaire, et tantôt triangulaire, est située au-dessous de la vésicule du fiel, entre la veine cave et le faisceau des vaisseaux hépatiques. Son diamètre est d'environ un pouce. On la trouve quelquefois entièrement effacée par les adhérences que ses bords ont contractées ensemble. Le doigt porté derrière les vaisseaux hépatiques pénètre aisément dans l'orifice épiploique; mais pour bien voir cet orifice, on n'a qu'à soulever un peu le grand lobe du foie et chercher la racine du lobe de Spigel. Pour rendre sensible la cavité des épiploons, on introduit dans son orifice un gros tuyau proportionné, qu'on entoure d'un peu de coton, de laine ou d'étoupe, pour empêcher que l'air ne s'échappe; ensuite on y souffle peu-à-peu, et on voit l'air écarter les deux feuillets du grand épiploon, et le faire paroître comme une grosse vessie inégalement divisée en plusieurs lobes ou bosses, par les bandelettes graisseuses, qui alors paroissent comme autant de brides entre ces bosses. Mais pour que cette expérience réussisse, il faut que les épiploons soient dans leur état naturel et sans aucune altération; qu'ils n'aient point été maniés imprudemment; que les doigts, dont on s'est servi en les maniant, aient été frottés avec de l'huile ; ensin que le sujet soit jeune et point trop gras. Pour peu qu'une de ces conditions manque, l'expérience ne réussit point, et c'est ce qui arrive le plus communément. Dans le fœtus et dans les enfans très-jeunes, les deux feuillets de l'épiploon gastro-colique sont contigus et se séparent trèsfacilement l'un de l'autre, tandis que dans les adultes et les vieillards, ils sont presque toujours unis; aussi l'expérience par laquelle on démontre la cavité des épiploons, réussit-elle ordinairement chez les premiers, et très-rarement chez les derniers, où cette cavité se borne à l'espace compris entre l'épiploon gastro-hépatique, la face inférieure de l'estomac et la face superieure

du mésocolon transverse.

L'épiploon-colique est un repli membraneux et graisseux qui s'élève du cœcum et de la portion ascendante du colon, et va se continuer avec la partie supérieure du bord droit de l'épiploon gastro-colique. Quelquefois il se continue sur toute la partie transversale du colon, derrière le grand épiploon. Il est formé par la tunique membraneuse du cœcum et du colon qui s'élevant de ces intestins sur deux lignes parallèles, forme deux lames qui sont appliquées l'une à l'autre, et réunies par une couche très-mince de tissu cellulaire. L'air introduit entre ces deux lames les écarte facilement, et fait paroître l'épiploon-colique sous la forme d'un cône bosselé. Cet épiploon reçoit ses vaisseaux de ceux du cœcum et de la portion ascendante du colon. On ignore son véritable usage.

En décrivant les gros intestins, nous avons parlé d'une autre espèce de replis membraneux et graisseux, connus sous le nom d'appendices épiploiques, et qui peuvent être regardés comme autant de petits épiploons. Ces appendices, dont le nombre et la grandeur sont trèsvariables, ont en général une forme conique : elles tiennent par leur base aux gros intestins.

tandis que leur sommet est libre et flottant; cependant lorsqu'on les distend en poussant de l'air entre les deux lames qui les composent, elles paroissent beaucoup plus épaisses à leur extrémité libre qu'à leur base, et comme bifurquées. En général elles sont séparées les unes des autres; cependant on en trouve quelquefois qui tiennent ensemble par des productions membraneuses très-peu saillantes. Ces appendices ne sont autre chose que des productions de la tunique péritonéale des gros intestins : elles contiennent dans leur épaisseur une couche celluleuse très-mince, et une plus ou moins grande quantité de graisse, suivant l'embonpoint des sujets. Leurs vaisseaux viennent de ceux des gros intestins. Leurs usages ne sont point connus.

## DES VOIES URINAIRES.

Les voies urinaires sont composées des reins qui secrètent l'urine, des uretères qui la transmettent dans la vessie, de la vessie dans laquelle ce liquide s'accumule et séjourne pendant un certain temps, et du canal de l'urètre par lequel l'urine est portée au-dehors. Nous allons décrire successivement ces différens organes, suivant l'ordre dans lequel nous les avons indiqués. Nous y joindrons la description des capsules atrabilaires, que nous placerons immédiatement après celle des reins; mais nous renverrons celle de l'urètre à l'article des organes de la génération.

#### Des Reins.

Les reins sont des organes glanduleux, destinés à la secrétion de l'urine. Ils sont au nombre de deux; quelquefois il n'y en a qu'un trèsgros, placé transversalement devant la colonne vertébrale, ou même dans le bassin, ce qui est extrêmement rare. D'autres fois il existe trois reins, et alors, ou bien il y en a deux qui occupent leur place ordinaire, et le troisième est situé transversalement devant la colonne vertébrale, ou bien il y en a deux d'un seul côté et un de l'autre. Dans ces deux cas, ordinairement trois uretères se réunissent pour n'en former que deux. On a vu les deux reins unis par leurs extrémités supérieures, de manière à former sur la colonne vertébrale un croissant, dont la concavité étoit en bas; Haller parle encore de quelques autres variétés qu'il est inutile de rapporter ici.

Les reins sont situés profondément dans la région lombaire sur les parties latérales de la colonne vertébrale; devant les deux dernières côtes, le diaphragme, le muscle carré des lombes et le transverse de l'abdomen; au côté externe du muscle psoas et de la colonne vertébrale. Ils répondent à-peu-près aux deux dernières vertèbres dorsales et aux deux premières des lombes. Ils sont situés hors du sac formé par le péritoine, au milieu d'un tissu cellulaire très-abondant, susceptible de se charger d'une grande quantité de graisse. Dans ce cas, les reins paroissent entièrement entourés d'une enveloppe graisseuse qui les isole des parties voisines. Dans les maladies chroniques, cette

4.

graisse disparoît, et l'on ne trouve autour des reins qu'un tissu cellulaire très-lâche, et souvent infiltré.

Le rein droit est placé au-dessous du foie et de la capsule atrabilaire droite; au-dessus du cœcum; derrière le duodénum, la portion lombaire droite du colon, la tête du pancréas et quelques portions de l'iléon. Le rein gauche est situé au-dessous de la rate et de la capsule atrabilaire gauche; au-dessus de la portion iliaque du colon; derrière la portion lombaire gauche du même intestin et le paquet des intestins grêles. Ordinairement le rein droit est un peu plus bas que le ganche, à cause du volume du foie; mais cette différence n'est jamais bien grande, et même souvent elle n'est pas sensible. On a vu quelquefois un des deux reins dans le bassin, tandis que l'autre occupoit sa place ordinaire. La direction des reins est verticale, mais de manière que leur extrémité supérieure est un peu plus en dedans que l'inférieure.

Les reins sont proportionnément plus volumineux dans le fœtus que dans l'adulte, dans la femme que dans l'homme, dans les phlegmatiques que dans les personnes d'un autre tempérament. Souvent l'un est plus gros que l'autre. Quelquefois l'un est très-gros et l'autre très-petit. On a cependant trouvé des sujets chez lesquels les deux reins étoient très-petits. Dans certains cas pathologiques, ces organes peuvent acquérir un volume considérable; mais alors ils sont toujours altérés notablement dans leur tissu.

La figure des reins peut être comparée avec assez de justesse à celle d'une fêve de haricot; dont l'enchancrure seroit tournée en dedans. On y considère deux faces, deux bords et deux extrémités, une supérieure et l'autre inférieure.

La face antérieure est convexe. Dans le rein droit, elle répond au duodénum, au pancréas, et à la portion ascendante du colon. Dans le rein gauche, elle répond à la portion descen-

dante de cet intestin.

La face postérieure, presque plate, et plus large que l'antérieure, est appliquée, comme nous l'avons déja dit, sur une couche de tissu cellulaire graisseux, qui la sépare en haut du diaphragme, et en bas du feuillant antérieur de l'aponévrose du muscle transverse de l'ab-

Le bord externe, épais, convexe et libre, répond aux parois abdoninales. Le bord interne, légèrement incliné en avant, présente dans le milieu de sa longueur une échancrure profonde, pommée la scissure ou la sinuosité du rein, et qui anticipe un peu plus sur la face antérieure que sur la postérieure. Cette échancrure présente trois côtés curvilignes, un supérieur, un moyen et un inférieur. On y trouve en devant et en haut les divisions de la veine rénale; en arrière, celles de l'artère; en bas, le commencement de l'uretère; et au fond, dans le milieu, le bassinet. On y rencontre aussi une certaine quantité de graisse avec le plexus rénal et les vaisseaux lymphatiques du rein.

Les deux extrémités sont arrondies. La supérieure plus épaisse, plus courte et un peu inclinée en dedans, est embrassée par la capsule atrabilaire, comme par une espèce de casque. L'inférieure est plus mince, plus alongée, et plusen dehors que la précédente. Dans le fœtus et dans l'enfant, la surface des reins présente des bosselures, qui disparoissent graduellement

avec l'âge.

Les reins ont une consistance très-serme, et une couleur rouge tirant sur le brun. Dans la vieillesse, ils deviennent moins fermes, et assez ordinairement le tissu cellulaire qui les environne est beaucoup moins chargé de graisse, et même souvent il en est totalement dépourvu. Leur structure comprend un tissu propre, des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des ners, des conduits excréteurs, et

une membrane particulière.

Le tissu propre du rein est plus ferme que celui d'aucun autre organe glanduleux. Pour le bien apercevoir, il fant diviser cet organe longitudinalement par son bord convexe, de manière qu'on ait deux portions égales. Alors on voit qu'il présente deux substances très-distinctes: l'une extérieure, est nommée corticale; l'autre, située plus profondément, est appelée tubuleuse; plus profondément encore, on trouve disposée sur le même plan, une série de petits mamelons, qui ne sont autre chose que les sommets des petits cônes formés par la substance tubuleuse, et que la plupart des Anatomistes décrivent comme une troisième substance, qu'ils appellent mamelonnée. Enfin, on apérçoit les calices et le bassinet, et de plus, çà et là, les orifices des vaisseaux qui parcourent le rein.

La substance corticale, ainsi nommée, parce qu'elle forme une espèce d'écorce au rein, a environ deux lignes d'épaisseur. Elle est d'un rouge pâle, un peu jaunatre, d'une consistance un pen moins solide que celle de la substance tubuleuse, et elle se déchire aisément. Extéricurement, elle est très-intimement unie à la membrane propre du rein. Intérieurement, elle se continue avec la substance tubuleuse, et forme des prolongemens qui s'enfoncent entre les faisceaux de cette substance. Ce sont ces espèces de cloisons qu'on a mal-à-propos nommées les colonnes charnues du rein. Elles s'amincissent en s'approchant du bassinet, autour duquel on trouve toujours une assez grande quantité de tissu cellulaire graisseux. Les artères rénales se distribuent presqu'en entier à la substance corticale. L'injection qu'on pousse dans ces vaisseaux, la pénètre facilement et la colore dans tous les points de son étendue. On est donc naturellement porté à la croire de nature entièrement vasculeuse. Des Anatomistes y ont admis des glandes très-petites, qu'ils disent être attachées aux vaisseaux, comme des grains de raisin le sont à leur pédicule. Mais l'inspection ne démontre point ces glandes : seulement on aperçoit en déchirant la substance corticale, de très - petites granulations qui pourroient bien n'être que les extrémités des vaisseaux rompus qui se retirent sur elles-mêmes. D'ailleurs, les injections ne passeroient pas avec autant de facilité des artères dans les conduits excréteurs, s'il y avoit des glandes intermé-diaires. Quoi qu'il en soit, il paroît que c'est dans la substance corticale que se fait la secrétion de l'urine, tandis que la substance tubuleuse sert à transmettre ce liquide dans les calices.

La substance tubuleuse, qu'on nomme aussi

rayonnée, est moins rouge, plus dense et plus solide que la corticale. Elle paroît composée d'un grand nombre de petits tubes réunis en faiceaux coniques d'une grosseur inégale. La base arrondie de ces faisceaux est dirigée vers l'extérieur du rein, et présente des stries divergentes qui se perdent dans la substance corticale. Le sommet est tourné vers la scissure du rein. Ces faisceaux sont entourés de tous côtés par la substance corticale, excepté à leurs sommets qui sont embrassés par les calices. Chaçun de ces sommets se termine par une espèce de mamelon, auquel vienuent aboutir en convergeant tous les petits tubes qui composent chaque faisceau.

Les mamelons ne sont donc que les sommets des cônes que présente la substance tubuleuse. Leur nombre varie de cinq à dix-huit. Tantôt il y a un mamelon pour chaque cône; tantôt deux cônes se réunissent pour former un seul mamelon, qui est alors plus gros : il est rare de voir deux mamelons pour un seul cône; leur forme et leur longueur sont également variables. Quelquefois ils sont courts et arrondis; d'autres fois, au contraire, ils sont alongés et terminés en pointe. Leur couleur est d'un rouge assez vif; souvent ils sont un peu pâles, tandis que le reste de la substance tubuleuse paroît plus rouge et même un peu violet à là base des cônes que cette substance forme. La surface des mainelons est lisse, douce au toucher, et semble recouverte d'une membrane très-fine. On y voit les orifices des conduits urifères, qui sont bien moins nombreux que les silamens de la substance tubuleuse, et paroissent disposés comme les trous d'un arrosoir.

Il est facile d'en faire suinter l'urine, en comprimant les substance corticale et tubuleuse. Si l'on incise ces mamelons perpendiculairement à la longueur des petits tubes qui y aboutissent, les surfaces de la section semblent poreuses, et offrent l'aspect d'un jonc coupé en travers. En comprimant au dessus d'elles, on voit également suinter l'urine par une multitude de petits orifices pressés les uns contre les autres.

Chaque mamelon est embrassé jusqu'à sa base par un petit entonnoir membraneux qu'on nomme aussi calice. Ces calices ou entonnoirs sont environnés de graisses, et moins nombreux que les mainelons, parce que souvent deux ou trois de ces derniers sont reçus dans le même calice. Tous les calices se rassemblent ordinairement en trois troncs, dont un part de la partie supérieure du rein, un autre de sa partie moyenne, et le troisième de sa partie inférieure; ces trois troncs se réunissent hors de l'organe et dans la scissure pour former le bassinet. Quelquefois on trouve un plus ou moins grand nombre de branches qui vieunent s'ouvrir immédiatement dans cette espèce de sac membraneux.

Le bassinet est une poche membrancuse, placée suivant la longueur du rein, dans le fond de la scissure de cet organe, derrière et entre les divisions de l'artère et de la veine rénales. Il est large dans son milieu, étroit à ses extrémités, et se continue en bas avec l'uretère. On voit dans son intérieur l'embouchure des troncs qui résultent de la réunion des calices, et à sa partie inférieure l'orifice très-évasé de l'uretère: cette embouchure, qu'on nomme infundibulum ou entonnoir, n'est jamais garni de valvule. On a vu quelquefois deux bassinets pour un seul rein.

Le bassinet et les calices sont composés de trois couches membraneuses qu'il est presque impossible de séparer. L'extérieure est lisse, blanche, et unie d'une manière lâche au tissu cellulaire graisseux qui l'environne : elle paroît elle - même de nature celluleuse. La couche moyenne est plus épaisse, et paroît se rapprocher davantage des membranes fibreuses; elle est si intimement unie à la précédente, qu'il est bien difficile de ne les pas considérer comme ne formant qu'une seule et même membrane. La troisième couche est une continuation de la membrane muqueuse de la vessie et de l'uretère; mais elle est plus mince que cette dernière. Elle tapisse tout l'intérieur du bassinet, et se prolonge dans les calices. Arrivée à la base des mamelons, elle se réfléchit manifestement sur eux, en abandonnant la membrane moyenne; mais son extrême ténuité empêche de la suivre sur la surface de ces papilles.

La structure du rein présente quelques particularités remarquables dans le fœtus, et même dans l'enfant. Cet organe paroît à l'extérieur, formé d'un nombre indéterminé de petits reins, semblables à autant de pyramides, dont les bases sont tournées vers la surface du rein, où elles produisent les bosses et les inégalités dont nous avons déjà parlé, tandis que les sommets réunis forment les mamelons. Ces espèces de petits reins sont composés à l'extérieur de substance corticale, et à l'intérieur de substance tubuleuse. Ils sont unis ensemble par un tissu cellulaire, qui est plus serré vers la circonférence de l'organe, que vers la scissure; mais bientôt la substance corticale augmentant, prend la place du tissu cellulaire, rend continues les parties qui n'étoient, pour ainsi dire, que juxta-posées, comble les vides que laissoient entr'elles les bosselures de l'extérieur, et donne ensin à l'organe cette surface lisse, polie et uniforme qu'il a dans l'a-

dulte.

Les artères des reins viennent immédiatement de l'aorte par deux gros troncs, nommés artères rénales. Elles marchent de dedans en dehors, reconvertes par les veines du même nom, et se divisent près du rein en plusieurs branches qui s'enfoncent dans la scissure, et pénètrent dans l'organe, accompagnées des veines, des nerfs et des vaisseaux lymphatiques. Toutes ces parties sont entourées d'un tissu cellulaire assez lâche, qui paroît être la continuation de celui qu'on trouve dans la scissure. Une gaîne membraneuse, formée par un prolongement de la membrane du rein, recouvre chacun de ces faisceaux vasculaires, et y adhère d'une manière peu forte. Ainsi par-tout cette gaîne est interposée entre les vaisseaux et la substance propre du rein. Les artères, une fois introduites dans le rein, ne suivent pas un ordre bien constant dans leurs divisions. On observe toujours que les grosses branches occupent l'intervalle des mamelons, et serpentent autour de la substance tubuleuse, tandis que les rameaux vont former dans la substance corticale, des arcades dont la convexité donne un grand nombre de ramifications qui se distribuent à cette substance. Que ques - unes même sortent du rein pour

aller se perdre dans son enveloppe graisseuse. Un assez grand nombre paroît destiné pour la substance tubuleuse. Néanmoins les injections montrent que les artères se distribuent sur-tout dans la substance corticale, et se terminent en se continuant avec les veines et les conduits urifères qui forment la substance tubuleuse.

Les veines suivent la disposition des artères, et sortent des reins par plusieurs branches qui se réunissent en un, deux ou trois troncs, nommés veines émulgentes ou rénales, lesquelles vont s'ouvrir dans la veine cave inférieure.

Les vaisseaux lymphatiques, distingués en superficiels et en profonds, communiquent fréquenment ensemble. Ils suivent le trajet des vaisseaux sanguins, sortent du rein par la scissure, et vont se jeter dans les glandes lombaires.

Les nerfs du rein forment un entrelacement auquel on n donné le nom de plexus rénal. Ils sont fournis par le ganglion semi-lunaire, par le plexus solaire et par le nerf petit splanchnique. Ils accompagnent les vaisseaux sanguins, et pénètrent avec eux dans la substance du rein; mais avant de s'y introduire, ils donnent des filets au bassinet et aux calices des mamelons.

Le tissu cellulaire qui entre dans la structure du rein, n'est guères visible qu'à la scissure, autour du bassinet et entre les calices; mais dans le sœtus, on le voit très-manifestement entre les diverses portions dont le rein paroît formé.

Les reins ne sont point enveloppés par le péritoine comme les autres viscères abdominaux;

mais ils ont une membrane propre disposée de la même manière que celle de la rate et du foie. Elle recouvre toute la surface de l'organe à la substance duquel elle adhère par un tissu cellulaire très - fin, mais de manière que la membrane peut être détachée en entier avec assez de facilité. Elle tapisse également le fond de la scissure, et en l'examinant avec attention dans cet endroit, on la voit s'ensoncer avec les calices et les vaisseaux qui pénètrent dans le rein, et leur fournit des gaînes semblables à celles que forme la membrane propre du foie. La membrane du rein est très-ferme, demi-transparente, un peu plus épaisse que le péritoine: on ne peut pas la diviser en deux lames. Plongée dans l'eau houillante, elle se racornit, acquiert de l'épaisseur et de la consistance. Dans certaines maladies, elle prend jusqu'à un travers de doigt d'épaisseur, et devient quelquefois cartilagineuse en partie ou en totalité.

Cette membrane paroît moins épaisse dans les gaînes qu'elle fournit aux vaisseaux, qu'à l'extérieur du rein. Elle est d'autant plus difficile à suivre, qu'on l'examine plus profondément au-dedans de l'organe. Du reste, il est facile de s'assurer de sa disposition relativement aux vaisseaux, par trois procédés bien simples: 1.º on suit la membrane du rein jusqu'à l'endroit où les vaisseaux pénètrent; on saisit ces derniers, on les tire doucement et on divise le tissu cellulaire sin et délié qui les unit à la membrane : alors on voit très-bien celle-ci s'enfoncer dans les espèces de canaux que parcourent les vaisseaux, en restant toujours intimement unie à la substance du rein. 2.0 On incise la membrane vers la convexité du rein.

on la détache de la substance de cet organe jusqu'à la scissure, et l'on voit, qu'arrivée à l'orifice des canaux qui recoivent les vaisseaux, elle s'enfonce avec ces derniers, au lieu d'être percée pour leur donner passage, ainsi qu'on l'avoit cru. Il est à remarquer que cette membrane étant très-mince dans les endroits où elle s'enfonce dans l'organe, on la déchire très-facilement si l'on n'apporte pas la plus grande précaution en la détachant; alors la portion qui forme les gaînes se trouvant séparée du reste de la membrane, celle-ci paroît réellement trouée aux endroits qui correspondent à l'entrée des vaisseaux ; delà, sans doute, l'erreur où l'on étoit à cet égard. 3.º Après avoir divisé le rein en deux parties égales comme pour étudier sa structure, on dissèque avec soin un ou plusieurs des principaux troncs vasculaires, on enlève doucement ces vaisseaux du canal qu'ils occupent; alors on voit les parois de ce canal présenter une face lisse, évidemment membraneuse, comme l'extérieur du rein, et l'on peut même enlever cette membrane avec assez de facilité.

Les reins ne jouissent point de la contractilité; ils paroissent peu sensibles dans l'état naturel, mais les maladies développent leur sensibilité à un très-haut point, comme on le voit dans la néphrite, ou inflammation du rein. L'usage des reins est de servir à la secrétion

de l'urine.

1.º Il est certain qu'ils secrètent l'urine; car on trouve ce liquide tout formé dans leur intérieur, et il sort par les plaies qui intéressent leur substance.

2.º Il est également incontestable qu'ils sont

les seuls organes qui remplissent cette fonction: car si on lie les uretères, il n'aborde plus d'urine dans la vessie, et tout le corps exhale une odeur urineuse; d'ailleurs toutes les maladies des reins influent toujours d'une manière sin-

gulière sur la secrétion de l'urine.

Mais comment s'opère cette secrétion? est-ce par le moyen des glandes dont on dit que la substance corticale est composée? Ces glandes existent-elles? Les artères se continuent-elles immédiatement avec les conduits urifères pendant la vie, comme les injections paroissent prouver que cela a lieu après la mort? On ne peut répondre à ces questions que par des hypothèses plus ou moins probables, mais qu'un esprit juste n'admettra jamais comme certaines et démontrées. Bornons-nous donc à exposer succinctement ce que nous connoissons d'in-

contestable sur ce point.

Deux artères très-volumineuses et très-courtes naissant immédiatement de l'aorte, presque à angle droit, conduisent aux reins, à-peu-près la quatrième partie du sang de l'aorte abdominale, lequel contient les matériaux de l'urine, comme ceux de tous les autres liquides secrétés et exhalés. Ce sang, après avoir parcouru tout le rein de la manière que nous avons indiquée, en sort par les veines avec les qualités du sang veineux des autres parties du corps. Pendant qu'il séjourne dans l'organe, l'urine se secrète probablement dans la substance corticale, puisqu'on voit ce liquide suinter des plaies qui n'intéressent que cette substance, et que d'ailleurs on le trouve déjà tout formé dans la substance tubuleuse. A mesure qu'elle est secrétée, elle passe dans les petis canaux de la substance tubuleuse, puis dans les calices, dans le bassinet, et dans les uretères qui la portent dans la vessie. Il paroît que cette secrétion est favorisée par le mouvement que communiquent aux reins les contractions du diaphragme, des psoas et des muscles abdominaux; par les artères rénales, dont les battemens agitent principalement le bassinet et l'extrémité supérieure des uretères; enfin, par toutes les secousses que produisent les exercices du corps, tels que la marche, la course, l'é-

quitation, etc.

Il n'est point de liquide dont la secrétion soit aussi rapide que celle de l'urine. On sait avec quelle promptitude la térébenthine et les asperges communiquent à ce liquide, l'une, l'odeur de violette, et l'autre, une odeur d'une fetidité insupportable. On sait également que les boissons abondantes sont rendues avec l'urine, très peu de temps après qu'elles ont été prises. Cette rapidité avoit fait croire à plu-sieurs Physiologistes que l'urine étoit encore formée ailleurs que dans les reins et transmise dans la vessie par une voie dissérente de celle que nous connoissons. Mais outre qu'on n'a jamais pu découvrir cette autre voie, et que, comme nous venons de le dire, tout prouve que les reins sont les seuls organes secréteurs de l'urine; cette rapidité s'explique très-bien par les lois ordinaires de la circulation, en se rappelant sur-tout la grossenr des artères rénales et la célérité du cours du sang.

La secrétion de l'urine se fait d'une manière continue, et en quantité moins variable que celle des autres liquides. Elle a des rapports très-marqués avec les autres secrétions, qu augmentent quand elle diminue, et réciproquement; mais on doit sur-tout remarquer ses connexions, 1.º avec l'exhalation cutanée: ces deux fonctions se suppléent mutuellement, et toujours l'activité de l'une est en raison inverse de celle de l'autre; aussi dans les climats chauds et durant l'été, où la sucur est très-abondante, l'urine est en petite quantité; tandis que le contraire a lieu dans les climats froids et pendant l'hiver; 2.º avec la secrétion muqueuse des voies aériennes; 3.º avec les fonctions des membranes séreuses. On sait que l'urine diminue quand l'hydropiste se forme, et que quand cette maladie guérit, c'est presque toujours par une augmentation dans la secrétion de l'urine.

Quelquefois la secrétion de l'urine augmente d'une manière excessive et toujours plus ou moins dangereuse, comme on le voit dans le diabètes. Mais alors il y a toujours une altération bien sensible dans la nature de ce li-

quide.

Dans beaucoup d'affections nervenses spasmodiques, les reins ne secrètent qu'une urine claire et aqueuse; souvent même la secrétion est alors entièrement suspendue, comme on l'observe dans certains spasmes hystériques. Enfin, on sait que dans les maladies aiguës, ainsi que dans presque toutes les circontances physiques ou morales, qui produisent une impression vive et profonde dans toute l'économie, la secrétion de l'urine présente des changemens plus ou moins remarquables, qui servent à diriger le Médecin dans la connoissance et le traitement des maladies; mais il n'est pas de notre objet de les exposer ici.

### Des Uretères.

Les uretères sont les conduits excréteurs des reins. Ils s'étendent de la partie inférieure des bassinets au bas-fond de la vessie. Ils ressemblent à deux cylindres aplatis, à-peu-près de la grosseur d'un tuyau de plume à écrire. Mais cette grosseur varie dans les différens sujets, et même dans les différentes parties de l'étendue de ces conduits; en sorte qu'il n'est pas rare de voir sur le même uretère plusieurs dilatations oblongues à des distances plus ou moins éloignées l'une de l'autre. Quand ils sont bouchés par un calcul, ou comprimés par une tumeur voisine, ils se dilatent au-dessus de l'obstacle. Quelquefois cette dilatation est si considérable, qu'ils ont un diamètre presque égal à celui d'un intestin grêle.

Lorsque les uretères sont sortis des bassinets avec lesquels ils se continuent, ils descendent un peu obliquement en dedans jusqu'à la partie antérieure de la symphyse sacro-iliaque. Dans ce trajet, ils sont placés hors du péritoine, derrière les vaisseaux spermatiques, devant le muscle psoas qu'ils croisent à angle très-aigu. Ils croisent aussi, mais plus bas, et à angle plus ouvert, les artères et les veines iliaques primitives. Chacun d'eux est accompagné par de petits vaisseaux très - fins, et le droit est parallèle au côté externe de la veine cave infé-

rieure.

Arrivés à la base du sacrum, les uretères descendent en devant et un peu en dedans, au milieu d'une grande quantité de tissu cellulaire graisseux, et se dirigent vers la partie infé-

rieure de la vessie. Dans cet endroit, ils croisent les canaux déférens, derrière lesquels ils passent, et s'enfoncent dans la vessie, en dehors et peu au-dessus des vésicules séminales. Ils rampent obliquement dans l'épaisseur des parois de la vessie, entre la tunique charnue et la tunique muqueuse; et après environ un pouce de trajet oblique de dehors en dedans, et de derrière en devant, ils s'ouvrent dans l'intérieur de cette poche par un orifice trèsétroit, qu'on aperçoit aux angles postérieurs du trigone vésical.

Chez la femme, les taretères suivent le même trajet; mais ils ne présentent dans le bassin

aucun rapport important à remarquer.

Les uretères ne paroissant être que la continuation des bassinets, il n'est pas étonnant qu'on y trouve le même nombre de tuniques que dans ces espèces de sacs membraneux. Ces tuniques sont : une tunique extérieure, mince, transparente, qui paroît celluleuse; une tunique moyenne, plus épaisse, qui donne à l'uretère sa couleur et sa consistance; et ensin une tunique interne muqueuse, qui est la continuation de la tunique interne de la vessie, et qui est habituellement humectée par une humeur propre à la défendre contre l'âcreté de l'urine. Il est à observer que ces tuniques sont tellement unies entr'elles, qu'il est presque impossible de les séparer. Les uretères reçoivent leurs vaisseaux des spermatiques, des rénaux, de l'aorte, de la veine cave inférieure, et quelquesois des iliaques.

Ces conduits sont très-extensibles, ainsi que les bassinets, et ils peuvent se dilater énormément sans se rompre, comme nous l'avons dit plus haut, et comme le prouve l'Anatomie pathologique. Ils paroissent jouir d'une grande sensibilité, si l'on en juge d'après les douleurs vives causées par les calculs qui s'y engagent.

L'usage des uretères est de transmettre l'urine des reins dans la vessie. Ils sont doués de propriétés vitales, en vertu desquelles ils remplissent cette fonction; car il ne faut pas croire qu'ils soient absolument comme des canaux inorganiques, et que l'urine ne les parcoure que par son propre poids. Cette idée, purement mécanique, ne s'accorde point avec les lois de la nature vivante.

# Des Capsules atrabilaires.

Les capsules atrabilaires, ou reins succenturiaux, sont deux petits corps placés hors du péritoine, au-dessus de l'extrémité supérieure des reins qu'ils embrassent en manière de casque. Quelquefois elles sont doubles de chaque côté, ou bien d'un seul.

La grosseur des capsules atrabilaires varie beaucoup suivant l'âge. Dans les premiers mois de l'existence du fœtus, elles sont au moins aussi volumineuses que le rein. Ensuite elles continuent de croître jusqu'aux premières années qui suivent la naissance; mais comme cet accroissement est beaucoup moins rapide que celui du rein, il en résulte que les rapports de volume entre ces deux organes, changent bientôt en entier, et deviennent tels que nous les trouvons dans l'adulte. Les capsules atrabilaires parvenues à leur dernier degré d'accroissement, tantôt conservent leur même volume dans l'âge adulte, tantôt décroissent graduel-

lement, et sinissent par disparoître presqu'en entier. Leur figure, quoique irrégulière, ressemble assez bien à un casque aplati sur les côtés. Elles sont en quelque sorte triangulaires, et recourbées de haut en bas. Nous y distinguerons une face antérieure, une face postérieure, un bord inférieur, un bord supérieur, et deux extrémités, l'une interne et l'autre externe

La face antérieure, plus large que la postérieure, présente un peu au-dessus de sa partie moyenne, un sillon transversal qui reçoit la principale des veines capsulaires. Dans la cap-sule droite, cette face répond à la veine cave inférieure et au duodénum. Dans la capsule gauche, elle répond à la rate et au pancréas. La face postérieure est appliquée sur le gan-glion semi-lunaire et sur le diaphragme. Le bord inférieur que sa largeur a fait regarder comme une face, est coupé obliquement de derrière en devant et de haut en bas, et concave pour embrasser l'extrémité supérieure du rein. Le bord supérieur, mince et convexe, est un peu incliné en dedans : dans la capsule droite, il répond au foie, et dans la gauche, à la rate. Les extrémités n'ont rien de remarquable ; l'interne est un peu plus basse que l'externe. Du reste, toute la surface extérieure des capsules atrabilaires est inégale, et adhère aux parties voisines par un grand nombre de vaisseaux, par des ners, et par un tissu cellulaire lâche et graisseux, qui paroît être un prolongement de celui dont les reins sont entourés. Il est à remanquer que dans presque tous les cadavres, ce tissu cellulaire présente à-peu-près la même couleur que les capsules, ce qui fait qu'elles

peuvent se dérober aisément aux recherches des

personnes peu attentives.

Si on divise les capsules atrabilaires, on trouve dans leur intérieur une espèce de cavité à-peu-près triangulaire, de la partie inférieure de laquelle s'elève une éminence oblongue, qu'on a comparée à une crête de coq, et qui est collée aux parois de cette cavité, comme ces parois le sont entr'elles par un duvet fort lâche. Ces parois sont abreuvées d'une humeur rougeâtre dans le fœtus, d'une couleur jaune dans les jeunes sujets, et brune dans les adultes. Cette humeur, dont la consistance varie, ainsi que la quantité, est coagulable par l'alcool.

La couleur des capsules atrabilaires est d'un jaune tirant sur le brun : cette couleur est plus foncée à l'intérieur de ces organes qu'à l'extérieur. Dans le fœtus et dans l'enfance, la couleur des capsules atrabilaires est plus rougeâtre. On remarque aussi qu'alors leur forme a quelque chose de plus régulier, qu'elles sont plus volumineuses, et qu'elles contiennent une

plus grande quantité d'humeur.

Les capsules atrabilaires ont une consistance médiocre; mais cette consistance est plus grande à l'extérieur qu'à l'intérieur : elle est aussi plus grande dans les adultes que dans les enfans. Elles sont composées d'un nombre indéterminé de lobes, qui se divisent en lobules, et ceux-ci en grains plus petits. Le tissu cellulaire graisseux qui les environne s'introduit dans leur épaisseur, et unit ensemble les grains, les lobules et les lobes dont on vient de parler. On voit par-là que la structure des capsules atrabilaires se rapproche de celle des glandes con-

glomérées; mais on n'y découvre point de conduit excréteur.

Les artères des capsules atrabilaires sont trèsnombreuses, et distinguées en supérieures, qui viennent des diaphragmatiques inférieures; en moyennes, qui sont fournies par l'aorte, et quelquefois par la cœliaque; et en inférieures qui naissent des rénales. Ces artères, qui s'anastomosent fréquemment entr'elles, se portent à la face antérieure et à la face postérieure des capsules, et rampent sur la superficie de ces organes, sans se plonger manifestement dans leur épaisseur.

Les veines des capsules atrabilaires présentent beaucoup moins de variétés que les artères. Il y en a constamment une principale de chaque côté. La droite vient toujours de la veine cave, et la gauche de la rénale. Ces veines entrent dans le sillon de la face antérieure des capsules, et après en avoir parcouru la longueur, elles vont se perdre dans le tissu cellulaire graisseux du voisinage, et à la partie insérieure du diaphragme. Leurs rameaux pénètrent dans la substance des capsules; mais ils ne s'ouvrent point directement dans leur cavité intérieure, comme on l'a avancé.

Les vaisseaux lymphatiques des capsules atrabilaires naissent de tous les points de ces organes; plusieurs se réunissent aux absorbans du rein. Ceux de la capsule droite se rendent à quelques glandes lymphatiques situées autour de la veine cave, au-dessous du foie; ou bien ils s'unissent aux absorbans du foie, et se jettent avec eux dans le canal thorachique. Ceux de la capsule gauche se rendent aux glandes lym-

phatiques situées devant le pilier gauche du diaphragme.

Les nerfs que les capsules atrabilaires reçoivent, viennent des ganglions semi-lunaires et

des plexus rénaux.

On ignore absolument les usages des capsules atrabilaires; on peut seulement présumer qu'ils sont principalement relatifs au fœtus, puisque c'est chez lui que ces organes offrent plus de développement et de régularité dans leur forme.

### De la Vessie.

La vessie est une poche membraneuse et musculeuse qui sert de réservoir à l'urine. Elle est située à la partie antérieure et moyenne de l'excavation du bassin, derrière les os pubis; devant le rectum chez l'homme et la matrice chez la femme; au-dessous des intestins grêles; au-dessus de la partie inférieure du rectum, des conduits déférens et des vésicules séminales chez l'homme; au-dessus du vagin chezla femme. Telle est la situation ordinaire de la vessie dans l'adulte; mais l'âge et diverses circonstances y apportent des variétés très-importantes à connoître. Dans le fœtus, la vessie est située presqu'entièrement hors du bassin, et monte presque jusqu'à l'ombilic, au milieu du tissu cellulaire placé à la partie antérieure et inférieure de l'abdomen, hors du péritoine. Delà il résulte que sa face antérieure n'est recouverte par le péritoine que dans sa partie supérieure, et que dans le reste de son étendue, elle répond immédiatement aux muscles droits et transverses de l'abdo-

men et aux os pubis. Ainsi il est très-facile à cet âge d'ouvrir la vessie au-dessus du pubis, même dans son état de vacuité, sans intéresser le péritoine. Cette disposition dépend de ce que dans le fœtus, la vessie est très - développée proportionnément aux organes voisins, et sur-tout de ce qu'elle est très-alongée, tandis que le bassin est très-petit et sur-tout trèspeu profond : outre que le détroit supérieur est très-oblique, et que le rectum dilaté par une grande quantité de méconium, principalement vers les derniers temps de la grossesse, remplit presqu'entièrement le bassin. A mesure que le bassin se developpe, la vessie s'y enfonce et s'éloigne de l'ombilic. On dit qu'à trois ans, elle ne s'élève guère à plus de trois doigts au-dessus du pubis, et qu'à douze ans, elle le dé-passe à peine d'un demi-pouce. Mais Haller a observé que, jusqu'à la puberté, elle restoit très-longue, et s'élevoit beaucoup au-dessus du pubis.

Dans l'adulte, au contraire, le bassin étant plus profond, la vessie plus courte, et se réduisant au volume d'un petit œuf, lorsqu'elle est vide, il en résulte que dans l'état de vacuité, jamais elle ne s'elève au-dessus du pubis, et même que le plus souvent elle se termine beaucoup au dessous. Mais lorsque la vessie est distendue par une grande quantité d'urine, elle monte au-dessus du pubis, et se prononce dans la région hypogastrique, où elle forme une tumeur qui s'élève et s'accroît graduellement, en raison de la quantité d'urine qui s'y accumule. Dans la grossesse, elle occupe l'abdomen, et s'élève même jusqu'à l'ombilic. Elle se porte un peu en arrière lorsqu'on est couché sur le dos. Enfin, elle forme quelquefois hernie par l'anneau inguinal ou par le vagin. Sa situation n'est pas toujours droite: elle est souvent un peu inclinée à gauche, comme Celse l'avoit déja remarqué. La vessie est retenue dans le lieu qu'elle occupe par le tissu cellulaire qui l'environne de tous côtés, et par plusieurs ligamens, que nous décrirons dans la suite.

La grandeur de la vessie varie suivant l'âge, le sexe et les maladies. Dans les enfans, elle est incomparablement plus grande que dans les adultes, proportion gardée au volume du corps. Elle diminue de grandeur avec l'âge, s'enfonce de plus en plus dans le bassin, et peut se rapetisser, au point de ne présenter que le volume d'une noix, comme nous l'avons déjà dit. Elle est plus grande chez les personnes qui ont la mauvaise habitude de retenir long-temps l'urine, que chez celles qui la rendent au premier besoin : elle paroît plus grande aussi chez les femmes sédentaires, qui vivent dans la société, et qui retiennent long-temps l'urine. Dans certains cas de rétention d'urine, la capacité de la vessie peut augmenter au point de contenir quatre pintes de liquide, et même davantage. D'autres fois, au contraire, la vessie est très-petite et comme racornie, ce qui a lieu lorsqu'elle est continuellement irritée par la présence d'un calcul, ou par une autre cause quelconque. Il est difficile de déterminer sa grandeur naturelle, parce qu'elle varie selon les individus. En genéral, dans l'état de santé, l'homme rend en une seule fois, depuis un demi-setier, une chopine d'urine, jusqu'à une pinte ou deux livres.

La figure de la vessie, dans l'homme adulte, est à-peu-près celle d'un ovale un peu aplati de devant en arrière, dont la grosse extrémité est tournée en bas et un peu en arrière, et la petite extrémité en sens contraire. Dans les femmes, sur-tout dans celles qui ont eu beaucoup d'enfans, la vessie a plus d'étendue transversalement et moins de hauteur, et ressemble en quelque sorte à un petit baril situé en travers. Dans le fœtus, elle est fort alongée, presque cylindrique, et son sommet, formé par l'ourague, s'approche de l'ombilic : sa longueur surpasse trois fois sa largeur; son diamètre transversal est presque égal au dia-mètre antéro-postérieur. Mais plusieurs mois après la naissance, ces dimensions changent, la vessie s'arrondit, s'élargit et représente un corps pyriforme. A mesure que l'enfant croît, la figure de cet organe éprouve des changemens qui la rapprochent de plus en plus de celle d'un ovale. Plusieurs Anatomistes distinguent dans la vessie une partie supérieure, qu'ils nomment le fond ou le sommet, une partie moyenne, plus large, ou le corps, et une inférieure, encore plus ample, et qui com-prend le bas-fond et le col. Nous diviserons cet organe en deux surfaces, une externe et l'autre interne.

La surface externe se subdivise naturellement en six régions; savoir, une antérieure, une postérieure, une supérieure, une inférieure et deux latérales.

La région antérieure, légèrement inclinée en bas, est bornée en haut par l'ouraque, et en bas par le col de la vessie. On remarque à sa partie la plus inférieure deux petits faisceaux

fibreux, appelés ligamens antérieurs de la vessie. Ils ont une direction horizontale, et se fixent, d'une part, à la partie postérieure de la symphyse du pubis, et de l'autre, à la partie supérieure du col de la vessie, où ils sont appliqués sur la glande prostate. Ensuite cette région répond aux os pubis, auxquels elle est unie par une grande quantité de tissu cellulaire. Dans l'état de vacuité de la vessie, la région antérieure ne dépasse pas les pubis; mais dans l'état de plénitude, elle s'élève andessus de cet os, et répond immédiatement et sans l'interposition du péritoine, aux muscles droits et transverses de l'abdomen. Il résulte de là que quand la vessie est distendue par une grande quantité d'urine, on peut l'ouvrir avec un trois-quart au-dessus du pubis, sans intéresser le péritoine, et par conséquent, sans exposer le malade à un épanchement d'urine dans le bas-ventre.

La région postérieure, légèrement inclinée en haut, est convexe, lisse, entièrement recouverte par le péritoine, contiguë au rectum dans l'homme, à la matrice dans la femme, et dans les deux sexes, aux circonvolutions les

plus inférieures de l'iléon.

Les régions latérales, plus larges en bas qu'en haut, sont recouvertes par le péritoine, dans leur partie postérieure seulement: leur partie antérieure est unie aux parties latérales de l'excavation du bassin par une grande quantité de tissu cellulaire. Du reste, elles sont côtoyées par les artères ombilicales, et par les canaux déférens.

La région supérieure, qu'on appelle aussi le sommet de la vessie, répondaux intestins grêles, et donne attache au ligament supérieur de la vessie. Ce ligament est composé de l'ouraque, des artères ombilicales et des replis du péritoine, auxquels on a donné le nom de petites

faux de cette membrane.

L'ouraque qui occupe le milieu de ce ligament, paroît, dans l'adulte, sous la forme d'un cordon fibreux, blanchâtre, qui s'étend du sommet de la vessie à l'ombilic, où il se confond avec les aponévroses des muscles transverses. Il est d'abord assez épais ; mais il diminue insensiblement, à mesure qu'il s'avance vers l'ombilic. Il ne présente point de cavité à l'intérieur, et il paroît uniquement destiné à fixer la vessie. Quelquefois cependant, au lieu d'être solide et ligamenteux, il forme un véritable canal, au moyen duquel l'urine s'échappe en plus ou moins grande quantité par l'ombilic. Mais ce vice de conformation vient toujours de ce que le col de la vessie est bouché, et il disparoît dès que l'urine commence à couler par l'urètre.

Dans le fœtus, l'ouraque est très-court, en raison de la forme alongée de la vessie et de la grande élévation de son sommet; il forme alors un véritable canal qui commence à la partie supérieure de la vessie; delà il monte jusqu'à l'anneau ombilical, en se rétrécissant, et en formant quelques légères inflexions. Ensuite il s'engage dans cet anneau avec les artères ombilicales, et on peut le suivre sur le cordon, et même le remplir de mercure dans l'étendue d'un pouce ou d'un pouce et demi, comme Haller dit l'avoir fait. Plus loin, il se divise en plusieurs filamens qui se subdivisent euxmêmes, et se perdent le long des artères om-

bilicales. Ce n'est que dans certains animaux que l'onraque se continue dans toute la longueur du cordon ombilical, jusqu'à une poche membraneuse appelée alantoïde, où il se termine.

Le diamètre de l'ouraque est variable : en général, il n'a pas plus d'un tiers de ligne de largeur, et s'ouvre dans la vessie par un orifice qu'il est souvent très-difficile d'apercevoir; il est plus large à son extrémité inférieure, et forme assez souvent dans cet endroit une espèce d'ampoule, au-delà de laquelle il se rétrécit. On trouve assez souvent dans sa cavité un peu de lymphe transparente et gélatineuse, ou même de l'urine. Sa consistance est assez ferme. Il paroît formé par un prolongement de la tunique interne de la vessie, renfermé au milieu de fibres longues et dures, qui viennent de la tunique musculeuse, et qui lui forment une espèce

de gaîne.

Quelque temps avant la naissance, l'ouraque se ferme, devient solide, ligamenteux; sa cavité s'oblitère comme celle de la veine ombilicale, et n'est plus susceptible d'être dilatée, ni de recevoir l'urine. Quelquefois cependant il reste ouvert. Haller a introduit une soie de porc dans l'ouraque d'un sujet adulte. Il rapporte que dans un autre sujet, on y a vu des graviers. En 1787, j'ai disséqué la vessie d'un homme de trente-six ans, dont l'ouraque formoit un canal d'un pouce et demi de longueur, et contenoit douze pierres urinaires de la grosseur de grains de millet; une d'elles, plus grosse, ressembloit à un petit grain d'orge. Je me suis assuré que ce conduit n'étoit point formé par une poche vésicale, ou par un prolongement de la tunique

interne de la vessie à travers les autres tuniques. Mais ces phénomènes sur l'existence de l'ouraque dans l'âge adulte sont très-rares, et l'on peut prendre pour une dilatation de l'ouraque l'alongement en forme de canal d'une partie de la membrane interne de la vessie entre les fibres de la tunique musculeuse, à l'endroit où cette tunique embrasse ce conduit. Il est même probable que dans la plupart des jeunes gens et des adultes, où l'urine ne peut plus sortir par l'urètre, et où elle s'échappe par l'ombilic, cette nouvelle issue vient de la rupture de l'espèce de hernie formée par la membrane interne de la vessie près l'ouraque, et prolongée à l'ombilic, plutôt que de la dilatation de ce cordon ligamenteux.

Les deux artères ombilicales, constamment oblitérées dans l'âge adulte, ne forment plus que des véritables ligamens à-peu-près cylindriques, placés sur les côtés de l'ouraque, et qui, comme lui, adhèrent assez fortement au

péritoine.

Les petites faux du péritoine ne sont que l'effet mécanique et nécessaire de la réflexion de cette membrane sur les trois cordons ligamenteux que nous venons d'indiquer, lesquels la soulèvent et l'enfoncent du côté du ventre, de manière à former trois petits replis alongés. Ces replis, dont le moyen enveloppe l'ouraque, et les latéraux, les artères ombilicales, sont plus larges inférieurement que supérieurement, et plus marqués dans le fœtus que dans l'adulte. Réunis et confondus à l'ombilic, ces trois replis s'écartent en descendant: le moyen dont la direction est verticale, et qui correspond à la ligne blanche, se termine au sommet

de la vessie; les latéraux, qui sont divergens,

se perdent sur les côtés de cet organe.

La région inférieure, qu'on nomme aussi la base de la vessie, a un peu plus d'étendue d'un côté à l'autre que de devant en arrière. On la subdivise en deux parties, une antérieure et l'autre postérieure; la partie antérieure, un peu plus élevée que la postérieure, est étroite, figurée comme un entonnoir, ou plutôt comme un goulot fort court : on la nomme le col de la vessie. Elle est embrassée par la base de la prostate, et correspond à la partie postérieure et inférieure de la symphyse du pubis. La partie postérieure, ample, évasée, a reçu le nom de bas-fond de la vessie. Elle est bornée en arrière par l'espèce de cul-de-sac que le péritoine forme en se refléchissant de la face postérieure de la vessie sur la partie antérieure du rectum. Dans l'homme, le bas-fond de la vessie est appliqué sur les vésicules séminales et les canaux déférens, et leur est uni par un tissu cellulaire assez serré en devant près de la prostate, et lâche en arrière : dans l'intervalle triangulaire qui sépare les vesicules séminales, le bas-fond de la vessie est appliqué immédiatement sur le rectum, auquel il est uni par un tissu cellulaire lâche, abondant, graisseux et parsemé d'un grand nombre de vaisseaux sanguins, sur-tout veineux. Chez la femme, le bas - fond de la vessie répond à la partie antérieure du vagin. Les parties latérales de ce bas fond sont embrassées dans l'un et l'autre sexes, par les muscles releveurs de l'anus, et correspondent à l'intervalle qui sépare l'anus de la tubérosité de l'ischion.

La surface interne de la vessie est légè-

rement grenue, et couverte d'une mucosité abondante qui la garantit de l'impression de l'urine. Elle présente un grand nombre de rides plus on moins marquées, dirigées en tous sens, et formées par la tunique interne. Ces rides, très-apparentes quand la vessie est vide et contractée sur elle-même, s'effacent presque entièrement quand elle est dilatée. Elles sont l'effet de l'inégale contraction des tuniques musculeuse et muqueuse. Cette dernière n'étant point douée de contractilité, ne peut se raccourcir et revenir sur elle-même comme la tunique musculeuse; delà les replis dont nous parlons. Il est des sujets chez lesquels, outre ces rides, on trouve des saillies alongées, assez semblables pour la forme, le volume et l'arrangement, aux colonnes qu'on aperçoit dans l'oreillette droite du cœur. Elles sont formées par les fibres de la tunique musculeuse, disposées en gros faisceaux qui soulèvent la tunique interne, et proéminent audedans de la vessie. Ces saillies, qui font donner aux vessies dans lesquelles on les trouve le nom de vessies à colonnes, sont séparées par des enfoncemens dont la profondeur répond à la saillie que forment les colonnes. On trouve aussi quelquefois des vessies qui, outre ces enfoncemens, out des poches ou cellules plus ou moins grandes, et plus ou moins nombreuses, qui s'ouvrent dans leur cavité. Ces cellules peuvent contenir des pierres qui portent alors le nom de pierres chatonnées ou enkystées.

Les régions antérieure, postérieure et latérales de la face interne de la vessie, n'offrent

du reste rien de particulier.

La région supérieure présente, dans le fœtus, un pore souvent à peine visible, qui est l'orifice de l'ouraque dont nous avons parlé.

La région inférieure, considérée de devant en arrière, offre, 1.º le col de la vessie; 2.º le trigone vésical; 3.º l'insertion des uretères;

4.º le bas-fond.

Le col de la vessie ou l'orifice de l'urêtre est une ouverture disposée en forme d'entonnoir ou de goulot assez large, dont le contour est épais et arrondi, et qui se rétrécit ensuite pour donner naissance à l'urètre. Dans le fœtus, il occupe la partie la plus déclive de la vessie, parce qu'alors le bas-fond n'est pas développé, comme il l'est dans l'adulte; chez ce dernier, le col de la vessie est situé un peu plus haut que le bas-fond ; ensorte que depuis cette dernière partie jusqu'au col, la région inférieure de la face interne de la vessie est un peu oblique de bas en haut et de derrière en devant. La forme circulaire du col de la vessie est ordinairement interrompue par un tubercule charnu qui s'élève de sa partie inférieure. Ce tubercule, dont la grosseur varie, et qui souvent est à peine visible, a été nommé par Lieutaud, qui l'a décrit le premier, luette vésicale. Il est sujet à s'engorger, sur-tout chez les vieil-lards, et alors il s'élève sous la forme d'une tumeur obronde, qui tient ordinairement à un pédicule plus ou moins alongé, et qui bouchant le col de la vessie, s'oppose à l'expulsion de l'urine. Cependant on le trouve quelquefois très-gonflé sur des cadavres dont la vessie n'est nullement distendue par l'urine. La luctte vésicale est formée par la membrane interne de la vessie, et ne paroît être que la terminaison

de l'angle antérieur du trigone vésical. Dans l'état naturel, le col de la vessie est fermé, hors le temps de l'excrétion de l'urine, et ne s'ouvre que pour donner passage à ce liquide. Il est embrassé extérieurement par la glande prostate, comme nous l'avons déjà dit; dans la femme, la luette vésicale est moins saillante que dans l'homme, et le col de la vessie est

plus évasé.

Le trigone vésical est une partie triangulaire, circonscrite par trois ouvertures qui en marquent les trois angles. Ces ouvertures, distantes les unes des autres à peu près d'un pouce et demi, sont en devant l'orifice de l'urêtre ou le col de la vessie que nous venons de décrire : en arrière et sur les côtés, les orifices des uretères. Le trigone vésical présente une surface horizontale, un peu inclinée en arrière, légèrement saillante, et dont le relief est toujours assez grand pour être remarqué. Cette surface est beaucoup moins ridée que la reste de la face interne de la vessie, dont elle se distingue aussi par une couleur particulière, qui n'est pas la même dans tous les sujets, mais qui est toujours différente de celle de l'intérieur de l'organe. Son angle antérieur ou son sommet confondu avec la luette vésicale, a environ trois ou quatre lignes d'épaisseur. Ensuite ce trigone s'amincit jusqu'à sa base, dont les deux extrémités se terminent aux orifices des uretères, qui, comme nous venons de le dire, occupent les deux angles postérieurs. Le trigone vésical paroît avoir une organisation différente de celle du reste de la vessie, à en juger d'après son épaisseur, sa couleur et l'adherence forte de la membrane interne qui le

recouvre. De plus, il conserve presque toute son étendue dans la plus grande contraction de la vessie. Il a alors plus de saillie en dedans, parce qu'il est repoussé par les fibres postérieures. Peut-être que les adhérences intimes du trigone avec la prostate, les vésicules séminales et le rectum, tandis que toutes les autres régions de la vessie n'adhèrent aux parties environnantes que d'une manière lâche, sont la cause de ce phénomène, je veux dire de ce que le trigone conserve son étendue dans la contraction de la vessie, et de ce qu'il ne présente point de rides. Dans la femme, le trigone paroît en général avoir plus d'étendue que dans l'homme. On pense communément que le trigone vésical est doué d'une sensibilité plus grande que celle du reste de la vessie; et c'est, dit-on, la raison pour laquelle on voit que les pierres causent de vives douleurs aux malades lorsqu'elles touchent à cette partie, et que, lorsqu'elles sont contenues dans des poches d'où elles ne peuvent sortir pour entrer dans la vessie, elles ne causent que peu d'incommodités. Sans nous prononcer formellement pour ou contre cette opinion, nous observerons seulement, que dans l'état actuel de la science, elle ne peut être admise tout au plus que comme probable.

Les orifices des uretères occupent, comme nous l'avons dit, les deux angles postérieurs du trigone vésical. Ils sont étroits, alongés, et dirigés obliquement en devant et en dedans. Leur diamètre est plus petit que celui des uretères. Assez souvent ils paroissent couverts par un petit repli de la membrane interne, qu'on est obligé de soulever avec un stylet pour les bien

voir. En y introduisant le stylet, on s'assure de l'obliquité de leur direction et de l'étendue du trajet que les uretères parcourent entre les tuniques de la vessie, avant de s'ouvrir dans sa cavité. Nous ne reviendrons pas sur ces objets que nous avons décrits en traitant des uretères.

Le bas-fond de la vessie est situé derrière le trigone. C'est un enfoncement très-évasé qui répond au-dessous du niveau du col; en sorte que c'est réellement la partie la plus déclive de la vessie, circonstance qu'il importe de remarquer relativement aux opérations chirurgicales qu'on peut pratiquer sur cette partic. Le basfond de la vessie correspond, comme nous l'avons déjà dit, dans l'homme, au rectum, et

dans la femme, au vagin.

Les parois de la vessie sont d'autant plus épaisses, que cet organe est plus contracté sur lui-même. Elles s'amincissent à mesure que la vessie se dilate. Dans certaines maladies, elles peuvent acquérir une épaisseur considérable : cette épaisseur morbifique des parois de la vessie, est plus grande à sa tunique interne, qu'à ses tuniques musculcuse et externe. La couleur de ces parois est d'un gris blanchâtre à l'extérieur, et un peu rougeâtre à l'intérieur. Elles sont composées d'une tunique membraneuse, d'une tunique musculeuse, d'une tunique nerveuse, d'une tunique interne ou muqueuse, d'artères, des veines, de vaisseaux lyinphatiques et de nerfs.

La tunique membraneuse ne revêt que la région postérieure et une petite portion des régions latérales de la vessie. Dans le fœtus, elle recouvre un peu la partie supérieure de la

région antérieure. Sa face externe est lisse et humectée par la sérosité abdominale. Sa face interne adhère à la tunique musculeuse, par un tissu cellulaire assez lâche, pour qu'on puisse séparer facilement ces deux tuniques. La tunique membrancuse est fournie par le péritoine. Lorsque la portion du péritoine qui a tapissé la paroi antérieure de l'abdomen est arrivée au pubis, elle passe sur le sommet de la vessic, et descend ensuite sur la face postérieure de cet organe jusqu'à sa partie inférieure. Dans cet endroit, le péritoine abandonne la vessie pour se porter sur l'intestin rectum dans l'homme, et sur la matrice dans la femme; en allant de l'un à l'autre de ces organcs, il forme sur les côtés, les deux replis nommés improprement les ligamens postérieurs de la vessie, et dans le milieu, un cul-de-sac où l'on trouve souvent une sérosité semblable à celle qui s'épanche dans le reste de la cavité du péritoine.

Dans tous les endroits où la tunique membraneuse n'existe pas, la vessie est recouverte d'une couche de tissu cellulaire dont l'épaisseur et l'apparence ne sont pas les mêmes par-tout. A la région antérieure, derrière le pubis, et sur les régions latérales, ce tissu cellulaire est très-lâche, très-abondant, et ordinairement plus ou moins chargé de graisse. Au bas fond, il est moins abondant, assez lâche et dépourvu de graisse; mais on y remarque une grande quantité de vaisseaux, sur-tout de veines. Dans l'endroit qui correspond aux vésicules séminales et à la prostate, il est dense et blanchâtre. Si après avoir distendu la vessie, on enlève complètement la couche celluleuse

dont nous parlons, on voit la tunique interne faire saillie en divers endroits, à travers les mailles que forment les fibres de la tunique charnue, qui sont rares et écartées par-tout, excepté au bas fond et auprès de l'ouraque. D'où l'on peut conclure que la couche celluleuse de la vessie sert non - seulement de moyen d'union avec les parties environnantes, mais qu'elle fortifie beaucoup les parois de cet organe, en suppléant à la rareté des sibres charnues, et en prévenant les espèces de hernies que la membrane interne tend à former dans les espaces que ces fibres laissent entr'elles.

La tunique musculeuse entoure la vessie dans toute son étendue. Sa face externe répond à la tunique membraneuse, et dans les endroits où cette tunique manque, à la conche celluleuse qui revêt l'extérieur de la vessie. Sa face interne répond à la tunique nerveuse. La tunique musculeuse est composée d'un grand nombre de fibres pales, disposées par faisceaux plus ou moins volumineux, qui suivent toutes sortes de directions, et se croisent en tous sens, de manière à former un réseau dont les mailles sont de grandeur et de figure très-variables. C'est à travers ces mailles que la tunique interne se prolonge quelquefois pour former des cellules ou poches particulières dans lesquelles les pierres peuvent être chatonnées. En examinant attentivement les fibres de la tunique musculeuse, on voit que les unes affectent une direction longitudinale, les autres une direction à peu-près circulaire, plusieurs une direction oblique, et que le reste offre un lacis. inextricable.

Les fibres longitudinales qui forment le plan le plus extérieur, sont dirigées du col de la vessie vers son sommet. Les unes, situées en devant, naissent de la prostate et de son enveloppe, et même quelquefois de la partie postérienre et inférieure du pubis et des ligamens antérieurs de la vessie, et chez la femme, du point de réunion de la vessie avec l'urêtre; delà elles montent sur la face antérieure de l'organe, gagnent sa partie supérieure, et entourent l'ouraque auquel elles fournissent une gaîne, comme nous l'avons dit. Les autres, situées en arrière, forment un plan composé de faisceaux plus nombreux et plus considérables que ceux du plan antérieur. Elles commencent à l'ouraque, descendent ensuite sur les régions postérieure et inférieure de la vessie, et vont se terminer à la prostate dans l'homme, et à l'union du vagin avec la vessie dans la femme. Chacun de ces plans envoie de côté et d'autre des fibres qui se portent sur les parties latérales de la vessie, et s'entre-croisent entr'elles, ainsi qu'avec celles des plans situés plus profondément.

Toutes ces fibres ayant leur point d'attache fixe et immobile à la prostate et au col de la vessie, il en résulte qu'en se contractant, elles rapprochent nécessairement le sommet de la vessie de son col, et pressent l'urine contre l'orifice de l'urètre.

Les fibres obliques, moins distinctes que les longitudinales sont situées plus profondement. Elles sont tellement confondues avec les autres fibres de la vessie, qu'il est presque impossible d'observer aucun ordre dans leur distribution. Quelques-unes ont une direction transversale

et embrassent la vessie presque circulairement; en général, plus elles sont situées profondément, et plus elles se rapprochent de la direction transversale; cependant on voit à l'intérieur de l'organe plusieurs faisceaux dont la direction est longitudinale. Ces fibres, en se contractant, rétrécissent la vessie dans tous ses diamètres, et en rapprochent également les parois; l'urine ainsi comprimée dans tous les sens, tend à s'échapper par l'endroit où elle trouve moins de résistance: or, cet endroit est le col de la vessie, contre lequel elle est d'ailleurs poussée par la contraction des fibres longitudinales.

Lorsqu'on examine la disposition de la tunique musculeuse sur une vessie qu'on a distendue, on voit qu'elle est fort épaisse vers le bas-fond entre les vésicules séminales, et au sommet, tandis qu'ailleurs où les fibres sont beaucoup plus écartées, cette tunique est si mince, qu'on a quelquefois de la peine à la distinguer du tissu cellulaire. Cela dépend presqu'entièrement de ce que les parois de la vessie ne cèdent pas également dans tous les sens; car si l'on incise une vessie contractée, on trouve que ses parois ont à-peu-près par-tout la même

épaisseur.

Dans le fœtus et dans l'enfant, les parois de la vessie, et sur-tout la tunique charnue, ont proportionnément plus d'épaisseur que dans l'adulte: aussi chez les enfans la vessie est plus irritable, se contracte avec plus de force, et l'urine est projetée plus loin.

Plusieurs Anatomistes ont prétendu qu'il existoit un sphincter au col de la vessie; mais si l'on dissèque attentivement cette partie, on

ne trouve sous la couche celluleuse extérieure, entr'elle et la tunique interne, qu'une substance blanchâtre, épaisse, ferme, en quelque sorte fibreuse, se continuant avec la tunique musculeuse, dont les fibres s'y terminent d'une manière très-manifeste. Il n'y a donc point de sphincter, puisqu'on n'aperçoit pas de muscle distinct, et que d'ailleurs les sibres du col se continuent avec celles du reste de la vessie. Mais la structure dont nous venous de parler, communique au col de cet organe une force de résistance qui, quoiqu'indépendante de l'action d'un muscle particulier, n'en est pas moins supérieure à la force avec laquelle la vessie tend continuellement à revenir sur elle-même, et à expulser l'urine, qui sortiroit à chaque instant, si elle n'étoit retenue par cette résistance du col.

On a donné le nom de tunique nerveuse à une couche blanchâtre, située entre la tunique musculeuse et la tunique interne. Sa texture est entièrement celluleuse; les fibres et les petites lames qui la composent sont moins rapprochées et moins serrées les unes contre les autres à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette tunique est très-extensible; mais lorsque la cause qui la distend cesse d'agir, elle revient sur elle même, et forme conjointement avec la tunique interne les plis ou rides qu'on remarque à l'intérieur de la vessie. Elle contribue singulièrement à la solidité des parois de cet organe, et paroît plus propre à contenir l'urine que la tunique interne qui est très-mince, et que la musculeuse qui, au lieu de former un plan continu, ne forme qu'un véritable réseau, comme nous l'avons dit.

La tunique interne ou muqueuse revêt tout l'intérieur de la vessie Elle se continue d'une part, avec la membrane interne des uretères; et de l'autre, avec celle de l'urêtre qui est elle-même un prolongement de l'épiderme. Elle est unie à la tunique nerveuse par un tissu cellulaire si dense et si serré, que l'air ne peut point le pénétrer; cependant les deux tuniques peuvent être séparées. La surface de la tunique muqueuse ne présente point de villosités, mais seulement des rides, qui, comme nous l'avons dit, disparoissent quand la vessie est distendue : elle est continuellement humectée par un mucus qui la protège contre l'âcreté de l'urine. Les sources de ce mucus ne sont pas bien connues; cependant l'analogie nous porte à croire qu'il est fourni comme celui qui lubréfie toutes les membranes muqueuses, par des follicules ou glandes muqueuses. Ces follicules ne sont pas faciles à apercevoir dans l'état naturel; mais ils deviennent assez manifestes dans le catarre de la vessie. Haller dit en avoir vu quelques-uns dans des vessies saines, et il les a rencontrés particulièrement vers le col de cet organe. La quantité de mucus qu'ils fournissent augmente beaucoup toutes les fois que la vessie est irritée par la presence d'un corps étranger, ou par une autre cause quelconque. La tunique muqueuse est mince et blanchâtre, sur-tout vers le col de la vessie. Son organisation n'est pas bien connue. Elle peut, comme l'épiderme dont elle est la continuation, se détacher de la tunique nerveuse, et se régénérer ensuite. On a vu sortir par l'urètre, dans certaines maladies, des lambeaux de cette tunique, dans lesquels on distinguoit des vaisseaux. Dans certains cas, on

l'a trouvée détruite, ainsi que la tunique nerveuse, ensorte qu'on voyoit à nu la tunique musculeuse.

Les artères de la vessie viennent de l'ombilicale, de l'hémorroïdale moyenne, de la honteuse interne, de l'ischiatique, de l'obturatrice, de l'hypogastrique et de l'épigastrique qui envoie quelques rameaux au sommet de cet organe; dans la femme, la spermatique lui envoie aussi quelques rameaux. Toutes ces artères s'anastomôsent fréquemment entr'elles, et forment dans la couche celluleuse qui recouvre la tunique charnue, un réseau élégant, qui est encore très-manifeste dans la tunique nerveuse et dans le tissu cellulaire qui unit cette tunique à la musculeuse. Enfin, leurs dernières extrémités se terminent en se continuant avec les veines, et en formant des vaisseaux exhalans qui s'ouvrent dans la vessie.

Les veines de la vessie suivent les divisions des artères, et vont aboutir de chaque côté à l'hypogastrique et à l'obturatrice. Elles se ramifient principalement sur les parties latérales et inférieures de l'organe, où elles forment, avec d'autres veines qui appartiennent au rectum, un plexus considérable.

Les vaisseaux lymphatiques de la vessie naissent de tous les points de sa surface interne et de ses parois, et suivent en général les vaisseaux sanguins. Ils traversent plusieurs petites glandes placées sur le trajet des artères ombilicales, et se jettent enfin dans le plexus hypogastrique.

Les nerfs que la vessie reçoit viennent des sacrés et des grands sympathiques. Les premiers paroissent présider à l'irritabilité de cet organe, et les seconds à sa sensibilité. Aussi certaines lésions de la moëlle de l'épine privent-elles la vessie de sa contractitilité, sans la priver de sa sensibilité.

La vessie est très-sensible et très-irritable. Ses usages sont de servir de réservoir à l'urine, et d'être le principal agent de son expulsion. L'urine apportée continuellement dans la vessie par les uretères, tend aussi continue llement à en sortir par l'urètre; mais elle en est empêchée par la résistance que lui oppose la contraction habituelle des fibres qui entourent le col de la vessie, et par la force élastique de ce col et de la prostate. D'un autre côté, l'urine ne peut refluer dans les uretères à raison de l'obliquité, de leur insertion. Elle s'accumule donc dans la vessie et la dilate en tous sens, mais principalement de bas en haut. Pendant qu'elle séjourne ainsi, ses principes s'élaborent davantage, ses parties les plus ténues sont absorbées, elle devient plus colorée, plus âcre et plus irritante. Lorsque l'irritation qu'elle détermine sur la vessie, ainsi que le sentiment qui résulte de la distension des parois de cet organe, sont devenus insupportables, alors, pour nous en délivrer, nous contractons volontairement la vessie. La force de contraction de cet organe, étant supérieure à la force de résistance que le col opposoit à la sortie de l'urine, celui-ci se dilate, les parois de l'urètre sont écartées, l'urine s'échappe au-dehors, et continue de couler jusqu'à ce que la vessie soit vide. Les muscles abdominaux et le diaphragme joignent leur action à celle de la vessie, et concourent à l'expulsion de l'urine. La force et la rapidité du jet que forme ce liquide, sont toujours en raison directe de l'irritabilité musculaire. Aussi, dans

l'enfance, où les muscles sont plus irritables, l'urine sort avec plus de vîtesse que dans un âge avancé où la vessie a perdu une partie de sa contractilité. Lorsqu'on commence à uriner, le liquide sort avec force et forme un jet continn; mais sur la fin du pissement, quand la vessie est presqu'entièrement vidée, l'urine coule lentement; le jet s'arrête, ensuite il prend son cours; puis il est interrompu plusieurs fois, car on fait agir les bulbo-caverneux, les transverses et le sphincter de l'anus, qui accélèrent la sortie de l'urine, et expulsent par de légères secousses les dernières gouttes de ce liquide qui restent dans cette partie du canal. Enfin, le jet s'arrête tout à-fait, l'homme respire plus facilement, il est plus leger, et il ne sent plus le poids incommode qu'il ressentoit auparayant dans le bassin.

## DES PARTIES GÉNITALES DE L'HOMME.

Les parties génitales de l'homme se divisent naturellement en trois classes; les unes préparent la semence, ce sont les testicules et leurs dépendances; les autres la conservent et lui forment une espèce de réservoir, ce sont les vésicules séminales; d'autres enfin la transmettent au dehors, c'est la verge et toutes les parties qui la constituent.

## Des Testicules.

Les testicules sont des corps glanduleux qui secrètent la semence. Ils sont presque toujours

an nombre de deux; quelquefois il y en a trois, d'autres fois il n'y en a qu'un. Cabrole a rencontré un sujet chez lequel ces organes manquoient absolument, quoique les vesicules séminales fussent aussi remplies de semence que chez ceux

qui ont deux testicules.

Dans le sœtus, ils sont placés dans le ventre, comme nous le dirons plus bas. Mais après la naissance, on les trouve à la partie inférieure du ventre, au-dessous du pubis et de la verge. Ils sont renfermés dans plusieurs enveloppes que l'on a coutume de distinguer en commune et en propres. La première est le scrotum, les secondes sont le dartos, la tunique vaginale et

la tunique albuginée.

Le scrotum est la plus extérieure de toutes les enveloppes des testicules. C'est un sac commun à tous les deux, formé par le prolongement de la peau qui recouvre la partie interne des cuisses, le périnée et la verge. Il est lâche et alongé chez les hommes faibles, chez les vieillards, dans les grandes chaleurs, après l'acte de la génération, et en général dans tous les cas de débilité, quelle qu'en soit la cause. Il est plus court, resserré et plus exactement appliqué contre les testicules, chez les sujets jeunes et vigoureux, dans les temps froids et dans le moment de l'érection. Sa face externe, d'une couleur un peu brune, est divisée en deux parties latérales, par une ligne saillante qui paroît comme une espèce de conture ou de raphé, et qui s'étend en devant jusqu'à l'extrémité de la verge et en arrière jusqu'à l'anus. Cette face offre, dans toute son étendue, des rugosités qui s'effacent quand on alonge le scrotum. Elle offre en outre, à l'âge de puberté, des poils moins nombreux et moins longs que ceux du pénil. Ils sont implantés obliquement, et leurs bulbes saillans au-dessous de l'épiderme produisent à l'extérieur un grand nombre de petites élévations qui ne s'effacent point quand on distend les bourses. La face interne est unie au dartos par du tissu cellulaire assez serré. La peau qui forme le scrotum est beaucoup plus mince que celle des parties voisines, et l'on distingue très-bien à travers son épaisseur le réseau vasculaire de la couche celluleuse, qui est situé immédiatement au-dessous du scrotum. On trouve dans son épaisseur beaucoup de glandes sébacées.

Le dartos a été regardé autrefois comme une enveloppe commune aux deux testicules; mais l'on sait aujourd'hui à ne pouvoir en douter, qu'il y a deux dartos, un pour chaque testicule. Ils s'attachent à toute la longueur du bord interne de la branche du pubis et de celle de l'ischion; delà, ils descendent obliquement de dehors en dedans jusqu'au raphé, auquel ils sont plus fortement unis qu'au reste du scrotum; ensuite ils s'adossent l'un à l'autre, et remontent jusqu'à la partie inférieure de l'urêtre en formant une cloison qui sépare les deux testicules. La face externe du dartos adhère assez fortement au scrotum. Sa face interne est appliquée sur la tunique vaginale et sur l'extrémité inférieure du crémaster. La structure du dartos paroît entièrement celluleuse, et la dissection la plus exacte n'y découvre point les fibres charnues que plusieurs Anatomistes y ont admises. On voit seulement, après avoir divisé le scrotum, un tissu cellulaire lâche et abondant, qui entoure le testicule et le cordon spermatique.

Ce tissu cellulaire, un peu plus dense immédiatement au-dessous du scrotum que du côté de la tunique vaginale, est parcouru par un très-grand nombre d'artères, de veines, de vaisseaux lymphatiques et de nerfs qui se croisent en tous sens, et forment un très-beau réseau. On n'y trouve de graisse qu'auprès de l'anneau et de l'urètre: par-tout ailleurs il en est entièrement dépourvu; aussi est-il très-sus-

ceptible d'infiltration.

Presque tous les Anatomistes pensent que le dartos est doné de contractilité, et qu'en se resserrant sur lui même, il fronce le scrotum et imprime aux testicules le mouvement vermiculaire qu'on y observe quand on s'expose au froid, ou pendant l'érection, ou même toutes les fois que, sans être en érection, on contracte les muscles de la verge et du périnée. Mais nous pensons que le mouvement vermiculaire, qui ne s'observe que quelques secondes après la contraction des muscles, est dû uniquement à la tonicité de la peau des bourses et à la contraction du crémaster.

Ce qu'on a nommé la tunique rouge ou érythroïde n'est autrechose que l'épanouissement des fibres du crémaster. Ce muscle naît du bord inférieur de l'oblique externe du bas-ventre et de celui du transverse, vis-à-vis l'anneau. Il passe par cette ouverture, et descend sur les côtés externe et antérieur du cordon spermatique, jusqu'à la tunique vaginale, sur le côté externe de laquelle il s'épanouit et disparoît entièrement, le crémaster soutient le testicule, le comprime, le secoue légèrement, et l'entraîne en haut pendant l'acte de la génération. Quelquefois même il se contracte alors avec assez de force pour

appliquer douloureusement cet organe contre l'anneau.

La tunique vaginale renferme immédiatement le testicule, l'épididyme et une petite portion du cordon spermatique. Sa face externe est couverte en dehors et en devant par le crémaster, et dans le reste de son étendue, par le dartos. Sa face interne est lisse et contiguë au testicule et à l'épididyme. Cette tunique, qui est assez mince, considérée dans l'adulte, paroît manifestement formée de deux lames; l'extérieure, un peu plus épaisse, plus opaque que l'intérieure, dégénère supérieurement en un tissu cellulaire qui se continue avec celui qui environne le cordon spermatique. L'intérieure plus mince, transparente et semblable aux membranes séreuses, se sépare de l'extérieure, au bas du cordon, en recouvre une partie, et se continue ensuite sur le testicule et l'épididyme qu'elle couvre presqu'en entier, mais de manière que ces organes ne sont point contenus dans la cavité qu'elle forme. Ainsi la lame interne de la tunique vaginale se comporte relativement au testicule et à l'épididyme, absolument comme la lame interne du péricarde relativement au cœur, comme la plèvre relativement aux poumons; en un mot, comme toutes les membranes séreuses, relativement aux organes qu'elles enveloppent. Delà il résulte que cette lame forme un petit sac sans ouver-ture, placé entre le testicule qui est en arrière, et la lame externe de la tunique vaginale. L'intérieur de ce sac est continuellement humecté d'une sérosité qui le lubréfie et l'empêche de contracter des adhérences avec le testicule. Lorsqu'elle s'y accumule, elle produit la maladie connue sous le nom d'hydrocèle de la tu-

nique vaginale.

La tunique albuginée entoure immédiatement le testicule qui est réellement contenu dans la cavité qu'elle forme. Il ne faut point confondre cette membrane avec la portion de la lame interne de la tunique vaginale qui, en se réfléchissant sur le testicule et l'épididyme, la recouvre et lui adhère fortement. La face externe de la tunique albuginée est unie trèsétroitement à la portion de la lame interne de la tunique vaginale qui la recouvre, comme nous venons de le dire ; vers le bord supérieur du testicule, elle répond à l'épididyme et aux vaisseaux spermatiques. Sa face interne donne naissance à un grand nombre de prolongemens membraneux et vasculaires qui s'enfoncent dans le testicule, et forment des espèces de cloisons dont nous parlerons en décrivant la structure de cet organe. La tunique albuginée est blanche, légèrement transparente, ferme, assez épaisse, sur-tout à l'endroit qui répond au corps d'highmore. Son tissu est fort serré, fibreux, et parsemé de quelques vaisseaux sanguins qui lui sont fortement unis. Elle est susceptible de s'étendre beaucoup, et de revenir ensuite sur ellemême, comme le prouve le gonflement du testicule, et le retour de cet organe à son volume naturel. On ne sait pas précisément si elle est insensible dans l'état naturel, mais tout porte à le croire.

Les testicules sont très-petits dans l'enfance, mais ils augmentent rapidement à l'époque de la puberté. Leur volume, dans l'âge adulte, est à-peu-près celui d'un œuf de pigeon; ils diminuent un peu dans la vieillesse. Leur gros-

4.

seur varie suivant les sujets. Elle n'est pas toujours la même des deux côtés; assez souvent l'un est plus gros que l'autre. Cette disposition naturelle a quelquefois été prise pour une maladie. Fabrice d'Aquapendente dit qu'il préserva de la castration un jeune homme qui étoit dans ce cas, et à qui on vouloit extirper le testicule plus volumineux. Presque toujours celui du côté droit est plus élevé et moins éloigné de l'anneau que celui du côté gauche ; et l'un et l'autre sont plus ou moins rapprochés de cette ouverture, suivant que les bourses sont dans un état de contraction ou de relâchement.

La figure des testicules approche de celle d'un œuf, un peu aplati sur les côtés. On y distingue deux faces latérales, une interne et l'autre externe; deux bords, un supérieur et l'autre inférieur; et deux extrémites, l'une

antérieure, et l'autre postérieure.

Les faces, le bord inférieur et les extrémités sont lisses, contiguës à la tunique vaginale, et mouillées continuellement par la sérosité dont nous avons parlé plus haut. Le bord supérieur est surmonté par l'épididyme dont nous parlerons bientôt. La direction particulière des testicules est telle que leur bord supérieur est incliné en arrière et l'inférieur en devant ; leur extrémité antérieure est un peu tournée en haut, et la postérieure en bas.

La consistance des testicules est assez molle. Leur couleur est blanche à l'extérieur, et grisâtre à l'intérieur. La substance propre de ces organes remplit la cavité formée par la tunique albuginée, laquelle est partagée en plusieurs loges par les prolongemens qui se détachent de la face interne de cette tunique. Ces prolongemens qui sont très-nombreux, forment des espèces de cloisons plus ou moins incomplètes, et dont quelques-unes même ne paroissent être que de petites brides filamenteuses; ils aboutissent tous à un cordon de couleur blanche, qui règne tout le long du bord supérieur des testicules, et que l'on nomme le corps d'highmore. Les loges qui se trouvent entre eux ont, en général, une forme triangulaire: elles ressemblent assez bien à celles que l'on voit audedans des oranges et des citrons, et qui renferment la substance pulpeuse de ces fruits.

La substance des testicules est mollasse, grise, et sormée principalement d'une quantité prodigieuse de petits conduits qu'on nomme séminisères: elle contient aussi des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques et des

nerfs.

Les artères principales des testicules sont celles que l'on nomme spermatiques; elles sont au nombre de deux, une pour chacun de ces organes. Nous avons décrit dans l'Angiologie leur origine; leur trajet long et oblique de haut en bas et de dedans en dehors, derrière le péritoine, devant le psoas et l'uretère; leur passage à travers l'anneau inguinal, où elles se réunissent aux veines spermatiques, aux vaisseaux lymphatiques, aux nerfs et aux canaux déférens, pour former ce qu'on appelle les cordons des vaisseaux spermatiques, ou les cordons spermatiques. Nous avons fait remarquer leur marche flexueuse jusqu'au bord supérieur des testicules; les rameaux qu'elles fournissent au scrotum, au cremaster et à la tunique vaginale; enfin, leur division en deux faisceaux de

32 ...

rameaux, dont le plus petit paroît destiné plus spécialement à l'épididyme, tandis que le plus gros se distribue presque entièrement au testicule. Tous les rameaux artériels qui vont à cet organe, s'introduisent par son bord supérieur où ils percent la tunique albuginée pour se rendre dans la substance propre du testicule. Ils descendent le long des cloisons qui séparent les conduits séminifères, communiquent fréquemment ensemble et avec les rameaux du premier faisceau, et répandent sur ces conduits une quantité prodigieuse de ramifications, dont les dernières extrémités échappent à la dissection la plus exacte.

Les autres artères qui vont aux testicules et à leurs enveloppes, naissent de l'ombilicale, de l'épigastrique, de la honteuse interne et de la

crurale.

Les veines qui répondent à ces artères, sont les spermatiques, et d'autres beaucoup plus petites, qui sont fournies par les hypogastriques, les épigastriques, les saphènes et les crurales, et dont la distribution est presque semblable à celle des artères. Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit dans l'Angiologie, touchant l'origine, le trajet et les divisions des veines spermatiques. Lorsque le plexus qu'elles forment est arrivé au bord supérieur du testicule, il se divise en deux faisceaux, dont l'un se porte au testicule, et l'autre à l'épididyme. Les branches qui vont au testicule traversent la tunique albuginée, devant la tête de l'épididyme, et après avoir rampé quelque temps entre cette tunique et la substance propre du testicule, elles pénètrent dans cette substance et y répandent un grand nombre de rameaux qu'il est

beaucoup plus difficile de suivre que ceux des artères. Les veines spermatiques donnent aussi aux enveloppes des testicules. On y voit des valvules, principalement aux endroits où elles se ramifient; elles sont très-dilatables et devien-

nent souvent variqueuses.

Les vaisseaux lyinphatiques ou absorbans des testicules sont très-nombreux; les uns naissent de la tunique vaginale et de l'albuginée; les autres naissent de la substance propre de ces organes et de l'épididyme. Tous se réunissent à la partie supérieure des testicules; et, réduits à un nombre de branches qui varie depuis six jusqu'à douze, ils remontent le long du cordon, traversent l'anneau inguinal, et vont se terminer dans les glandes lombaires.

Les nerfs des testicules sont très petits; ils sont fournis par le plexus rénal, par les deux plexus mésentériques, par le tronc du grand sympathique et par les lombaires. Ces nerfs descendent le long du cordon; mais il n'est pas possible de les suivre jusqu'aux testicules; cependant, la sensibilité exquise dont ces organes sont doués, ne permet pas de douter qu'ils ne pénètrent dans leur substance. Les enveloppes des testicules reçoivent leurs nerfs des lombaires.

Lorsqu'on divise la tunique albuginée, on aperçoit aussitôt la substance propre du testicule. Cette substance est molle, d'un gris jaunâtre, et partagée en un grand nombre de lobes par les cloisons membraneuses et filamenteuses qui se détachent de la face interne de la tunique albuginée.

Cette substance est faite d'un nombre prodigieux de filamens d'une grande ténuité,

assez fermes, flexueux, singulièrement repliés sur eux - mêmes, réunis par un tissu cellulaire très-sin, et couverts de vaisseaux sanguins d'une petitesse extrême. Ces filamens se voient fort bien sur les testicules humains; mais ils sont plus sensibles sur ceux des animaux qui ont été long-temps sans s'approcher de leurs femelles, et qui ont été excité depnis peu par leur présence, sans qu'on leur ait permis de se satisfaire. La macération les rend aussi plus faciles à apercevoir. On peut même alors les développer, et augmenter considérablement leur longueur, en détruisant, avec la pointe d'une aiguille, le tissu cellulaire qui unit ensemble leurs plis, leurs replis et leurs circonvolutions. Quoique très-fins, ces filamens sont creux dans toute leur longueur, et forment de véritables conduits, auxquels on a donné le nom de séminifères. Ils reçoivent du mercure lorsqu'on en injecte par le canal déférent.

Monro estime le nombre de ces conduits à 62,500; la longueur de chacun d'eux à un pouce; leur diamètre à -100 de pouce; leur contour à 5,760, et la longueur de tous ces conduits réunis à 5,208 pieds. L'injection poussée dans l'artère spermatique ne passe jamais dans les conduits séminifères: cependant, l'analogie des testicules avec les autres organes secreteurs en général, ne permet guères de douter de la continuation de ces conduits avec les dernières extrémités des ramifications de l'artère spermatique. Tous les conduits séminifères se dirigent vers le bord supérieur du testicule; en s'approchant de cet endroit, ils deviennent un peu plus gros et moins tortueux;

enfin, ils vont s'ouvrir dans l'espèce de réseau formé par les conduits que renferme le corps

d'highmore.

Le corps d'highmore est une espèce de bande celluleuse, blanche, qui règne à la face interne de la tunique albuginée, le long du bord supérieur du testicule, au-dessous de l'épididyme, et qui, comme le dit Haller, ressemble assez bien, par sa forme et sa couleur, à un des conduits salivaires. Sa nature et ses usages ont fait pendant long temps l'objet des recherches et des discussions des Anatomistes. Maintenant on convient généralement qu'il est de nature celluleuse, et qu'il contient dans son épaisseur dix ou douze tuyaux très fins, dans lesquels s'ouvrent les conduits séminisères. Ces tuyaux, un peu plus gros que le conduit de l'épididyme, légèrement flexueux, communiquent les uns avec les autres, et forment une espèce de plexus ou de réseau, large d'environ deux lignes. Ils percent la tunique albuginée sous la tête de l'épididyme dans lequel ils se terminent.

L'épididyme est un petit corps alongé, vermiforme, situé le long du bord supérieur du testicule auquel il paroît être sur-ajouté; il est un peu aplati, recourbé de haut en bas, et ressemble en quelque manière à une arcade posée sur les extrémités de son cintre. Il est plus mince à son extrémité postérieure qu'à l'antérieure, plus mince encore dans son milieu. Sa face supérieure, convexe, répond aux vaisseaux spermatiques et au tissu cellulaire qui les environne. Sa face inférieure, concave, est contiguë au testicule. Son bord externe est libre et n'offre rien de remarquable. Son bord interne adhère au testicule par un prolongement de la

membrane séreuse qui se réfléchit de l'épididyme sur le testicule. Son extrémité antérieure, nommée la tête de l'epididyme, adhère assez fortement à l'extrémité antérieure et supérieure du testicule par du tissu cellulaire, par des vaisseaux sanguins, et par les conduits du corps d'highmore, qui percent la tunique albuginée dans cet endroit. Son extrémité postérieure, qu'on appelle aussi la queue de l'épididyme, adhère fortement au testicule; elle se recourbe de derrière en devant et de bas en haut, et se rétrécit pour donner naissance au canal déférent.

L'épididyme a un peu plus de consistance que la substance du testicule. Sa couleur est d'un gris blanchâtre, et nullement jaunâtre. Sa composition n'est pas la même dans toutes ses parties; son extrémité antérieure, ou sa tête, est formée de l'assemblage de plusieurs conduits auxquels on a donné le nom de vaisseaux déférens du testicule. Le nombre de ces conduits n'est pas déterminé; il n'y en a pas moins de douze, mais on en compte quelquefois beaucoup plus. Leur grosseur présente des variétés: tantôt ils sont plus gros que le conduit unique qui forme le reste de l'épididyme; tantôt ils sont plus petits. Ces conduits paroissent être la continuation de ceux qui composent le réseau du corps d'highmore, lesquels percent la tunique albuginée à l'endroit où la tête de l'épididyme est unie au testicule, comme nous l'avons déjà dit.

En sortant de la tunique albuginée pour pénétrer dans l'épididyme, les vaisseaux déférens sont assez droits; mais bientôt ils se contournent, se replient singulièrement, et chacun

d'eux forme un cône vasculeux dont la base est tournée vers la surface de l'épididyme, et le sommet vers le testicule. Tous ces cônes sont unis entre eux par un tissu cellulaire très-fin, qui unit aussi les replis innombrables du vaisseau dont chacun de ces cônes est composé.

Tous les cônes vasculeux, ou plutôt tous les vaisseaux qui forment ces cônes, se réunissent au-dessous de la tête de l'épididyme, en un seul conduit qui compose le reste de ce corps. La plus grande partie de l'épididyme est donc formée d'un conduit unique, replié et contourné sur lui-même un grand nombre de fois; les replis multipliés qu'il forme sont unis entre eux par un tissu cellulaire très-fin, dans lequel se ramifient des vaisseaux sanguins. On peut, en détruisant ce tissu cellulaire dans un épididyme injecté avec du mercure, développer ce conduit dont la longueur est, suivant Monro, de trente-deux pieds. En s'avançant vers l'extrémité postérieure de l'épididyme, ce conduit augmente de volume, devient moins tortueux, et prend le nom de canal déférent.

Haller décrit un petit canal toujours unique, sans rameaux et sans valvules, qui s'élève de la partie moyenne de l'épididyme, monte verticalement le long du cordon spermatique, et disparoît après quelques pouces de trajet. Ce canal sert-il à reporter une partie de la semence dans le torrent de la circulation, comme quelques auteurs l'ont prétendu? ou bien n'est-il qu'un vaisseau lymphatique? Il faut attendre de nouvelles recherches pour décider cette question.

Le canal déférent est un conduit blanc, d'un ussu très-ferme, qui s'étend depuis la queue de

l'épididyme, dont il est la continuation jusqu'au canal de l'urètre. Il naît de la partie postérieure et inférieure de l'épididyme, monte le long de sa face supérieure et de son bord interne, et ne le quitte que près de son extrémité antérieure ou de sa tête, pour se porter de bas en haut, derrière le cordon des vaisseaux spermatiques jusqu'au-delà de l'anneau inguinal. Quand il a franchi cette ouverture, il abandonne le cordon, et après avoir formé une courbure au-dessus du pubis, du muscle psoas et des vaisseaux iliaques, il s'enfonce dans le bassin, et descend obliquement de dehors en dedans le long de la face postérieure de la vessie, devant l'intestin rectum, au milieu du tissu cellulaire qui l'unit d'une part à la vessie, et de l'autre au péritoine qui recouvre cet organe. Dans ce trajet, il passe derrière l'artère ombilicale voisine, en se croisant avec elle. Il se croise aussi avec l'extrémité de l'uretère, du même côté, en passantentre cette extrémité et la vessie. Arrivé à la partie postérieure et inférieure de cet organe, le canal déférent forme un contour qui le porte en devant et en dedans, et le rapproche de son semblable; enfin, ces deux canaux devenus presque parallèles et adhérens l'un à l'autre, se portent horizontalement en devant, entre les vésicules séminales jusqu'à la prostate, où ils se réunissent avec l'extrémité antérieure de ces vésicules. De cette réunion, résultent les conduits éjaculateurs, qui, comme nous le dirons plus bas, traversent la prostate de devant en arrière, et vont s'ouvrir dans l'urêtre, sur les côtés du verumontanum.

Le canal déférent est assez gros et flexueux

auprès de l'épididyme; ensuite il diminue de volume en même temps qu'il devient droit, uni et lisse; mais lorsqu'il est arrivé derrière la vessie, il augmente de grosseur et redevient flexueux. Sa cavité est fort étroite, pour ainsi dire capillaire, et ne permet que l'introduction d'une soie très-fine; mais elle s'élargit un peu derrière et au-dessous de la vessie, où il semble que les parois du canal ont moins d'épaisseur. Cette cavité est cylindrique, au lieu que le canal lui-même est aplati, ce qui fait que sa coupe représente un ovale.

Le canal déférent a un couleur blanche : ses parois sont plus épaisses et plus fermes que celles des autres conduits excréteurs. Elles paroissent tormées de deux tuniques; l'une interne, muqueuse, très-mince, qu'on ne peut pas voir facilement, à cause de l'extrême petitesse de la cavité qu'elle tapisse; l'autre externe très-ferme, pour ainsi dire cartilagineuse, et constituant à elle seule presque toute l'épaisseur des parois

du canal.

Les vaisseaux qui se distribuent au canal déférent viennent de ceux de toutes les parties qu'il avoisine dans son trajet. On ne connoît

point de nerfs qui aillent s'y rendre.

L'artère et la veine spermatiques, les nerfs qui vont au testicule, les vaisseaux lymphatiques qui en partent et le canal déférent, ne forment tous ensemble, hors de la cavité du bas ventre, qu'un seul cordon qu'on décompose facilement par la dissection ordinaire. Le tissu cellulaire qui embrasse ces parties dans la cavité du bas-ventre, et qui les colle au péritoine, les accompagne jusqu'au testicule. Les lames les plus internes de ce tissu s'in-

troduisent dans les intervalles des vaisseaux qui composent le cordon spermatique, les séparent les uns des autres, et les unissent ensemble. Les lames extérieures, plus épaisses et plus larges, forment à ces vaisseaux une gaîne membraneuse commune qui est reconverte par le crémaster, et qui se continue avec la lame externe de la tunique vaginale. Il résulte delà, que le tissu cellulaire du cordon n'a point de communication avec le tissu cellulaire qui est placé immédiatement au-dessons du scrotum, puisqu'il en est séparé par la gaîne membraneuse dont nous venons de parler. Il n'a non plus aucune communication avec la cavité de la tunique vaginale, puisque cette tunique, ou plutôt sa lame interne, forme un sac sans ouverture. Ce tisu cellulaire est quelquefois le siège d'une hydropisie enkystée, connue sous le nom d'hydrocèle du cordon.

Dans le fœtus éloigné du terme de la naissance, les testicules sont logés dans la cavité de l'abdomen, et peuvent par-conséquent être mis au nombre des viscères du bas-ventre. Ils sont situés immédiatement au-desous des reins, sur la partie antérieure du psoas et à côté du rectum, à l'endroit où cet intestin commence à entrer dans la cavité du bassin; car dans le fætus, le rectum, plus gros à proportion que dans l'adulte, est couché sur les vertèbres des lombes, et sur la partie antérieure de l'os sacrum. Alors la configuration du testicule est à-peu-près la même que dans l'adulte; sa direction ne dissère guère de celle qu'il présente lorsqu'il est dans le scrotum; une de ses extrémités regarde en bas et l'autre en haut; l'une de ses faces est tournée en dehors, l'autre en dedans;

un de ses bords est en devant, l'autre en arrière. Mais comme le testicule est attaché d'une manière fort lâche avec le tissu cellulaire qui l'environne, le moindre attouchement peut apporter quelques légers changemens dans sa position, et faire tourner son bord antérieur en dehors ou en dedans. Il est attaché au muscle psoas, le long de son bord postérieur, excepté à son extrémité supérieure. Cette connexion est formée par du tissu cellulaire et par la portion du péritoine qui couvre le testicule et qui rend sa surface unie, de la même manière qu'il enveloppe et rend lisses et polis les autres vis-

cères dégagés et flottans de l'abdomen.

L'épididymeest posé sur le bord postérieur du testicule comme dans l'adulte, mais il est plus grand en proportion; il est attaché par derrière au psoas. Quand le sœtus est à un terme peu avancé, le testicule et l'épididyme ne sont attachés au psoas que par une surface étroite, et alors le testicule est plus lâche, et se présente davantage en avant; mais à mesure que le fœtus avance vers le terme de sa naissance, l'adhésion du testicule avec le psoas se fait par une surface plus étendue, et elle devient plus forte. Les artères, les veines et les nerfs du testicule, dont l'origine est si éloignée dans l'adulte, viennent alors, comme ceux de presque toutes les autres parties du corps, des troncs les plus voisins, c'est-à-dire de l'aorte, de la veine cave, de la veine émulgente gauche, du plexus rénal et du mésentérique inférieur. Le canal déférent, au lieu de prendre sa route en montant de la partie inférieure du testicule, comme il le fait dans un temps plus avancé de la vie, il la prend de haut en bas : alors il passe dessus les vaisseaux iliaques et le muscle psoas un peu plus haut que dans l'adulte.

Dans cet état, le testicule est joint d'une manière particulière avec la partie inférieure des parois du ventre et avec le scrotum, au moyen d'une substance qui descend de son extrémité inférieure jusqu'au bas du scrotum. Cette substance est appelée par Haller le ligament suspensoir du testicule, et par J. Hunter gubernaculum testis. Cette espèce de gouver-nail a une forme pyramidale renversée. Sa partie la plus large est attachée à l'extrémité inférieure du testicule et de l'épididyme; sa partie inférieure qui est très-mince, s'implante et se perd dans le tissu cellulaire du scrotum. Il est difficile de dire quelle est la nature et la compositiou de ce ligament. Il paroît être vasculaire et fibreux, et ses fibres suivent la rectitude même du ligament. Il ressemble parfaitement à la partie inférieure du ligament rond de la matrice dans le fœtus. La partie du ligament du testicule qui est dans le ventre, est couverte de tous côtés par le péritoine, excepté à sa partie postérieure qui est unie au muscle psoas par le tissu cellulaire voisin, et par le péritoine qui se replie des deux côtés sur le reste de la surface du psoas. La partie du péritoine qui couvre le testicule et son ligament, est intimement attachée aux surfaces de ces deux corps; mais cette membrane est fixée d'une manière très-lâche à toutes les autres parties voisines qu'elle couvre; savoir, les reins, le psoas, le muscle iliaque et la partie inférieure des muscles abdominaux. Cette disposition est sur-tout remarquable près de l'anneau où le péritoine est très-mince, fort lâche,

et en quelque sorte gélatineux. Il résulte delà que si on tire par cette ouverture le ligament du testicule en dehors et en bas, le testicule est entraîné, et le péritoine qui l'accompagne, descend jusques dans le scrotum, et forme un prolongement qui a la figure d'un doigt de gant; mais dès qu'on fait remonter le testicule, le péritoine se rétablit dans son premier état, et le prolongement dont il s'agit s'efface entièrement.

De cette situation originaire dans le ventre, le testicule descend ensuite dans le scrotum, qui est le lieu de sa résidence pour le reste de la vie. Il est d'autant plus difficile de déterminer avec exactitude le temps où ce changement de position a lieu, qu'il est presque impossible de savoir au juste à quels termes sont les fœtus sur lesquels on fait ses recherches. Suivant les observations de Hunter, cela arrive plus tôt chez les uns, et plus tard chez les autres. Cependant il a communément trouvé le testicule dans le ventre au septième mois, et dans la partie

supérieure du scrotum au neuvième.

En descendant du bas-ventre dans le scrotum, le testicule entraîne le péritoine avec lui, et cette membrane forme un alongement qui, quoiqu'à-peu-près semblable à un sac herniaire ordinaire, en est cependant bien différent. Si l'on conçoit un sac herniaire ordinaire prolongé dans toute la longueur du scrotum jusqu'à son fond, et couvert par le crémaster; si l'on se représente que la moitié postérieure de ce sac couvre le testicule, l'épididyme, les vaisseaux spermatiques, et qu'elle est intimement unie à toutes ces parties, on aura une idée parfaite et très-juste de l'état du péritoine et du

testicule, lorsque ce dernier descend dans le scrotum. Ainsi donc le testicule ne vient pas se loger dans un prolongement ou sac du péritoine, comme le font les intestins ou l'épiploon dans un sac herniaire ordinaire; mais il glisse petit-à-petit depuis la région lombaire jusqu'au fond du scrotum, en entraînant le péritoine avec lui, et en restant toujours uni par le tissu cellulaire aux parties qui se trouvent derrière lui, comme lorsqu'il étoit dans la région lombaire. L'extensibilité du péritoine, dont la substance est gélatineuse aux environs de l'anneau, et les adhérences lâches de cette membrane avec le psoas et les parties qui environnent le testicule, sont autant de circonstances qui favorisent l'alongement du péritoine, et son acheminement avec le testicule vers le scrotum. A mesure que le testicule descend, la longueur de son ligament diminue, et il disparoît entièrement par la suite, lorsque le testicule est parvenu dans le scrotum.

On voit par ce qui vient d'être dit, que la cavité du sac ou du prolongement du péritoine qui renferme le testicule lorsqu'il est descendu dans le scrotum, communique avec la cavité du bas-ventre, par une ouverture qui répond à l'anneau. Cette ouverture a exactement la forme d'un petit sac herniaire ordinaire; les vaisseaux spermatiques et le canal déférent sont situés immédiatement derrière ce sac, et on peut passer avec facilité une sonde dans cette ouverture depuis la cavité du bas-ventre jusqu'au fond du scrotum. Si l'on ouvre, suivant sa longueur, toute la partie antérieure de ce sac, on verra aisément que ce n'est en effet qu'une continuation du péritoine : le testicule

et l'épididyme se trouveront à sa partie inférieure sans être renfermés dans leur tunique vaginale, comme ils le seront par la suite, tandis que le cordon des vaisseaux spermatiques sera couvert par la partie postérieure du sac dans tout son trajet depuis l'anneau jusqu'au testicule. Tel est l'état de ces parties dans les enfans, lorsqu'il n'y a pas long-temps que le testicule est descendu. Leur disposition est la même dans les quadrupèdes, et elles continuent à rester ainsi pendant toute la vie. Mais dans l'homme, la communication de la cavité du sac avec celle du bas-ventre est bientôt effacée. Il paroît que la partie supérieure de ce sac commence à se rétrécir aussitôt que le testicule a traversé l'anneau du muscle oblique externe, et qu'ensuite elle se ferme entièrement, pendant que la partie inférieure reste ouverte, et forme la tunique vaginale. Cette tunique est donc évidemment une production du péritoine; elle est d'abord commune au testicule et au cordon qui est alors extrêmement court; mais par la suite, le testicule, en s'éloignant de l'anneau, entraîne avec lui la poche séreuse qui l'enveloppe sans le contenir dans sa cavité, et il n'y a plus alors qu'une très-petite portion du cordon qui soit recouverte par cette poche : le reste de ce faisceau vasculaire et nerveux, n'a point de tunique vaginale, et n'est entouré que d'une gaîne celluleuse, continue avec le tissu cellulaire du péritoine, comme nous l'avons dit plus haut.

L'oblitération de l'ouverture par laquelle la cavité du bas-ventre communique avec le sac formé par la portion du péritoine que le testicule a entraîné avec lui en se portant dans

le scrotum, semble être une opération de la nature, dépendante de principes uniformes et constans; elle n'est vraisemblablement pas la suite d'une inflammation, ni d'aucun autre accident. C'est pourquoi si cette oblitérationene s'accomplit pas dans le temps ordinaire, l'opération de la nature en devient beaucoup plus difficile, comme il arrive dans les enfans en qui le sac a été entretenu ouvert par une descente formée immédiatement après que le testicule est parvenu dans le scrotum. Cette espèce de descente dans laquelle l'intestin est en contact immédiat avec le testicule, la été nommée hernie de naissance, hernia congeniture Il est bon d'observer que la hernie de naissance peut se former non-seulement par la chûte de l'intestin avec le testicule, auparavant que l'embouchure du sac soit ferme, mais encore après; car lorsque le sac a été récemment fermé, il paroît assez possible qu'il puisse se rouvrir par quelque effort. La cause inmédiate du'mouvement qui fait descendre le testicule depuis la région lombaire jusques dans le scrotuin, n'est pas connue. Il est évident que cela ne peut se faire par les efforts compressifs de la respiration, parce que le testicule se trouve généralement dans le scrotum avant que l'enfant ait respiré; ce seroit dire que l'effet a précédé la cause.

Il arrive quelquefois que le testicule, au lieu de descendre dans le scrotum, reste dans le ventre, appliqué à la face interne de l'anneau, ou à demi-engagé dans cette ouverture. Dans le dernier cas, la tumeur qu'il forme à l'aine, pourroit en imposer pour une hrnie. On conçoit les suites fâcheuses que pourroit avoir la

compression de la tumeur dans une pareille

méprise

L'usage des testicules est de secréter la semence. Cette liqueur est formée, sans doute, dans la substance propre du testicule. Elle passe des conduits séminifères dans les tuyaux du corps d'highmore: ces tuyaux la conduisent dans les cônes vasculeux qui forment la tête de l'épididyme: de ces cônes vasculeux, elle entre dans le conduit unique qui forme le reste de ce corps; et après avoir parcouru les routes anfractueuses de ce conduit, elle passe dans le canal déférent, qui la porte enfin dans la vésioule séminale...

vodine i sup, mavere me e su mest 4. 200 DES VESICULES SEMINALES.

TO STATE OF THE ST

Les vésicules seminales sont deux petites poches membraneuses qui servent de réservoir à la semence. Placées obliquement entre le rectum et la vessie, derrière la prostate, devant l'insertion des uretères, et au côté externe des canaux déférens, elles paroissent sous la forme de petits corps blanchâtres, oblongs, bosselés, légérement aplatis de haut en bas. Elles sont assez larges et très-écartées l'une de l'autre à leur extremité postérieure, étroites et très-rapprochées à leur extrémité antérieure, où elles ne sont séparées que par les deux canaux déférens. Leur volume, peu considérable dans l'enfance, augmente presquetout-à-coup à la puberté et dans l'âge adulte, pour diminuer ensuite dans la vieillesse; elles ont en général deux pouces et demi de long, six ou sept lignes de

largeur vers leur fond, et deux on trois lignes d'épaisseur. Dans les animaux châtres et dans les eunuques, elles sont très-petites, et ne contiennent qu'un peu de lymphe au lieu de véritable semence. On y considère une face supérieure, une face inférieure, un bord interne, un bord externe, une extrémité postérieure et une extrémité antérieure. La face supérieure adhère au bas-fond de la vessie par un tissu cellulaire assez lâche. La face inférieure est unie au rectum. Le bord interne, cloigné en arrière de celui du côté opposé, s'en rapproche en devant, au point de n'en être séparé que par les canaux déférens. Le bord externe n'a rien de remarquable. L'extrémité postérieure, dirigée en dehors et un peu en haut, large, arrondie, offre des bosselures très-marquees : on la nomme le fond des vésicules séminales. L'extrémité antérieure, qu'on appelle le col, est alongée, étroite, et se termine par un conduit très-court qui s'unit à angle aigu avec le canal déférent.

L'intérieur des vesicules séminales présente une cavité tortueuse, qui, au premier coupd'œil, paroît formée de plusieurs cellules séparées par des cloisons membraneuses; mais en examinant avec plus d'attention, on voit un canal flexueux, ou une espèce d'intestin aveugle, dans lequel plusieurs appendices viennent s'ouvrir. Le nombre de ces appendices varie de uis dix jusqu'à quinze ou seize; et parmi elles, il y en a qui en portent de plus petites. Ces appendices et l'espèce d'intestin dans lequel elles s'ouvrent, forment des contours ou circonvolutions qui donnent aux vésicules s'éminales l'apparence bosselée que l'on y remarque

Ces circonvolutions sont unies entr'el'es par un tissu cellulaire assez serré. Une dissection délicate, ou mieux encore la macération, détruisent facilement ce tissu cellulaire, et alors les vésicules séminales peuvent être développées et alongées au point d'acquérir cinq ou six fois la longueur qu'elles avoient auparavant. On trouve dans l'intérieur des vésicules dont nous parlons, une plus ou moins grande quantité de liqueur séminale, qui est jaunâtre au lieu d'être blanche, comme quand elle sort de

l'urètre pendant la vie.

L'extremité antérienre on le col de la vésionle séminale, dégénère en un conduit qui n'a guère qu'une ligne ou deux de longueur, et qui est presque aussi gros que le conduit deserent avec lequel il s'unit en formant un angle très-aigu. A l'endroit de cette jonction, on remarque dans l'intérieur une espèce de valvule, ou plutôt d'éperon, semblable à ceux qui se rencontrent dans tous les vaisseaux qui communiquent ensemble. C'est de la réunion de ces deux canaux que résulte le conduit éjaculateur que nous décrirons plus bas. Du reste, cette réunion ressemble beaucoup à celle du conduit cystique avec le conduit hépatique; et comme la bile reflue du conduit hépatique dans le cystique, et delà dans la vésicule du fiel, de même le sperme reflue du canal déférent dans la vésionle séminale par le petit canal dont nous venons de parler. Si on pousse doucement de la cire ou du mercure par le canal déférent, la matière injectée reflue dans la vésicule séminale; m is si on pousse l'injection par la vésionle, elle ne reflue point dans le canal déférent. Il paroît que la cause de ce phénomène tient en

grande partie à ce que le conduit éjaculateur etant comprimé par la prostate qu'il traverse, et s'ouvrant dans l'urètre par un orifice fort étroit, le sperme éprouve plus de difficulté à suivre cette route qu'à refluer dans la vésicule séminale.

Le conduit éjaculateur naît de la réunion du petit conduit de la vésicule séminale dont nous venons de parler, avec le canal déférent. Il a environ un pouce de longueur. Sa forme est conique; d'abord assez gros, quoique moins volumineux que les deux conduits auxquels il succède pris ensemble, il va en diminuant, et même avant sa terminaison dans l'urêtre, il n'a déja plus le diamètre d'un seul de ces deux conduits. Adossé à celui du côté opposé, sans com-muniquer avec lui, le conduit éjaculateur se porte obliquement en avant, en dedans et un peu en bas, au-dessous de l'urêtre, à travers le tissu de la prostate : près de sa terminaison, il se courbe un peu en dehors, perce la partie inférieure de l'urêtre, et s'ouvre dans ce canal par un orifice oblong, très-étroit, sans valvule, et qu'on aperçoit sur les côtés de l'extrémité antérieure d'une ride saillante, connue sous le nom de verumontanum.

Haller a vu des cas où il n'y avoit point de conduit des vésicules séminales; les canaux déférens s'ouvroient aiors immédiatement dans ces vésicules, et de leur col naissoit le conduit

éjaculateur.

La structure des vésicules séminales ne paroît pas différer essentiellement de celle des canaux déférens. On trouve en effet à l'extérieur une membrane assez épaisse, blanchâtre, que quelques auteurs ont crue musculeuse, quoiqu'on

n'y trouve aucune fibre charnue. Cependant on ne peut guère refuser à cette membrane un certain degré de contractilité, en vertu de laquelle le fluide séminal est déposé dans l'urêtre avant d'être éjaculé par l'action des bulbo-caverneux et des releveurs de l'anus; car la contraction de ces derniers muscles hors le temps de l'orgasme vénérien, n'est jamais suivie de l'éjaculation de la semence. Sous cette membrane on en trouve une autre, mince, peu consistante, de nature muqueuse, qui est une continuation de la membrane muqueuse de l'urètre; elle est presque blanche, légèrement rugueuse; à-peu-près comme celle qui tapisse l'intérieur de la vésicule du fiel. On ne sait point si ce sont des cryptes muqueux qui lui donnent cette ap-parence; on présume qu'elle sépare habituellement un fluide qui enduit sa surface comme dans les autres membranes muqueuses; mais il est très-douteux que ce fluide soit destiné à se mêler à la semence, et à lui communiquer des qualités particulières, ainsi que l'ont prétendu plusieurs Anatomistes. Il est encore bien moins croyable que le liquide qui remplit les vesicules séminales, soit entièrement séparé par elles, et que le testicule ne fournisse la semence qu'à l'instant du coit.

Tout porte donc à croire que les vésicules séminales sont le réservoir du sperme qui y reste en dépôt, et est en partie absorbé jusqu'à ce qu'il en soit expulsé dans l'acte vénérien. Cette expulsion paroît due en grande partie à la contraction des vésicules, qui, en se resserrant sur elles-mêmes, poussent dans l'urètre le sperme qu'elles contiennent, tandis que l'éjaculation est l'effet de la contraction des muscles du péri-

née qui entrent en action au moment où les vésicules se vident, et où le sperme arrive dans l'urètre.

Les vésicules séminales reçoivent des vaisseaux sanguins de ceux qui vont à la vessie et au rectum. Sans doute elles ont aussi des nerfs, mais ils sont si petits, qu'on ne peut point les suivre jusques dans leurs membranes. Il s'en élève des vaisseaux lymphatiques qui absorbent les parties les plus ténues de la liqueur séminale, et les portent dans le torrent de la circulation.

## De la Prostate

La prostate est un corps glanduleux qui entoure le commencement de l'urêtre. Elle est placée profondément devant le col de la vessie, entre le rectum et la symphyse du pubis. Son volume varie suivant les sujets; en général, il égale celui d'une grosse chataigne. Sa figure est assez semblable à celle d'un cœur, tel qu'on le représente sur une carte à jouer, ou, pour parler plus exactement, à celle d'un cône un peu aplati de haut en bas, et dont la base est en arrière et la pointe en avant. On y considère une face supérieure, une face insérieure, deux bords, une base et un sommet. La face supérieure, inclinée en avant, tient à la symphyse du pubis par du tissu cellulaire, et par les ligamens inférieurs de la vessie. La face inférieure, inclinée en arrière, est appuyée sur le rectum et lui est unie par un tissu cellulaire dense et serré, sur-tout vers le sommet. Plus l'intestin est dilaté, plus son rapport avec la prostate est étendu; de-là le précepte d'évacuer le rec-

tum quand on va pratiquer l'opération de la taille. Les deux faces dont nous venons de parler présentent chacune un sillon superficiel qui avoit fait croire à plusieurs Anatomistes qu'il y avoit deux glandes prostates. Ce sillon est plus marqué sur la face inférieure que sur la supérieure. Les deux côtés ou bords de la glande que nous décrivons, sont arrondis, répondent aux muscles releveurs de l'anus, et donnent attache dans leur partie antérieure à quelques fibres des ligamens antérieurs de la vessie. La base, légèrement concave, embrasse le col de la vessie, autour duquel elle forme une saillie plus considérable sur les côtés qu'ailleurs; en bas, elle se prolonge un peu audessous du col des vésicules séminales et de la terminaison des conduits déférens. Le sommet s'avance en s'amincissant sur la portion membraneuse de l'urètre, sans qu'on puisse dire au juste l'endroit où il se termine ; quelquefois il paroît tronqué.

La prostate est percée, suivant son grand diamètre, d'un canal qui est situé plus près de sa face supérieure que de l'inférieure. Ce canal, plus large dans son milieu qu'à ses deux extrémités, est tapissé par une toile celluleuse semblable à celle qui revêt tout l'extérieur de la glande, et loge le commencement de l'urêtre dont il fortifie beaucoup les parois en cet endroit. La prostate est encore traversée dans sa partie inférieure par les conduits éjaculateurs, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. La couleur de cette glande est d'un blanc grisâtre, et sa consistance assez ferme. A l'extérieur, elle présente une enveloppe celluleuse plus marquée à la face inférieure qu'à la supérieure, où elle

paroît se confondre ave c les ligamens antérieurs de la vessie. Elle présente en outre quelques fibres charnues qui sont la terminaison de celles. de la vessie. Son organisation intérieure est trèsobscure, et l'on n'y voit rien de semblable au tissu des autres glandes. On n'y tronve ni lobules, ni grains glanduleux; elle n'offre partout qu'une substance celluleuse très-serrée, qui ressemble assez bien à celle d'une tumeur squirreuse. Au milieu de ce tissu, on voit çà et là quelques petits follicules pleins d'un liquide visqueux et blanchâtre. Il paroît que c'est de ces petits follicules que naissent les conduits excréteurs qui se réunissent en un nombre variable depuis sept ou huit jusqu'à douze ou quinze, se portent obliquement en avant, et vont s'ouvrir sur les côtés et même sur toute la surface

En comprimant la prostate, on voit sortir, par les orifices de ces petits conduits, un liquide blanchâtre, visqueux, coagulable par l'alcool, assez semblable au lait. On ne sait point au juste à quoi sert ce liquide; mais il paroît certain que dans l'éjaculation, il est lancé au-dehors avec la semence. On dit que sa sortie, chez les eunuques, est accompagnée d'un sentiment voluptueux.

du verumontanum.

On a coutume de décrire à la suite de la prostate deux petites glandes nommées glandes de Cowper, et que quelques-uns appellent les prostates inférieures, ou les petites prostates. Elles sont obrondes, un peu aplaties, du volume d'un pois, placées devant la prostate sur chaque côté du bulbe de l'urêtre, et recouvertes par les muscles bulbo-caverneux. On découvre assez facilement les glandes dont nous

parlons, en divisant l'espèce de raphé qui unit les deux muscles bulbo-caverneux, et en soulevant ces muscles de dedans en dehors. Elles sont rougeâtres, et ressemblent du reste assez bien aux glandes salivaires. Leur tissu est assez ferme, et présente des granulations très-distinctes. Chacune d'elles a son conduit excréteur d'environ un demi-pouce de longueur, qui rampe obliquement dans le tissu spongieux du bulbe de l'urètre, et va s'ouvrir dans ce canal, devant le verumontanum. Elles versent une humeur muqueuse, rougeâtre, qui sans doute est destinée à lubréfier l'intérieur de l'uretre. Il paroît que ces glandes manquent quelquefois: Morgagni ne les admet point, et Heister dit les avoir souvent cherchees sans succès. Cependant Haller assure n'avoir jamais manqué de les trouver toutes les fois qu'il les a cherchées avec soin.

De la Verge.

La verge est un corps alongé, à-peu-près cylindrique, destiné à porter le sperme dans les parties génitales de la femme. Elle est située à la partie inférieure et moyenne du bas-ventre, devant la symphyse du pubis, à la naissance des extrémités inférieures. Peu développée dans l'enfance, elle grandit rapidement à l'âge de puberté, et diminne dans la vieillesse. Hors l'état d'érection, elle est molle et pendante audevant des bourses. Du reste, sa grosseur et sa longueur varient non-seulement chez les différens individus, mais encore sur le même sujet, suivant le degré de laxité où elle se trouve. Dans l'érection, elle s'alonge, et prend une forme presque triangulaire. On y considère une face supérieure, une face inférieure, deux côtes, et deux extrémités, l'une postérieure et l'autre antérieure.

La face supérieure, nommée le dos de la verge, est inclinée en devant, et devient presque postérieure dans l'érection: on voit dans son milieu la veine dorsaie de la verge quelquefois double ou triple, et qui suit le trajet de l'artère du même nom. La face inférieure inclinée en arrière, regarde la partie antérieure du scrotum: sa partie moyenne offre une saillie longitudinale formée par l'urêtre, et sur cette saillie un raphé qui se continue avec celui du scrotum. Aux deux côtés de cette saillie, on voit deux gouttières superficielles qui résultent de l'adossement de l'urêtre au corps caverneux

Les deux côtés de la verge sont arrondis et

n'offrent rien de remarquable.

L'extrémité postérieure, ou la racine de la verge se divise en trois portions que nous allons bientôt décrire; savoir, l'urêtre qui est au milieu, et les deux corps caverneux qui sont sur les côtés.

L'extrémité antérieure présente le gland et le

le prépuce.

Le gland est un corps qui surmonte et déborde l'extrémité antérieure du corps caverneux et de toute la verge dont il augmente la longueur. Il a la forme d'un cône légèrement aplati de devant en arrière, dont la base est coupée très-obliquement. Ordinairement recouvert par le prépuce, dont nous parlerons bientôt, il offre par-tout une surface lisse et douce au toucher, sur laquelle on découyre avec la loupe un grand nombre de papilles oblongues, dirigées de la base vers le sommet et plus visibles vers la base, où on les aperçoit à l'œil nu. Ces papilles qu'on voit très-bien en plongeant le gland dans l'eau bouillante, ont beaucoup d'analogie avec celles de la langue, et paroissent être le siège de la sensibilité exquise dont le gland est doué. On présume qu'elles sont formées par l'épanouissement des nerfs; mais la dissection la plus délicate ne peut

y suivre aucun filet nerveux.

Le sommet du gland présente l'ouverture de l'urêtre sous la forme d'une petite fente verticale à bords un peu arrondis, et d'un rouge vermeil. Au dessous de cette ouverture, on trouve le frein ou filet, dont nous parlerons bientôt. La base du gland est coupée très-obliquement aux dépens de la partie inférieure de ce corps; en sorte qu'il est très-court en bas, tandis qu'en haut il est plus long et anticipe beaucoup sur le corps caverneux, qu'il déborde par une espèce de bourrelet qu'on nomme la

couronne du gland.

Ce bourrelet, assez gros pour faire saillie à l'extérieur de la verge en soulevant les tégumens, borne en devant une espèce de cul-desac ou de gouttière, formé par la réflexion de la membrane interne du prépuce sur le gland. En bas, la couronne est interrompue par un petit sillon qui s'étend jusqu'à l'ouverture de l'urêtre, et dans lequel s'attache le repli de la membrane interne du prépuce qui forme le filet. Il est des snjets chez lesquels ce sillon est peu marqué; alors la couronne du gland ne paroît presque pas interrompue. Lorsqu'on examine la base du gland sur une verge disséquee, op

voit qu'en bas elle se continue avec l'urêtre, tandis que plus haut et de chaque côté, elle offre une petite dépression qui reçoit l'extrémité antérieure du corps caverneux, à laquelle elle est adhérente par un tissu cellulaire trèsserré. Sur la partie postérieure de la couronne du gland, on voit deux ou trois rangées de petits tubercules blanchâtres, plus ou moins saillans, et qu'on regarde comme des glandes destinées à secréter l'humeur épaisse et odorante qui s'amasse quelquefois entre le prépuce et le gland. Cette humeur ainsi accumulée devient acre, lorsqu'on n'a pas soin de se nettoyer, et peut produire des excoriations qu'il seroit facile de prendre pour des chancres vénériens, si elles ne se guérissoient en quelques jours par de lotions répétées. Plusieurs Anatomistes pensent que les tubercules que nous décrivons, ne sont que des papilles nerveuses auxquelles ils attribuent l'extrême sensibilité du gland. Il est vrai qu'on n'y aperçoit aucune ouverture, et qu'on ne peut en exprimer aucun liquide; il est vrai encore qu'on ne peut sur le vivant comprimer celles qui sont les plus saillantes et les plus isolées, sans causer une douleur trèsvive; néanmoins Haller et Morgagny les regardent comme des glandes. Quoi qu'il en soit, ces petits tubercules sont d'autant moins nombreux, qu'on les considère plus près du frein, et ils cessent d'exister à quelques lignes de ce repli. Chez quelques sujets, ils sont tellement développés, qu'on pourroit au premier coupd'œil les prendre pour des porreaux vénériens qui commencent à paroître, si la symétrie de leur arrangement n'empêchoit cette méprise.

Le gland est composé d'une membrane exté-' rieure et d'un tissu spongieux. La membrane se continue, d'une part, avec celle qui forme la lame interne du prépuce, et de l'autre, avec celle qui tapisse l'intérieur de l'urètre. Elle parost si mince, qu'on seroit tenté de croire qu'elle n'est formée que par l'épiderme. Au-dessous de cette membrane, on trouve les papilles dont nous avons parlé, et qu'on n'aperçoit bien qu'en plongeant le gland dans l'eau bouillante. Le tissu spongieux est plus ferme que celui de l'urètre, et pénetré de beaucoup moins de sang; mais du reste, il a la même organisation, et paroît même n'en être que la continuation et l'épanouissement. Cependant; comme Haller l'a observé, presque toujours il existe entre le tissu spongieux de l'urêtre et celui du gland, une cloison qui souvent est assez complète pour empêcher l'air qu'on souffle dans le tissu spongieux de l'urètre, de passer dans le tissu spongieux du gland. Quelquefois cette cloison est imparfaite, et permet aux deux tissus de communiquer ensemble.

Le gland est doué d'une grande sensibilité, sur-tout chez les personnes qui l'ont habituellement recouvert par le prépuce. Il se gonfle et se durcit dans l'érection, comme le reste de la verge. Les frottemens qu'il éprouve dans le coit, paroissent être la cause principale de la volupté qui accompagne l'éjaculation de la

semence.

Le prépuce est un repli de la peau qui recouvre le gland, et qui se continue en arrière avec l'enveloppe cutanée de la verge. Sa longueur varie dans les différens sujets; quelque-fois il s'avance beaucoup au-delà du gland,

et ordinairement alors son ouverture est trèsétroite. Sa face externe n'offre rien de remarquable. Sa face interne, plus douce au toucher, est appliquée sur le gland auquel elle est unie en bas par un prolongement membraneux qu'on nomme le frein, ou le filet. Ce prolongement de forme triangulaire, continu, d'une part, à la membrane interne du prépuce, se fixe, de l'autre, dans le petit sillon longitudinal que nous avons remarque à la partie inférieure du gland, et se termine par une espèce de raphe, ou de petite ligne saillante qui se continue jusqu'à l'ouverture de l'urêtre. Il est disposé de manière à borner la rétraction du prépuce en arrière, en permettant néanmoins de découvrir et de recouvrir le gland avec facilité. Lorsqu'il est trop court, ou implanté trop près de l'orifice de l'urêtre, il ne permet que difficilement de ramener le prépuce en arrière pour découvrir le gland; alors il gêne l'érection en tirant le sommet du gland en bas, et rend l'acte de la génération plus ou moins douloureux. Cette mauvaise disposition peut même aller au point d'exiger la section du repli dont nous parlons. La base du prépuce se continue en dehors avec la peau; mais en dedans elle s'attache autour de la base du gland, derrière laquelle on la voit se réfléchir en tapissant le fond de la gouttière que nous avons remarquée dans cette partie. Le sommet est percé d'une onverture presque toujours plus grande que celle de l'urêtre. Il est cependant quelques sujets chez lesquels elle est plus petite, et même quelquefois si étroite, qu'elle gêne la sortie de l'urine, empêche de découvrir le gland, ou bien de ramener le prépuce en devant lorsqu'il a été repoussé violemment au-delà de la couronne du gland; ce qui constitue, dans le premier cas, la maladie nommée phimosis, et dans le second, celle

qu'on appelle paraphimosis.

. Lorsqu'on examine la structure du prépuce, on voit que la peau de la verge qui le forme, arrivée au niveau de la base du gland, s'avance sur le sommet de ce corps jusqu'à l'ouverture du prépuce; puis se replie sur elle-même, devient un peu plus fine, rétrograde jusque derrière la couronne du gland, sur lequel elle se réfléchit en devenant encore plus mince et plus fine.

Le prépuce est donc composé de deux mem-branes séparées par une couche de tissu cellulaire. L'une de ces membranes est extérieure et cutanée; elle se continue avec le reste des tégumens de la verge, et n'en diffère que par un peu plus de finesse; l'autre est interne, contiguë au gland, plus mince, et d'un tissu plus fin que l'externe. Le tissu cellulaire, interinédiaire à ces deux membranes, ressemble assez à celui des bourses, et est, comme lui, très-disposé à l'infiltration. Sa laxité est telle que lorsqu'on découvre le gland et qu'on retire le prépuce le plus loin possible vers la racine de la verge, les deux membranes qui composent ce repli cessent d'être appliquées l'une contre l'autre, et s'écartent considérablement. Alors les faces par lesquelles les deux membranes se correspondent, quand le prépuce recouvre le gland, sont appliquées sur le corps caverneux, la membrane externe etant retirée vers la racine de la verge. Aussi ce n'est qu'à environ un pouce du gland qu'on trouve, dans la disposition dont nous parlons, l'endroit qui, dans

l'état naturel, correspond à l'ouverture du prépuce, et où l'on voit sa membrane externe, ou la peau, se continuer avec la membrane interne. Cet endroit, remarquable par la différence très-apparente des deux membranes, est encore indiqué par une bride circulaire qui comprime fortement la verge, l'ouverture du prépuce n'étant pas assez large pour contenir facilement toute l'épaisseur de la verge à laquelle cette ouverture sert alors d'anneau. C'est cette bride circulaire, et non le bourrelet qui est devant elle et qui la cache ordinairement, qu'il faut inciser dans le cas de paraphimosis.

Le prépuce paroît destiné à protéger le gland

ét à conserver sa sensibilité.

Les parties qui entrent dans la composition de la verge, sont la peau qui l'entoure, le tissu cellulaire sous-cutané, qui lui forme une autre espèce d'enveloppe, le ligament suspensoir, le corps caverneux, l'urètre, des muscles, des artères, des veines, des vaisseaux lymphati-

ques et des nerfs.

La peau de la verge se continue, d'un côté, avec celle du scrotum et du pubis; et de l'autre, avec celle du prépuce, qu'elle forme en se repliant, comme nous l'avons dit plus haut. Elle est mince, garnie d'un grand nombre de glandes sébacées, sur-tout à la partie inférieure de la verge, et marquée, dans cet endroit, par la continuation du raphé du scrotum. Moins blanche que la peau des autres parties du corps, elle offre en arrière quelques poils dont l'extré-duité est tournée en devant.

Le tissu cellulaire sous-cutané est très-lâche immédiatement au-dessous de la peau; mais en approchant du corps caverneux, il acquiert un peu plus de densité, et ses feuillets plus rapprochés lui donnent l'apparence d'une substance membraneuse. Il se continue, du côté de la racine de la verge, avec le ligament suspensoir; et en bas, avec la cloison des bourses. Constamment dépourvn de graisse, excepté près du pénil, il est traversé par les vaisseaux et les nerfs de la verge, et permet à la pean de s'étendre, et de glisser librement d'une partie de cet organe à l'autre. Sur le cadavre, on le distend en y ponssant de l'air, qui passe bientôt dans le tissu cellulaire sous-cutané du scrotum, des aines et même de la cuisse. Sur le vivant, il se remplit également d'air dans l'emphysème, et d'eau dans l'anasarque. Ce tissu celinlaire avoit d'abord été regardé comme une membrane particulière, par Ruisch, et d'après lui, par Haller; mais ces deux savans 'Anatomistes ont ensuite eux-mêmes rétracté

Le ligament suspensoir de la verge se trouve à la racine de ce corps, qu'il unit à la symphyse du pubis. C'est un faisceau celluleux, dense, comme fibreux, aplati transversalement, en forme de membrane épaisse. Il est triangulaire. Sa base, tournée en devant, répond à la peau. Son bord supérieur s'attache à la partie antérieure de la symphyse du pubis. Son bord inférieur s'implante dans le sillon résultant de l'adossement des deux portions du corps caverneux, et se continue en partie avec le tissu cellulaire sous-cutané. Du reste, confondu avec le tissu cellulaire voisin, ce ligament n'a point de limites bien précises; et, comme le remarque Haller, la traction et le

scalpel contribuent beaucoup à en déterminer

la figure.

Le corps caverneux se présente sous la forme de deux tuyaux membraneux, d'une texture ferme, presque cylindriques, unis latéralement dans la plus grande partie de leur longueur; mais qui s'écartent l'un de l'autre en arrière, comme les branches d'un Y, et se terminent par une extrémité mince, conique et pointue, qu'on nomme la racine des corps caverneux. Fixés en arrière à la branche de l'ischion et à celle du pubis, ces deux corps se portent en devant et en dedans, en se rapprochant l'un de l'autre: arrivés au-devant de la symphyse du pubis, ils s'adossent, ou plutôt se réunissent de manière à ne plus former qu'un corps dont la grosseur est à-peu-près la même par-tout, excepté à son extrémité antérieure où il se termine par une pointe mousse.

Le corps unique qui résulte de la réunion des deux corps caverneux, et auquel la verge doit principalement son volume et sa fermeté, est aplati sur sa longueur, et présente deux faces, une supérieure et l'autre inférieure, sur chacune desquelles on voit un sillon longitudinal qui répond à la cloison qu'on remarque dans l'intérieur du corps caverneux. Celui de la face supérieure, plus petit, loge la veine honteuse externe; celui de la face inférieure, plus large et plus profond, reçoit le canal de l'urètre, auquel il est uni par un tissu cellulaire serré. Les deux parties latérales du corps caverneux sont arrondies et recouvertes par la peau. L'extrémité antérieure offre une pointe mousse qui est reçue dans l'enfoncement que nous avons remarqué à la base du gland. Un tissu

cellulaire dense et court unit ces deux parties, et quelques rameaux vasculaires établissent une communication de l'une à l'autre; mais toute autre communication entre elles est interrompue, et l'air, ou l'injection qu'on pousse dans le tissu du corps caverneux, ne passe point dans le tissu spongieux du gland. Ce dernier n'est donc point un épanouissement et une continuation du premier, comme quelques anciens Anatomistes l'avoient pensé. L'extrémité postérieure est bifurquée : les deux prolongemens qu'elle présente forment les deux racines du corps caverneux. Elles commencent en pointe, comme nous l'avons dit, un peu au-dessus des tubérosités sciatiques, et s'étendent jusqu'audevant de la symphyse du pubis. En bas et en dedans, elles sont recouvertes par les muscles ischio et bulbo-caverneux; en haut et en dehors, elles adhèrent fortement aux rebords osseux d'où elles naissent. Ces deux racines laissent entre elles un espace triangulaire, rempli par beaucoup de graisse, et par l'urêtre qui en occupe le milieu.

Trois parties principales entrent dans la composition du corps caverneux; savoir, une membrane extérieure, un tissu spongieux d'une nature particulière, et une cloison qui partage

ce corps suivant sa longueur.

La membrane extérieure, semblable aux membranes fibreuses, est épaisse, ferme, blanchâtre, et donne au corps caverneux la figure qui lui est propre. Sa surface extérieure est couverte d'un tissu cellulaire assez dense. Sa surface intérieure adhère intimement à la substance spongieuse. Moins épaisse sur les racines, dans la gouttière qui reçoit l'urètre et à l'ex-

trémité sur laquelle le gland est appuyé, elle offre dans ces endroits une couleur livide, produite par le sang qui remplit le tissu spongieux qu'elle recouvre; tandis que par-tout ailleurs elle est blanchâtre, opaque et très-résistante. Elle est confondue avec le périoste de l'ischion et du pubis, à l'origine du corps caverneux: Elle présente dans sa structure un entrelacement de fibres dont on ne peut suivre l'arrangement, et qui forment plusieurs couches très-manifestes. Elle est dilatée d'une manière passive dans l'érection, et elle revient sur elle même à mesure que la verge reprend son état naturel: Quelquefois elle se relâche dans quelques points; alors elle se laisse aisément soulever par le sang qui remplit le corps caverneux, ce qui donne lieu à des tumeurs semblables aux anévrismes, et qui peuvent avoir les suites les plus funestes.

Le tissu spongieux du corps caverneux est formé de laines et de filamens extrêmement nombreux, qui se détachent de la membrane fibreuse, et s'entre-croisent en tous sens. Les cellules qui résultent de cette disposition, communiquent toutes entr'elles, et sont toujour's plus ou moins remplies de sang, qu'on ne peut en faire sortir entièrement que par l'expression, ou par des lotions souvent répétées. Ce tissu est parcouru çà et là par des brides fibreuses, qui partent de divers points de la surface interne de la membrane extérieure, pour se rendre à des points opposés de la même surface, on bien à la cloison. Leur usage paroît être de prévenir la distansion excessive du corps caverneux. Le tissu dont nous parlons est encore traversé de derrière en devant et de chaque côté par l'artère

et la veine caverneuses. Leurs divisions, qui s'anastomosent fréquemment entr'elles, ont sans doute des communications directes avec les cellules du tissu spongieux, comme les vaisseaux spléniques en ont avec les cellules du tissu spongieux de la rate : car en injectant les artères caverneuses, on remplit le corps caverneux, et si l'on pousse avec force de l'air dans ce corps, il s'échappe par les veines. Le sang qui remplit le corps caverneux est toujours noir sur le cadavre; mais pendant la vie, il est rouge, comme on le voit dans l'amputation de la verge et sur les animaux vivans. Ses proportions varient beaucoup suivant l'état où se trouve la verge. Lorsque sa quantité devient plus considérable qu'à l'ordinaire, il gonfle le corps caverneux, l'alonge, le durcit, et produit l'érection.

La cloison du corps caverneux le partage longitudinalement en deux portions, que la plupart des Anatomistes considérent comme deux canaux distincts, qu'ils nomment les deux corps caverneux. Pour la bien voir, il faut sendre le corps caverneux sur les côtés, et enlever toute la substance spongieuse. Alors on remarque qu'elle est continue par ses deux bords avec la membrane fibreuse et qu'elle est composée de sibres fortes, blanchâtres, qui se détachent de la face interne de cette membrane, se croisent à angles très aigus, et laissent entr'elles des intervalles qui permettent une libre communication entre les deux parties du corps caver,neux. Ces intervalles sont plus grands vers le bord inférieur de la cloison, que vers le bord supérieur. Cette cloison commence à la réunion des deux racines du corps caverneux, et paroît complète en cet endroit; mais en avant elle présente des interruptions nombreuses, et semble même dégénérer en une suite de faisceaux, séparés par des intervalles d'autant plus grands, qu'on approche davantage de l'extrémité antérieure du corps caverneux. La disposition alternative des faisceaux et des intervalles, donne à cette partie de la cloison l'apparence d'un peigne.

Le corps caverneux détermine en grande partie les dimensions de la verge, et lui donne la fermeté qui lui est nécessaire pour remplir l'usage auquel elle est destinée dans l'acte de la

génération.

L'urètre est un canal qui s'étend du col de la vessie à l'extrémité de la verge, et qui donne passage à la semence et à l'urine. Sa longueur, variable suivant l'âge et les individus, est, en général, de dix à douze pouces chez les adultes. A son origine, il traverse la prostate en se portant en avant et en bas; puis il passe sous la symphysedupubis, etremonte au-devant d'elle, entre les deux racines du corps caverneux, pour gagner la face inférieure de ce corps, et se placer dans la gouttière que nous y avons remarquée. Ainsi uni au corps caverneux, l'urètre en parcourt toute la longueur, et en suit la direction; enfin, il traverse le gland au sommet duquel il se termine par l'ouverture alongée que nous avons décrite. De-là il résulte que l'urètre imite assez bien dans son trajet les courbures d'une S, mais seulement lorsque la verge est dans le relâchement; car dans l'érection, la courbure qui est au-devant du pubis, et dont la concavité est en bas, s'essace entièrement. Il ne reste que celle qui est placée audessous du pubis, et dont la concavité regarde

en haut.

On divise l'urêtre en trois portions que leur organisation distingue manifestement l'une de l'autre. La première, longue de quinze à dixhuit lignes, traverse la prostate et n'a pas reçu de nom particulier. La seconde s'étend du sommet de la prostate au bulbe; on l'appelle la portion membraneuse de l'urètre : sa longueur est d'environ un pouce. Elle répond en haut à la partie inférieure de la symphyse du pubis; en bas, au tissu cellulaire qui la sépare du rectum; sur les côtés, à quelques fibres du releveur de l'anus et aux racines du corps caverneux. La troisième comprend tout le reste du canal, et porte le nom de portion spongieuse. Elle commence par une partie oblongue et arrondie, à-peu-près grosse comme une noix, et qu'on nomme le bulbe de l'urêtre. Ce bulbe est situé au-dessous du point de réunion des racines du corps caverneux, entre lesquelles il fait une saillie très-remarquable. En bas et sur les côtés, il est recouvert par les muscles bulbo-caverneux et par les glandes de Cowper. Il forme avec la portion membraneuse qui le précède, et dont vous venons de parler, la première courbure dont la concavité est unie au ligament triangulaire de la symphyse par un tissu cellulaire plus ou moins abondant. Le reste de la portion spongieuse de l'urêtre répond en haut à la gouttière de la face inférieure du corps caverneux; en bas elle est reconverte, près du bulbe, par l'expansion des bulbo-caverneux; plus loin, par la partie supérieure de la cloison du dartos; et enfin par la peau de la verge.

La cavité de l'urêtre n'a pas le même diamètre dans toute sa longueur. Etroit à son origine et en s'engageant dans la prostate, l'urêtre s'élargit au milieu de cette glande où il présente plus de largeur que par tout ailleurs. En sortant de la prostate, il se rétrécit, et dans toute sa portion membraneuse il est parfaitement cylindrique, et plus étroit que dans tout le reste de son étendue. Il s'élargit un pen au niveau du bulbe, et conserve la même capacité et la même figure cylindrique, jusqu'à la base du gland; là il se dilate de nouveau, et forme ce qu'on appelle la fosse naviculaire; enfin, il se termine par un orifice qui est plus étroit que cette fosse.

Près de l'origine de l'urêtre; à l'endroit où ce caual traverse la prostate, on voit sur la paroi inférieure une petite éminence qu'on a comparée à une crête de coq, et qu'on nomme le verumontanum. Cette espèce de crête se prolonge depuis le col de la vessie, où elle a plus de largeur, jusqu'à l'extrémité de la prostate; où elle se termine en pointe. Sa partie supérieure est percée d'une fente oblongue, étroite, qui répond à un sinus muqueux, creusé dans l'épaisseur de cette éminence. Sur ses côtés et en avant sont les orifices des conduits éjaculateurs; plus en arrière, on aperçoit les cinq ou six orifices des conduits excréteurs de la prostate. Il y a sur les côtés du verumontanum, deux enfoncemens en manière de cul-de-sac, qui méritent d'autant plus d'attention, que le bout des sondes que l'on veut introduire dans la vessie s'y engageroit, si onn'avoit soin de le relever un peu, lorsqu'on est parvenu à cet endroit.

L'extrémité antérieure du verumontanum

donne naissance à une ligne blanchâtre qui se prolonge au milieu de la paroi inférieure de l'urêtre, jusqu'à l'extrémité de ce canal. Une ligne semblable partage de même la paroi su-

périeure dans toute sa longueur.

La surface interne de l'urêtre offre, dans le reste de son étendue, une couleur rougeâtre. On observe encore dans les portions membranense et spongieuse, des rides longitudinales qui disparoissent dans la dilatation de l'urêtre. On ne les trouve point dans les portions qui répondent à la prostate et au gland, sans doute parce que la fermeté du tissu de ces deux corps qui adhèrent fortement à l'urêtre, retient la membrane muqueuse et l'empêche de se phisser: d'où il résulte que ces deux portions du canal conservent dans tous les temps à-peu-près le même diamètre.

Les parois de la cavité de l'urêtre offrent, en outre, les orifices des petits conduits obliques, connus sous le nom de sinus de Morgagni. On ne les rencontre que dans la partie de l'urêtre qui est devant le bulbe : la portion placée derrière cette éminence, en paroît complètement dépourvue. Ces sinus, dont l'ouverture est tournée en devant et le fond en arrière. sont plus ou moins nombreux, suivant les sujets; mais quel que soit leur nombre, on remarque qu'ils sont toujours plus multipliés dans la fosse naviculaire que par-tout ailleurs; et c'est, sans doute, la raison pour laquelle cette partie est plus particulièrement le siège de la blénorrhagie. La grandeur de ces sinus n'est pas la même dans tous : on en voit de plus grands, et d'autres plus petits. Tantôt un sinus vient s'ouvrir immédiatement dans l'urêtre

par un orifice qui lui est propre; plus souvent, plusieurs sinus se réunissent et viennent aboutir à un seul orifice commun. Ces sinus rampent dans l'épaisseur des parois de l'urêtre, et sont tapissés par un prolongement de la membrane interne de ce canal. Ils n'aboutissent à aucune glande, et il paroît certain qu'ils secrètent eux-mêmes le liquide qu'ils versent dans l'urètre.

Les parois de l'urètre n'ont pas la même organisation dans toutes leurs parties. Une membrane muqueuse revêt, il est vrai, tout l'intérieur du canal; mais à l'extérieur on ne trouve point par-tout la même structure. Dans la portion qui est embrassée par la prostate, les parois ne sont formées que par la membrane muqueuse qui est séparée du tissu de la glande par une couche membraneuse, comme nous l'avons dit en décrivant la prostate. Mais cette couche membraneuse, et sur-tout le tissu ferme et solide de la prostate qui se trouvent appliqué contre les parois de l'urêtre, et comme identifiés avec elles, en augmentent considérablement la force et l'épaisseur Il n'en est pas ainsi de la portion membraneuse : c'est la partite la plus mince de l'urètre, aussi est-elle la plus exposée à être percée par le bout de la sonde, lorsqu'en pratiquant le cathétérisme, on pousse l'instrument avec effort et dans une mauvaise direction. Cependant cette portion de l'urètre n'est pas tout-à-fait aussi foible qu'on le dit ordinairement. Une couche membraneuse, qui paroît être la continuation de celle qui sépare l'urêtre du tissu de la prostate, recouvre et fortifie la membrane muqueuse. De plus, les fibres du releveur de l'anus qui embrasse l'urètre en cet endroit, l'entre-croisement formé par celles des bulbo-caverneux, des transverses et du sphincter de l'anus, tendent encore à fortifier les parois du canal dont nous

parlons.

Les parois de la portion spongieuse sont principalement formées par un tissu spongieux qui a beaucoup d'analogie avec celui du corps caverneux. Ce tissu commence devant la portion membraneuse, par un renflement très remarquable, nommé le bulbe. Ce bulbe se présente, comme nous l'avons dit plus hant, sous la forme d'un corps obrond, alongé de devant en arrière, sous la partie inférieure de l'urètre, et comme partagée en deux parties latérales, par un enfoncement mitoyen qui règne sur toute sa longueur, et qui s'étend au loin. Cet enfoncement est formé par une espèce de cloison interne.

Devant le bulbe, le tissu spongieux s'amincit beaucoup; mais il conserve la même épaisseur jusqu'à l'extrémité du corps caverneux, où il augmente de nouveau, pour former le gland. Ce tissu entoure l'urètre de tous les côtés. En haut, il est uni au corps caverneux par des vaisseaux qu'on voit très-bien, en séparant l'urètre de la gouttière qui le reçoit. En bas, et sur les côtés, il est couvert par un feuillet membraneux qui se continue avec l'enveloppe fibreuse du corps caverneux. Il est composé d'une quantité prodigieuse de fibres et de lames qui semblent se détacher de la face interne d'une membrane très fine, par laquelle le tissu spongieux est entouré, et qui répond, par sa face externe, au feuillet membraneux dont nous yenons de parler. Ces fibres et ces lames s'entrecroisent dans tous les sens ; et forment des cellules de diverses grandeurs, qui communiquent ensemble, et dans lesquelles le sang reste en stagnation, comme dans celles du corps caverneux.

La membrane muqueuse qui tapisse tout l'intérieur de l'urêtre est continue, d'une part, avec celle qui recouvre le gland, et de l'autre, avec la membrane interne de la vessie. Elle envoie des prolongemens dans les canaux éjaculateurs, dans les conduits excréteurs de la prostate, et dans les sinus muqueux de l'urètre. Sa couleur est d'un rouge assez vif, à l'orifice extérieur et dans la fosse naviculaire. Dans le reste de son étendue, elle paroît pâle, quand on a exprimé le sang qui gonfle le tissu spongieux de l'urêtre : c'est elle seule qui forme les rides longitudinales dont nous avons parlé. Elle est très-mince, et paroît n'être formée que d'un seul feuillet; on ne peut y démontrer l'existence isolée de l'épiderme et du corion. Elle jouit d'une sensibilité très-vive, qui est exaltée par le contact de tous les irritans, comme on le voit dans l'introduction de la sonde, ou de tout autre corps étranger dans l'urêtre.

Les muscles de la verge sont les bulbo-caverneux, les ischio-caverneux et les transverses du périnée. Ils ont été décrits dans la Myologie.

Les artères de la verge sont principalement fournies par la honteuse interne, sous les noms de dorsales et de caverneuses. Il en vient aussi quelques-unes de l'artère du périnée, de l'hémorrhoïdale moyenne et de la fémorale. Les veines principales sont la dorsale et les caverneuses. Elles passent sous la symphyse du pubis, et vont s'ouvrir dans un plexus très-consi-

dérable qui embrasse la prostate et le col de la vessie, et qui est formé par les veines hypogastriques, et par quelques branches de la mésentérique inférieure. Outre ces veines, la verge en a de cutanées qui viennent du prépuce, et vont se rendre à la saphène et à la crurale.

Les vaisseaux lymphatiques de la verge sont distingués en superficiels et profonds. Les premiers naissent du prépuce et des tégumens, et vont se rendre aux glandes inguinales superficielle. Les lymphatiques profonds naissent de l'urètre et des corps caverneux, pénètrent dans le bassin en accompagnant les branches de l'artère honteuse interne, et vont se jeter dans le plexus hypogastrique.

Les nerfs qui se portent à la verge sont fort considérables; ils viennent principalement de la la seconde, de la troisième et de la quatrième

paires de nerfs sacrés.

La verge sert à la copulation; mais il faut pour cela qu'elle soit dans l'état de roideur et de gonflement qu'on nomme érection, et qui dépend de l'accumulation du sang dans le tissu spongieux du corps caverneux et de l'urêtre. Or, quelle est la cause de cette accumulation? Nous l'ignorons. Des Physiologistes l'ont cherchée dans l'action des muscles ischio-caverneux, qui, disoient-ils, compriment les veines sans comprimer les artères. Mais qui ne voit au premier coup-d'œil que ces muscles ne peuvent produire cet effet? L'afflux du sang qui produit l'érection de la verge, de même que celui qui produit l'érection du clitoris, le gonflement et l'érection du mamelon, la rougeur subite des joues, dans certaines circonstances, est l'effet

d'une influence sympathique aussi constante et aussi certaine qu'elle est inexplicable.

## DES PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME.

Lies parties génitales de la femme se distinguent en externes et en internes. Les premières, qui se voient sans le secours de la dissection, sont le pénil ou le mont de Vénus, la vulve ou le pudendum, les grandes lèvres, la fourchette, la fosse naviculaire, le clitoris, les nymphes ou les petites lèvres, le méat urinaire et l'orifice du vagin. Les secondes, situées profondément, sont le vagin, la matrice, les trompes de Fallope et les ovaires.

## Des Parties génitales externes.

Le pénil ou le mont de Vénus, est une éminence large, arrondie, placée devant le pubis, entre les aines. A l'époque de la puberté, elle devient plus saillante et se couvre de poils, dont le nombre, la longueur et la couleur varient suivant les individus. Elle n'est formée que par un tissu cellulaire graisseux, plus abondant en cet endroit que dans les parties voisines.

La vulve ou le pudendum est une ouverture longitudinale qui s'étend depuis la partie inférieure du mont de Vénus, jusqu'à un pouce environ de l'anus. Elle est plus grande chez les femmes qui ont eu plusieurs enfans, que chez les autres.

Les grandes lèvres sont deux replis de la

peau qui bordent latéralement la vulve. Elles sont aplaties transversalement, plus épaisses en haut qu'en bas. Leur surface externe, qui répond à la partie supérieure interne des cuisses, est garnie de poils et de glandes sébacées. Leur surface interne, formée par une membrane muqueuse, est lisse, douce au toucher, contiguë à celle du côté opposé et aux petites lèvres; elle est continuellement humectée par l'humeur muqueuse qui lubréfie ces parties. La couleur de cette surface est vermeille chez les vierges et chez les femmes qui se sont peu livrées aux plaisirs de l'amour; chez les autres elle est blafarde, d'un rouge un peu ardoisé. Leur bord supérieur est adhérent et se continue en dehors avec la peau des parties voisines, et en dedans avec les petites lèvres. Leur bord inférieur est libre, convexe, arrondi, et garni de poils; on y voit la continuité de la peau avec la membrane muqueuse qui tapisse la face interne. Leur extrémité antérieure ou supérieure se confond avec le mont de Vénus. Leur extrémité postérieure diminue peu-à-peu, se termine en pointe, et s'unit avec celle du côté opposé, derrière la fosse naviculaire. De cette réunion résulte une espèce de bride, qu'on nomme la fourchette. Les grandes lèvres sont composées, 1.º d'un prolongement de la peau qui forme leur surface externe, et qui contient, comme nous l'avons dit plus haut, des glandes sébacées, dont le fluide contribue à donner à la sneur de cette région l'odeur particulière qui la distingue. 2.0 D'une membrane muqueuse qui forme la surface interne, et se continue, d'une part, avec la peau, et de l'autre, avec la membrane muqueuse qui tapisse l'intérieur des parties de la génération et de l'urètre. 3.0 D'un tissu graisseux qui en occupe le milieu et qui leur donne l'épaisseur qu'elles présentent. Ce tissu, semblable à celui du mont de Venus, présente de plus quelques feuillets ou lames membraneuses, qui naissent du périoste de la branche de l'ischion et de celle du pubis, et descendent jusqu'au bord libre des grandes lèvres. 4.º Enfin d'artères, de veines, de vaisscaux lymphatiques et de nerfs.

Les grandes lèvres recouvrent les autres parties génitales externes, qui, par ce moyen, sont continuellement humectées par une humeur muqueuse dont la présence empêche les effets du frottement, et entretient la vive sensibilité de ces parties. Elles se développent beaucoup dans l'acconchement, et servent ainsi à

l'ampliation de la vulve.

Lorsqu'on écarte les grandes lèvres, on aperçoit les objets suivans, en procédant de liant en bas : 1.º le clitoris qui paroît sous la forme d'un petit bouton plus ou moins saillant, séparé de la commissure supérieure des grandes lèvres par une petite surface lisse et libre. 2.º Les petites lèvres on les nymphes, qui naissent des parties latérales du clitoris, descendent en s'écartant l'une de l'autre, et se perdeut sur les côtés de l'orifice du vagin. 3. Une surface triangulaire, légèrement concave, bornée en haut par le clitoris; en bas, par le méat urinaire; et sur les côtés, par la partie supérieure des petites lèvres. 4.º Le méaturinaire, ou l'orifice de l'urêtre, éloigné d'environ un pouce du clitoris. 5.º L'orifice du vagin avec l'hymen, ou les caroncules myrtiformes. 6.0 Plus bas, la fosse naviculaire, petite dépression transversale qui sépare l'entrée du vagin de la fourchette. 7.º Enfin, la fourchette qui n'est que la commissure postérieure des grandes lèvres.

Le clitoris occupe la partie supérieure de la vulve. Il se présente sous la forme d'une caroncule rougeâtre, peu élevée, et qui ordinairement ne dépasse point le niveau des grandes lèvres. Figuré comme le gland de la verge, il est recouvert, comme lui, d'une espèce de prépuce; mais outre qu'il est beaucoup plus petit, on ne trouve point d'ouverture à son sommet. Sa longueur et sa grosseur présentent des variétés assez remarquables. Dans le fœtus et dans l'enfant nouveau-né, il est très-long et dépasse ordinairement le niveau des grandes lèvres. On l'a vu dans quelques femmes égaler et même surpasser la longueur et la grosseur de la verge. Cette disposition pourroit, au premier coup-d'œil, faire régarder comme hermaphrodite le sujet chez lequel elle se rencontre, si on ne savoit d'ailleurs qu'il n'existe point, dans l'espèce humaine, de véritables hermaphrodites.

Lorsqu'on dissèque le clitoris, on voit qu'il est beaucoup plus étendu qu'il ne le paroît à l'extérieur, et que par sa forme et sa structure, il se rapproche beaucoup de la verge. On y trouve, en effet, un corps caverneux, un petit gland et une espèce de prépuce. Le corps caverneux offre, comme celui de la verge, deux racines qui s'implantent à la branche du pubis et à celle de l'ischion, un tissu spongieux et une cloison mitoyenne. En un mot, la structure est la même; seulement le tissu spongieux est un peu plus dense, et moins abrenvé de sang

35.

que celui de la verge. Aussi, dans l'érection, le clitoris se roidit comme la verge, mais sans éprouver presque aucun changement dans ses dimensions ni dans sa direction. En haut, il répond à la symphyse du pubis à laquelle il est fixé par une espèce de ligament suspensoir. En bas, il correspond à l'urètre auquel il est uni par un tissu cellulaire très-lâche. Chaque racine du corps caverneux du clitoris a son muscle ischio-caverneux qui monte de la tubérosité et de la branche de l'ischion, et qui va se perdre sur sa partie externe, à l'endroit où elle se joint à celle du côté opposé. Le gland du clitoris est un petit bouton charnu qui surmonte l'extrémité antérieure de ce corps. Il n'est point perforé à son sommet comme le gland de la verge. Son tissu ne dissère point de celui du corps caverneux, et se continue immédiatement avec lui : aussi y retrouve-t-on la cloison mitoyenne. Le gland du clitoris est habituellement recouvert, en haut et sur les côtés par une espèce de prépuce sous lequel s'amasse souvent une matière blanchâtre, semblable à celle qu'on trouve entre le gland et le prépuce de l'homme. L'espèce de prépuce dont nous parlons, est formé par un repli de la membrane muqueuse de la vulve, et se continue avec les petites lèvres auxquelles il donne naissance de chaque côté. Le clitoris est doué d'une très grande sensibilité, et paroît être le siège principal de la volupté chez les femmes.

Les petites lèvres, ou les nymphes, sont deux replis membraneux qui s'étendent depuis le prépuce du clitoris, jusqu'au milieu de la circonférence de l'ouverture du vagin. Elles sont proportionellement plus larges dans le fœtus et dans l'enfant nouveau-né que dans l'âge adulte. Chez quelques femmes, elles sont assez développées pour dépasser le niveau des grandes lèvres. Dans certains cas, rares dans nos pays, assez fréquens chez quelques peuples d'Afrique, les nymphes offrent une grandeur extraordinaire, au point qu'on est obligé d'en faire la résection. Assez semblables à des crêtes de coq, elles sont aplaties transversalement, larges dans leur milieu, très-étroites à leurs extrémités. Leur face externe répond à la face interne des grandes lèvres. Leur face interne, rapprochée en haut de celle du côté opposé, s'en écarte en bas, et répond au méat urinaire et à l'orifice du vagin. Leur bord adhérent est assez épais. Leur bord libre est mince et convexe. Leur extrémité supérieure naît ou du prépuce du clitoris, ou du gland, ou bien des deux à-la-fois. Leur extremité inférieure se termine ordinairement sur les côtés de l'orifice du vagin : quelquefois elle s'étend jusqu'anprès de la commissure postérieure des grandes lèvres; quelquefois aussi l'une est plus longue que l'autre. Les nymphes sont lisses et vermeilles chez les jeunes vierges; elles sont flétries et d'un rouge-brun chez les femmes avancées en âge, sur-tout chez celles qui ont eu des enfans. Elles sont formées par un repli de la membrane qui tapisse la vulve, par du tissu cellulaire, et par quelques glandes muqueuses et sébacées. Leur sensibilité est assez vive. Leur principal usage paroît être de concourir par leur développement à l'ampliation de la vulve, au moment de l'accouchement. Les anciens les croyoient destinées à diriger le jet de l'urine, et c'est pour cela qu'ils leur avoient donné le nom de nymphes; mais les femmes

nrinent les cuisses écartées, et la direction du jet du liquide paroît presqu'entièrement déter-

minée par la direction de l'urêtre-

L'espace triangulaire qui sépare le clitoris du méaturinaire est légèrement concave. Du reste, il n'offre rien de plus remarquable que ce que nous en avons dit plus haut en énumérant les

parties génitales externes.

Le méat urinaire est situé au-dessous du milien de cet espace, très-près de l'orifice du vagin. Tantôt plus petit, tantôt de même diamètre que l'urêtre qu'il termine, il paroît sous la forme d'une ouverture irrégulièrement arrondie, dont les bords sont formés par un bourrelet plus saillant du côté du vagin. On voit sur ce bourrelet l'orifice des conduits excréteurs des glandes muqueuses placées dans le voisinage. Dans la grossesse, le méat urinaire est un peu tiré en dedans et souvent assez difficile à découvrir.

L'urètre qui se termine par l'ouverture dont nous venons de parler, n'a gnères qu'un pouce de longueur; mais il est plus large, plus dilatable que chez l'homme, et peut donner passage à des calculs assez volumineux. D'où il résulte qu'on trouve bien moins souvent des pierres dans la vessie des femmes que dans celle des hommes. Sa direction est à-peu-près horizontale : cependant il décrit une légère courbure dont la concavité est en haut et la convexité en bas. Il répond en haut au corps caverneux du clitoris, auquel il est uni par un tissu cellulaire très-lâche. En bas, il adhère fortement au vagin, sur-tout en devant, et il forme dans la partie antérieure de ce canal, une saillie longitudinale assez remarquable. Son

extrémité antérieure se termine au méat urinaire, et est située un peu plus bas que l'extrémité postérieure. Celle-ci s'ouvre dans la vessie par une embouchure oblique, plus évasée que

dans l'homme.

L'intérieur de l'urêtre présente, comme chez l'homme, des rides longitudinales, et les orifices des sinus muqueux. Ces sinus fournissent une humeur visqueuse qui lubréfie l'urêtre, et qui forme une partie de celle que les femmes répandent dans l'acte vénérien. La structure de ce canal est à-pen-près la même que chez l'homme. On y trouve en effet deux membranes, une extérieure, dont le tissu est légèrement spongieux et qui se confond en bas avec la membrane du vagin, et dans le reste de sa circonférence, avec le tissu cellulaire voisin; l'autre, intérieure, muqueuse, qui se continue, d'une part, avec la tunique interne de la vessie, et de l'autre, avec la membrane qui tapisse la vulve. L'urêtre de la femme a aussi des vaisseaux et des nerfs.

L'orifice du vagin est situé immédiatement au dessous du méat urinaire. Il est étroit chez les vierges, plus large chez les femmes qui se sont livrées au plaisir de l'amour, et très-large chez celles qui ont eu des enfans. Cette difference de diamètre est due pres ju'uniquement à la présence de l'hymen, qu'on trouve ordinairement intègre chez les vierges, tandis que chez les autres femmes on en retrouve à peine les traces. L'hymen est une production membraneuse formée par un repli de la membrane muqueuse de la vulve, et qui existe constamment lorsqu'elle n'a pas été détruite par le coit, ou par une violence quelconque exercée dans

cette partie. Sa grandeur et sa figure varient beaucoup; tantôt elle paroît sous la forme d'un cercle membraneux, troué dans son milieu, inégalement large dans les différens points de sa circonférence; tautôt elle représente un croissant dont la convexité répond au périnée, et dont les extrémités se terminent plus ou moins haut sur les côtés de l'orifice du vagin. Quelquefois elle n'est point trouée, et elle bouche entièrement l'entrée du vagin. Cette dernière disposition ne cause aucun accident jusqu'à l'époque de la menstruation; mais alors il paroît plusieurs symptômes qui simulent quelquefois ceux de la grossesse, et qui se dissipent dès

qu'on a ouvert l'hymen.

Lorsque par une cause quelconque la membrane dont nous parlons a été déchirée, on trouve à sa place ordinairement trois ou quatre, quelquesois cinq ou six tubercules rougeâtres, nommés caroncules myrtiformes, et qui sont généralement regardés comme les débris de I'hymen. Parmi ces tubercules, il en est ordinairement deux situés derrière l'hymen, qui peuvent exister lors même que cette membrane est intègre, et qui ne sont que les extrémités saillantes des colonnes antérieure et postérieure du vagin. Enfin, on trouve encore près de l'hymen des tubercules formés par les espèces de valvules qui garnissent l'extrémité des sinus muqueux, et que probablement on confond souvent avec les caroncules myrtiformes produites par les débris de l'hymen. Il existe aussi quelquefois à l'entrée du vagin, ou sur les glandes et lespetites lèvres, diverses petites excroissances qu'on attribue souvent au vice vénérien, quoiqu'elles n'en dépendent nullement.

Il paroît que les caroncules myrtiformes ne s'effacent point entièrement avec l'âge, puisqu'on les retrouve chez les vieilles femmes. Celles qui disparoissent après les accouchemens, ne sont probablement que les tubercules formés par les extrémités des colonnes du

vagin.

Toute la vulve est tapissée par une membrane muqueuse qui se continue d'une part avec la peau, et de l'autre avec la membrane interne de l'urêtre et avec celle du vagin. Cette membrane est unie d'une manière assez lâche aux parties qu'elle recouvre. Sa couleur est vermeille chez les vierges et les jeunes femmes; elle devient plus foncée par les progrès de l'âge, et sur-tout par l'abus des plaisirs. Son tissu ressemble à celui des autres membranes muqueuses. On y trouve un grand nombre de glandes muqueuses dont les conduits excréteurs viennent s'ouvrir sur toute la surface de la vulve. Elles ont été examinées avec beaucoup de soin par Haller, qui les a décrites sous les nom de lacunes muqueuses, et qui les a distinguées en supérieures et en inférieures. Ces glandes sont plus nombreuses sur la partie supérieure de la vulve que du côté du périnée; elles secrètent le liquide qui lubréfie habituellement la vulve, et qui est versé en plus grande quantité pendant l'acte de la génération et pendant l'accouchement. La membrane muqueuse de la vulve, après avoir été distendue par l'accouchement, revient peuà-peu sur elle-même, et reprend son état antérieur et naturel; elle est douée d'une grande sensibilité.

## Des Parties génitales internes.

Ces parties sont, comme nous l'avons déjà dit, le vagin, la matrice, les trompes de Fallope et les ovaires.

# Du Vagin.

Le vagin est un canal membraneux qui s'étend un peu obliquement de bas en haut et de devant en arrière, depuis la vulve jusqu'au col de la matrice. Il est placé au centre du détroit inférieur du bassin, entre l'urêtre et la vessie qui sont en avant, et le rectum qui est en arrière. Sa longueur ordinaire est de cinq à six pouces, et sa largeur d'un pouce seulement; mais comme il est très-extensible, ses dimensions peuvent changer. Il est plus long et moins large chez les filles que chez les femmes. Dans l'accouchement, il acquiert un diamètre égal à celui de la tête de l'enfant; ensuite il revient sur lui-même, mais il reste toujours un peu plus large qu'auparavant. Sa forme est celle d'un cylindre un peu aplatide devant en arrière dans sa partie inférieure, recourbé du côté du pubis, et dont les deux extrémités sont conpées obliquement, de manière que la paroi antérieure est moins longue que la postérieure. Nous y considérons une surface externe, une surface interne et deux extrémités.

La surface externe présente une région antérieure, une région postérieure et deux régions latérales. La région antérieure, inclinée en haut, et légèrement concave, correspond à la vessie et à l'urêtre; elle est unie à la vessie par un tissu cellulaire fort lâche; mais son adhérence avec l'urètre est beaucoup plus intime. La région postérieure, inclinée en bas et un peu convèxe, correspond à l'intestin rectum : sa partie supérieure recouverte par le péritoine, est contiguë à cet intestin : sa partie inférieure dépourvue de cette membrane, est unie au rectum par du tissu cellulaire beaucoup plus lâche supérieurement qu'inférieurement, où il est difficile de séparer le vagin du rectum, sans couper des fibres qui semblent se porter de l'un à l'autre. Les régions latérales, moins larges que les précédentes, sont environnées par beaucoup de tissu cellulaire : elles correspondent à l'uretère, au plexus formé par les artères et les veines de la matrice et du vagin, et inférieurement aux muscles releveurs de l'anus.

La surface interne du vagin offre un grand nombre de rides qui lui donnent quelque ressemblance avec celle de l'estomac, des intestins et de la vessie, lorsque ces organes sont vides et contractés sur eux-mêmes. Les rides dont nous parlons sont moins nombreuses, moins saillantes près du col de la matrice, et y snivent toutes sortes de directions; mais dans la moitié inférieure du vagin, elles ont toutes une direction transversale, et sont tournées du côté de l'orifice du vagin. Elles sont beaucoup plus saillantes sur les parois antérieure et postérieure, que sur les parois latérales où elles s'effacent presque entièrement. On remarque aussi qu'elles sont d'antant plus grandes qu'on les considère plus près de la vulve. Formées entièrement par la membrane interne du vagin, elles paroissent destinées à favoriser l'ampliation de ce conduit pendant l'accouchement, et

à augmenter le plaisir en multipliant les frot-

temens dans l'acte de la génération.

L'accouchement dérange l'ordre de ces rides; mais elles se rétablissent tout de suite. Cependant elles s'effacent presque en entier dans les femmes qui ont en beaucoup d'enfans : souvent elles reviennent dans les vieilles femmes après s'être effacées. Il y a des femmes dont le vagin

est lisse, poli et sans aucune ride.

Les parois antérieure et postérieure offrent encore dans leur partie moyenne, et suivant la longueur du vagin, deux lignes saillantes qui coupent à angle droit et dans leur milieu les rides transversales de ce canal. Ces deux lignes sont nommées par Haller les deux colonnes du vagin. L'antérieure plus saillante et plus épaisse répond au canal de l'urètre; tantôt elle se divise inférieurement en deux branches qui se perdent dans l'hymen, et entre lesquelles on voit des rides transversales; tantôt, au lieu de se bifurquer, elle se termine par un renflement ou espèce de tubercule plus ou moins saillant audessous du méat urinaire : quelquefois ce tu-· bercule proémine tellement à l'entrée du vagin, qu'il pourroit au premier aspect en imposer pour une excroissance vénérienne. La ligne, ou colonne postérieure, inoins marquée que l'antérieure, quelquefois même à peine visible, répond au rectum, et se termine aussi à l'hymen. Quelquefois elle forme également une espèce de tubercule qui fait saillie à la partie postérieure et inférieure de l'orifice du vagin.

La surface interne du vagin est percée d'un grand nombre de trous qui sont les orifices des la cunes ou sinus muqueux, par lesquels est fournie la mucosité abondante qui lubréfie

cette surface. Enfin, on trouve assez souvent dans le vagin des taches rondes et livides dont on ne connoît point la cause; elles sont à l'endroit qui est lisse, et qui est près de la matrice.

L'extrémité supérieure du vagin est unie à la partie inférieure du col de la matrice. Elle l'embrasse obliquement, de manière que la paroi antérieure du vagin est plus près de l'orifice de la matrice, et que la paroi postérieure en est plus éloignée; d'où il résulte que le vide qui est entre le vagin et le col de la matrice s'étend plus haut en arrière qu'en devant.

L'extrémité inférieure du vagin se termine à la partie inférieure et postérieure de la vulve, au devant de l'extrémité de l'intestin rectum, par l'orifice dont nous avons parlé, et qui a

moins de largeur que le reste du vagin.

Les parois du vagin sont blanchâtres, et leur épaisseur est considerable, sur tout vers l'extrémité inférieure de ce conduit. Elles sont principalement composées d'un tissu épais, celluleux, serré et extensible, dans lequel on trouve de très-gros vaisseaux, de manière qu'il a paru avoir quelque chose de charnu; mais ce ne sont que des plexus veineux. Ce tissu celluleux est parsemé de quelques fibres longitudinales, et d'autres transversales ou circulaires, fortes, dont la nature n'est pas bien connue. Il est cependant certain que le vagin jouit d'une vertu contractile; l'homme s'en aperçoit dans le temps de l'acte venérien, ainsi que l'accoucheur quand il y porte la main. L'extérieur du vagin est recouvert par le péritoine dans sa partie supérieure et postérieure; dans le reste de son étendue, il est environné d'une substance celluleuse, lâche, assez épaisse, rougeâtre, dans laquelle se ramisient beaucoup de vaisseaux

sanguins.

Le vagin est tapissé par une membrane qui se continue d'une part avec celle de la vulve, et de l'autre avec la membrane interne de la matrice. Cette membrane est assez semblable à celle qui tapisse les autres canaux; mais elle est en grande partie dure, et comme demi-cartilagineuse. Elle est manifestement un épiderine, qu'on peut facilement suivre depuis l'extérieur des parties génitales; mais il est moins tomenteux que celui de la matrice. La membrane interne du vagin n'est pas lisse; c'est elle qui forme les rides dont nous avons parlé plus haut. Dans certains cas, cette membrane s'exfolie, comme l'épiderme, et se reproduit ensuite.

L'extrémité inférieure du vagin est embrassée par une espèce de tissu caverneux de la largeur d'un pouce, et de l'épaisseur de deux lignes environ, que l'on croit composé de vaisseaux sanguins, et qu'on nomme le plexus rétiforme. Dans l'acte vénérien, ce tissu se gonfle, et

éprouve une espèce d'érection.

Les muscles qui, dans la femme, répondent aux bulbo-caverneux dans l'homme, sont placés au-dessus du plexus rétiforme, et le couvrent en entier. Ils descendent de chaque côté de la partie inférieure du corps du clitoris, se portent sur les parties latérales du vagin, et vont se terminer en arrière, en se confondant avec les transverses du periné et avec l'extrémité antérieure du muscle sphincter externe de l'anus. On les nomme constricteurs du vagin, à cause de leur usage, qui paroît être de

resserrer l'extrémité inférieure de ce conduit.

Le vagin reçoit ses artères de l'hypogastrique. Ses veines se rendent dans un plexus qui est couché sur ses parties latérales, et dans lequel. vont se rendre aussi les veines du clitoris. Les vaisseaux lymphatiques du vagin sont peu connus. Ses nerfs viennent des dernières paires sacrées.

### De la Matrice.

La matrice est un viscère creux qui sert à contenir le fœtus et ses enveloppes jusqu'au terme de l'accouchement. Presque toujours elle est unique. On l'a trouvée quelquefois double; et alors, ou bien il y avait deux matrices et deux vagins, ou bien il n'existoit qu'un seul vagin divisé par une cloison dans toute sa longueur, ou seulement dans sa moitié supérieure; ou bien, enfin, l'une des deux matrices s'ouvroit dans le rectum et l'autre dans le vagin. Dans quelques cas, la matrice est divisée à l'intérieur par une cloison longitudinale, qui se borne . au col, ou qui se prolonge jusqu'à l'orifice du vagin.

La matrice est située dans le petit bassin, derrière la vessie, devant le rectum, au dessous des circonvolutions de l'iléon, au-dessus du vagin. Sa situation est oblique, de sorte que son fond est en haut et un peu en arrière, et son col en bas et un peu en devant. Elle est fixée aux deux côtés du bassin par deux replis du péritoine nommes les ligamens larges. D'autres ligamens concourent à maintenir ce viscère dans sa situation; ce sont les ligamens ronds, les ligamens antérieurs et les posterieurs. Nous allons parler de chacun de ces ligamens

en particulier.

Les ligamens larges s'étendent depuis les bords latéraux de la matrice, jusqu'aux côtés de l'excavation du petit bassin. Ils forment avec la matrice une cloison transversale qui divise le petit bassin en deux cavités, dont l'antérieure, plus petite, contient la vessie, et la postérieure, plus grande, loge le rectum. Les ligamens larges sont aplatis de devant en arrière et quadrilatères. Leurs deux faces sont libres et lisses; l'antérieure répond à la vessie, la postérieure au rectum. Le bord supérieur est divisé en deux feuillets ou ailerons, dont l'antérieur, plus large et plus élevé, contient la trompe, tandis que le postérieur, plus étroit, renferme l'ovaire et son ligament. Les trois autres bords sont adhérens; l'inférieur, à la partie inférieure du petit bassin; l'externe, aux côtés de cette excavation; et l'interne, aux bords latéraux de la matrice. Les ligamens larges sont formés par deux feuillets du péritoine, entre lesquels on trouve les vaisseaux et les nerfs de la matrice, les ovaires et leurs ligamens, les trompes de Fallope, et du tissu cellulaire. Ils servent à lixer la matrice dans sa position, et lui fournissent une enveloppe à mesure qu'elle s'accroît dans la grossesse; aussi deviennent-ils alors beaucoup plus étroits; ils semblent même s'effacer presque en entier dans les derniers mois; en sorte que les trompes et les ovaires qu'ils renfermoient avant la grossesse, se trouvent appliqués immédiatement sur les parties latérales et inférieures de la matrice.

Les ligamens antérieurs sont deux petits replis que le péritoine forme en se réfléchissant de la partie postérieure de la vessie, sur la face antérieure de la matrice. Ils ne sont visibles que lorsqu'on écarte ces deux viscères l'un de l'autre, et ils paroissent sous la forme de croissans dont le bord concave regarde en haut.

Les ligamens postérieurs sont deux autres replis formés par le péritoine, qui se porte de la face postérieure de la matrice sur le rectum. Ils ressemblent en tout aux derniers, et ne méritent

pas plus qu'eux le nom de ligamens.

Les ligamens ronds sont deux cordons blanchâtres, qui s'étendent depuis les angles supérieurs de la matrice, au-devant et un peu audessous des trompes de Fallope, jusqu'aux aines. Ils se portent d'abord en dehors et un peu en haut, dans l'épaisseur des ligamens larges, sur la face antérieure desquels ils forment une saillie assez remarquable; ensuite ils se replient en haut ou en bas, suivant la situation dans laquelle est la matrice, passent sur les vaisseaux iliaques, et se dirigent horizontalement en devant et en dedans jusqu'à l'anneau inguinal qu'ils traversent. Au-delà de cette ouverture, ils se divisent en plusieurs branches qui s'écartent et se perdent dans le tissu cellulaire du mont de Vénus et des grandes lèvres. Les ligamens dont nous parlons sont un peu aplatis dans toute leur étendue, et plus larges à leurs extrémités qu'à leur partie moyenne. Ils sont arqués, et dans leur totalité ils décrivent un demi-cercle.

Les ligamens ronds sont composés de fibres longitudinales qui semblent n'être qu'un tissu cellulaire très-dense, très-peu extensible, de vaisseaux sanguins et lymphatiques, et de nerfs. Comme ils s'engorgent dans la grossesse

4.

et dans quelques affections pathologiques de la matrice, on a cru devoir attribuer à cet engorgement les douleurs des aines que les femmes éprouvent dans ces circonstances. Ils servent à fixer la position de la matrice, et à borner ses mouvemens. Haller pense qu'ils peuvent servir à transmettre dans les vaisseaux fémoraux une partie du sang qui surcharge la matrice pendant

la grossesse.

Les ligamens que nous venons de décrire sont tellement disposés, que la matrice jouit toujours, dans l'état naturel, d'un certain degré de mobilité. Ainsi sa situation change dans tous les grands mouvemens qui portent principalement sur les viscères du bas-ventre. Une chûte sur les pieds, un effort violent pour soulever un fardeau, toute grande inspiration longtemps soutenue tend à précipiter la matrice dans le vagin, et à produire ainsi la maladie qu'on appelle chûte ou descente de matrice. La dilatation de la vessie, celle de l'intestin rectum, font encore varier la situation du viscère que nous décrivons; mais l'âge, et sur-tout la grossesse, y apportent encore des changemens plus remarquables. Dans le fœtus de quatre mois, la matrice est presqu'entièrement audessus du pubis. Après la naissance, elle est plus enfoncée dans le bassin; et chez la fille nubile, son fond est au-dessous du niveau du pubis. Dans la grossesse, la situation de la matrice éprouve des changemens dont nous parlerons par la suite.

La matrice est fort petite à la naissance et dans les premières années de la vie. Elle se développe presque tout-à-coup à l'époque de la puberté, et continue de croître jusqu'à l'âge adulte. Elle diminue un peu de volume après la cessation des règles. Ses dimensions ordinaires, chez une femme adulte et non enceinte, sont d'environ deux pouces et demi de longueur, un pouce d'épaisseur, un pouce et demi ou deux pouces de largeur vers son fond, et àpeu-près dix lignes dans son col. Son volume augmente considérablement dans la grossesse et dans certains cas de squirre. Après l'accouchement, elle reprend son premier volume; cependant jamais elle ne devient, après avoir contenu un enfant, aussi petite qu'elle est dans une fille.

La figure de la matrice est en général celle d'un triangle applati de devant en arrière, dont la base est en haut et le sommet en bas. Dans la grossesse, ce viscère prend une forme ovoïde.

On divise la matrice en deux parties; une supérieure, plus large, qu'on nomme le corps; et l'autre inférieure, plus étroite, qu'on appelle le col.

Le corps de la matrice est presque ovale à l'extérieur, et son plus grand diamètre est en travers. On y considère une face antérieure, une face postérieure, et quatre côtés, un supérieur, un inférieur, et deux latéraux. La face antérieure, moins convexe que la postérieure, est légèrement inclinée en haut, et correspond à la vessie. La face postérieure, un peu inclinée en bas, répond à l'intestin rectum. Le côté supérieur, qu'on nomme le fond de la matrice et qui s'étend d'une trompe à l'autre, est médiocrement convexe, et supporte les circonvolutions de l'iléon. Le côté inférieur, beaucoup moins long que le supérieur, est confondu avec l'extrémité supérieure du col. Les

côtés latéraux sont très-courts, légèrement convexes et convergens : ils donnent attache aux ligamens larges, et sont cachés dans leur

épaisseur.

Le col de la matrice ressemble assez bien à un cylindre un peu aplati de devant en arrière, et qui est adapté à l'extrémité des lignes convexes des parties latérales du corps. Sa longueur est perpendiculaire au diamètre transversal du corps. Dans le fœtus, le col de la matrice est en proportion du corps, non-seulement plus long, mais plus gros. On y considère une face antérieure, une face postérieure, deux bords latéraux, une extrémité supérieure et une extrémité inférieure.

Les faces antérieure et postérieure sont convexes et lisses; la première répond à la vessie, et la seconde à l'intestin rectum. Les bords sont droiss et donnent attache aux ligamens larges. L'extrémité supérieure est confondue avec la partie inférieure du corps. L'extrémité inférieure est embrassée obliquement par le vagin, dans lequel elle forme une saillie qui est plus considérable en arrière qu'en devant. Cette extrémité est percée d'une ouverture ovale, dont le grand diamètre est en travers, et qu'on nomme l'orifice de la matrice. Cette ouverture donne à l'extrémité inférieure du col de la matrice, la figure d'une espèce de museau de tanche : aussi la désigne-t on sous le nom d'os-tincae. Dans un enfant nouveau-né, la longueur de l'orifice de la matrice est de deux lignes; dans une fille de vingt ans, de trois; dans les femmes qui ont fait des enfans, elle est de cinq à huit lignes. Cet orifice est toujours naturellement béant; mais il l'est plus ou moins suivant que les femmes n'ont point eu d'enfans, ou qu'elles en ont eu plusieurs. Il n'est pas exactement au milieu de l'extrémité inférieure du col, mais un peu en arrière; ce qui fait paroître la lèvre antérieure du museau de tanche plus épaisse que l'autre.

La portion du col de la matrice qui est saillante dans le vagin, ou le museau de tanche, paroît de la longueur de quatre à cinq lignes en devant et un peu plus en arrière; son épaisseur est à-peu-près de huit à dix lignes transversalement, et de six à huit de sa partie antérieure à la postérieure, étant légèrement aplatie dans ce dernier sens. Quelquefois cette partie est beaucoup plus longue et plus grosse, sans qu'il y ait pour cela déplacement de la

matrice, on engorgement de son col.

Chez les femmes qui ont eu plusieurs enfans, Je col de la matrice est en général plus gros et plus arrondi. Son orifice est presque toujours fort béant, et ses lèvres plus ou moins inégales, présentent ordinairement une ou plusieurs échancrures qui parcissent séparées par des espèces de tubercules, et qui résultent du déchirement de ces parties au moment du passage de l'enfant. Mais ce déchirement n'a pas toujours lieu dans l'accouchement, et ne provient pas exclusivement de cette cause chez toutes les femmes où ilse rencontre; ensorte que le museau de tanche peut avoir une forme aussi régulière chez les femmes qui ont eu des enfans, que chez celles qui sont encore vierges, ou présenter chez celles-ci les inégalités qui résultent ordinairement de l'accouchement. D'après cela, on voit combien sont peu certaines les inductions qu'on peut tirer de l'état du col de la matrice, dans le cas d'accusation de suppression

de part et d'infanticide.

La cavité de la matrice a une étendue proportionnée au volume de cet organe. Dans l'état de vacuité de la matrice, les parois de cette cavité sont contiguës, et ne laissent entr'elles d'autre intervalle que celui qui est nécessaire pour contenir un peu d'humeur muqueuse, et dans lequel coule le sang des règles, et est reçu le produit de la conception. On divise cette cavité en deux parties, dont l'une est la cavité

du corps, et l'autre celle du col.

La cavité du corps de la matrice est plus grande que celle de son col. Sa figure est à-peu-près triangulaire, sur-tout lorsque le volume de cet organe n'a éprouvé aucun changement. On y considère une face antérieure, une face postérieure, trois bords et trois angles. Les faces sont plates, lisses et contiguës l'une à l'autre. On remarque ordinairement sur chacune d'elles une ligne longitudinale, très-peu saillante, qui la partage en deux parties égales, l'une à droite et l'autre à gauche. Des trois bords, l'un est supérieur et les deux autres latéraux. Ils sont un peu concaves, sur-tout dans les femmes qui ont fait beaucoup d'enfans. Le supérieur, qui fait la base du triangle et qui va d'une trompe à l'autre, est ordinairement le plus court. Il est cependant quelquefois le plus long. Des trois angles, deux sont supérieurs, et l'autre est inférieur. Les supérieurs sont comme deux espèces d'appendices grêles de la cavité de la matrice, qui se terminent aux trompes de Fallope. L'angle inférieur présente une ouverture qui a environ quatre lignes d'étendue, et qui s'ouvre dans la cavité du col. La cavité du corps de la matrice est tapissée par une membrane muqueuse, sur laquelle s'ouvrent les vaisseaux exhalans qui fournissent le sang des règles,.

comme nous le dirons plus bas.

La cavité du col de la matrice est une espèce de canal aplati de devant en arrière, et un peu plus large dans son milieu qu'à ses deux extréinités; de façon qu'il a la figure de deux cônes qui se tiennent par leur base. Il a constanament cette sigure tant que la femme ne fait point d'enfans; mais dès qu'elle a conçu, l'extrémité de ce canal qui vient s'ouyrir dans le vagin, se dilate; et quand une semme a fait un enfant, elle s'élargit beaucoup et reste toujours plus large; de manière qu'alors ce canal représente un cône, dont la base est du côté du vagin, et la pointe du côté de la matrice. La cavité du col de la matrice présente deux faces, une antérieure et l'autre postérieure, et deux ouvertures, une supérieure et l'autre inférieure.

On remarque sur chacune des faces un grand nombre de replis ou rugosités, dures, comme calleuses, et dont la disposition est loin d'être la même dans toutes les femmes. Pour bien voir l'arrangement de ces rides, il faut les examiner sur une fille nouvellement née, ou qui n'est pas trop âgée. On remarque alors qu'elles forment sur chaque face une espèce de palme ou d'arbrisseau dont le tronc est un monticule dur, qui règne dans toute la longueur du col, et dont l'extrémité supérieure, terminée en pointe aplatie, se réunit souvent avec la ligne qui partage la face correspondante de la cavité du corps de la matrice; tandis que par son extrémité inférieure, il se prolonge jusqu'au

museau de tanche. De cette espèce de tronc sortent des lames dont les supérieures forment avec lui des angles presque demi-droits, et les inférieures des angles plus ouverts. Le nombre de ces lames va jusqu'à quinze. Elles se portent en dehors en décrivant une courbe dont la convexité est toujours du côté de la matrice, et la concavité du côté du vagin. Leur bord est cannelé, excepté vers son extrémité externe qui est lisse. La largeur de ces lames diminue insensiblement, et elles disparoissent sur les parties latérales de la cavité, où celles de la face antérieure se confondent avec celles de la postérieure. Les supérieures sont plus larges que les inférieures. Ces lames ne sont pas sinples : elles ont des branches, de manière que les plus petites naissent d'une plus grande. Les lames dont nous parlons, sont séparées par des sillons plus ou moins profonds, et dans lesquels on voit de petites éminences en forme de dents de peigne, qui d'une lame vont à une autre.

La disposition des rides dont nous venons de parler, est toujours régulière dans les petites filles nouvellement nées; mais quand le col de la matrice est dilaté pendant la grossesse, les éminences s'applanissent, et toute la structure dont nous venons de parler est confuse: elle l'est bien davantage dans les accouchées; on trouve alors les lames presque détruites, et les arbrisseaux qu'elle forment presqu'entièrement effacés.

L'ouverture supérieure de la cavité du col de la matrice, s'ouvre dans la cavité du corps, de manière que ces deux cavités communiquent ensemble, et n'en forment, pour ainsi dire, qu'une. Son ouverture inférieure a été décrite plus haut sous le nom de museau de tanche, ou

d'orifice de la matrice.

On voit dans la cavité du col de ce viscère les orifices d'un grand nombre de lacunes ou conduits borgnes, qui sont cachés entre les rugosités dont nous avons parlé plus haut. La plupart de ces lacunes sont petites; il ven a quelquesunes de plus grandes et d'une certaine longueur; il y en a six ou sept au-dessus de l'orifice, qui ont leur fond vers la partie inférieure; elles sont grandes et composées de plusieurs petites; elles sont remplies d'une mucosité qu'on peut en faire sortir par expression, et on peut assez souvent y introduire une soie fine jusqu'à une certaine longueur. On voit mieux ces lacunes dans une femme qui vient d'accoucher, on qui est morte sur la fin de la grossesse; car alors les rides sont aplaties, et les lacunes se montrent à nu. Elles fournissent la mucosité qui lubréne la cavité du col de la matrice.

On voit aussi quelquefois dans cette cavité un assez grand nombre de follicules ronds, même oblongs, plus grands ou plus petits, formés d'une membrane fine, remplis d'une mucosité claire, et dépourvus de conduit excréteur. Ils sont adhérens aux troncs et aux branches des palmes dont nous avons parlé. Leur nombre n'est pas fixe. Quelquefois ils sont à moitié enfoncés dans la substance de la matrice. Quelquefois ils sont entièrement isolés, et ne tiennent que par un pédicule. La nature et les usages de ces follicules ne sont point connus. On les a regardés comme de vrais œufs, mais ils n'en ont que la forme, et paroissent être une des sources

du mucus, quoiqu'il soit difficile de dirc par quels canaux il vient s'y amasser, et comment il en sort.

L'épaisseur des parcis de la matrice varie, suivant les semmes, depuis quatre ou six lignes jusqu'à quinze; mais cette épaisseur n'est pas la même dans tous les points de l'organe. Elle est presque égale et uniforme du côté des faces et des bords. Le fond est ordinairement plus épais que le reste, et son épaisseur est plus grande dans le milieu que vers les angles qui le terminent. Le col est un peu moins épais que le corps.

La substance de la matrice est d'une couleur grisâtre, et d'une consistance considérable, sur-tout vers le col, qui est beaucoup plus compacte que le reste de l'organe. Il entre dans la composition de cette substance une membrane extérieure, un tissu propre, qu'on regarde comme musculeux, une membrane interne, des artères, des veines, des vaisseaux

lymphatiques et des nerfs.

La membrane extérieure est fournie par le péritoine qui se réfléchit de la face postérieure de la vessie sur la matrice, dont il tapisse la face antérieure, le fond et la face postérieure, qu'il abandonne ensuite pour se porter sur l'intestin rectum. Cette membrane adhère par-tout au tissu propre de la matrice, au moyen d'un tissu cellulaire très-fin et très-serré, sans graisse, et on ne l'en sépare que très-difficilement, surtout vers le fond de l'organe.

Le tissu propre de la matrice forme seul presque toute l'épaisseur des parois de ce viscère. C'est une substance grisâtre, dense, serrée, que le scalpel divise difficilement, et au milieu de laquelle on aperçoit un grand nombre de vais-

seaux très-petits.

Cette substance qui paroît celluleuse, comme spongieuse et remplie de sucs, est manifestement fibreuse; mais l'on ne peut absolument déterminer, hors le temps de la grossesse, quel est l'ordre et l'arrangement des fibres qui la composent, à cause de leur entrelacement inextricable. Ces fibres sont plus pâles et beaucoup plus rapprochées dans le col de la matrice, que dans ses autres parties, où elles paroissent plus molles, plus rougeâtres et moins serrées. Quoique ces fibres n'aient dans l'état de vacuité de la matrice, presque aucune des qualités des fibres qui composent les muscles, leur nature musculeuse est suffisamment prouvée par la propriété contractile qu'elles manifestent dans le moment de l'acconchement.

La tunique interne de la matrice se continue d'une part, avec la membrane muqueuse du vagin; et de l'autre, elle fournit deux prolongemens qui vont tapisser l'intérieur des trompes. Elle est extrêmement mince, et tellement unie à la substance de la matrice, qu'elle semble faire corps avec elle. Cependant il n'est pas difficile pour cela de faire voir cette membrane; on peut, en suivant l'épiderme du vagin, s'assurer que la même membrane est commune au vagin et à la matrice. Elle est rougeâtre dans la cavité du corps de la matrice, et blanche dans celle du col. Cette membrane est percée d'une infinité de petits trous par lesquels le sang des règles s'échappe, et qui ne paroissent être que les extrémités des vaisseaux exhalans.

Les artères de la matrice ont deux sources

différentes : les unes viennent des spermatiques,

et les autres des hypogastriques.

Les artères spermatiques ont dans la femme la même origine que dans l'homme, et descendent de même en fournissant des rameaux aux reins, au péritoine et à l'uretère, mais elles sont plus tortueuses. Ces artères, au lieu de sortir de la cavité du bas-ventre, comine dans l'homme, se portent aux ovaires, en passant entre les deux feuillets du péritoine qui forment les ligamens larges. Le plus grand nombre de leurs rameaux se distribue aux ovaires. On en voit plusieurs qui passent dans l'aileron antérieur des ligamens larges, et vont se répandre sur toute la longueur des trompes de Fallope, et sur les côtés de la matrice, où ils s'anostomosent avec les artères que ce viscère reçoit des hypogastriques. Quelques-uns de ces rameaux pénètrent dans l'épaisseur des ligamens ronds, les accompagnent hors du ventre, et s'anastomosent avec de petites branches des épigastriques.

Les artères principales de la matrice viennent des hypogastriques, et sont connues sous
le nom d'utérines: il y en a une de chaque côté.
Cette artère naît du tronc même de l'hypogastrique, ou de la honteuse interne. Elle donne
d'abord quelques rameaux à la vessie et à l'extrémité de l'uretère; ensuite elle pénètre dans
l'épaisseur du ligament large, et va gagner les
parties latérales inférieures de la matrice où
elle se divise en plusieurs branches, dont les
unes descendent et les autres montent sur les
côtés de ce viscère, en formant des inflexions
considérables. Ces branches fournissent un
grand nombre de rameaux qui pénètrent dans

le tissu de la matrice. Ces rameaux sont transverses, flexueux, et s'anastomosent fréquemment ensemble, et avec ceux du côté opposé. Quelques-uns montent vers le bord supérieur duligament large, vont à la trompe de Fallope, au ligament rond, et s'anastomosent avec la

spermatique.

Dans les filles, les artères du tissu de la matrice sont peu apparentes; dans les semmes qui ont fait des enfans, elles sont un peu plus grosses et plus faciles à apercevoir; mais c'est sur tout pendant la grossesse, que ces artères acquièrent un développement considérable, et qu'elles peuvent être bien aperçues. Les extrémités capillaires des artères utérines se continuent avec les radicules des veines du même nom, et avec les exhalans qui vont s'ouvrir à l'intérieur de la matrice, où ils versent le sang des règles.

Les veines de la matrice sont fournies, comme les artères, par les spermatiques et les hypo-gastriques. Les premières, semblables à celles de l'homme, fournissent à la partie inférieure du rein, au péritoine, à l'uretère, et viennent se rendre au corps pampinisorme, dont la structure est merveilleuse; des que ce corps est parvenu à l'ovaire, il envoie un nombre pro-digieux de rameaux à cette partie : plusieurs de ces rameaux se portent à la trompe et à la matrice, et s'anastomôsent avec les veines utérines. Lesveines spermatiques se distendent prodigieusement pendant la grossesse, et même avant l'écoulement des règles.

La plupart des veines auxquelles l'hypogastrique donne naissance, se réunissent pour

sormer un plexus d'où part la veine utérine. Cette veine, formée par la réunion de quelques rameaux qui sortent de ce plexus, est quelquetois unique, quelquefois il y en a plusieurs. Si elle est unique, c'est une grosse veine qui s'applique à la matrice, jusqu'à l'extrémité de son col, et qui monte ensuite de même que les artères, mais par un plus grand nombre de branches, le long des côtes de la matrice. Ces branches fournissent une quantité prodigieuse de rameaux qui pénètrent le tissu de la matrice, et s'y distribuent de la même manière que les artères dont elles suivent les divisions. Les veines serpentent dans la matrice, mais un peu moins que les artères : elles communiquent de même toutes ensemble, de manière que quand on en souffle une, elles se gonflent toutes. Dans le temps de la grossesse, ces veines éprouvent, comme les artères, des changemens dont nous parlerons bientôt.

Les vaisseaux lymphatiques de la matrice sont très-nombreux, et acquièrent pendant la grossesse un développement considérable. Ils se divisent en trois plans; l'un suit le ligament rond, et aboutit aux glandes inguinales; un autre, uni aux lymphatiques du vagin, va se rendre aux glandes situées dans le bassin; le troisième se joint aux lymphatiques de l'ovaire et de la trompe de Fallope, monte le long de l'artère spermatique, et se termine aux glandes situées devant l'aorte et la veine cave, auprès

des reins.

Les nerfs de la matrice viennent des grands

symphatiques et des paires sacrées.

La grossesse produit dans le volume, la figure, la situation et la structure de la matrice, des changemens si remarquables et si importans à connoître, que nous avons jugé convenable de les indiquer ici d'une manière succincte, renvoyant pour les détails aux Traités sur l'art des Accouchemens.

Il n'est pas possible que la matrice n'augmente pas de volume, à mesure que le produit de la conception prend de l'accroissement; mais cette augmentation est peu sensible d'un mois à l'autre dans le commencement de la grossesse. Elle devient si grande par la suite, qu'on a peine à concevoir comment elle peut avoir lieu. Jusqu'au troisième mois, la matrice est assez petite chez la plupart des femmes, pour être contenue dans la cavité du bassin. Au quatrième mois, son fond déborde le détroit supérieur. Dans le cinquième, il monte

jusqu'à deux doigts de l'ombilic, et le surpasse d'autant à la fin du sixième. Au septième, il entre dans la région épigastrique, et il en occupe une bonne partie au huitième; mais souvent il se trouve au-dessous à la fin du neu-

Pendant les six premiers mois de la grossesse, le développement de la matrice ne se fait qu'aux dépens de son corps. Ce n'est qu'au commencement du septième mois, que le col commence à se développer: alors toutes les parties de la matrice prennent part à son accroissement; mais sur la fin de la grossesse, la dilatation de ce viscère se fait presque entièrement aux dépens de son col, de sorte qu'en moins de deux mois, cette partie se développe et s'efface entièrement.

Quoique la matrice s'accroisse en tous sens pendant la grossesse, toutes ses dimensions ne s'étendent pas selon les mêmes proportions dans tous les temps. L'axe longitudinal croît beaucoup plus du troisième au sixième mois, que de celui-ci au neuvième; tandis que les autres diamètres augmentent bien moins dans les premiers temps que dans les derniers, où la cavité s'arrondit de toutes parts, sans néanmoins perdre entièrement la figure ovoïde qui lui paroît naturelle.

Les changemens que la matrice éprouve dans son organisation ne sont pas moins dignes de

remarque.

une véritable extension. La portion de péritoine que la matrice emprunte des parties voisines, n'est point assez considérable pour recouvrir alors cet organe; car si les ligamens larges s'effacent en grande partie, la vessic et le rectum ne se dépouillent pas du péritoine qui les tapisse dans l'état ordinaire.

- 2.º La membrane interne subit aussi des changemens; mais on en ignore absolument le mécanisme et les détails. On sait seulement qu'elle contracte des adhérences avec le placenta et la poche des eaux qui contient le fœtus, et qu'elle est traversée par une grande quantité de vaisseaux qui se rendent au placenta ou qui en viennent; ce qui suppose des modifications très-remarquables dans l'organisation de la membrane dont nous parlons. Ce n'est point cette membrane qui s'exfolie à la suite de l'accouchement, et que Hunter nomme caduca ou decidua. Celle-ci est du fait de la conception; elle est étrangère à la matrice, et s'en détache aisément.
  - 3.º Les parois de la matrice, malgré leur

extension considérable, ne perdent pas de leur épaisseur en proportion. Cette épaisseur n'est pas la même par tout : le lieu où est attaché le placenta est toujours celui où l'épaisseur des parois de la matrice est la plus considérable; et si dans cet endroit elle n'augmente pas pendant la grossesse, on peut assurer qu'elle se conserve telle qu'elle est avant la conception. Elle diminue dans le reste, et sur-tout dans l'étendue du col, où elle n'a souvent, au bord de l'orifice, vers la fin de la grossesse, que celle d'une double ou d'une triple feuille de papier. Le tissu de la matrice prend une couleur rouge, semblable à celle des muscles; sa densité diminne, et les nombreux vaisseaux qui le parcourent lui donnent un aspect spongieux. Il paroît alors de nature vraiment musculaire; du moins il n'est aucun tissu dans l'économie animale dont il se rapproche plus que du tissu musculaire, soit sous le rapport de la disposition de ses fibres, soit sous le rapport de sa contractilité. Parmi ces fibres, les unes sont transversales, et rapprochent les parois l'une de l'autre; les autres sont longitudinales, et rapprochent le fond du col; en général, il est très-difficile de déterminer leur direction: c'est à-peu-près comme dans le cœur, puisqu'il n'est pas possible d'en développer une couche, sans emporter et détruire l'autre. Mais il n'y a aucun doute que ce ne soit de vraies fibres musculaires comme celles de la vessie et de l'estomac.

4.º Les vaisseaux de la matrice liés aux fibres qu'ils arrosent, se déploient en même temps, leurs contours multipliés s'effacent, et comme le sang s'y porte en plus grande quantité qu'au-

paravant, ils se dilatent considérablement. Si cette dilatation ne s'observe pas dans toutes les régions de la matrice, où il y a des vaisseaux sensibles, au moins la remarque-t-on constamment dans l'étendue qu'occupe le placenta. Les orifices des vaisseaux exhalans ne sont pas fort apparens hors du temps de la grossesse; mais dans une femme qui est parvenue au terme de sa gestation, ces orifices sont très-évidens et en

très-grand nombre.

Les veines se dilatent beaucoup plus que les artères. On les voit non-seulement à la surface externe de la matrice, mais dans toute son épaisseur. C'est cependant principalement près de la surface interne de ce viscère, à l'endroit où s'attache le placenta, qu'on les trouve; mais ce n'est point dans ce seul endroit qu'il y a plusieurs couches de troncs veineux d'une grosseur prodigieuse, merveilleusement entrelacés, entassés, et sans rameaux capillaires. Ils ne sont recouverts que çà et là de la membrane intérieure, et ont leurs ouvertures béantes obliquement. De ces ouvertures, les unes sont plus apparentes, et les autres moins : il y en a qui ont une ligne, et même plus d'un travers de doigt de diamètre. Elles versent du sang; elles transmettent l'air et la cire qu'on y injecte, et même on peut les gonfler en soufflant la matrice.

Ce sont ces troncs veineux qu'on a nommés mal-à-propos sinus utérins. Les Accoucheurs et la plupart des Anatomistes les regardent comme des cavités particulières, différentes des veines, où le sang est apporté par les artères utérines, et pompé ensuite par les radicules des veines; mais il n'en est point ainsi : au lieu de former des cavités intermédiaires entre les artères utérines et les racines de la veine ombilicale, les sinus utérins sont traversés par le sang qui revient du fœtus et de ses enveloppes, après y avoir été distribué immédiatement par les artères. Haller, qui avoit très-bien observé cette disposition, désigne les troncs veineux dont nous parlons, sous le nom de sinus veineux, et cette dénomination semble plus exacte que celle de sinus utérins.

5.º Enfin, les propriétés vitales de la matrice changent également. Elle devient trèssensible, comme le prouvent les douleurs vives que les femmes ressentent lors des contractions de ce viscère, pendant l'accouchement. Mais c'est sur-tout la contractilité qui s'y développe à un très-grand degré, comme le démontrent les phénomènes de l'accouchement, qui s'opère presque uniquement par les contractions de la matrice.

## Des Trompes utérines, ou de Fallope.

Les trompes utérines, nommées aussi les trompes de Fallope, sont deux conduits coniques, tortueux et vermiformes, qui naissent des parties supérieures et latérales de la matrice. On les trouve flottantes dans le bassin, enveloppées dans l'aileron antérieur des ligamens larges, et fixées par leur extrémité interne. Leurlongueur est de quatre à cinq pouces. Leur direction est très-incertaine; ce qu'on peut en dire en général, c'est qu'elles vont transversalement en dehors; elles se recourbent ensuite à leur extrémité pour se regarder mutuellement, ou pour regarder l'oyaire; mais comme elles sont libres,

et que l'aileron antérieur du ligament large qui les soutient, ne gêne pas leurs mouvemens, les intestins, gonflés d'air ou de matières, peuvent les déplacer de différentes manières. Les trompes sont si étroites du côté de la matrice, que leur orifice, dans la cavité de ce viscère, n'admet guères qu'une soie plus ou moins grosse. Elles s'élargissent ensuite insensiblement jusque vers leur milieu, où elles se rétrécissent un peu, pour se dilater de nouveau, et se terminer par un orifice qui s'ouvre dans la cavité du ventre. Cet orifice, qui regarde l'ovaire, est beaucoup plus large que celui qui est du côté de la matrice; mais il est plus étroit que ne l'est le canal un peu avant sa terminaison. La membrane intérieure de la trompe, adossée à l'extérieure qui vient du péritoine, se prolonge au delà de cet orifice, et forme autour de lui un ornement frangé et comme rayonné, auquel on a donné le nom de pavillon de la trompe, ou de morceau frangé; le pavillon, mis dans l'eau, paroît seuillé comme certaines sleurs. La largeur de cette espèce de frange membraneuse n'est pas égale par-tout : elle est, en quelque soite, ovale par sa circonférence. Toutes ses découpures n'ont pas la même longueur: la plus longue s'étend jusqu'à l'ovaire, et se fixe à son extrémité externe. On dit que ces franges sont musculeuses, et chaque frange en particulier est regardée comme un muscle qui approche la trompe de l'ovaire.

Les trompes sont composées, 1.º d'une membrane extérieure, fournie par le péritoine, qui les enveloppe comme les intestins; 2.º d'une membrane interne, molle, pulpeuse, dont la surface est couverte de lignes longitudinales plus ou moins saillantes, que quelques Auteurs prennent pour des fibres musculaires; et certainement la fonction des trompes semble exiger qu'il entre dans leur structure des fibres motrices; 3.º d'un tissu spongieux qu'on assimile à celui de l'urêtre et du corps caverneux, mais dont on ignore entièrement la nature. Il paroît que pendant l'acte de la génération, ce tissu se gonfle et éprouve une espèce d'érection, en vertu de laquelle le pavillon de la trompe s'applique étroitement contre l'ovaire C'est à cette érection des trompes qu'on attribue communément la sensation voluptueuse que les femmes éprouvent dans cette partie au moment où elles conçoivent; 4.º de quelques vais-seaux sanguins qui viennent des spermatiques, de vaisseaux lymphatiques, et de filets de nerfs fournis par les plexus rénanx.

L'usage des trompes est certainement relatif à la génération; mais on ignore de quelle manière elles servent à cette fonction. Il est à remarquer que les trompes établissent une communication entre la cavité abdominale et celle de la matrice, qui communique elle-même à l'extérieur du corps par le moyen du vagin.

#### Des ovaires.

Les ovaires, nommés par les anciens les testicules de la femme, sont deux corps oblongs, aplatis, blanchâtres, placés dans l'épaisseur des ailerons postérieurs des ligamens larges. Peu développés dans l'enfance, ainsi que toutes les autres parties génitales, ils grandissent rapidement avec elles à l'époque de la puberté; ellez les femmes adultes, ils out à-peu-près la

grosseur d'un petit œuf de pigeon : ensuite ils diminuent avec l'âge; et dans les vieilles femmes, ils se dessèchent en quelque sorte, deviennent durs, brunâtres, et pleins de crevasses. Dirigés transversalement et aplatis de devant en arrière, ils présentent deux faces, deux bords et deux extrémités. Les faces et le bord supérieur sont libres, et n'ont rien de remarquable, excepté de légères bosselures pendant le temps où les femmes sont encore fécondes. Le bord inférieur adhère à l'aileron postérieur des ligamens larges. L'extrémité externe tient à la plus longue des franges du pavillon de la trompe. L'extrémité interne donne attache au ligament de l'ovaire. Ce ligament est un petit cordon filamenteux, long d'environ un pouce et demi, qui se porte dans l'épaisseur de l'aileron postérieur du ligament large, et se fixe à la matrice derrière la trompe. Les anciens le regardoient comme un canal destiné à transmette dans la matrice la semence qu'ils croyoient être secrétée par les ovaires; mais ce n'est réellement qu'un faisceau solide qui ressemble aux ligamens ronds, et dont le seul usage paroît être de fixer l'ovaire à la matrice. Quoique l'ovaire ait cette espèce de ligament, il n'en est pas moins mobile; sa situation, dans le ligament large, quiest flottante dans le bas-ventre, lui laisse la liberté de se mouvoir. Les intestins et la vessie remplis peuvent le repousser et le déplacer; on a vu l'ovaire former une espèce de hernie dans l'aine.

Il entre dans la composition des ovaires, 1.º une membrane extérieure fournie par les ligamens larges; 2.º une membrane propre, qui ne paroît pas fort distincte du tissu particulier de l'organe qu'elle recouvre; 3.º une substance propre, assez dense à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, elle est molle, grisâtre, comme celluleuse et spongieuse. Dans son épaisseur, sont logées de petites vésicules presque rondes, la plupart du temps réunies en grappe, dont le nombre est assez ordinairement de 15 à 20, tantôt plus, tantôt moins. A peine visibles dans l'enfance, elles sont très-apparentes chez les femmes adultes et fécondes. La plupart du temps, dans les vieilles, il n'y a plus de vésicules; on trouve à leur place des tubercules un peu durs. Ces vésicules n'ont pas toutes le même volume : les unes, voisines de la surface de l'ovaire, sont aussi grosses qu'un grain de chenevis; les autres, placées plus profondément, sont plus petites qu'un grain de millet.

Ces vésicules se trouvent dans la substance celluleuse ou spongieuse de l'ovaire, dans laquelle elles sont comme chatonnées; cependant la plupart font une petite saillie sous la membrane de l'ovaire. D'autres sont tout-à-fait élevées au-dessus de ce corps; et d'autres sont enfoncées et cachées dans sa substance celluleuse. Elles ne sont point suspendues à un pellicule, et elles n'ont point de cellule particulière différente de cette substance celluleuse, qui fait le

parenchyme de l'ovaire.

Ces vésicules que le plus grand nombre des Anatomistes regarde à présent comme autant d'œufs, sont formées d'une membrane simple, très-mince, lisse en dedans, et remplies d'une humeur claire, quelquefois rougeâtre ou jaune, que l'alcool et le feu coagulent, et qui forme des filamens forts et blancs, comme le blanc d'œnf. Les ovaires reçoivent leurs vaisseaux des spermatiques, et leurs nerfs des plexus rénaux.

Les ovaires éprouvent, dans le temps de la conception, des changemens notables, dont l'exposition détaillée nous éloigneroit de notre véritable objet. Nous dirons seulement qu'on trouve sur l'un des ovaires des femmes enceintes, et des femelles des animaux pleines, un corps de couleur jaune, tirant sur le rouge, qu'on nomme corpus luteum, corps janne. Il paroît que ce corps provient des débris d'une vésicule quis'est gonflée et rompue après la fécondation; il disparoît ordinairement vers le milieu de la grossesse, quelquefois cependant il reste jusqu'après l'accouchement. La couleur jaune se dissipe lentement, et enfin, il ne reste plus qu'une petite cicatrice, qui s'efface souvent dans la vieillesse. Outre cette cicatrice, il s'en forme d'autres dont on ne connoît pas l'origine, sur la membrane de l'ovaire, qui, sans cela, est souvent réticulaire. On ne peut pas par conséquent juger du nombre d'enfans qu'une femme à faits, par le nombre de cicatrices qu'on trouve sur ses ovaires, comme quelques-uns l'ont pensé. D'ailleurs, on rencontre également des cicatrices sur les ovaires des femmes qui n'ont pas en de commerce avec les hommes, et sur ceux des femmes qui ont fait beaucoup d'enfans.

Les parties que nous venons de décrire servent à la génération; mais on ignore entièrement le mécanisme de cette fonction, aussi admirable qu'incompréhensible. Quelle que soit la manière dont la génération s'opère, le produit de la conception est reçu par la trompe qui le porte dans la matrice, où il séjourne

DE LA SPLANCHNOLOGIE. 585 et se développe jusqu'au terme de l'accouchement.

### DU TISSU CELLULAIRE.

Le tissu cellulaire, qu'on a aussi nommé le tissu muqueux, le corps cribleux, est un assemblage de filamens et de feuillets blanchâtres qui s'entrecroisent en tous sens, de manière à former un nombre prodigieux de cellules de grandeur et de figure différentes, communiquant les unes avec les autres, et servant de

réservoir à la graisse et à la sérosité.

Placé en grande quantité immédiatement audessous de la peau, il forme d'abord une espèce d'enveloppe générale qui embrasse la totalité du corps, et que les anciens comptoient, pour cette raison, au nombre des tégumens communs. Ensuite il s'enfonce entre tous les organes, en formant autour d'eux des couches plus ou moins épaisses qui les séparent les uns des autres, en même temps qu'elles les lient tous ensemble; puis ils s'insinue avec les vaisseaux et les nerfs dans l'intérieur de ces mêmes organes, et concourt à leur structure en formant leur parenchyme commun. Ainsi on retrouve le tissu cellulaire dans toutes les parties du corps, soit sous la peau, soit dans leur intérieur. Il forme la membrane propre des muscles, et fournit encore à chacun de leurs faisceaux et à chacune de leurs fibres, quelque petites qu'elles soient, une enveloppe particulière. Tous les vaisseaux et les nerfs en reçoivent une gaîne qui les accompagne jusques

dans leurs ramifications les plus fines, et qui, dans les membres, est en général plus ou moins chargée de graisse, tandis qu'ailleurs, et surtout dans l'intérieur des viscères, elle en est presqu'entièrement dépourvue. Il entoure chaque glande comme d'une espèce d'enveloppe et unit tous les grains qui la composent. Les diverses tuniques qui forment les parois des viscères creux, tels que l'estomac, les intestins, la vessie, les artères, les veines, etc., sont également unies les unes aux autres par du tissu cellulaire. Enfin, plusieurs membranes, telles que celles des nerfs et des artères, la dure-mère, la pie-mère, le périoste, la membrane médullaire, la cornée, la peau, la plèvre, le péritoine, et beaucoup de viscères paroissent presqu'entièrement composées de ce tissu.

Nous avons parlé dans le cours de cet ouvrage, du tissu cellulaire de chaque partie. Nous allons maintenant considérer ce tissu d'une manière générale. Nous parlerons d'abord du tissu cellulaire sous-cutané, puis de celui qu'on trouve dans les cavités qui contiennent les viscères, et enfin du tissu cellulaire des membres; ensuite nous exposerons sa structure, ses pro-

priétés et ses usages.

Le tissu cellulaire sous-cutané, qu'on nomme aussi membrane adipeuse ou corps graisseux, n'offre point partout la même épaisseur ni la même disposition. Sous le cuir chevelu, il est très-mince, très-serré et constamment dépourvu de graisse. Il devient un peu plus épais et moins serré sur les parties latérales de la tête. A la face, il est en général plus lâche et plus abondant. Il offre moins d'épaisseur, et plus de densité au front, aux sourcils, au nez,

aux levres et an menton qu'aux joues, où il est très-abondant et très-chargé de graisse. Aux paupières, il est très-mince, lâche et dépourvu de graisse.

Au cou, le tissu cellulaire sous-cutané, peu épais, et chargé d'une médiocre quantité de graisse en devant, prend un peu plus d'épaisseur sur les parties latérales, tandis qu'en ar-

rière il est peu abondant et très-serré.

Au tronc, il offre dans toute la partie antérieure de la poitrine une épaisseur considérable, sur-tout aux environs des mamelles, et dans l'embonpoint, il contient une grande quantité de graisse. Il est aussi très-abondant dans toute la partie antérieure du bas-ventre, et la graisse s'y amasse quelquefois en si grande quantité, qu'elle présente une épaisseur de plusieurs pouces. On le trouve moins abondant et moins chargé de graisse sur les parties latérales de l'abdomen et de la poitrine; mais il est trèsabondant et très-lâche dans le creux de l'aisselle. Au dos, sur la partie postérieure des épaules et aux lombes, il est peu abondant, très-serré, et contient assez peu de graisse.

Au bras et à l'avant-bras, le tissu cellulaire sous-cutané est médiocrement épais et pourvu d'une assez grande quantité de graisse chez les personnes qui ont de l'embonpoint, sur-tout chez les femmes. Son épaisseur est plus considérable au pli du bras et dans l'intervalle qui sépare le muscle biceps de la partie inferieure du deltoide que par-tont ailleurs; aussi placet-on ordinairement les cautères dans ce dernier endroit. Le tissu dont nous parlons est peu abondant sur le dos de la main et sur la partie dorsale des doigts. On le trouve en plus grande quantité à la paume de la main, et sur la face

palmaire des doigts.

Il est très-abondant aux fesses et dans les environs de l'anus, et chez les personnes qui ont de l'embonpoint, il contient une quantité énorme de graisse. Sa quantité est moindre au périnée, aux bourses et à la verge : toujours on le trouve dépourvu de graisse dans ces deux derniers endroits. A la cuisse et à la jambe, il est peu abondant et chargé d'une médiocre quantité de graisse, tandis qu'à l'aine, au jarret et derrière les malléoles, il est en plus grande quantité que dans les autres régions des membres inférieurs. Mince sur le dos du pied et sur la face supérieure des orteils, il offre beaucoup plus d'épaisseur à la plante du pied et à la face inférieure des orteils.

Le tissu cellulaire qu'on trouve dans les cavités où les viscères sont rensermés et dans l'épaisseur des membres, varie dans sa quantité,

comme le tissu cellulaire sous-cutané.

A l'intérieur du crâne, il est en très-petite quantité et à peine manifeste. On l'aperçoit néanmoins en soulevant l'arachnoïde dans les endroits où pénètrent les vaisseaux, et dans ceux d'où partent les nerfs. Il paroît alorstransparent et d'une ténuité extrême. La pie-mère en est principalement formée. On en trouve également un peu dans le canal vertébral, sous l'arachnoïde, et aux endroits où la dure-mère n'adhère pas au canal, et sur-tout en bas, où le tissu dont nous parlons est très lâche, humide et rougeâtre. Le tissu cellulaire de l'intérieur du crâne communique, 1.º avec celui de l'orbite par la fente sphénoïdale; 2.º avec celui des narines par les trous de la lame criblée;

3.º avec celui du pharynx et de la fosse zygomatique par les trous de la base du crâne;
4.º avec celui des parties supérieures et latérales
de l'extérieur du crâne, par les sutures et par
le moyen des vaisseaux qu'il accompagne, et
qui vont de la dure-mère au péricrâne : delà,
sans donte, la propagation de plusieurs affections de l'intérieur à l'extérieur du crâne, et
réciproquement; 5.º enfin, le tissu cellulaire
du cerveau se continue avec celui de la moëlle
épinière par le grand trou occipital,

Le tissu cellulaire est très-abondant et trèschargé de graisse dans les orbites, où il entoure le globe de l'œil et les muscles; tandis qu'on ne le trouve qu'en petite quantité dans les fosses

nasales et dans leurs sinus.

Le médiastin en contient une très-grande quantité, sur-tout autour des gros vaisseaux; le reste de la poitrine, occupé par les poumons, présente beaucoup moins de tissu cellulaire. Ce tissu communique avec celui du bas-ventre par les diverses ouvertures du diaphragme, et par les intervalles des fibres de ce muscle, principalement par l'espace triangulaire qu'elles offrent derrière l'appendice du sternum; espace qui fait comprendre comment un dépôt, primitivement formé dans le médiastin antérieur, peut venir se prononcer extérieurement à la partie supérieure et antérieure du ventre. Le tissu cel-Inlaire de l'intérieur de la poitrine communique encore d'une part, avec celui de l'extérieur à la partie supérieure du médiastin, et par les interstices des fibres des muscles intercostanx; et de l'autre, avec celui qui pénètre dans le tissu même des poumons : delà l'emphysême qui survient quelquefois au cou, à l'aisselle, à l'extérieur de la poitrine, et même à tout le corps, lorsque les cellules aériennes du poumon ont été rompues, soit par une blessure, soit dans un effort très-violent, ou lorsqu'un corps étranger a pénétré dans la trachée-artère, et

qu'on a négligé d'en faire l'extraction. L'abdomen contient un peu plus de tissu cel-Iulaire que la poitrine. Ce tissu paroît sur-tout accumulé dans les endroits où les gros vaisseaux pénètrent l'estomac et les intestins, à la scissure de la rate, à celle du foie, dans le mésentère, etc. Il est en général très-abondamment répandu sur toute la face postérieure du péritoine, spécialement autour des reins, tandis qu'on n'en voit qu'une petite quantité entre le péritoine et les parois antérieure et latérales du ventre. Il communique avec le tissu cellulaire des bourses et de la verge par l'anneau inguinal, et avec celui des membres inférieurs par l'ar. cade crurale. Delà probablement l'infiltration de ces membres dans l'hydropisie ascite, tandis que les membres supérieurs restent dans leur état naturel.

On trouve dans le bassin une très-grande quantité de tissu cellulaire, sur-tout autour de la vessie, du rectum, de la matrice et du vagin. Ce tissu cellulaire communique avec celui des membres inférieurs par l'échancrure sciatique, par l'arcade du pubis, et par le trou obturateur. Cette grande quantité de tissu cellulaire et ses communications rendent raison des grands ravages que produisent les infiltrations urineusés et les dépôts qui surviennent en cet endroit.

Dans les membres, la quantité de tissu cellulaire va toujours en diminuant de la partie supérieure à l'inférieure. Ce tissu est très abondant autour de la tête de l'humérus, dans le creux de l'aisselle. On en trouve aussi beaucoup au pli de l'aine, mais moins qu'à l'aisselle; au bras comme à la cuisse, les intervalles des muscles sont remplis de tissu cellulaire. Le pli du coude en offre beaucoup moins que le jarret dont le creux très-profond en est tout rempli. Le tissu cellulaire dont nous parlons est moins abondant à l'avant-bras et à la jambe, parce que les muscles y sont plus rapprochés. Il diminue encore vers la partie inférieure des membres; mais on en trouve plus à la plante du pied, qu'à la paume de la main.

Cette diminution progressive du tissu cellulaire des membres paroît accomodée aux usages de leurs diverses parties. En haut, en effet, les mouvemens sont plus étendus; il falloit donc plus de laxité dans les muscles, et par conséquent, plus de tissu cellulaire. En bas, au contraire, les mouvemens sont plus multipliés et moins étendus: le tissu cellulaire étoit moins nécessaire; aussi ne s'y tronve-t-il qu'en trèspetite quantité, tandis que les ligamens y sont plus forts et moins mobiles, parce que la soli-

dité devoit prédominer sur la mobilité.

Le tissu cellulaire est composé, comme nous l'avons déja dit, de petits filamens et de lames minces et blanchâtres, qui s'entre-croisent en tous sens, de manière à former un nombre prodigieux de cellules de grandeur et de figure différentes.

Mais ce tissu varie dans sa composition, selon les parties dans lesquelles on l'examine. Il est mince et composé de fibres serrées dans certaines parties, comme entre la selérotique et la choroïde, entre les membranes des intestins; celui qui accompagne les vaisseaux est un peu plus lâche: il ne contient point de graisse, mais seulement une humeur aqueuse grasse.

Le tissu cellulaire des muscles est dans l'intérieur de ces organes très-délicat, et seulement arrosé d'une humeur aqueuse grasse; extérieurement il est plus épais, plus dense, et il reçoit un suc gras plus épais. Celui qui compose ce que l'on appelle vulgairement la graisse, ou pour mieux dire, le tissu graisseux qui se trouve à la superficie du corps et dans les grandes cavités, est formé de lames plus larges et plus épaisses; il contient une humeur grasse et onctueuse, jaunâtre, insipide, inflammable, qu'on nomme la graisse. En général, le tissu cellulaire fin et délicat est formé de fibres déliées et comme lanugineux, et celui qui est plus épais est composé de lames. Mais ces lames elles-mêmes peuvent être décomposées et réduites en fibres très-déliées : en sorte que les fibres paroissent être l'élément primitif du tissu cellulaire; mais on ignore la structure intime de ces fibres.

Les cellules qui résultent de l'entre-croisement des fibres et des lames dont le tissu cellulaire est composé, ont une grandeur et une figure trèsvariables, et qu'il est impossible de déterminer. En général, elles sont étroites et longues dans les endroits où le tissu cellulaire est formé de filamens, comme aux environs des artères et des veines; larges et moins longues par-tout où il s'amasse beaucoup de graisse, comme sous la peau de certaines parties, au voisinage des reins, etc. Elles sont extrêmement petites et à peine visibles, lorsque le tissu cellulaire est condensé pour former des membranes.

Ces cellules communiquent toutes entre elles; en sorte que l'air, l'eau, le pus, le sang, et même les corps étrangers qui sont contenus dans une partie quelconque du corps peuvent se porter dans d'autres parties fort éloignées, par la voie du tissu cellulaire. La permeabilité de ce tissu, et la communication mutuelle de toutes les parties dans lesquelles il se trouve, sont prouvées par l'inspection anatomique et par les faits suivans:

- 1.º Personne n'ignore que les bouchers soufflent de l'air sons la peau des animaux qu'ils veulent écorcher, afin de rompre, en partie, le tissu cellulaire qui l'unit aux chairs, et la séparer plus aisément. Cet air soufflé ne se répand pas seulement dans les cellules interposées entre la peau et les chairs, il pénètre encore entre les fibres les plus petites des muscles les plus reculés, et peut ainsi donner pour un temps, aux animaux, une apparence d'embonpoint qu'ils n'ont pas réellement, et qui se dissipe à mesure que l'air s'échappe, ou qu'il perd son ressort.
- 2.0 Dans les plaies de la trachée-artère, et dans celles de la poitrine, lorsque le poumon est blessé par un instrument qui a pénétré dans cette cavité, ou par une esquille de côte rompue, l'air qui s'échappe de cet organe se répand dans le ti-su cellulaire, et produit un emphysème qui devient énorme, et s'étend à toutes les parties du corps,
- 3.º Dans l'anasarque, quelques monchetures pratiquées à la partie inférieure des jambes, suffisent pour donner issue, non-sculement à la sérosité qui infiltre ces membres, mais encorg

4.

à celle qui est contenue dans les autres parties

du corps.

4.º Lorsque l'urêtre est percé, l'urine se répand d'abord dans le tissu cellulaire qui avoisine ce canal, ensuite elle gagne successivement le périnée, les bourses, la verge, et quelquefois même la partie supérieure des cuisses et le tissu cellulaire sous-cutané de l'abdomen.

5.º Le pus formé dans quelque endroit que ce soit, se déplace aussi quelquefois, et se porte dans des lieux fort éloignés. Il n'est pas rare de voir des abcès formés au voisinage des reins, glisser jusqu'à la partie supérieure et antérieure de la cuisse, et se vider par là. Les corps étrangers engagés dans le tissu cellulaire passent d'un lieu dans un autre, et se présentent sous la peau dans un endroit quelquefois très-éloigné de celui par lequel ils ont pénétré. Mais il est bon d'observer que le pus, dont la consistance est assez considérable, ne peut se frayer une route à travers le tissu cellulaire, qu'en rompant les lames et les fibres de ce tissu. Aussi dans les abcès produits par le déplacement du pus, trouve-t-on constamment un sinus plus ou moins large, qui s'étend du foyer de l'abcès, à l'endroit où le pus s'est formé. De même aussi, les corps étrangers ne peuvent s'ouvrir un passage dans le tissu cellulaire qu'en rompant ses lames et ses fibres; mais alors il ne reste aucune trace de cette rupture.

Le tissu cellulaire contient un très-grand nombre de vaisseaux sanguins artériels et veineux; mais on ne sait point si ces vaisseaux se distribuent dans ce tissu, ou bien s'ils ne font que le traverser pour se rendre aux organes qu'il entoure. Les injections fines y font paroître un si grand nombre de vaisseaux sanguins, que ce tissu offre souvent alors une couleur entièrement rouge, au lieu de la couleur blanche qu'il a dans l'état naturel; ce qui semble prouver que tous ces vaisseaux qui ne deviennent manifestes que par les injections, n'admettent point dans l'état naturel la partie rouge du sang, et que ce sont des vaisseaux exhalans continus aux artères, et qui ne donnent passage qu'à des fluides blancs.

On voit aussi beaucoup de nerfs traverser le tissu cellulaire, sans qu'on puisse dire s'ils entrent réellement dans sa structure. Son insensibilité dans l'état naturel prouve au moins que s'il reçoit quelques filets nerveux, ils sont en bien petit nombre.

Les vaisseaux lymphatiques sont très-nombreux dans le tissu cellulaire; ce sont eux qui absorbent la sérosité et la graisse déposées dans les cellules de ce tissu par les vaisseaux exha-

lans.

Le tissu cellulaire est très-extensible, comme le prouvent les diverses tumeurs qui s'y développent. Il ne paroît pas sensible, au moins dans l'état naturel; car on peut le distendre, le tirailler et le couper, sans occasionner de douleur, à moins qu'on n'intéresse en même temps les filets nerveux qui le traversent. Mais l'état maladif y développe la sensibilité, comme le prouvent les bourgeons charnus des plaies, qui ne sont autre chose qu'une modification du tissu cellulaire, et qu'on ne peut toucher sans causer des douleurs plus ou moins considérables.

Le tissu cellulaire a des usages très-importans: 1.º il sert tout à-la-fois de corps intermédiaire qui sépare les différentes parties du corps, et de lien qui les unit et les fixe chacune dans leur position respective. 2.º Il conserve aux parties la mobilité qui leur est nécessaire, sans nuire à leur solidité. Aussi lorsqu'il se trouve détruit sur un muscle par un ulcère, ce muscle se colle à la peau et perd une partie de ses mouvemens. 3.º Il détermine la figure et les courbures de certains organes, comme on le voit dans les vésicules séminales qui s'alongent on forme d'intestins, à mesure qu'on détruit le tissu cellulaire qui les raccourcit et leur donne la figure qu'on leur connoît; dans les intestins, dans le col de la vésicule du foie, etc. 4.º Il entre en plus ou moins grande quantité dans la composition de toutes les parties, et quelquesunes même, comme les membranes, en sont entièrement formées. Les observations suivies sur la formation des parties et sur le changement des solides en tissu cellulaire, prouvent que la seule pression, ou la cohésion, changent ce tissu en membranes, comme réciproquement le relâchement et la macération des membranes les changent en tissu cellulaire; qu'ainsi ces parties ont une nature semblable, et qu'elles ne diffèrent que par la présence ou l'absence des vaisseaux et des nerfs qui entrent accessoirement dans leur composition. 5.º Enfin, le tissu cellulaire sert de réservoir à la lymphe et à la graisse; humeurs également importantes par leurs qualités et par le rôle qu'elles jouent dans l'économie animale.

# DE LA PEAU.

La peau est l'enveloppe générale du corps; c'est une membrane composée, dense, serrée, qui résiste aux déchiremens, prête en tous sens, et reprend ensuite son étendue ordinaire, comme on le voit par l'emboupoint, la gros-

sesse et les enflures.

La peau couvre toutes les parties du corps, exposées à l'action immédiate de l'air. Elle paroît interrompue aux yeux, au nez, aux oreilles, à la bouche, aux parties génitales, à l'anus, mais cette interruption n'est pas réelle. A ces divers endroits, la peau se réflechit sur elle-même, pénètre dans ces cavités et se continue avec la membrane qui en tapisse les parois. Ainsi, la peau se réfléchit vers l'intérieur des narines, de la bouche, des intestins, du vagin, etc. Une ligne rougeâtre indique l'endroit où finit la peau proprement dite, et où commence la membrane qui revêt les cavités dont il vient d'être parlé.

La surface externe de la peau présente les objets suivans: 1° Un grand nombre de petites éminences qu'on nomme papilles, houppes nerveuses ou mamelons; nous en parlerons plus

bas.

2.º Des rides de différentes espèces: les unes dépendent de la disposition particulière du tissu cellulaire sous-cutané, comme celles du cou et des fesses. Il y en a qui n'en dépendent pas, comme celles du front, des paupières, etc. Ces rides produites par les muscles qui adhè-

rent à la peau, sont disposées plus ou moins à contre-sens des fibres musculaires. Elles dépendent de ce que la peau ne se contractant point comme les muscles, est obligée de se froncer lorsque ceux-ci se raccourcissent. A peine visibles dans les enfans, ces rides deviennent plus sensibles avec l'âge, et sont trèsnombreuses et très-grandes dans la vieillesse. D'autres rides dépendent des mouvemens des parties où elles se trouvent, et n'ont aucun rapport ni aux muscles sous-cutanés ni à la disposition du tissu cellulaire; telles sont celles de la paume de la main, de la plante du pied, et de la peau qui couvre les articulations du coude, du genou et des phalanges des doigts. Une autre espèce de rides, ou plutôt une sorte de lignes légèrement enfoncées qui traversent différemment la paume de la main, la plante des pieds, et la face des doigts qui répond à ces parties, indique les rangées des papilles nerveuses dont nous parlerons par la suite. Enfin, il y a les rides de la vieillesse qui sont d'une espèce toute particulière : elles sont produites d'un côté par la disparition de la graisse sous-cutanée; et de l'autre, par la perte de ressort ou de contractilité de la pean, qui, devenue trop large pour les parties qu'elle couvre, se plisse en divers sens au lieu de revenir sur elle-même. Aussi trouve-t-on ces rides plus marquées dans les endroits où il y avoit une plus grande quantité de graisse, comme à la face. On ne les voit point dans la jeunesse lorsqu'il survient un amaigrissement subit, parce que la peau n'ayant pas perdu encore la contractilité particulière dont elle est douée, revient sur ellemême à mesure que les parties qu'elle couvre diminuent de volume.

3.º On trouve encore à la surface de la peau des poils dont le nombre, la longueur, la couleur et la direction varient, ainsi que le temps

où ils paroissent.

4.º Enfin, une infinité de pores qui sont de deux sortes : les uns sont plus ou moins sensibles, comme les orifices des conduits laiteux des mamelles, ceux des glandes sébacées et les passages des poils; les autres, imperceptibles à la vue simple, mais assez sensibles par le microscope, sont les orifices des vaisseaux exhalans, et ceux des inhalans ou absorbans.

La surface interne de la peau est unie aux différentes parties qu'elle couvre, par un tissu cellulaire dont la quantité et la disposition varient, suivant les régions du corps, comme nous l'avons dit précédemment. Il suffit de remarquer ici que ses adhérences sont beaucoup plus étroites dans quelques endroits que dans d'autres, comme à la paume des mains, à la plante des pieds, au genou et au coude.

Dans certains endroits, la face interne de la peau fournit des points d'attaches à des. muscles qui lui communiquent divers mouvemens, comme on le voit au front, aux sour-

cils, etc.

Au tronc, la peau couvre un grand nombre de muscles auxquels elle est unie par une couche celluleuse assez lâche, qui la rend absolument étrangère au mouvement de ces muscles. Aux membres, outre la conche celluleuse, il y a encore une toile aponévrotique qui sépare la peau des fibres musculaires.

La couleur de la peau n'est pas la même chez tous les peuples de la terre. Elle est plus ou moins blanche chez les Français, les Anglais.

les Allemands, etc.; basanée chez les Espagnols; olivâtre chez les Egyptiens; cuivreuse chez plusieurs peuples de l'Amérique; noire chez les Maures, etc. La peau est rongeâtre dans le fœtus, blanche dans les enfans; avec l'âge elle perd un peu de sa blancheur, et dans la vieillesse, elle devient sèche, aride et jaunâtre. En général, elle est plus blanche et plus fine chez les femmes que chez les hommes; chez les personnes d'un tempérament sanguin ou lymphatique, que chez les bilieux. Le corps muqueux ou réticulaire est le siège de la couleur de la peau, comme nous le dirons plus bas. Les variétés de cette couleur peuvent être attribuées à l'influence du climat, à l'action de la chaleur et de la lumière, à la qualité des alimens et au genre de vie. Mais la teinte propre à chaque race d'hommes se transmet des pères aux enfans par voie de génération, et elle s'altère souvent par le progrès de l'âge, par l'impression des maladies, et par d'autres causes étrangères au climat.

La peau n'est point d'une densité et d'une consistance uniformes dans toutes les parties du corps, ni dans tous les âges. Elle est tendre, délicate, fine au paupières, aux joues, aux lèvres, au mamelons, au prépuce : elle est très-ferme et très épaisse au sommet de la tête, à la nuque, au dos, à la paume des mains et à la plante des pieds. Son épaisseur et sa densité sont beaucoup moins considérables aux mamelles, à la poitrine, au bas-ventre et aux membres tant supérieurs qu'inférieurs. Dans l'enfance, elle est mince et fine; avec l'âge elle devient plus épaisse

et plus dense.

La peau est composée de trois parties bien

distinctes, qui sont, 1.º le derme ou le corium, le cuir; 2.º le corps muqueux ou réticulaire; 3.º l'épiderme, auquel on peut rapporter les ongles et les poils.

#### Du Derme ou Corium.

Le derme ou le corium est la partie la plus considérable de la peau; c'est lui qui en forme presque toute l'épaisseur, aussi l'a-t-on regardé comme le corps de cette membrane. La face interne du derme adhère aux parties sous-jacentes, par une quantité plus ou moins grande de tissu cellulaire, comme nous l'avons dit plus haut. Sa face externe, couverte par le corps muqueux, présente un grand nombre de petites éminences auxquelles on a donné le nom de papilles nerveuses. Le nombre, la grandeur, la figure et l'arrangement de ces éminences varient dans les différentes régions du corps. Les papilles de la paume de la main, de la plante des pieds et de la face correspondante des doigts sont plus hautes et plus minces que celles des autres parties; collées étroitement ensemble, et comme posées debout les unes contre les autres, elles forment des rangées qui représentent toutes sortes de lignes; savoir: de droftes, d'ondoyées, de spirales, de courbes concentriques les unes aux autres, etc. Ces dernières se voient particulièrement à l'extrémité des doigts, et aux endroits de la paume de la main les plus proches des premières phalanges des doigts. Sur les lèvres, les joues et la face en général, les papilles sont disposées en forme de poils très-fins et forment une espèce de velouté. Sous les ongles, elles sont inclinées vers l'extrémité des

doigts, et font paroître la surface du derme comme sillonnée; elles sont molles et spongieuses au gland; coniques et obtuses aux mamelles. Dans la plupart des autres régions du corps, les papilles sont peu apparentes, aplaties, plus ou moins larges, séparées les unes des autres, et comme entre-coupées par des sillons dont les interstices forment des losanges irrégulières. On regarde ces papilles comme les extrémités des filets nerveux qui se distribuent à le peau, jointes aux dernières ramifications artérielles, et réunies par un tissu cellulaire trèsdélié: il est probable que ce sont elles qui sont

l'organe du toucher.

Le corium est toujours blanc lorsqu'il est séparé du corps muqueux, quelle que soit d'ailleur la couleur du sujet. Son épaisseur trèsvariable constitue les différences que nous venous d'exposer en parlant de l'épaisseur de la peau en général. Au crâne il est très-dense et très-épais; à la face, il est mince et délicat. Dans toute la partie postérieure du troncil a une épaisseur presque double de celle qu'il présente à la partie antérieure. Cependant, pour l'ordinaire, les instrumens piquans le pénètrent plus difficilement au ventre qu'au dos. Sa finesse est très-remarquable au sein, aux grandes lèvres, à la verge et au scrotum. Son épaisseur, assez uniforme dans toute l'étendue des membres, tant supérieurs qu'inférieurs, augmente beaucoup dans la paume de la main et à la plante du pied. En général, il est moins épais chez la femme que chez l'homme.

La structure du corium, de même que celles des autres membranes, est foncièrement celluleuse; mais son tissu, semblable en quelque sorte à l'étoffe d'un chapeau, est extrêmement difficile à démêler. On y aperçoit aisément un grand nombre de fibres et de lames courtes, entrelacées en tous seus, et de l'entrelacement desquelles résultent un grand nombre de cellules fort rapprochées. Ces fibres et ces lames forment un tissu plus ferme, plus dense à l'extérieur, plus épanoni, plus lâche à l'intérieur, et qui dégénère insensiblement en cette toile cellulaire, interposée entre les tégumens et les muscles. La structure celluleuse du corium devient très-apparente dans l'anasarque. Alors les couches dont cette membrane est composée se séparent les unes des autres, parce que la sérosité infiltrée dans le tissu cellulaire, s'insinue dans leurs intervalles et les écarte; de sorte que la peau se décompose, devient trèsmince, et s'entr'ouvre à la fin par des crevasses qui laissent échapper la sérosité. Le corium se résout aussi en tissu cellulaire par la macération; lorsqu'il est plongé dans l'eau, il se tuméfie, se dilate, se relâche et permet la séparation des lames ou des filamens dont il était formé. Outre ces lames et ces filamens, il entre dans la texture du corium, des artères, des veines, des vaisseaux lymphatiques, des nerfs, et des glandes.

Les artères du corium viennent par ramifications nombreuses et courtes de plusieurs troncs cachés dans la profondeur des muscles ou dans leurs interstices. D'abord elles se divisent et s'anastomosent dans le tissu cellulaire sous-cutané; ensuite elles pénètrent dans le corium, où leurs ramifications excessivement nombreuses et fines, se réunissent en un réseau que Ruysch avoit coutume d'injecter pour imiter la

rougeur que l'inflammation donne à la peau. A mesure que ces artères s'avancent vers la face externe de la peau, elles deviennent plus nombreuses et plus fines, et le réseau qu'elles forment à la surface externe du corium est si serré, qu'on ne peut enfoncer dans cette partie la pointe de l'aiguille la plus fine, sans entamer plusieurs ramuscules artériels, et sans voir sortir aussitôt le sang qu'ils contiennent. Mais ce réseau, qui ne s'étend pas au-delà du corium et de ses papilles, est différemment disposé et figuré dans les différens endroits du corps ; car il est tout autre sur la peau du visage qu'ailleurs, et il est même très-différent dans divers endroits du visage, comme l'inspection par les verres lenticulaires les plus simples le démontre. Les artères du corium se continuent d'une part avec les veines; et de l'autre, elles dégénérent en vaisseaux exhalans qui se terminent à la surface du derme, et par lesquels s'échappe la matière de la transpiration et celle de la sueur.

Les veines de la peau sont moins connues que les artères, parce que les troncs qui les produisent étant remplis de valvules, il est impossible de faire pénétrer l'injection dans les rameaux qui en partent et qui sont destinés pour le corium. Les grosses veines cutanées marchent à travers la couche celluleuse étendue immédiatement sous la peau, et ce sont elles dont la couleur bleuâtre relève sa blancheur et sa finesse, particulièrement chez les femmes.

Les vaisseaux lymphatiques de la peau ne peuvent pas être démontrés par les injections; mais leur nombre doit être considérable, comme on peut en juger par la promptitude avec laquelle les substances appliquées à la surface du

corps sont absorbées. Ces vaisseaux naissent de la surface externe du derme par des radicules très-fines, qui se réunissent bientôt aux lymphatiques qui rampent dans le tissu cellulaire

sous cutané.

Les nerfs de la peau sont très-nombreux et très-sins. Ils sont fournis le plus communément par des branches nerveuses assez considérables qui parcourent un long trajet dans le tissu cellulaire sous-cutané. Les filets qui se détachent de ces branches pour pénétrer dans le corium, sont si sins, qu'ils échappent presque aussitôt à la dissection la plus exacte. Cependant la sensibilité exquise dont la peau est douée, est une preuve certaine qu'il y a des nerfs dans tous les points de cette membrane, et que ces nerfs aboutissent à la surface externe du derme, où ils forment les papilles dont nous avons parlé. Ils sont si nombreux et si rapprochés les uns des autres, qu'il n'y a aucun point de la peau, quelque petit qu'on le suppose, qui ne jouisse de la sensibilité, et dans lequel, par consequent, il n'y ait quelque silet nerveux. Une si grande quantité de nerfs sit penser à Glisson que cette membrane n'étoit qu'un tissu nerveux. plus ou moins condensé; mais cette opinion ne peut être admise, puisque, outre les nerfs, on trouve dans la peau une quantité prodigicuse de vaisseaux et une substance cellulaire qu'on ne peut s'empêcher de regarder, en quelque sorte, comme la trame du corium.

La peau renferme, dans son épaisseur, de petites glandes appelées sébacées, parce qu'elles fournissent une humeur grasse qui a de l'analo-gie avec le suif. Ces glandes existent dans toutes les parties du corps, excepté à la paume des

mains et à la plante des pieds : mais elles sont en plus grand nombre à la peau de la tête, derrière les oreilles, aux paupières, au nez, au dos, aux aisselles, à l'aréole des mainelles, aux aines, autour de l'anus, sur la couronne du gland, au périnée, sur les petites lèvres, sur le gland du clitoris, en général, dans tous les endroits du corps où la peau forme des plis considérables, et se trouve exposée aux frottemens par les mouvemens des membres. Ces glandes ne sont autre chose que de petits fol-licules membraneux, ordinairement ronds, quelquefois un peu alongés en manière de petits intestins, et dont les parois sont parsemées d'artères très-fines qui s'ouvrent de toutes parts dans leur cavité. Chacun de ces follicules s'ouvre sur la surface de la peau par une espèce de petit canal excréteur, très-court et très étroit, Dans certains sujets chez lesquels les glandes sébacées des ailes du nez sont considérables, on peut, en les comprimant, faire sortir par leur conduit, sous la forme d'un petit ver, la matière onctueuse qu'elles contiennent. Les glandes sébacées secrètent et versent sur l'épiderme une humeur grasse, onctueuse et jaunâtre, qui en entretient la souplesse. La graisse transsude aussi par les pores de la peau pour le même usage. C'est cette humeur qui, mêlée aux résidus de la transpiration, salit le linge et lui donne une couleur jaunâtre lorsqu'on le porte trop longtemps, forme la crasse qui convre la peau, et qu'on voit se détacher lorsqu'en sortant du bain on se frotte le corps un peu rudement.

Les glandes dont nous venons de parler n'ont rien de commun avec celles qu'on a appelées miliaires, et qu'on a crues destinées à fournir la matière de la sueur. Ces glandes miliaires n'existent pas réellement. Les Anatomistes qui les ont admises, s'en seront sans doute laissé imposer par les glandes sebacées, ou par les petites masses graisseuses, rondes, qui se remarquent dans l'épaisseur du corium, vers sa face interne.

## Du Corps muqueux ou réticulaire.

Le corps muqueux a été ainsi appelé, parce qu'il a peu de consistance, et qu'il se résont aisément en une espèce de mucosité, lorsque la peau est restée quelque temps en macération. On lui a donné aussi le nom de corps réticulaire, parce qu'on a cru qu'il étoit percé d'un grand nombre de trous, à travers lesquels passent les mamelons de la peau; mais ce nom lui convient d'autant moins, qu'au lieu de trous, on n'y voit que des enfoncemens qui logent les papilles, et que leur couleur obscure fait paroître comme autant de trous. On emploie dissérens procédés pour démontrer le corps muqueux. Le plus usité consiste à enlever l'épiderme d'une langue de mouton, ou d'une langue humaine, en la ratissant avec un scalpel, après l'avoir fait cuire dans l'eau. Alors on voit les papilles de cette partie entourées d'une espèce de réseau blanchâtre; mais ce procédé n'en donne qu'une foible idée, parce qu'il altère sa consistance, son épaisseur et ses adhérences avec l'épiderme et le corium. On préfère d'examiner le corps muqueux après avoir coupé la peau de la plante du pied en long; mais il convient encore mieux de le con-

sidérer au moment où l'on détache l'épiderme de dessus la peau. Il se présente alors sous la forme d'une substance molle, très-mince, qui adhère assez fortement an corium, mais plus encore à l'épiderme, avec lequel elle s'enlève toujours, et dont elle constitue, pour ainsi dire, la lame interne. La structure du corps muqueux est peu connue; mou de sa nature, il ne prend de la consistance que par la coction; et lorsqu'on l'examine dans cet état, on est tenté de croire qu'il est formé par une humeur muqueuse, contenue dans un tissu cellulaire très-délié. On pense généralement aujourd'hui que la couleur de la peau dépend de celle du corps muqueux, et non de celle de l'épiderme qui est presque toujours blanc, comme nous le dirons plus bas.

Malpighi a cru que la couleur de ce corps dépendoit de celle des sucs dont il est abreuvé; mais comme en faisant macérer la peau des nègres dans différens menstrues, on n'a pu en tirer aucune teinture, il est très-probable que la couleur du corps muqueux dépend de la texture qui lui est particulière. Quoi qu'il en soit de la cause de cette couleur, il est certain que le corps muqueux ne se régénère point comme l'épiderme; c'est ce qui fait que les cicatrices des Ethiopiens et des Européens restent également blanches, quelle que soit la diversite de la couleur de la peau. Le corps muqueux paroît destiné à défendre les papilles de la peau des impressions extérieures, et de les maintenir dans l'état de souplesse nécessaire à leurs fonctions.

De l'Epiderme.

L'épiderme est une membrane très-mince,

inaltérable par l'air, qui recouvre toute la surface du corps, excepte dans la partie des doigts où se trouvent les ongles. L'épiderme se continue avec des membranes analogues qui pénètrent les fosses nasales, la bouche, l'intérieur de l'oreille, l'anus, la vulve, l'urètre, etc.

La surface extérieure de l'épiderme présente les rides dont nous avons parlé en décrivant la face externe du corium. Ces rides sont séparces par des sillons qui serpentent en décrivant des figures très-variées. Ces sillons ne sont pas creusés dans l'épaisseur de l'épiderme, ce sont plutôt des espèces de plis dont la convexité est logée dans des enfoncemens qui appartiennent

au corium.

La surface intérieure de l'épiderme est fortement unie au corps muqueux, et par l'intermède de ce corps au corium. Cette union est produite par des filamens très-fins, qui font paroître la face interne de l'épiderme comme velue. La nature de ces filamens n'est point connue: il paroît assez probable que ce sont les extrémités rompues des vaisseaux exhalans et des absorbans. Pendant la vie, l'épiderme et le corps muqueux qui en est en quelque sorte l'appendice, peuvent être détachés de la peau par différentes causes, telles que la pression et le frottement, l'action du feu, celle de l'eau bouillante, l'application des épispastiques, les inflammations violentes, et notainment l'érysipèle, etc. On voit aussi l'épiderme se détacher et tomber par écailles à la suite des maladies graves, et sur-tout de celles qui sont de longue durée. Sur les cadavres, l'épiderme peut être détaché de la peau et enlevé par le moyen d'une bougie allumée, d'un fer rouge,

ou de l'eau bouillante; mais le procédé qui altère le moins cette membraue, est la macération pendant quelque temps dans de l'eau froide.

L'épiderme est mince et transparent chez les nègres comme chez les blancs; cependant on observe que chez les premiers il présente une teinte jaunâtre. Sa texture n'est pas par-tout d'une égale délicatesse. Il est excessivement mince aux lèvres, à la vulve, au gland, etc. Il est plus épais à la paume des mains et à la plante des pieds, où son épaisseur est quelquefois si considérable, qu'elle y anéantit presquefois si considérable, qu'elle y anéantit presque de la considérable. qu'entièrement le toucher et la sensibilité, comme on le voit en général chez les personnes qui exercent un métier rude, et en particulier chez les forgerons qui peuvent tenir long-temps à la main des morceaux de fer presque rouges, auxquels d'autres personnes pourroient à peine toucher sans se brûler. Cette grande épaisseur de l'épiderme de la paume des mains et de la plante des pieds est la cause de la difficulté qu'on éprouve à faire prendre les vésicatoires sur ces parties, et de celle qu'a le pus qui s'y forme à se frayer une issue au dehors. Elle donne à cette membrane une opacité qui, chez les nègres, cache en grande partie la couleur du corps muqueux. Voilà pourquoi, chez eux, la paume des mains et la plante des pieds sont blanchâtres, au lieu d'être noires comme les autres parties du corps. Les pressions extérieures et continuelles augmentent l'épaisseur de l'épiderme dans les endroits où elles s'exercent, et y donnent lieu souvent au développement de diverses excroissances telles que les cors qui ne sont point douloureux par eux-mêmes, mais bien par la compression qu'ils exercent sur des

parties sensibles. Il n'est point douteux que l'épaisseur et la dureté de l'épiderme de la paume des mains et de la plante des pieds ne soient augmentées par la pression et les frottemens auxquels ces parties sont exposées; mais il est certain aussi qu'indépendamment de ces causes, et par une disposition naturelle, l'épiderme de ces régions a une épaisseur plus considérable que celui des autres parties, puisqu'il est déja consistant et solide chez le fœtus. Albinus dit avoir souvent enlevé des gants entiers d'épiderme de dessus des mains d'embrions qui n'étoient pas plus longs que le doigt, et il a constamment observé que cette membrane étoit beaucoup plus épaisse sur la face palmaire de la main,

que sur sa face dorsale.

La structure de l'épiderme est peu connue. Son tissu est ferme et serré, quoique susceptible de quelque gonflement, ou épaississement, comme on peut le voir par la simple macération dans l'eau commune, et par les cloches ou ampoules qui s'élèvent sur la peau par l'effet des vésicatoires, ou par quelqu'autre cause. Lors-qu'on l'examine avec le secours d'une loupe ou d'un microscope, il paroît uniforme du côté de la peau, tandis qu'extérieurement on le trouve composé d'un grand nombre de petites écailles placées les unes au-dessus des autres, mais sans aucune apparence de tissu fibreux, ni cellulaire. Les attouchemens durs et réitérés détachent plus ou moins imperceptiblement l'épiderme, et aussitôt il en renaît une nouvelle portion ou couche, qui soulève la première, et à laquelle il arrive aussi un pareil détachement par la naissance d'une troisième couche. Si la pression continue à avoir lieu, les lames se mul-

39.,

tiplient et l'épiderme acquiert une épaisseur considérable. C'est à-peu-près de cette manière, comme nous l'avons dit plus haut, que se forment les callosités aux pieds, aux mains, aux genoux, etc., et qu'arrive la pluralité des lames ou conches que l'on croit avoir observées comme naturelles. Lorsque les causes qui ont ainsi multiplié les lames de l'épiderme, et augmenté son épaisseur et sa consistance, cessent d'agir, il revient au bout d'un temps plus ou moins long à son état naturel. On n'a point découvert encore de vaisseaux dans l'épiderme; les exhalans et les absorbans le traversent, mais sans s'y ramifier : on n'y découvre aucun nerf, aussi est-il absolument insensible. Quoique trèsmince, l'épiderme prête considérablement dans les enflûres; mais il n'y résiste pas toujours

comme le corium.

Les Anatomistes ne sont point d'accord sur l'origine de l'épiderme. Ruysch le regardoit comme une expansion des papilles nerveuses qui produisent de petites écailles en se desséchant. Leuwenhoeck le prenoit pour un épanouissement des conduits excréteurs de la peau. Heister a prétendu qu'il étoit le produit de l'un et de l'autre. Morgagni veut que ce soit la su-perficie de la peau durcie par la pression continuelle des eaux dans la matrice, et par celle de l'atmosphère, après la naissance; pression qui détruit les vaisseaux qui s'y portoient, et qui la rend insensible et comme morte. C'est à la même cause qu'il rapporte la régénération facile de cette membrane et tous les changemens qu'elle éprouve dans son épaisseur et sa consistance. Quelle que soit l'origine de l'épiderme, il est certain que cette membrane se régénère

lorsqu'elle a été détruite, et que sa reproduction, aussi prompte que facile, a lieu non-seulement sur les parties qui sont en contact immédiat avec l'air, mais encore sur celles qui sont mises à l'abri de ce contact par des emplâtres dont on les a couvertes, et même sur des parties qui sont continuellement humectées, comme

la bouche, etc.

L'usage de l'épiderme est de défendre la peau contre la sécheresse, l'âcreté et toutes les injures de l'air, et de modérer l'impression que les papilles nerveuses reçoivent de la part des corps tactiles. Sans l'épiderme, cette impression eût été douloureuse, comme on l'éprouve, lorsque cette membrane a été enlevée par une cause quelconque, et que ces papilles sont à découvert.

### Des Ongles.

Les ongles sont des lames dures, blanchâtres, demi-transparentes, élastiques, placées à l'extrémité des doigts et des orteils, du côté de la face dorsale. Très-petits dans les enfans, les ongles croissent avec l'âge; mais leur longueur et leur largeur varient suivant les sujets. En général, ils sont plus petits, de même que toutes les autres parties des mains et des pieds, chez la femme que chez l'homme. Lorsqu'on néglige de les couper, ils se prolongent en se recourbant du côté de la face palmaire des doigts et plantaire des orteils. On a vu dans ce cas l'ongle du gros orteil prendre jusqu'à quâtre pouces et demi de longueur. La figure des ongles est en quelque sorte quadrilatère. On distingue dans chacun d'eux trois parties; savoir: la

racine, le corps et l'extrémité. La racine présente deux portions dont l'une terminée par un bord mince et dentelé, s'enfonce dans un pli particulier de la peau, dont nous parlerons plus bas; tandis que l'autre, située immédiatement au-dessus de l'endroit où finit l'épiderme, est blanche, semi-lunaire, et a reçu le nom particulier de lunule. Sa largeur varie suivant les sujets; il y en a chez lesquels elle est à peine marquée. Le corps est la partie qui s'étend depuis la lunule jusqu'à l'endroit où l'ongle se détache de la peau de l'extrémité du doigt : sa couleur est un peu rougeâtre. L'extrémité de l'ongle est cette partie plus épaisse et plus solide que le reste, qui est libre au hout du doigt, et qu'on est dans l'usage de couper à mesure qu'elle croît. On considère aussi dans chaque ongle une face externe, une face interne et une circonférence.

La face externe est couverte, du côté de la racine, par l'épiderme qui y adhère fortement; dans le reste de son étendue, elle est libre, lisse et présente des lignos longitudinales légèrement saillantes, plus marquées chez les vieillards que

chez les jeunes sujets.

La face interne, concave, adhère fortement à la surface externe du derme, au moyen du corps réticulaire qui est beaucoup plus épais et plus dense dans cet endroit que par-tout ailleurs. Cette face présente un grand nombre de petits sillons qui suivent sa longueur, et qui sont séparés par de petites cloisons comme membraneuses. Ces sillons qui semblent appartenir au corps réticulaire, ne se remarquent point sur la partie de l'ongle qu'on appelle la lunule. Ils logent les papilles nerveuses de la peau.

La circonférence est libre dans la partie qui répond au bout du doigt, et y forme ce qu'on appelle l'extrémité de l'ongle, laquelle est courte et arrondie chez les personnes qui ont soin de la couper; tandis qu'elle se prolonge en pointe en se recourbant vers la pulpe du doigt, quand on la laisse croître. Dans le reste de son étendue, la circonférence de l'ongle est adhérente à la peau, comme nous allons l'exposer incessamment. Elle présente du côté correspondant à l'articulation de la dernière phalange, un bord mince, dentelé qui forme la racine de l'ongle, et qui est fixé solidement sur un repli semi-lunaire du derme, Le tendon du muscle extenseur ne se prolonge point jusqu'à ce bord, comme quelques auteurs l'avoient eru. Ce tendon ne va qu'au tubercule qui termine en arrière la dernière phalange, et la racine de l'ongle est séparée de ce tubercule par un espace de trois lignes an moins; ainsi les ongles n'ont de connexions qu'avec la peau et l'épiderme. Or, voici comment se font ces connexions. Lorsque la peau est arrivée à la racine de l'ongle, l'épiderme se détache du derme, et forme, le long du bord concave que la peau présente dans cet endroit, un petit filet courbe, surmonté d'une petite rainure. Ensuite l'épiderme s'engage en rétrogradant entre la peau et l'ongle; pnis il se réfléchit sur la racine de ce dernier, et de là se prolonge sur sa face externe qu'il recouvre ainsi d'une lame superficielle très-mince et très-lisse. A l'extrémité de l'ongle et un peu sur les côtés, l'épiderme, aulieu d'offrirlamême disposition, se réfléchit sur la face interne de l'ongle, et recouvre toute la portion de cette face, qui est libre à l'extrémité du doigt.

Le derme, en quittant l'épiderme, se replie sur lui-même, passe derrière la racine de l'ongle, et forme un repli semi-lunaire, sous lequel cette racine est nichée. Après ce repli, le derme se prolonge sons la face interne inferieure de l'ongle jusqu'à son extrémité, où il se confond avec le derme qui a recouvert la pulpe du doigt. Dans son trajet sous l'ongle, le derme y adhère fortement, prend une couleur rongeâtre, et se recouvre de papilles inclinées les unes sur les autres, et disposees sur des lignes parallèles que logent les petits sillons dont nous avons parlé plus haut.

Dans le fœtus, les ongles sont très-minces, très-flexibles et comme membraneux; ils offrent les mêmes dispositions dans l'adulte, lors-qu'ils commencent à se reproduire après s'être détachés. Avec l'âge, ils deviennent plus épais, plus denses, plus élastiques, et semblables en

quelque sorte à de la corne.

Les ongles ont une demi transparence qui permet d'apercevoir la couleur des papilles qu'ils recouvrent; et comme cette couleur varie beaucoup suivant les divers états de l'économie, suivant la température dans laquelle on se trouve, et même suivant les maladies et les diverses périodes de la même maladie, il en résulte que les ongles paroissent changer de couleur, quoique celle de leur tissu reste toujours la même. Cette transparence des ongles laisse encore apercevoir le pus qui se forme au-dessous d'eux, de même que les corps étrangers qui s'y enfoncent.

Les ongles sont formés de plusieurs lames disposées de la manière suivante. La lame la plus extérieure, occupe toute la largeur et toute la longueur de l'ongle; à la racine, cette lame existe seule, aussi l'ongle est-il très-mince en cet endroit. Mais à mesure qu'on avance vers l'extrémité, on voit de nouvelles lames s'ajouter successivement, et couche par couche, à la surface concave, de manière que l'ongle va en s'épaississant, et que les lames les plus profondes

sont les plus courtes.

Ces laines offrent ordinairement de petites stries longitudinales, qui tendroient à faire croire que les ongles ont une texture fibreuse; mais il paroissent se rapprocher davantage de la nature de l'épiderme, dont ils font évidemment un appendice. En effet, leur lame extérieure se continue et se confoud manifestement avec l'épiderme; ils se détachent et se régénèrent commo lui. On n'y aperçoit pas plus de marques de sensibilité ni d'organisation que dans cette membrane: car les douleurs atroces que produit l'arrachement des ongles, ne dépendent que de la dilacération des papilles nerveuses auxquelles ils adhèrent fortement. Enfin, on les trouve garnies intérieurement d'un tissu réticulaire qui recouvre et enveloppe ces papilles.

Les usages des ongles sont de garantir l'extrémité des doigts des mains contre l'impression des corps durs; d'en affermir la pulpe, de l'appliquer plus exactement sur les corps qu'on palpe et de favoriser ainsi l'exercice du toucher; ils servent aussi à saisir les petits corps, et à diviser ceux qui n'ont pas une consistance trop forte. Les ongles des doigts du pied ont cela de commun avec ceux des doigts de la main, qu'ils mettent leurs extrémités à l'abri de l'impression des corps durs; ils servent encore à affermir les

pieds quand on marche.

#### Des Poils.

Les poils sont de petits corps minces et déliés qui couvrent toute la surface du corps, excepté la paume des mains et la plante des pieds. Le plus grand nombre paroît dès le moment de la naissance; les autres, tels que ceux des parties génitales de l'un et de l'autre sexes, ceux des aisselles et ceux qui forment la barbe, ne se développent qu'à l'âge de puberté.

Les poils portent disserens noms, suivant les endroits où ils sont situés. On appelle cheveux, ceux qui couvrent la tête; sourcils, ceux qui sont rangés en arcades au-dessus des yeux; cils, ceux du bord des paupières; barbe, ceux qui couvrent les joues, les lèvres et le menton; partout ailleurs ils n'ont point de nom particulier.

Les poils sont plus nombreux dans l'âge adulte que dans l'enfance; leur nombre diminue dans la vieillesse, et à cette époque ils tombent ordinairement. Les hommes en sont en général plus abondamment pourvus que les femmes. Quelques-uns en ont une si grande quantité, que tout leur corps en paroît couvert comme celui d'un animal. Leur différence en longueur, grosseur, etc., dans les différentes parties du corps, est assez connue. Les cheveux deviennent très-longs, à moins qu'ils ne soient naturellement crépus. La barbe est aussi susceptible de devenir fort longue quand on ne la coupe pas. Les poils des parties génitales et du creux de l'aisselle, asquièrent rarement plus de deux ou trois pouces de longueur. Ceux des autres parties. restent toujours fort courts. Les cheveux sont courts et crépus chez les nègres et chez certains

Européens; mais chez la plupart des hommes, ils sont longs et droits. La grosseur des cheveux varie suivant leur couleur; les blonds sont plus fins que les bruns, et ceux-ci plus fins que les noirs.

La couleur des poils, différente suivant les sujets, est sur-tout remarquable dans les cheveux; on en voit de blonds, de bruns, de noirs, de châtains, de roux plus ou moins foncés, de grisâtres ou cendrés et de blancs. En général, ils sont d'un blond plus ou moins clair chez les habitans des pays froids, et châtains ou noirs chez ceux des pays chauds. Dans l'enfance, les cheveux ont une couleur moins foncée que dans l'âge adulte; ils blanchissent dans la vieillesse : on les a vus quelquefois blanchir subitement chez les adultes à la suite d'une vive affection morale.

Chaque poil se présente sous la forme d'une tige plus ou moins longue, cylindrique, terminée par un sommet conique qui est quelquefois divisé en un grand nombre de filamens qui imitent assez bien un pinceau. Cette tige, dans la longueur de laquelle on ne voit aucune nodosité ni aucun rameau, est en quelque sorte transparente, et présente lorsqu'on l'examine à la loupe des lignes longitudinales, et en quelque sorte noirâtres, que l'on pourroit prendre pour

des vaisseaux qui s'y distribuent.

La racine des poils est implantée dans le corps de la peau, et le plus souvent dans le tissu cel-lulaire qui se trouve au-dessous, et renfermée dans une espèce de canal membraneux qu'on appelle le bulbe des poils. Ces bulbes ont une figure plus ou moins ovale, dont la grosse extrémité est du côté de la graisse ou dans

le corps graisseux; pendant que la petite extrémité de cet ovale est du côté de la peau, et même dans l'épaisseur de cette membrane en certains endroits. Leur couleur est d'un blanc jaunâtre. Ils sont composés de deux membranes, une externe et l'autre interne. L'externe, plus ou moins blanchâtre, resplendissante, très-forte et en quelque sorte tendineuse, peut être divisée en plusieurs lames : elle est attachée au corps graisseux, ou au corps de la peau, ou à l'un et à l'autre, par des silamens celluleux, par quantité de vaisseaux extrêmement déliés, et peut-être même par des silets nerveux excessivement fins. La membrane interne, beaucoup plus mince, forme une espèce de canal presque cylindrique terminé par une extrémité arrondie, qui entoure immédiatement la racine du poil, et qui est lui-même renfermé dans l'espèce de sac ovale formé par la membrane externe. La nature de la membrane in-. terne n'est pas bien connue; suivant Chirac, elle est glanduleuse et analogue à la substance du cerveau.

Lorsqu'on a incisé les deux membranes dont le bulbe qui entoure la racine des poils, est composé, cette racine paroît à nu. Elle est molle, mince, conique, recourbée, et entourée par une humeur grasse et visqueuse qui est contenue dans une espèce de tissu cellulaire. Du fond du bulbe la racine des poils s'avance vers l'ouverture de la peau qui doit lui donner passage; les membranes du bulbe l'accompagnent et forment une espèce de tuyau très-court; l'externe se confond avec le derme, tandis que l'interne se colle étroitement au poil et lui forme une gaîne. Lorsque le poil est arrivé à l'épi-

derme, il ne le perce point, comme on pourroit le croire au premier coup d'œil; il le soulève, le renverse en sorme d'entonnoir, et l'entraîne avec lui pour s'en former une gaîne qui l'accompagne dans toute sa longueur. Cette gaîne est étroitement unie à celle que le poil reçoit de la membrane interne du bulbe. Si l'on fend cette gaîne, on voit dans l'intérieur du poil de petits filamens, dont le nombre varie depuis cinq jusqu'à dix, et qui sont unis entre eux et avec la gaîne par une substance celluleuse, remplie d'une humeur visqueuse semblable à celle qui se trouve dans le bulbe. Il y a donc deux parties bien distinctes à considérer dans la structure des poils; savoir, la gaîne formée par l'épiderme et la membrane interne du bulbe, et la substance renfermée dans cette gaîne, et qui est comme la moëlle des poils. La nature de cette substance est inconnue. Il est probable qu'elle est formée par des vaisseaux extrêmement sins, unis entre eux par une substance celluleuse. L'anatomie ne peut point démontrer l'existence de ces vaisseaux; mais on peut la présumer d'après ce qu'on observe dans la piique polonaise, maladie dans laquelle on a vu les cheveux coupés laisser échapper du sang.

Les poils coupés croissent comme les ongles: leur accroissement est d'abord assez rapide, mais lorsqu'ils ont acquis une certaine longueur, ils croissent plus lentement. La cause et la matière de cet accroissement est l'espèce de glu qui remplit le bulbe, laquelle s'insinue dans la moëlle des poils, et en parcourt toute la longueur. C'est, sans doute, à la couleur de cette glu ou matière médullaire du bulbe qu'est

due celle des poils; la consistance différente de cette matière rend aussi les poils plus ou moins

souples ou rudes.

Les poils sont élastiques: ils s'alongent facilement quand ils sont humides; ils se raccourcissent quand on les sèche et qu'on les expose
à la chaleur. C'est en vertu de cette double propriété qu'on les emploie pour faire des hygromètres. Ils sont absolument insensibles, et la
douleur que cause leur arrachement est l'effet
du tiraillement de la peau: ils ont une force
telle que, suivant Muschenbroek, un cheveu
de grosseur ordinaire a pu supporter un poids
de 2069 grains sans se rompre. Ils sont presque
inaccessibles à la putréfaction. On a trouvé en
effet des cheveux bien conservés et sans altération dans des tombeaux où les cadavres étoient
entièrement consumés.

Les poils ont des usages différens suivant les endroits qu'ils occupent. Les cheveux ornent la tête et la protègent contre le froid : les sourcils modèrent les impressions trop vives de la lumière, détournent la sueur qui, tombant du front, tendroit à s'introduire entre les paupières, et de plus ils servent d'ornement au visage; les cils modèrent aussi les impressions de la lumière, et écartent les corps étrangers qui pourroient s'introduire dans l'œil; les poils situés à l'entrée des narines et des conduits auditifs externes, s'opposent à ce que certains corps étrangers puissent s'y introduire. On ne connoît point les usages des poils situés dans les autres parties du corps.

La peau ne doit pas être considérée comme une simple enveloppe du corps, destinée à protéger les parties qu'elle recouvre; cette membrane est l'organe de plusieurs fonctions importantes, telles que le toucher, la transpiration

et l'inhalation, ou absorption cutanée.

Le toucher est le sens par le moyen duquel on distingue les qualités tactiles des corps, comme le chaud, le froid, l'humide, le sec, le mou, le dur, l'âpre, le poli, la figure, les inégalités, la rudesse des corps, etc. Cette sensation réside dans les papilles nerveuses de la peau, et s'exerce généralement sur toute la surface du corps ; mais elle n'est pas également vive par-tout. Le sentiment est bien plus délicat à la main, et sur-tout à l'extrémité des doigts que par-tout ailleurs; c'est pourquoi on a distingué le toucher, en général, qui réside dans toutes les parties du corps, et en particulier qui siège spécialement à l'extrémité des doigts, où les papilles nerveuses sont entassées en plus grand nombre, arrangées d'une manière plus régulière, et douées d'une sensibilité particulière, qu'augmente encore l'habitude où nous sommes de palper les corps dont nous avons intérêt de connoître les qualités tactiles, avec les mains plutôt qu'avec toute autre partie. La structure de la main offre d'ailleurs une foule d'avantages relatifs aux sensations que le tact nous procure. La multiplicité des os dont le carpe et le métacarpe sont composés, la mobilité de ces os, le nombre, la figure, la division, la proportion et la flexibilité des doigts, permettent à la main de s'ajuster à la superficie de tous les corps, de les embrasser par un plus grand nombre de points différens, et, par conséquent, d'en mieux connoître les propriétés.

Le mécanisme du tact est très-simple. Lorsqu'on veut étudier un corps au moyen de ce

sens, on l'embrasse avec les doigts; on en parcourt toute la surface; on le comprime légèrement. Les papilles mises en mouvement par ce contact se tuméfient, s'érigent, et reçoivent un ébranlement différent, selon la superficie du corps touché: cet ébranlement communiqué au sensorium par le moyen des ners, l'affecte diversement; nous jugeons qu'un objet est chaud quand la chaleur surpasse celle de la partie avec laquelle nous touchons; il paroît froid quand il a moins de chaleur. On estime la mollesse par la facilité avec laquelle un corps se prête; la dureté, par sa résistance; sa figure lisse et polie, par une sensation agréable; sa rudesse, par un sentiment plus ou moins douloureux, etc. Le sens du toucher ne sert pas seulement à nous donner des connoissances nombreuses, variees et certaines, il est encore d'un très-grand prix pour la conservation de la vie, en nous faisant éviter les corps qui pourroient contribuer à notre destruction. Plusieurs observations pathologiques prouvent les inconvéniens auxquels ont été exposés des hommes qui avoient perdu le sentiment, sans avoir perdu le mouvement.

Il se fait continuellement par la surface de la peau une évacuation en forme d'exhalaison, ou de fumée très-subtile, que l'on nomme transpiration insensible ou cutanée, pour la distinguer de la transpiration pulmonaire qui vient des poumons. Cette exhalaison, analogue à celle qui a lieu dans toutes les cavités du corps, s'aperçoit aisément quand on applique le bout des doigts ou la paume de la main sur la surface d'un miroir ou d'un autre corps poli; car elle le ternit aussitôt, et le couvre d'une vapeur condensée. La transpiration est l'évacuation la

plus abondante, et elle est si considérable, selon les observations de Sanctorius, que de huit livres d'alimens, il s'en perd cinq par la transpiration cutanée et pulmonaire, et le reste à-peuprès par les autres évacuations. On conçoit aisement comment la transpiration peut être si copieuse, lorsqu'on fait attention qu'elle est continuelle, et que l'organe secrétoire a une étendue immense.

La transpiration n'est pas accomplie par des glandes; elle se fait simplement et sans artifice par les extrémités des vaisseaux qu'on nomme exhalans Elle dépend de l'action du cœur et des artères, et elle subit des variations dans sa quantité, selon les saisons, le climat, les tempéramens, l'âge, les exercices, l'état de santé ou de maladie, et l'abondance des autres secrétions. Elle varie encore dans une même saison et dans un même jour, à raison du temps, des repas et du sommeil. Certaines parties de la peau transpirent plus que d'autres : c'est ce qu'on voit à la paume des mains et à la plante des pieds, aux creux des aisselles, etc.

La transpiration cutanée et la transpiration pulmonaire ont beaucoup d'analogie; elles sont en grande partie aqueuses, comme on peut s'en convaincre en les considérant avec certaines précautions. La transpiration cutanée cependant a quelquefois une odeur plus forte, et elle paroît grasse, ce qui dépend de son mélange avec la liqueur des glandes sébacées, ou de l'exhalation d'une portion de graisse; elle porte un caractère analogue à nos humeurs; elle contient des molécules dont l'émanation est particulière à chaque individu; elle tient de la nature des alimens; elle varie selon les animaux

qui peuvent être distingués par cette seule exhalation. La matière de la transpiration est assez analogue à l'urine, et il y a un rapport tel entre la quantité de l'une et celle de l'autre, que quand les urines deviennent plus abondantes, la transpiration diminue, et réciproquement les urines sont plus rares quand la transpiration est augmentée.

La transpiration débarrasse le sang des parties superflues et nuisibles; elle enlève au corps une grande quantité de calorique, et le maintient dans une température qui est à peu-près toujourségale; elle entretient les houppes nerveuses de la peau dans l'état de mollesse favorable à

l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque la transpiration est fort augmentée, le corps étant en mouvement, alors les vaisseaux exhalans se dilatent et permettent une évacuation sensible, grasse, jaunâtre, qu'on appelle sueur. Ces évacuations n'ont pas de tuyaux distincts; elles se font par les mêmes lois; elles ont la même nature, avec cette différence, que la sueur a une odeur plus forte, étant produite

par un mouvement plus grand.

La sueur n'a pas lieu dans l'état naturel, à moins qu'elle ne soit produite par un mouvement violent ou par la chaleur de l'air : elle est plus souvent l'effet d'un état contre nature, comme dans les passions violentes, dans les maladies, etc. Elle est utile, si elle est modérée; elle peut être d'un grand avantage dans certaines maladies; elle jette dans l'affaissement, si elle est abondante et de longue durée.

De même qu'il y a des vaisseaux exhalans par lesquels se fait la transpiration, de même il y en a qui résorbent les fluides qui nous envi-

ronnent. Cette fonction, qu'on nomme inhalation, ou absorption, est suffisamment prouvée par l'effet des topiques appliqués sur la peau, par celui des purgatifs appliqués sur la région du ventre, par l'odeur que contractent les urines quand on habite un lieu où il y a de l'huile de térébenthine, par les onctions mercurielles, les bains, la transmission de certaines maladies par le simple contact, etc. Les mêmes pores de la peau ne servent point à l'exhalation et à l'inhalation; et de même que les artères se terminent en pores exhalans, de même les radicules des vaisseaux lymphatiques constituent des pores inhalans, destinés à résorber les matières environnantes, et à les porter dans le torrent de la circulation. La résorption se fait avec des variations, selon les circonstances et les dispositions du corps.

## TABLEAU

DŁ

# TOUTES LES PARTIES DU CORPS,

SUIVANT L'ORDRE DE LEUR POSITION, DEPUIS LA PEAU JUSQU'AUX OS.

Après avoir donné la description de tous les organes en particulier, nous allons, suivant le plan que nous nous sommes tracé, présenter un tableau exact de toutes les parties du corps, dans l'ordre de leur position, depuis la peau jusqu'aux os. Nous avons exposé dans la préface placée à la tête de cet ouvrage, les raisons qui nous ont engagés à présenter ce tableau, également utile, et à l'élève qui commence, en dirigeant ses recherches au milieu d'une multitude d'objets qu'il ne connoît point encore; et à celui qui sait déja, en lui donnant une idée nette de l'ensemble et des rapports de toutes les parties qu'il n'a étudiées que d'une manière isolée, et dont il ne lui reste le plus souvent qu'une image plus ou moins confuse. Quel est en effet le but qu'on se propose en étudiant séparément chaque partie, sinon d'arriver à la connoissance exacte de leur ensemble? Or, il n'est point de meilleur moyen pour cela, que de suivre la marche que nous avons adoptée.

Une simple énumération des parties eût été

fastidiense et inutile: l'exposé de tous leurs rapports auroit été trop long et auroit jetéde la confusion dans l'esprit, outre qu'il n'auroit offert qu'une répétition sèche et incomplète de tout l'ouvrage. Nous avons tâché d'éviter ces deux défauts en n'indiquant que les rapports principaux de chaque partie. Voici l'ordre que

nous avons suivi:

Nous commençons par la tête, et nous indiquerons successivement les objets qu'on trouve dans ses régions supérieure, antérieure et latérales. Ensuite nous passons au tronc, dans lequel nous comprenons le col, et que nous divisous en régions antérieure, postérieure, inférieure et latérales. A la région antérieure, nous distinguons les parties cervicale, pectorale et abdominale; nous ne subdivisons point les régions postérieure et inférieure. Aux régions latérales, nous distinguons les parties cervicale, pectorale et lombaire. Nous terminons par les membres dont les supérieurs comprennent les régions scapulaire ou de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et de la main; et les inférieurs, les régions de la cuisse, de la jambe et du pied.

# Région supérieure de la Tête.

La peau de cette région étant enlevée avec toute l'attention qu'exige son adhérence intime avec le muscle occipito-frontal, on découvrece muscle, charnu antérieurement et postérieurement, aponévrotique dans son milieu: la surface de l'occipito-frontal est couverte d'un réseau vasculaire, formé par les ramifications des vaisseaux temporaux superficiels, aurieulaires postérieurs et occipitaux. Elle est parsemée aussi d'un grand nombre de filets nerveux qui appartiennent à la branche frontale du nerf ophtalmique de Willis, à la portion dure de la septième paire, à la seconde et à la troisième paires cervicales. Au-dessous du muscle occipito-frontal, est une couche mince de tissu cellulaire, constamment dépourvue de graisse, qui unit ce muscle au péricrâne.

Si l'on pénètre dans la cavité du crâne, en enlevant la voûte de cette boîte osseuse, le premier objet qui se présente est la dure-mère, dont la surface est couverte d'un grand nombre de ramifications artérielles qui appartiennent aux artères méningées moyennes. Dans l'épaisseur de la dure-mère, on trouve le sinus longitudinal supérieur, qui s'étend depuis la protubérance occipitale, jusqu'au trou borgne de l'os frontal. Au-dessous de ce sinus est le repli de la lame interne de la dure-mère, connu sous le nom de faux du cerveau.

Lorsqu'on a enlevé la dure-mère, on aperçoit la surface du cerveau couverte par l'arachnoide et la pie-mère: cette dernière membrane s'enfonce dans les anfractuosités du cerveau, et soutient un réseau artériel très-fin et très-serré, que forment les artères carotides et vertébrales avant de pénétrer dans la substance cérébrale: elle soutient aussi les principales veines du cerveau qui vont s'ouvrir dans le sinus longitudinal supérieur.

La surface du cerveau paroît à nu lorsqu'on a entevé l'arachnoïde et la pie-mère: elle présente dans son milieu le sillon longitudinal qui sépare les deux hémisphères cérébraux. Sur chacun de ces hémisphères, on voit les circonvolutions et les anfractuosités du cerveau, dont la grandeur, la figure et la direction n'ont rien de constant. En écartant les deux hémisphères du cerveau, on voit, au fond du sillon qui les

sépare, le corps calleux.

Si l'on coupe le cerveau horizontalement, on voit les deux substances dont il est composé, l'une, de couleur grise cendrée, est à l'extérieur, et se nomme corticale; l'autre, intérieure, blanche, parsemée d'un grand nombre de points rouges, formés par les vaisseaux qui la pénètrent, est connue sous le nom de médullaire. A mesure qu'on pénètre plus profondément, la quantité de cette dernière substance augmente, et lorsqu'on est arrivé au niveau du corps calleux, on remarque qu'elle forme au centre de chaque hémisphère un noyau, qu'on nomme centre médullaire, on centre ovale de Vieussens. Le centre médullaire d'un hémisphère est uni à celui de l'hémisphère opposé par le moyen du corps calleux.

Au-dessous du corps calleux, on trouve les ventricules latéraux et la cloison médullaire transparente qui les sépare. Dans les ventricules latéraux, on voit le plexus choroïde, la voûte à trois piliers, les corps cannelés ou striés, la bandelette demi-circulaire, les couches des nerfs optiques, les cornes d'ammon, les corps frangés, et les tubercules en forme d'ergots.

Au-devant de l'adossement des conches des nerfs optiques, on voit l'ouverture antérieure du cerveau, formée en devant par un cordon médullaire, transversal, qu'on nomme la commissure antérieure. Derrière l'adossement des mêmes couches, on remarque l'ouverture postérieure, bornée en arrière par un cordon mé-

Au-dessous de l'adossement des couches des nerfs optiques, on trouve le troisième ventrice; la partie antérieure de ce ventrice présente une ouverture évasée, qu'on nomme l'infundibulum: cette ouverture se rétrécit insensiblement, et l'infundibulum dégénère en une espèce de cylindre de deux ou trois lignes de longueur, que l'on appelle tige pituitaire, et qui aboutit à la glande du même nom. A la partie postérieure du troisième ventricule, on voit l'orifice supérieur de l'aqueduc de Silvius; conduit trèsétroit, qui établit une communication entre le troisième ventricule et le quatrième.

Lorsqu'on a observé les objets dont nous venons de parler, on enlève entièrement les lobes postérieurs du cerveau, et alors on aperçoit la tente du cervelet; repli transversal de la lame interne de la dure-mère, qui sépare l'endroit qu'occupe le cerveau de celui qui est rempli

par le cervelet.

La tente du cervelet étant enlevée, on voit la face supérieure de ce viscère, dont la partie antérieure présente l'éminence qu'on nomme vermiculaire supérieure. En renversant cette éminence en arrière, on aperçoit les prolongemens médullaires supérieurs du cervelet qui montent aux tubercules quadrijumeaux; et dans l'intervalle de ces colonnes, la lame médullaire mince qu'on nomme valvule de Vieux-

sens. Si l'on déchire cette lame, on découvre

le quatrième ventricule.

Pour apercevoir les autres parties de l'organe cérébral, on soulève le cerveau de devant en arrière; on coupe les nerfs qui partent de sa base, les artères carotides, la tige pituitaire, les artères vertébrales, la queue de la moëlle alongée, et on enlève en même temps le cerveau, le cervelet et la moëlle alongée qu'on renverse, de manière que les parties qui étoient en bas se trouvent en haut. Alors on découvre, 1.º les artères carotides et vertébrables, ainsi que leurs branches principales; 2.º l'arachnoide, beaucoup plus distincte de la pie-mère que dans les autres régions de l'organe cérébral; 3.º les lobes du cervelet et le sillon qui les sépare; 4.º la queue de la moëlle alongée, et ses éminences pyramidales et olivaires; 5.º les cuisses de la moëlle alongée; 6.º la protubérance annullaire; 7.º les bras de la moëlle alongée; 8.º les lobes moyens et les lobes antérieurs du cerveau, le sillon transversal qui les sépare, et celui qui distingue les lobes antérieurs l'un de l'autre; 9.º enfin, l'origine des nerfs qui procèdent de la base du cerveau et de la moëlle alongée.

En examinant la base du crâne, après avoir enlevé l'organe cérébral, on voit les sinus latéraux, la faux du cervelet, les sinus occipitaux postérieurs, les occipitaux antérieurs ou transverses de l'occipital, les pétreux supérieurs et inférieurs, les caverneux, et le circulaire de la selle turcique; enfin, dans cette selle, la glande pituitaire.

## Région antérieure de la Tête.

La région antérieure de la tête se subdivise en plusieurs parties, qui sont, le front, les paupières et l'orbite, le nez, les lèvres, les joues et le menton.

Au front, on trouve sous la peau la portion charnue antérieure du muscle occipito-frontal, et derrière la partie inférieure de cette portion confondue avec l'orbiculaire des paupières, le muscle surcilier: on trouve aussi dans cette partie, les artères sus-orbitaire et frontale, la veine frontale ou préparate, et la branche fron-

tale du nerf ophthalmique.

Aux paupières, lorsqu'on a enlevé la peau mince et fine qui en forme l'extérieur, on voit le muscle orbiculaire; au-dessous de ce muscle est le ligament palpébral, et vers le bord libre des paupières, le cartilage tarse, ensuite la conjonctive: à la paupière supérieure, cette membrane est separée du ligament palpébral, par le muscle releveur propre de cette paupière. On trouve aussi dans l'épaisseur de la partie interne des paupières, près de leur bord libre, les conduits lacrymaux.

Dans l'orbite, on trouve le globe de l'œil; derrière ce globe, le nerf optique, placé au milieu d'une graisse molle, sur laquelle l'œil est appuyé. Autour du nerf optique et du globe de l'œil, sont les quatre muscles droits de cet organe, ses deux muscles obliques et le releveur de la paupière supérieure. On trouve aussi dans l'orbite, les trois branches du nerf ophthalmique de Willis, la troisième, la quatrième et la sixième paires de nerfs, l'artère

ophthalmique, la veine du même nom, la glande lacrymale, le caroncule lacrymale et

le sac lacrymal.

Lorsqu'on a enlevé la peau du nez, on voit à sa partie moyenne et supérieure, les muscles pyramidaux, et sur ses côtés, les élévateurs communs de la lèvre supérieure et des ailes du nez, et les transverses. Quand ces muscles sont enlevés, on découvre les apophyses montantes des os maxillaires, les os propres du nez et ses cartilages. On trouve aussi sur le nez un grand nombre de ramifications artérielles qui appartiennent à l'artère labiale et à la branche nasale

de l'artère ophthalmique.

Dans la lèvre supérieure, après avoir enlevé la peau qui la recouvre, on trouve le demi-orbiculaire supérieur, l'extrémité inférieure des muscles élévateur commun de cette lèvre et de l'aile du nez, incisif ou élévateur propre de cette lèvre et du petit zygomatique lorsqu'il existe; on y trouve aussi le muscle nasal labial, l'artère coronaire labiale, la veine du même nom, des filets du nerf sous-orbitaire et de la portion dure de la septième paire, les glandes labiales, et derrière ces parties la membrane interne de la lèvre.

Dans la lèvre inférieure, on trouve le muscle demi-orbiculaire inférieur, la partie supérieure du carré et de la houppe du menton, l'artère et la veine coronaires, des filets du nerf maxillaire inférieur et de la portion dure de la septième paire, les glandes labiales, et la membrane in-

terne.

Dans la partie de la joue, qui est au-dessous de la paupière inférieure, on trouve sous la peau la partie inférieure du muscle orbiculaire

des paupières, l'élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure, l'incisif, le petit zygomatique, quand il existe, la continuation de l'artère et de la veine labiales. Derrière les muscles élévateur propre de la lèvre supérieure et élévateur commun de cette lèvre et de l'aile du nez, on trouve au milieu d'une assez grande quantité de tissu cellulaire graisseux, les vais seaux et le nerf sous-orbitaires, et plus profondément le muscle canin.

A la partie moyenne de la joue, on trouve sous la peau une grande quantité de tissu cellu-laire graisseux; quand on a enlevé ce tissu cellulaire, on voit le muscle grand zygomatique, le buccinateur, et la partie inférieure du canin. Dans la partie inférieure de la joue, on trouve sous la peau immédiatement le muscle triangulaire des lèvres et la partie supérieure du peaucier. Dans la partie postérieure de la joue, devant l'oreille, on rencontre la glande parotide, l'artère transversale de la face, le muscle masséter, la branche de la mâchoire inférieure, et le muscle ptérigoïdien interne.

Outre ces parties, on trouve encore dans la joue, le conduit excréteur de la glande parotide, les artères labiale, buccale, transversale de la face, sous-orbitaire et dentaire ou maxillaire inférieure; un grand nombre de nerfs qui viennent de la portion dure de la septième paire, et des maxillaires supérieur et inférieur, les glandes buccales et la membrane de la

bouche.

Au menton, on trouve sous la peau qui leur est fortement unie, le muscle carré et la houppe du menton; il y a aussi des artères qui viennent de la labiale, de la dentaire inférieure et

de la submentale, et des nerfs qui sont fournis par le maxillaire inférieur et par la portion dure de la septième paire.

# Régions latérales de la Tête.

La peau des régions latérales de la tête étant enlevée, on voit les muscles auriculaires supérieur et antérieur, sur lesquels rampent l'artère temporale superficielle, des rameaux de l'auriculaire postérieure, et des filets de nerfs appartenant à la portion dure de la septième paire et au maxillaire inférieur. Au-dessous de ces muscles, de la portion externe de l'occipitofrontal et de l'orbiculaire des paupières, on trouve l'aponévrose externe du muscle temporal, et au-dessous de cette aponévrose, le muscle lui-même, dans l'épaisseur duquel se trouvent l'artère temporale moyenne, les temporales profondes et les branches temporales profondes du nerf maxillaire inférieur. Au-dessous de la partie inférieure du muscle temporal, on voit le muscle ptérigoidien externe, et plus prcfondément dans la fosse zygomatique, l'artère maxillaire interne et les nerfs maxillaires supérieur et inférieur. Au bas de ces régions, on remarque le pavillon de l'oreille, le conduit auditif, et derrière ce pavillon, le muscle auriculaire postérieur, l'artère auriculaire postérieure, et un filet de nerf qui vient de la portion dure de la septième paire.

Partie cervicale de la région antérieure du tronc, ou région antérieure du col.

Lorsqu'on a enlevé la peau de cette région,

on voit les muscles peauciers; après avoir enlevé ces muscles, on découvre les sterno-cleidomastoïdiens dans toute leur étendue. Dans l'intervalle que ces deux muscles laissent entr'eux, on remarque les muscles omoplat-hyoïdiens, sterno-hyoidiens, sterno-thyroidiens, et hyothyroidiens. Derrière ces muscles, on voit la glande thyroïde, le larynx et la trachée artère, et derrière ces parties, l'œsophage et le pharynx. En enlevant les muscles sterno-cleidomastoïdiens, on découvre la partie inférieure des muscles sterno-hyoïdiens et thyroïdiens, et la partie moyenne de l'omoplat-hyoïdien, l'anse nerveuse formée par l'anastomose d'un filet du nerf de la neuvième paire, avec deux filets, dont l'un vient de la seconde, et l'autre de la troisième paires cervicales, les petits filets qui partent de la convexité de cette anse, l'artère carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf de la huitième paire, le grand sympathique et l'artère thyroïdienne inférieure.

Dans l'espace compris entre l'os hyoïde et la base de la mâchoire inférieure, on trouve, après avoir enlevé les peauciers, les digastriques, les stylo-hyoïdiens, les artères labiales, les submentales, les glandes maxillaires, les muscles mylo-hyoïdiens, les génio-hyoïdiens, les glandes sublinguales, les muscles stylo-glosses, les stylo-pharyngiens, les hyo-glosses, les génio-glosses, les linguaux, les artères linguales, les nerfs grands hypoglosses, les glosso-pharyngiens, les branches linguales de la cinquième paire, et la base de la langue. Sur la partie latérale de cet espace, on voit l'artère carotide interne, la carotide externe et les branches qui en partent; la yeine jugulaire in-

terne, le ganglion cervical supérieur du grand sympathique, la huitième paire de nerfs et la neuvième.

Après avoir considéré les parties dont nous venons de parler, on détache le pharyux de la colonne vertébrale, on l'enlève avec la face, par une coupe verticale de la tête, qui passe immédiatement devant les condyles de l'occipital; par ce procédé, on a d'un côté le pharyux, tenant à la base du crâne et aux deux mâchoires; et de l'autre, la partie antérieure de la colonne cervicale, sur laquelle on voit les muscles grands et petits droits antérieurs de la tête, le long du cou, et le ligament vertébral

commun antérieur.

Lorsqu'on a enlevé le tissu cellulaire qui couvre le pharynx, on voit les trois plans mus-culeux qui le composent, et qu'on nomme les muscles constricteurs. Si l'on fend la paroi postérieure du pharynx dans toute sa longueur, on remarque dans la partie autérieure de ce sac musculeux, en procédant de haut en bas, l'ouverture postérieure des fosses nasales; sur les côtés de ces ouvertures, les orifices des trompes d'Eustache; au-dessous des mêmes ouvertures, est le voile du palais, dans l'épaisseur duquel on trouve les muscles péristaphyline externes et internes, les glosso-staphylins, les pharyngo-staphylins, les palato-staphylins, des rameaux des artères palatines supérieures et inférieures, et des filets du nerf palalin, branche du maxillaire supérieur; au-dessous du voile du palais, on voit l'isthme du gosier, dont les côtés sont formés par les piliers du voile du palais, dans l'intervalle desquels est la glande amygdale; au-dessous de cette

ouverture, on remarque la base de la langue; derrière et au-dessous de la base de la langue, est l'épiglotte, et au-dessous d'elle, l'entrée du larynx; plus bas, on voit la partie postérieure du larynx. En enlevant la membrane lâche qui recouvre cet organe, on aperçoit les muscles crico-arythénoïdiens postérieurs, les cricoarythénoïdiens latéraux, l'arythénoïdien et les thyro-arythénoïdiens : on aperçoit aussi l'extrémité supérieure des nerfs récurrens.

#### Partie pectorale de la région antérieure du Tronc.

Sous les tégumens de cette région, on trouve la partie supérieure des muscles obliques externes du bas-ventre, et les muscles grands pectoraux; mais pour apercevoir ces derniers dans toute leur étendue, il faut enlever les peauciers et des filets nerveux de la quatrième et cinquième paires cervicales qui en recouvrent la partie supérieure, et les mamelles qui en recouvrent la partie moyenne; ces organes sont bien plus remarquables dans la femme que dans l'homme. En enlevant les muscles grands pectoraux, on met à découvert le sternum, les six premières vraies côtes et leurs cartilages, les muscles sous-claviers, les petits pectoraux, les intercostaux externes, la partie supérieure des muscles droits de l'abdomen, et un grand nombre de ramifications artérielles qui viennent de l'artère axillaire. Derrière les muscles intercostaux externes se trouvent les internes et les artères intercostales avec les branches antérieures des nerfs dorsaux qui les accompagnent. Si l'on enlève les cartilages des côtes, la partie antérieure de ces os, le sternum et les muscles intercostaux, on met à decouvert les muscles triangulaires du sternum, les vaisseaux mammaires internes et la plèvre. Cette membrane étant ôtée, on voit les poumons qui remplissent exactement les cavités droite et gauche de la poitrine. En écartant les poumons en dehors, on aperçoit la partie antérieure du médiastin, fixée à la face postérieure du sternum. En renversant cet os de bas en haut, et en coupant en même temps le tissu cellulaire qui l'unit à la plèvre, on voit les deux lames du médiastin s'écarter l'une de l'autre, et laisser entr'elles un espace triangulaire, celluleux, dans la partie supérieure duquel on trouve le thymus. En enlevant cet organe et les glandes lymphatiques qui l'environnent, on met à découvert la veine cave supérieure, les veines sous-clavières, la crosse de l'aorte et les branches qui en partent. Derrière l'aorte, on trouve les artères et les veines pulmonaires; puis la partie inférieure de la trachée-artère et les bronches, et derrière celle-ci, l'osophage.

Dans la partie inférieure du médiastin, on aperçoit le péricarde, sur les côtés duquel descendent les nerfs diaphragmatiques; en ouvrant ce sac, on met le cœur à découvert, ainsi que les gros vaisseaux qui partent de sa base et ceux qui s'y rendent. Derrière le cœur, dans l'épaisseur de la partie postérieure du médiastin, on trouve l'œsophage et les nerfs de la huitième paire qui l'entourent, l'aorte descendante pectorale, le canal thorachique et la veine azygos. Lorsqu'on a enlevé tous les viscères de la poitrine, on aperçoit la plèvre qui tapisse la partie postérieure de cette cavité, et à travers cette membrane, les muscles inter-costaux internes,

4.

les artères et les veines intercostales, et les nerfs grands sympathiques.

Partie abdominale de la région antérieure du Tronc.

Au-dessous de la peau, on trouve au milieu de cette région l'aponévrose des muscles obliques externes, et sur les côtés, la portion charnue de ces muscles. Les muscles obliques externes enlevés, on aperçoit les obliques internes, sous lesquels on trouve les muscles transverses qui sont appliqués immédiatement sur le péritoine. L'aponévrose dont nous venons de parler est divisée longitudinalement dans son milieu par la ligne blanche qui résulte de l'entre-croisement des fibres aponévrotiques des muscles obliques et transverses. Sur les côtés de la ligne blanche, on trouve les muscles droits renfermés chacun dans une gaîne aponévrotique, avec les ramifications des artères épigastriques et mammaires internes. Les muscles pyramidaux sont appliqués immédiatement sur la partie inférieure de la face antérieure des muscles droits qui, dans cet endroit, cessent d'être contenus dans leur gaîne et touchent à nu le péritoine. Sur les parties latérales de l'extrémité inférieure de la ligne blanche, on aperçoit les anneaux inguimaux par où passent les cordons des vaisseaux spermatiques dans l'homme, et les ligamens ronds de la matrice dans la femme.

Sous les muscles abdominaux, on trouve le péritoine qui recouvre tous les viscères du basventre, en se réfléchissant sur chacun d'eux, tout-à-la-fois pour les isoler, les maintenir à leur place, et faciliter les mouvemens qu'ils doi-

vent exécuter. Après avoir ouvert le péritoine, les viscères abdominanx se présentent dans l'or-

dre suivant :

Dans la région épigastrique, la plus grande portion du lobe gauche du foie, l'estomac sur la grande courbure duquel on voit les vaisseaux gastro-épiploiques droits et gauches, d'où partent les vaisseaux épiploiques. L'épiploon gastro-colique, ou le grand épiploon qui s'attache au bord convexe de l'estomac, et se prolonge plus ou moins bas devant des intestias. Derrière l'estomac, l'épiploon gastro-hépatique, l'artère coronaire stomachique et quelques glandes lymphatiques; à gauche, l'orifice cardiaque de l'estomac et la fin de l'œsophage, entourée par les nerfs de la huitième paire, qui vont se distribuer aux deux faces de l'estomac; à droite, l'orifice pylorique de cet organe, et le commencement du duodénum sons lequel passe l'artère gastro-épiploique droite. Plus en arrière et un peu au-dessous de l'estomac, le tronc cœliaque avec les trois branches qui en partent; savoir, la coronaire stomachique, la splénique et l'hépatique, les ganglions semi-lunaires quidonnent naissance à une multitude de rameaux nerveux qui constituent le plexus soléaire, d'où viennent les plexus stomachique, hépatique, mésentérique, splénique, et une partie du plexus rénal. Dans la partie inférieure de cette région, on trouve l'arc du colon, le mésocolon transverse, le pancréas et le duodénum.

Dans l'hypocondre droit, on trouve le lobe droit du foie, l'extrémité droite de l'arc du colon, la vésicule du fiel, les conduits hépatique et cystique, le canal cholédoque, les artères hépatique et cystique. Au-dessous du sommet de la vésicule du fiel, on voit l'ouverture de communication entre la grande poche des épiploons et le reste de la cavité du péritoine : cette ouverture est bornée en devant par la veine porte, en arrière par la veine cave.

Dans l'hypocondre gauche, on trouve l'extrémité gauche du foie, la grosse extrémité de l'estomac, les vaisseaux courts, la rate, les vaisseaux et les nerfs spléniques, et l'extrémité

gauche de l'arc du colon.

Dans la région ombilicale, on trouve une partie de l'épiploon gastro-colique, les intestins jéjunum et iléon, soutenus par le mésentère qui est situé derrière eux, et qui renferme entre ses deux lames, les glandes mésentériques et les vaisseaux lymphatiques qui les traversent, les artères et les veines mésentériques qu'on voit s'avancer vers les intestins, en formant des arcades qui s'anastomosent toutes entr'elles.

Dans les régions lombaires ou rénales, on trouve les portions lombaires droite et gauche du colon, les reins enveloppés d'un tissu cellulaire abondant et chargé de graisse, les capsules atrabilaires ou surrénales, les vaisseaux émulgens et capsulaires, les plexus rénaux, le commencement des uretères, les artères et les

nerfs spermatiques.

Dans la région hypogastrique, on voit une portion de l'iléon, le rectum, le méso rectum, entre les lames duquel on trouve des branches de la mésentérique inférieure; plus en arrière, les artères sacrées, le grand sympathique, le plexus sacré et ses divisions; les uretères qui sont un peu plus en dehors; plus bas, le plexus hypogastrique; tout-à-fait en bas et sur la face antérieure du coccix, la terminaison du

grand sympathique. Devant le rectum, chez l'homme, la vessie, dont la partie postérieure lisse, contiguë à l'intestin, présente en bas le cul-de-sac formé par la réflexion du péritoine sur le rectum; tandis que sa partie antérieure adhère au pubis par le moyen d'un tissu cellulaire lâche: son sommet présente l'ouraque et les deux cordons ligamenteux qui, chez l'adulte, remplacent les artères ombilicales du fœtus; sa partie inférieure offre en devant le col de la vessie et le commencement de l'urètre embrassé par la prostate qui appuie sur le rectum; derrière la prostate, les vésicules séminales, les canaux déférens qui passent à leur côté interne, après avoir croisé la direction des uretères; plus en arrière encore et un peu plus en dehors, les deux uretères qui s'insèrent obliquement dans la vessie, aux deux angles postérieurs du trigone vésical. Chez la femme, on trouve entre le rectum et la vessie, la matrice, au-dessous de laquelle paroît l'extrémité supérieure du vagin. Sur les parties latérales de la matrice, on voit les ligamens larges dont l'aileron postérieur contient l'ovaire, et l'antérieur la trompe, près de l'insertion de laquelle on trouve un peu en devant, le commencement du ligament rond.

Dans la région iliaque droite, on voit le cœcum et la fin de l'iléon. La région iliaque gauche contient l'S du colon et le commence-

ment du rectum.

Lorsqu'on a enlevé les viscères abdominaux, onvoit sur la colonne vertébrale, l'artère aorte ventrale, dont la partie supérieure est embrassée latéralement par les piliers du diaphragme, la veine cave, le canal thorachique et les nerts.

grands sympathiques; sur les côtés de la cosonne vertebrale, les muscles grands psoas et les petits quand ils existent; entre ces muscles et le corps des vertèbres des lombes, les artères lombaires et les filets nerveux qui vont des nerfs lombaires au grand sympathique; derrière le muscle grand psoas, le carré des lombes recouvert par une aponévrose très-mince qui appartient au muscle transverse du bas-ventre; entre le carré et le grand psoas, les branches antérieures des nerfs lombaires et le plexus qui résulte de leur réunion. Dans la fosse iliaque, on trouve le muscle du même nom, dont la partie interne est unie avec le psoas; le long du côté interne de ce dernier, l'artère iliaque primitive, puis l'iliaque externe et le nerf qui l'accompagne; entre le psoas et l'iliaque, l'artère iléo-lombaire, et devant la partie inférieure de ce dernier muscle, l'artère abdominale ou iliaque antérieure, branche de l'iliaque externe.

Entre la poitrine et l'abdomen, on voit le diaphragme, tapissé en haut par la plèvre, en bas, par le péritoine, et percé de trois grandes ouvertures, dont l'une donne passage à la veine cave inférieure, l'autre à l'æsophage et aux nerfs de la huitième paire, et la troisième à l'aorte, au canal thorachique et à la veine azygos. On voit à la face inférieure du diaphragme, les artères phréniques inférieures, venant immédiatement de l'aorte ou du tronc cœliaque, et à la face supérieure, les artères phréniques supérieures, fournies par les mammaires internes, et les nerfs diaphragmatiques produits par la quatrième et la cinquième paires cervicales.

# Région postérieure du Tronc.

Sous la peau de cette région, on trouve sur la ligne médiane la rangée des apophyses épineuses de la colonne vertébrale, donnant attache au ligament sur-épineux et aux fibres aponévrotiques des muscles trapèzes, grands dorsaux, etc.; sur les côtés de cette ligne, les muscles trapèzes, qui occupent presque toute l'étendue des régions cervicale et dorsale ; en bas, l'aponévrose des lombes et le grand dorsal qui la forme en grande partie. Le trapèze enlevé, on aperçoit en haut le splénius, et le nerf accessoire de Willis qui vient se terminer. à la partie supérieure de la face interne du trapèze; plus bas, le rhomboide séparé du trapèze par des branches considerables de l'artère cervicale transverse, l'aponévrose mince qui s'étend du petit dentelé postérieur supérieur aupetit dentelé postérieur inferieur du même côté, et qui sépare le trapèze de la conche musculeuse... étendue dans les gouttières vertebrales; plus bas encore, une portion du grand dorsal. Sous le splénius, on trouve le grand et le petit complexus; lorsque ces deux derniers muscles sont enlevés, on voit, dans l'espace compris entre l'occipital et la seconde vertèbre du con, les muscles grand et petit droits postérieurs de la tête, l'oblique supérieur et l'inférieur. Ces muscles laissent entr'eux un espace triangulaire, rempli de tissu cellulaire, et dans lequel on aperçoit l'artère vertébrale, et les divisions. de la branche postérieure du nerf sous-occipital. Plus bas, on aperçoit le muscle transversaire épineux qui est séparé du grand complexus par

nne couche celluleuse assez abondante, par les branches postérieures des paires cervicales, et par les ramifications des artères occipitale et cervicale profonde; on aperçoit aussi les muscles inter-épineux. Sous le rhomboïde, on voit le petit dentelé postérieur supérieur, qui est appliqué sur la masse charnue formée en dehors par le sacro-lombaire, en dedans par le long dorsal, et plus en dedans encore par le transversaire. Sous le grand dorsal, on trouve le petit dentelé postérieur et inférieur, qui recouvre la masse commune au sacro-lombaire et au très-long du dos, laquelle est ici renfermée dans une gaîne aponévrotique formée par les deux feuillets postérieurs de l'aponévrose du muscle transverse, dont l'un, fixé anx apophyses transverses, sépare le muscle carré des · lombes de la masse musculeuse commune au sacro-lombaire et au très-long du dos, tandis que l'autre se prolonge derrière ces muscles, jusqu'aux apophyses épineuses des vertèbres lombaires, où il se confond avec les aponévroses des muscles petit oblique de l'abdomen, petit dentelé postérieur inférieur et grand dorsal. On trouve encore dans les gouttières vertébrales les branches postérieures des artères intercostales et lombaires, et celles des nerfs dorsaux et lombaires qui percent les couches musculeuses sur les côtés de l'épine, et vont ensuite se perdre dans la peau. Enfin, après avoir enlevé tous les muscles qui remplissent les gouttières vertébrales, on aperçoit au fond de ces gouttières les lames postérieures des vertèbres, et les ligamens jannes; en dedans, les apophyses épineuses; en dehors, les apophyses transverses et les articulaires.

### Région inférieure du Tronc.

A la partie antérieure de la région inférieure du tronc, on trouve les parties génitales ex-ternes, différentes suivant le sexe. Chezl'homme, la verge, résultant de l'adossement des deux corps caverneux et du canal de l'urêtre. qui est en dessous, et qui, considéré de derrière en devant, présente successivement sa portion membraneuse, sa portion bulkeuse, sa portion spongieuse, et enfin le gland appliqué sur. l'extrémité des corps caverneux, et plus ou moins recouvert par le prépuce. Une pear trèsfine et très-mobile recouvre la verge, sur le dos de laquelle on voit, après avoir enlevé la peau, les artères et les veines dorsales, avec les nerfs qui les accompagnent, et tout-à-fait en arrière, le ligament suspensoir de la verge, les racines des corps caverneux, les branches du pubis, dont la face interne est côtoyée parles vaisseaux et les nerfs honteux. Au-dessous de la racine de la verge, on voit le scrotum, sous lequel on trouve les deux dartos : ceux-ci étant enlevés, on voit la tunique vaginale, dont la partie externe et supérieure est couverte par l'épanouissement du muscle crémaster. Si l'on fend la tunique vaginale, on aperçoit la surface du testicule, lisse, et mouillée par la sérosité. Cette surface est converte d'un prolongement très-mince de la tunique vaginale, qui est étroiment collée à la membrane albuginée. Quand on a divisé celle-ci, on aperçoit la substance même du testicule, qui est partagée en plusieurs lobes, par les productions membraneuses qui se détachent de la face interne de la tunique albuginée.

Derrière le scrotum est le périnée, qui s'étend jusqu'à l'anus et aux tubérosités ischiatiques. Lorsqu'on a enlevé la peau de cette partie, on voit les muscles bulbo et ischio caverneux et la partie antérieure du sphincter externe de l'anus. Entre le bulbo et l'ischiocaverneux, est une ligne graisseuse, plus épaisse postérieurement et inférieurement qu'antérieurement et supérieurement. Dans cette ligne graisseuse, se trouve la branche inférieure de l'artère honteuse interne, ou l'artère du périnée, laquelle est plus près de la branche de l'ichion que du raphé. En enlevant ce tissugraisseux, on met à découvert le muscle transverse du périnée, an-dessus duquel se trouve l'artère transverse ou du bulbe. Après avoir enlevé les muscles bulbo et ischio-caverneux, ainsi que le transverse et la partie antérieure, du sphincter cutané de l'anns, on aperçoit en dehors la racine du corps caverneux au-dessus de laquelle marchent, en côtoyant la branche de l'ischion et celle du pubis, l'artère, hontense interne et le nerf qui l'accompagne; en dedans, le bulbe de l'urêtre, sa portion membraneuse, et plus en arrière la glande prostate; mais pour mettre cette glande entièrement à découvert, il faut renverser en arrière l'extrémité inférieure du rectum, qui est placée immédiatement au-dessous d'elle.

Lorsqu'on a enlevé la peau qui couvre les environs de l'anus, on voit le sphincter cutané; plus profondément, on trouve le sphineter interne, l'ischio-coccigien, et le releveur de l'anus qui forme la paroi inférieure du bassin, et dont la surface externe est couverte d'une énorme quantité de graisse qui entoure l'extré-

mité inférieure du rectum; au-dessus du muscle releveur de l'anus, on trouve la partie latérale du bas fond de la vessie, et les côtés de la base

de la glande prostate.

Chez la femme, on trouve à la partie antérieure de la région inférieure du tronc, la vulve, les grandes et les petites lèvres, le clitoris avec son prépuce, le méat urinaire, l'orifice du vagin avec l'hymen, ou les caroncules myrtiformes, la fourchette et la fosse naviculaire. Derrière la vulve, le périnée, beaucoup moins grand que chez l'homme, et où l'on trouve d'ailleurs les mêmes muscles et les mêmes vaisseaux, excepté les bulbo-caverneux, à la place desquels on rencontre les constricteurs du vagin.

# Région latérale du Tronc.

Cette région se divise en partie cervicale, en partie pectorale et en partie lombaire.

#### Partie cervicale.

Après avoir enlevé la peau et le muscle peaucier, on trouve dans cette partie une portion du sterno-cleïdo-mastoïdien, sur lequel passe la veine jugulaire externe; au-dessous de ce muscle, les rameaux ascendans et descendans du plexus cervical; vers la clavicule, beaucoup de tissu cellulaire et de glandes lymphatiques; en arrière, le bord externe du trapèze. Un peu plus profondément, l'angulaire de l'omoplate et une partie de l'omoplat-hyoïdien; en haut, le droit latéral de la tête et les inter-transversaires. Plus bas, le scalène antérieur et le scalène postérieur, entre lesquels passent l'artère sous-clavière et le plexus brachial qui est situé derrière l'artère: la veine sous-clavière est placée devant le scalène antérieur. Outre ces parties, on voit encore à la partie inférieure latérale du cou, l'artère cervicale transverse, la scapulaire supérieure, la thyroïdienne inférieure, la vertébrale, et les veines qui correspondent à ces artères. Enfin, au-dessous de toutes ces parties, on trouve les apophyses transverses, dans la base desquelles est creusé le canal que parcourt l'artère vertébrale.

## Partie pectorale.

Lorsqu'on a enlevé la peau de cette partie, on voit en haut et en devant, le bord inférieur du grand pectoral; en arrière, le bord antérieur du grand dorsal; dans le milieu et en haut, le grand dentelé, sur la face externe duquel vient se rendre l'artère thorachique longue, accompagnée d'un nerf fourni par le plexus brachial; en bas, la partie postérieure de l'oblique externe du bas-ventre. Au-dessous de ces parties, on trouve les côtes, les muscles intercostaux, les vaisseaux et les nerfs intercostaux.

#### Partie lombaire.

On y voit la partie postérieure des muscles abdominaux, la masse commune des muscles sacro-lombaire et long dorsal, les apophyses transverses, les divisions des vaisseaux et des nerfs lombaires.

# Région scapulaire.

On trouve immédiatement au-dessous de la peau de cette région, en haut, une portion du muscle trapèze; en bas, le deltoïde séparé du précédent par l'acromion et l'épine de l'omoplate. Sons ce muscle, entre l'acromion et l'apophyse coracoïde, on trouve le ligament triangulaire qui va de l'une à l'autre de ces éminences, et entre la clavicule et l'apophyse coracoïde, les ligamens conoïde et trapézoïde.

Dans la fosse sus-épineuse, on voit le muscle sus-épineux qui va s'attacher à la grosse tubérosité de l'humérus, l'artère scapulaire supérieure et le nerf qui l'accompagne. Dans la fosse sous-épineuse, on remarque les muscles sous épineux et petit rond qui s'attachent aussi à la grosse tubérosité de l'humérus, et fortifient la partie postérieure de la capsule articulaire; plus bas, le grand rond qui forme avec l'extrémité antérieure du grand dorsal, le bord postérieur du creux de l'aisselle; au-dessous de ces muscles , l'artère scapulaire commune qui se divise en deux branches, dont l'une gagne la fosse sous-épineuse et prend le nom de scapulaire externe, tandis que l'autre descend le long de la côte de l'omoplate, et s'appelle scapulaire inférieure.

Dans la fosse sous-scapulaire, on trouve le muscle du même nom, qui est appliqué sur le grand dentelé, et dont le tendon aplati fortifie le côté antérieur de la capsule articulaire, et s'attache à la petite tubérosité de l'humérus. Entre le muscle sous-scapulaire et le grand dentelé, est un espace plus grand en devant qu'en

arrière, rempli par du tissu cellulaire, et dans la partie antérieure et supérieure duquel se trouvent l'artère et la veine axillaires, le plexus brachial et un assez grand nombre de glandes lymphatiques. Au centre de toutes les parties motles qui occupent la région scapulaire, se trouve l'articulation de l'humérus avec l'omoplate, surmontée par l'acromion, l'apophyse coracoïde, l'extrémité externe de la clavicule, et dans laquelle est renfermé le tendon de la portion externe du muscle biceps.

#### Du Bras.

La peau du bras étant enlevée, on aperçoit l'aponévrose brachiale, dont la surface externe est couverte par les veines superficielles, par les nerfs cutanés et par les vaisseaux lymphatiques superficiels; tandis que sa surface interne correspond aux muscles du bras, aux artères, aux veines profondes et aux nerfs. Les parties situées sous cette aponévrose, sont différentes, suivant les régions du bras.

A la région externe, on trouve le deltoide, une partie du brachial antérieur, l'extrémité supérieure du long supinateur, l'aponévrose inter-musculaire externe, le nerf radial, l'artère collatérale externe, et sous le deltoide, l'artère circonflexe postérieure et le nerf cir-

conflexe.

A la région interne, ou voit le muscle coraco-brachial, une partie du brachial antérieur, l'artère et la veine brachiales qui descendent le long du bord interne du muscle biceps, le nerf médian, le cutané interne, le musculo-cutané, le cubital et le radial. Ces

nerfs réunis en faisceau autour de la partie supérieure de l'artère brachiale, s'écartent bientôt pour aller à leur destination. Le musculo-cutané se porte en devant et en dehors, et traverse aussitôt le muscle coraco-brachial, pour gagner la région antérieure. Le cutané interne descend le long de la partie interne du bras. Le médianaccompagne l'artère brachiale, au côté interne de laquelle il est collé. Le radial descend en arrière, et gagne la région postérieure du bras. Le cubital descend le long de la partie interne du bras, plus en arrière que le médian, dont il s'éloigne à mesure qu'il approche du coude, où il se place entre l'olécrane et la tubérosité interne de l'humérus, avec l'artère collatérale interne.

A la région antérieure, on trouve une partie du deltoïde, le biceps, le brachial antérieur, et entre ces deux muscles, le nerf musculo-

cutané.

A la région postérieure, on voit le muscle triceps-brachial, dans l'épaisseur duquel descendent le ners radial et l'artère collatérale externe.

De l'Avant-bras.

Lorsqu'on a enlevé la peau de l'avant-bras, on aperçoit l'aponévrose qui sert d'enveloppe commune aux muscles de cette partie, et qui fournit des points d'attache à leurs fibres. Cette aponévrose est couverte par un grand nombre de filets nerveux qui viennent du musculo-cutané, du cutané interne et du radial, par des vaisseaux lymphatiques, et par un reseau vei-neux que forment les branches de la veine céphalique et de la basilique.

Cette aponévrose étant enlevée, on voit à la région antérieure de l'avant bras, en procédant du radius vers le cubitus, le muscle long supinateur, le rond pronateur, le radial antérieur, le palmaire grêle, le cubital antérieur et une partie du flechisseur sublime. Entre la partie supérieure du long supinateur et celle du rond pronateur, est un espace triangulaire qui correspond au pli du coude, et dans lequel on trouve le tendon du muscle biceps, l'extrémité inférieure du brachial antérieur, l'artère brachiale et le nerf médian. Derrière le muscle long supinateur, on trouve l'artère radiale, la récurrente radiale, le nerf radial, une partie du muscle court supinateur et l'extrémité inférieure du rond pronateur. Lorsqu'on a enlevé les muscles cubital antérieur, palmaire-grêle, radial antérieur et rond pronateur, on découvre entièrement le fléchisseur sublime et une partie du fléchisseur profond. Le sublime enlevé, on aperçoit le fléchisseur profond, le long Héchisseur du pouce, le nerf médian, l'artère cubitale, la récurrente cubitale et le nerf cubital. Si l'on enlève le long fléchisseur du pouce et le fléchisseur sublime, on aperçoit le ligament inter-osseux, l'artère inter-osseuse antérieure, le filet du nerf médian qui l'accompagne, et dans le quart inférieur de l'avant-bras, le muscle carré pronateur.

A la région postérieure de l'avant-bras, on trouve immédiatement au-dessous de l'aponévrose, une partie du muscle long supinateur, les deux radiaux externes, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du petit doigt, le cubital postérieur et l'anconé. En enlevant ces muscles, on découvre l'artère inter-osseuse

postérieure, la branche postérieure du nerf radial, le muscle court supinateur, le long abducteur du pouce, son court et son long extenseur, et l'extenseur propre du doigt indicateur. Une partie du long abducteur du pouce et de ses extenseurs, se voit immédiatement sous l'aponévrose, vers la partie intérieure et externe de l'avant-bras.

### De la Main.

Dans la paume de la main, après avoir enlevé les tégumens, on aperçoit l'aponévrose palmaire qui leur est fortement unie, et sur laquelle rampent quelques filets du nerf médian. Cette aponévrose s'attache supérieurement au ligament annulaire antérieur du carpe, sur lequel l'artère cubitale passe pour gagner la

paume de la main.

Derrière ce ligament, on trouve le nerf médian, les tendons des muscles fléchisseurs sublime et profond, du long fléchisseur du pouce et du radial antérieur. L'aponévrose palmaire étant enlevée, on aperçoit l'arcade palmaire superficielle de laquelle partent les artères qui vont aux doigts, le nerf médian, le cubital, les tendons des muscles fléchisseurs sublime et profond, et les muscles lombricaux. Derrière toutes ces parties, on trouve l'arcade palmaire profonde, la branche profonde du nerf cubital et les muscles inter-osseux. Pour découvrir le premier et le second inter-osseux dorsaux, et le premier inter-osseux palmaire dans toute leur longueur, il faut enlever le muscle adducteur du pouce et la portion interne de son court fléchisseur.

A l'éminence thénar, on trouve sous une expansion très-mince de l'aponévrose palmaire, le muscle court abducteur du pouce, son opposant, son court fléchisseur, son adducteur; et le tendon de son long fléchisseur.

A l'éminence hypothénar, on voit le muscle palmaire cutané, le nerf cubital, le muscle adducteur du petit doigt, son court fléchisseur

et son opposant.

Sur le dos de la main, lorsque la peau est enlevée, on découvre plusieurs grosses veines qui s'anastomôsent et forment une espèce de réseau, un grand nombre de filets nerveux, fournis en dehors par le radial, en dedans par le cubital et même par le cutané interne. Sous ces veines et ces nerfs, on trouve les tendons des muscles extenseurs des doigts, le tendon du cubital posterieur et ceux des radiaux. Lorsque ces tendons sont enlevés, on aperçoit en haut et en dehors l'artère radiale, et dans toute l'étendue du dos de la main, des rameaux de cette artère et de la cubitale; on aperçoit aussi les muscles inter-osseux dorsaux.

La peau des doigts étant enlevée, on voit sur leur face dorsale l'aponévrose qui résulte de l'épanouissement du tendon du muscle extenseur réuni à ceux des lombricaux et des interosseux. Sur leur face palmaire, on aperçoit les artères collatérales des doigts, et les branches nerveuses qui les accompagnent, la gaîne aponévrotique très-forte qui renferme les tendons des muscles fléchisseurs sublime et profond, et lorsque cette gaîne est ouverte, les tendons

eux-mêmes.

### De la Cuisse.

Lorsque la peau de la cuisse est enlevée, on aperçoit l'aponévrose fascia-lata qui entoure ce membre en manière de demi-caleçon: la surface de cette aponévrose est parsemée d'un grand nombre de filets nerveux qui viennent des nerfs lombaires et du petit sciatique, et d'une grande quantité de vaisseaux lymphatiques; elle est couverte aussi dans la partie antérieure interne de la cuisse, par la veine saphène interne et par les rameaux qu'elle fournit; la partie supérieure de cette veine est entourée par les glandes inguinales superficielles.

Après avoir enlevé l'aponévorse fascia-lata, on voit à la région antérieure de la cuisse, en procédant de la partie externe vers l'interne, le bord antérieur du muscle du fascia-lata, le vaste externe, le droit antérieur, le vaste interne, le couturier, le pectiné et le premier adducteur. Entre ces deux derniers muscles et le couturier, est un espace triangulaire dont la base est tournée en haut, et dans lequel on trouve l'artère et la veine fémorales, le nerf crural et la partie inférieure des muscles psoas et iliaque réunis. Les vaisseaux et le nerf dont je viens de parler, sont disposés de manière que l'artère qui appuie sur le muscle pectiné est au milieu, la veine en dedans, et le nerf' en dehors et un peu en arrière. L'artère et la veine fémorales occupent d'abord la région antérieure de la cuisse, et se trouvent iminédiatement au-dessous de l'aponévrose fascia-lata; mais bientôt elles s'enfoncent derrière le couturier, et gagnent la région interne. Lorsqu'on:

4200

a enlevé le muscle droit antérieur, on aperçoit l'artère circonflexe externe et le muscle crural, dont la partie inférieure est séparée du fémur par une assez grande quantité de tissu cellulaire graisseux.

La région postérieure de la cuisse, dans laquelle nous comprenons la fesse, présente dans cette dernière partie les trois muscles fessiers, disposés de manière que le moyen, recouvert immédiatement par l'aponévrose sascia-lata dans sa partie antérieure, est caché sous le grand fessier dans le reste de son étendue, et qu'il couvre en entier le petit fessier. Entre le moyen et le petit fessiers, on trouve l'artère sessière et le nerf qui l'accompagne. Au dessous du bord postérieur du moyen fessier, on voit le muscle pyramidal; plus bas, les deux jumeaux entre lesquels se trouve le tendon de l'obturateur interne, plus bas encore, le muscle carré, et devant ce muscle le sommet de l'obturateur externe et l'artère circonflexe interne qui l'accompagne vers le grand trochanter. Le grand et le petit nerfs sciatiques et l'artère du même nom descendent derrière ces muscles, devant le grand fessier, entre la tubérosité de l'ischion et le grand trochanter.

A la région postérieure de la cuisse proprement dite, on trouve les muscles demi tendineux, demi-membraneux et biceps, le nerf sciatique et les artères perforantes qui ont traversé le troisième adducteur. Vers la partie inférieure de la cuisse, les muscles demi-tendineux et demi-membraneux laissent entre eux et le biceps un espace triangulaire qui se prolonge jusques derrière l'articulation du genou, et qu'on nomme le creux du jarret. Cet espace est rempli de tissu cellulaire graisseux, et contient l'artère et la veine poplitées, et les deux branches qui résultent de la division du nerf sciatique, lesquelles se trouvent plus en arrière que l'artère et la veine.

A la région externe de la cuisse, on trouve supérieurement le muscle du fascia-lata et la partie antérieure des muscles moyen et petit l'essiers: dans le reste de cette région, il n'y a entre l'aponévrose fascia-lata et le fémur que

le muscle vaste externe.

A la région interne, on voit immédiatement sous l'aponévrose fascia-lata, le muscle droit interne, une portion du bord interne du troisième et du premier adducteurs, et inférieurement le couturier. Lorsque le droit interne et le couturier sont enlevés, on aperçoit le premier et le troisième adducteurs dans toute leur longueur; le troisième ne peut être aperçu que lorsqu'on a enlevé le premier; la largeur de ces. muscles mesure l'espace compris entre le droit interne et la ligne âpre du fémur. On aperçoit aussi sous le muscle couturier, à la partie moyenne inférieure de la cuisse, l'artère et la veine fémorales qui vont de la région interne à la postérieure, en traversant le bord externe du troisième adducteur : elles sont accompagnées par plusieurs filets nerveux, et notamment par le nerf saphène, qui ne les quitte qu'au moment où elles vont traverser le troisième adducteur. Lorsqu'on a enlevé l'artère et la veine crurales, on aperçoit la partie du muscle triceps crural, sur laquelle elles sont appuyées; entre les adducteurs, on trouve les vaisseaux et le nerf obturateurs. Ensin, lorsqu'on a enlevé ces muscles, on voit l'obturateur externe, l'artère circonflexe interne, la profonde et les artères perforantes qu'elles fournit, et qui traversent aussitôt le troisième adducteur.

### De la Jambe.

On trouve au-dessous de la peau l'aponévrose qui enveloppe toute la jambe, excepté la face interne du tibia qui n'est séparée de la peau que par une couche mince de tissu cellulaire. La surface externe de cette aponévrose est couverte par un réseau veineux qui résulte de l'anastomôse des branches que fournissent les veines saphènes interne et externe; elle est couverte aussi par un grand nombre de filets nerveux qui viennent du nerf saphène, du petit sciatique et du sciatique poplité externe.

Sous cette aponévrose, on trouve à la région antérieure de la jambe, en procédant de la partie interne vers l'externe, le muscle jambier antérieur, l'artère tibiale antérieure et le nerf qui l'accompagne, le muscle extenseur propre du gros orteil, l'extenseur commun des orteils

et le péronier antérieur.

A la région externe, on voit le bord externe du muscle jumeau externe, le long et le court péroniers latéraux, et la branche musculo cu-

tanée du nerf sciatique poplité externe.

A la région postérieure, on trouve les muscles jumeaux séparés l'un de l'autre supérieurement par un intervalle dans le fond duquel on voit les vaisseaux poplités et le nerf sciatique poplité interne. Sous les jumeaux, on remarque le muscle plantaire grêle, le poplité et le soléaire. Lorsque ce dernier muscle est enlevé, on aperçoit l'artère tibiale postérieure, le nerf tibial postérieur, l'artère péronière, le muscle long fléchisseur commun des orteils qui est en dedans, le long fléchisseur propre du gros orteil qui est en dehors, et le jambier postérieur, placé entre ces deux muscles qui le couvrent en partie.

### Du Pied.

Le pied présente deux régions, une supérieure ou dorsale, et l'autre inférieure ou

plantaire.

Lorsqu'on a enlevé la peau qui couvre la région supérieure du pied, on aperçoit un réseau veineux formé par les branches des veines saphènes interne et externe, et un grand nombre de filets nerveux qui viennent des nerfs saphènes et du musculo-cutané de la jambe. Sous ces veines et ces nerfs, on découvre une aponévrose très-mince qui vient du ligament annulaire du tarse. Lorsque cette aponévrose est enlevée, on aperçoit le muscle pédieux ou court extenseur commun des orteils, les tendons du long extenseur commun des orteils, le tendon de l'extenseur propre du gros orteil, le tendon du court péronier latéral, celui du péronier antérieur, l'artère pédieuse et les branches qu'elle fournit, le nerf qui l'accompagne, et la face supérieure des muscles interosseux dorsaux.

La peau très-épaisse qui couvre la région inférieure ou plantaire du pied, étant enlevée, on aperçoit l'aponévrose plantaire. Sous cette aponévrose, on trouve le muscle adducteur du gros orteil, le court fléhisseur commun des orteils et l'adducteur du petit orteil. Lorsque

ces muscles sont enlevés, on voit les artères et les nerss plantaires, le muscle accessoire du long sléchisseur commun des orteils, les tendons de ce dernier, les muscles lombricaux placés entre ces tendons, le tendon du long sléchisseur du gros orteil, le court sléchisseur de cet orteil, son abducteur, le transversal des orteils et le court sléchisseur du petit orteil. En enlevant ces muscles, on met à découvert le tendon du muscle long péronier latéral, l'arcade plantaire et les branches qui en partent pour les orteils, la branche prosonde du ners plantaire externe; ensin les muscles interosseux plantaires, et même une partie des inter-osseux dorsaux.

Aux orteils, on trouve les mêmes parties qu'aux doigts.

FIN.

# TABLE

## DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS CE VOLUME.

| <b>*</b>                              |         |
|---------------------------------------|---------|
| De la Splanchnologie,                 | pages 1 |
| De la Tête,                           | 4       |
| Du Cerveau,                           | ibid.   |
| De la Dure-Mère,                      | ibid.   |
| De l'Arachnoïde,                      | 24      |
| De la Pie-Mère,                       | 25      |
| Du Cerveau proprement dit,            | 27      |
| Du Cervelet,                          | 5 r     |
| De la Moëlle alongée,                 | 57      |
| De la Moëlle de l'épine,              | 66      |
| DES YEUX,                             | 73      |
| Des Sourcils,                         | 74      |
| Des Paupières,                        | 76      |
| Des Voies lacrymales,                 | 84      |
| De la Glande lacrymale,               | ibid.   |
| De la Caroncule lacrymale,            | 86      |
| Des Points et des Conduits lacrymaux, | 87      |
| Du Sac lacrymal,                      | 89      |
| Du Canal nasal,                       | 90      |
| Du Globe de l'OEil,                   | 92      |
| De la Sclérotique,                    | . 93    |
| De la Cornée,                         | 96      |
| De la Choroïde,                       | 98      |
| Des Procès et du Corps ciliaires,     | 10%     |

| De l'Iris,                                 | manas as G |
|--------------------------------------------|------------|
| De la Rétine,                              | pages 106  |
| Du Corps vitré,                            | 115        |
| Du Cristallin,                             | 119        |
| De l'Humeur aqueuse,                       | 122        |
| DE L'ORGANE DE L'OUÏE,                     | 126        |
| De l'Oreille externe,                      | ibid.      |
| Du Conduit auditif,                        | 133        |
| De l'Oreille interne,                      | 136        |
| De la Caisse du Tambour,                   | ibid.      |
| Du Labyrinthe,                             | 152        |
| Du Vestibule,                              | ibid.      |
| Du Limaçon,                                | .153       |
| Des Canaux demi-circulaires,               | 157        |
| Des Parties molles du Labyrinthe,          | 159        |
| DE L'ORGANE DE L'ODORAT,                   | 169        |
| Du Nez,                                    | ibid.      |
| Des Fosses Nasales,                        | 175        |
| DE LA BOUCHE,                              | 181        |
| Dù Pharynx, ou Arrière-Bouche, et du Voile | du Palais. |
| ,                                          | 205        |
| Do Larynx,                                 | 216        |
| DE LA POITRINE,                            | 234        |
| Des Mamelles,                              | 237        |
| De la Plèvre et du Médiastin,              | 243        |
| Des Organes contenus dans la Poitrine,     | 250        |
| Des Poumons,                               | ibid.      |
| Du Thymus,                                 | 260        |
| Du Péricarde,                              | 271        |
| Du Cœur,                                   | 275        |
| De l'OEsophage,                            | 310        |
|                                            |            |

### DES MATIÈRES.

| Du Bas-Ventre,                                                                                     | pages 314                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Du Péritoine,                                                                                      | 320                             |
| DES VISCÈRES CONTENUS DANS L'ABDOMEN,                                                              | 325                             |
| De l'Estomac, Des Intestins en général, Du Duodénum, Du Jéjunum et de l'Iléon,                     | 526<br>339<br>340<br>344        |
| Du Cocum, Du Colon, Du Rectum, Du Foie,                                                            | 355<br>365<br>374<br>384        |
| De la Vésicule du Fiel, Des Canaux cystique et cholédoque, De la Rate, Du Pancréas, Des Epiploons, | 411<br>416<br>421<br>433<br>439 |
| Des Voies Urinaires,                                                                               | 448                             |
| Des Reins, Des Uretères, Des Capsules atrabilaires, De la Vessie,                                  | 449<br>464<br>466<br>470        |
| DES PARTIES GÉNITALES DE L'HOMME,                                                                  | 492                             |
| Des Testicules,                                                                                    | ibid.                           |
| Des Vésicules Séminales,                                                                           | 515                             |
| De la Prostate,<br>De la Verge,                                                                    | 520<br>523                      |
| Des Parties génitales de la Femme,                                                                 | 544                             |
| Des Parties génitales externes, Des Parties génitales internes, Du Vagin, De la Matrice,           | ibid. 554<br>ibid. 559          |
| Des Trompes utérines ou de Fallope,<br>Des Ovaires,                                                | 579<br>581                      |

## 668 TABLE DES MATIÈRES.

| Du Tissu cellulaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000 585    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| The state of the s | pages 585   |
| DE LA PEAU,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 597         |
| Du Derme, ou Corium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 601         |
| Du Corps muqueux ou réticulaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 607         |
| De l'Epiderme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 608         |
| Des Ongles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613         |
| Des Poils,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 618         |
| The state of the s | 010         |
| ***********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~~~~~       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| TABLEAU DE TOUTES LES PARTIES DU CORP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. SHIVAND  |
| L'ORDRE DE LEUR POSITION, DEPUIS LA PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AU JUSQUES  |
| AUX 09,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 628         |
| Delica Company | The English |
| Région supérieure de la Tête,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 629         |
| Région antérieure de la Tête,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 634         |
| Régions latérales de la Téte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 637         |
| Partie cervicale de la région antérieure du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | trone, ou   |
| région antérieure du cou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid.       |
| Partie pectorale de la région antérieure du tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | onc, 640    |
| Partie abdominale de la région antérieure du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Région postérieure du tronc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 647         |
| Région inférieure du tronc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 649         |
| Régions latérales du tronc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 651         |
| Partie cervicale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.       |
| Partie pectorale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 652         |
| Partie lombaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       |
| Région scapulaire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653         |
| Du Bras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 654         |
| De l'Avant-Bras,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 655         |
| De la Main,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 657         |
| De la Cuisse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 659         |
| De la Jambe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 662         |
| Du Pied,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 663         |
| No. of the last of |             |

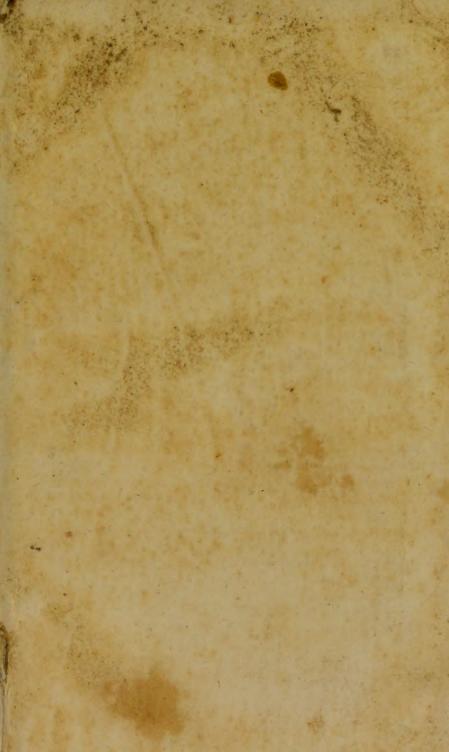

